

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



### Harbard College Library



From the CONSTANTIUS FUND

Bequeathed by
Evangelinus Apostolides Sophocles
Tutor and Professor of Greek
1842-1883

For Greek, Latin, and Arabic Literature

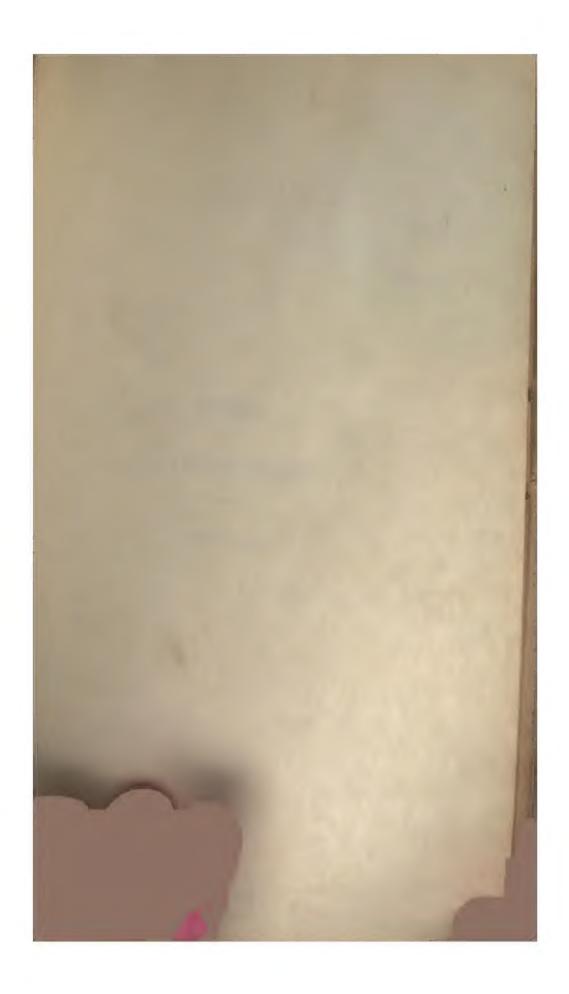

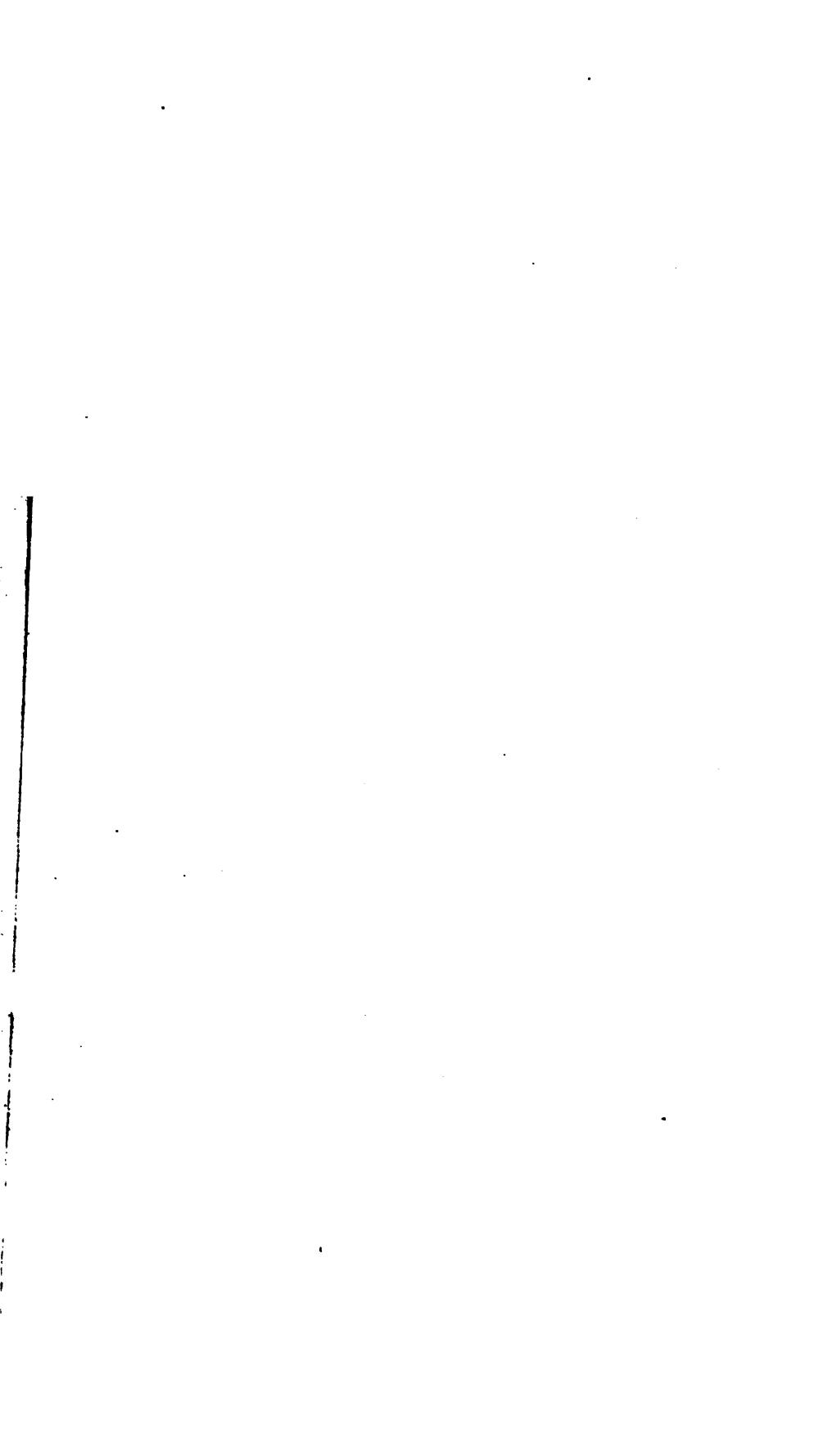

## ŒUVRES

# CHARLES GRAUX

TOME SECOND

Chartres. — Imprimerie DURAND, rue Fulbert.

### ŒUVRES

1)F

# CHARLES GRAUX

MAITRE DE CONTÉRENCES A L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

LT A LA FACULIÉ DES LEITRES DE PARIS

BIBLIOTHÉGAIRE A LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ.

TOME SECOND

TEXTES GRECS

### **PARIS**

## F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67.

1886

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# TEXTES GRECS

|   |  | - |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

ð

#### LES

## TEXTES GRECS

#### **PUBLIÉS**

PAR

#### **CHARLES GRAUX**

ALGMENTÉS DE NOTES ET DE CORRECTIONS INÉDITES ET DE COMPTES BENDUS

ÉDITION POSTHUME



#### **PARIS**

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU. 67 1886 (177

MAR 25 1887

LIBRARY.

Comment Sund

# DIVISION DU VOLUME

|                                    | Pa         | ges |
|------------------------------------|------------|-----|
| Préface                            | . •        | ıx  |
| Errata                             | • •        | X I |
| Textes grecs inédits               | • •        | 1   |
| Éditions nouvelles de textes grecs | 1          | 51  |
| Fragments inédits                  | 5          | 21  |
| Tabla                              | <b>t</b> . | 40  |

# PRÉFACE.

Les textes grecs divers que Charles GRAUX a publiés se trouvent rassemblés dans ce volume. Ils sont réimprimés tels qu'ils ont paru, à part quelques fautes typographiques qu'il avait signalées lui-même depuis, ou qui ne pouvaient soulever aucun doute, et qu'on a fait disparaitre. Bon nombre de citations ont été vérifiées, et ses manuscrits, conservés en ce qui concerne les anecdota et Philon, ont été consultés : les résultats de ces soins sont une douzaine de notes seulement, qui se distingueront des siennes par la signature H. G. Mais, pour quelques-unes des pièces, il existe, aussi de sa main, certaines corrections plus étendues et des notes postérieures à la publication première; elles ont été ajoutées à la fin de chaque texte.

La publication des anecdota qui forment la première partie du livre a, tout d'abord, s'il est permis de le dire, valu à son auteur l'attention des philologues, constatée notamment dans des articles très bienveillants de MM. Cobet et Gomperz. J'ai cru qu'il ne serait pas malséant de reproduire ici ces articles, et, de même, j'ai été amené à compléter la réimpression des éditions critiques et scolaires que Ch. Graux a données ensuite, par la plupart des comptes rendus que les revues philologiques ont faits de ces ouvrages. En grossissant ainsi ce volume, d'une manière superflue, sans doute, pour les savants, — mais ils le pardonneront en bon souvenir d'un jeune

collègue, — j'ai surtout compté de rendre l'ouvrage plus fructueux pour les étudiants, attirés vers la philologie ancienne, qui n'auraient pas à leur disposition les revues spéciales, et que plus d'un ne connaîtrait peut-être même pas encore. Ils liront donc ici, après chaque pièce, ce qui en a été le produit, les appréciations qui en ont été faites.

Y aurait-il lieu, d'autre part, de rechercher ce que penvent valoir les travaux de Ch. Graux, au point de vue de l'historien? Je me bornerai à renvoyer aux pages 2, 35, 99, 153, 231, 377, 490 ci-après, comme, si l'on veut, aux mots Histoire grecque et Histoire romaire, à la table, page 356, des Notices bibliographiques<sup>1</sup>, et, plus tard, au contenu d'un subséquent volume, formé de la réunion des Articles originaux qu'a écrits Ch. Graux.

Le présent volume se termine par deux anecdota dont la découverte seule, mais non la publication première, est due à Ch. Graux. Ils y ont été compris pour donner place à la notice sur C. Lascaris (page 531) et encore utilement d'ailleurs, car MM. Foerster et Ruelle ont fait profiter cette réimpression d'additions et corrections.

II. G.

Mars 1886.

<sup>1</sup> F. Vieweg, éditeur, Paris, 1881.

### ERRATA.

```
Page 13, ligne 2, lettre cassée, lire τύπον.
Page 18, ligne 20, lettre cassée, lire Axousauév.
Page 20, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire univ.
Page 29, ligne 4, lettre cassée, lire ivizz.
Page 32, ligne 20, lettre cassée, lire moleulxo3.
Page 38, ligne 11 d'en bas, lettre cassée, lire 75.
Page 53, ligne 6 de la note 10, au lieu de 00, lire 05.
Page 136, ligne 4, lettre cassée, lire ustaço.
Page 146, ligne 1, lettre cassée, lire 25705.
Page 146, ligne 3 de III, lettre cassée, lice où.
Page 186, ligne 3, lettre cassée, lire ελάττω.
Page 200, ligne 12, lettre cassée, lire μλ.
Page 232, ligne 26, an lieu de banissement, lire bannissement.
Page 235, ligno 11, au lieu de atteindre la Dire atteindre à la .
Page 236, dernière ligne de la note, au lieu de 1. 4, lire 1.4.
Page 254, ligne 11, au lieu de πρά ττοντας, lire πράττοντας.
Page 257, ligne 2 de la note 22, au lieu de 2017, lire 2017.
Page 260, ligne 22, lettre cassee, lire ἐπτιμελούμενος.
trage 201, ligne 23, an lieu de κενλημένοις, lire κεκλημένοις.
Page 202, ligne 9, lettre cassée, lire Obvos.
Page 200, ligne 5 titre compris, au lieu de 00, lire 00v.
Page 266, ligne 7, au lieu de δεκπεραίνειν, lire διεκπεραίνειν.
Page 268, ligne 1, an lieu de έφη ή, lite έφη ό.
Page 271, ligne 7, lettre cassée, lire ποιούσα.
Page 275, ligne 12 d'en bas du texte, an lieu de τάζις, lire τάξις.
Page 277, ligne 20, lettre cassée, lire Tj.
Page 279, ligne 14, au lieu de ἀμη/αντίας, lire ἀμη/ανίας
Page 283, ligne 8 d'en has du texte, lettre cassée, lire i.
Page 285, ligne 4, lettre cassée, lire διακούσας.
Page 285, ligne 14, lettre cassée, lire u.c.
Page 285, ligne 24, lettre cassée, lire 2720/1.
Page 206, ligne 18, an lieu de τη, lire την.
Page 209, ligne 8, au lieu de comprénait, lire comprenait.
Page 310, ligne 4 de la note 10, an lieu de xol, lire xol.
```

Page 319, ligne 10, titre compris, au lieu de oixouvtes, lire oixouvtes.

Page 319, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire oux.

- Page 321, ligne 11, lettre cassée, lire χατελθόντας.
- Page 323, ligne 3 d'en bas du texte, lettre cassée, lire 7.
- Page 324, ligne 4 d'en has du texte, au lieu de Thy, lire Twv.
- Page 325, ligne 4 d'en has du texte, lettre cassée, lire 705.
- Page 330, ligne 7, au lieu de τούτο, lire τούτου.
- Page 345, ligne 2, au lieu de τούς, lire τούς.
- Page 369, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire γλωτταν.
- Page 408, ligne 9, au lieu de (1), lire (7).
- Page 416, ligne 5, lettre cassée, lire dixastàs.
- Page 419, ligne 5 d'en bas du texte, au lieu de 57,50v, lire \$7,50v.
- Page 119, derniere ligne du texte, au lieu de φήφοις, lire ψήφοις.
- Page 422, avant-dernière ligne du texte, au lieu de vois, lire vais.
- Page 434, ligne 1, lettre cassée, lire εύρων.
- Page 435, ligne 5, lettre cassee, lire AyaTiv.
- Page 438, ligne 14, lettre cassee, lire την.
- Page 441, ligne 2, lettre cassée, lire διαγωνισάμενος.
- Page 445, ligne 11, lettres cassees, lire έμοῦ πολύ.
- Page 417, ligne 7, lettre cassée, lire suvryosov.
- Page 417, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire 7.
- Page 449, ligne 14, lettre cassée, lire Thy.
- Page 451, ligne 13, an lien de užt, lire užv.
- Page 154, avant-dernière ligne du texte, lettre cassée, lire obv.
- Page 450, lique 6, lettre cassee, lire 65.
- Page 461, ligne 3 d'en bas du texte, an lieu de χατεπράθνεν, lire χατεπράθνεν.
- Page 464, ligne o, lettre cassee. lire ôsynv.
- Page 464, ligne 12, lettre cassée, lire 2576.
- Page 474, ligne 9 d'en bas, au lieu de Καπιστώλιον, lire Καπιτώλιον.
- Page 476, ligne 5, an lieu de 2valabov, lire 2valabov.
- Page 478, ligne 6 d'en bas, au lieu de προλαμβάνειν, lire προλαμβάνειν.
- Page 480, ligne 7 d'en bas, au lieu de ob. lire ob.
- Page 489, ligue 3, lettre cassée, lire Tis.
- Page 491, ligne 16, lettre cassée, lire τούτων.
- Page 525, ligne 22, lettre cassec, lire yourth.
- Page 533, ligne 5, au lieu de â, lire à.
- Page 533, ligne 12, au lien de Bibliothecae, lire Bibliothecae.
- Page 537, ligne 3 de la note 9, lire de Madrid, et non de la de Madrid.
- Page 538, avant-dernière ligne du texte, au lieu de εἰργάζετο, lire εἰργάζετο.
- Page 540, ligne 10, au lieu de ώνάμασε, lire ώνόμασε.
- Page 546, ligne 12, au lieu de ἐπόγειν, lire ἐπάγειν.
- Page 548, ligne f de IV, au lieu de non devons, lire nous devons.
- Page 550, ligne 6 d'en bas, au lieu de FRAGMENTIS, lire FRAGMENTS.

# TEXTES GRECS

INÉDITS



## CHORIKIOS

ÉLOGE DU DUC ARATIOS ET DU GOUVERNEUR STÉPHANOS

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Chorikios de Gaza, rhéteur, élève de Procope de Gaza (2), vécut sous Justinien. Il a laissé plusieurs discours, des déclamations et des pièces de rhétorique de différentes sortes. Une partie importante de son œuvre est contenue dans le volume suivant: Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta. Insunt ineditae orationes duae. Curante Io. Fr. Boissonade. Parisiis 1846. Une autre partie, encore inédite, est conservée dans le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional à Madrid. Nous avons copié sur ce manuscrit deux des discours, restés inédits jusqu'à ce jour, de Chorikios. Nous en donnons un aujourd'hui; l'autre, intitulé ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων, paraîtra, à son tour, dans l'un des prochains numéros de cette Revue (8).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos commence, dans le manuscrit de Madrid, au bas du recto du feuillet 27, et finit vers le haut du recto du feuillet 39. Ce manuscrit est de format in-quarto, en papier de coton, écrit au XIII° siècle (à ce qu'il semble) et par trois mains différentes. L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est tout entier d'une seule et même main, de la plus mauvaise

<sup>1.</sup> Publié par la première fois dans la Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire anciennes, 1877 (Janvier), p. 55-85.

<sup>2.</sup> C'est par erreur que J. W. Donaldson dit dans son History of the Literature of ancient Greece from the foundation of the Socratic schools to the taking of Constantinople by the Turks (London 1858), t. II, p. 389: «In the reign of Justinian, the celebrated historian Procopius gained some reputation as a rhetorician, and his pupil Choricius has left us about twenty speeches, etc. Procope l'historien était natif de Césarée; on vient de dire que le maître de Chorikios était né à Gaza.

<sup>3.</sup> Il roule sur les mimes au temps de Justinien. Lorsqu'on a besoin d'y renvoyer dans le cours du présent travail, on le désigne ainsi: Mimes.

des trois. En tout, le manuscrit compte 189 feuillets. C'est un présent que reçut Constantin Lascaris lors de son passage à

Rhodes (vers 1453?) (1).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos n'est pas sans présenter quelque intérêt historique. Les deux personnages auxquels il s'adresse ne sont pas des inconnus. Le premier fut un des plus braves lientenants de Bélisaire. L'autre rendit de grands services comme gouverneur ordinaire, puis comme proconsul de la province de Palestine: la Novelle 103 de Justinien s'occupe exclusivement de ce gouverneur et du gouvernement de la Palestine. L'intérêt de cet Éloge s'accroît, du reste, considérablement par la possibilité de déterminer presque exactement l'année dans laquelle il fut prononcé et de fixer, à trois ou quatre aus près, la date des principaux événements dont il contient le récit.

Il paraît probable, si on lit avec attention les §§ XI-XIII, que le convernent de Palestine étant venu visiter, comme il lui arrivait de temps à autre, les travaux qu'il faisait alors exécuter pour l'embellissement de Gaza, sa ville natale, et se trouvant cette fois accompagné du dux Palaestinae, ses compatriotes saisirent cette occasion pour rendre aux deux plus hants personnages de la province un hommage flatteur et, semble-t il, mérité. Ou dut se réunir en assemblée solemelle dans un endroit public. Chorikios, - un Gazéen, - qui jouissait, à cette époque, de la réputation d'un des meilleurs orateurs de l'Empire, s'avança, chargé officiellement de prononcer, en présence du gouverneur et du duc (2), un discours dans lequel il retracait les nombreux exploits des deux chefs, rappelait les services éminents qu'ils avaient, à l'envi, rendus à la province, puis, à la péroraison, représentait, par manière de prédiction, la faveur impériale toute prête à récompenser leur dévouement et leurs talents par de nouveaux honneurs. Ce dernier trait est assez précieux à noter. D'autres considérations, qu'on exposera plus bas, permetteut d'établir que l'Éloge est antérieur à l'an 536, mais seulement d'une année ou de deux. Précisément en cette année 536, Stéphanos fut promu par la faveur impériale, de simple consulaire qu'il était, à la dignité de proconsul. On peut penser que l'Éloge

<sup>1.</sup> Le ma porte au foi. 188 re, de la propre main de Lascarie, la sonscription suivante: xrqua Kurararatrov voù Acazinesos, év leogo disposév.

2. Il nous paraît à propos d'employer l'expression française «duos»,
pour désigner ces chefs militaires speciaux appelés duces (doèxes), qui
commandaient les troupes postées sur les frontières de l'Empire romain
aux siècles de la décadence.

de Chorikios n'a précédé que de très-peu de temps cet acte officiel; que, lorsqu'il fut prononcé, on était déjà au courant, dans la province, des intentions de l'empereur, et assez assuré de leur prochaine réalisation, pour que l'orateur fût bien venu à glisser dans sa harangue une allusion habile, qui ne pouvait manquer de faire plaisir au futur proconsul.

Rapportons brièvement ce qu'on sait de la carrière de ces deux personnages. Cela nous paraît d'autant plus utile que leurs noms ne figurent pas dans les recueils biographiques, et que les quelques renseignements épars qu'on peut recueillir sur leur compte chez les auteurs du temps n'ont jamais été condensés en un chapitre dans les livres modernes.

Aratios, pour commencer par celui des deux qu'on peut suivre pendant la plus grande période de sa vie, était natif du pays appelé au vi° siècle la Persarménie. La première fois que nous entendons parler de lui, il se trouve en face de Bélisaire. C'est en l'an 522. Justinien, neveu de l'empereur, vient d'être revêtu de la charge de magister militum; Sittas et Bélisaire, ses «doryphores», font la guerre pour lui. Une première incursion dirigée par eux en Persarménie avait été couronnée de succès: ils entreprennent une nouvelle campagne dans l'Arménie propre: c'est alors qu'ils se laissent surprendre et battre par Narsès et Aratios. (Procope, Guerre Persique, I, 12, p. 59, éd. G. Dindorf.) Le Narsès dont il est ici question ne doit pas être confondu avec le célèbre eunuque de même nom, qui fut le rival de Bélisaire et tirait aussi, du reste, son origine de la Persarménie: c'est un frère d'Aratios. Aratios et lui, quelques années plus tard, — en août 530 — font ensemble défection, et passent aux Romains. Pour les récompenser de cet acte, le grand Narsès les comble de présents, ce que voyant, leur plus jeune frère, Isaac, s'empresse de suivre leur exemple (Procope, ibid., I, 15, p. 79). Dès lors, fidèles serviteurs de l'Empire, ils secondent, tous les trois, avec autant de zèle que de bravoure, Bélisaire, Narsès, les autres généraux de Justinien, et finissent par succomber l'un après l'autre, au milieu de glorieuses carrières, dans des guerres contre les Barbares.

Pour ce qui est spécialement d'Aratios, on continuerait d'ignorer, si Chorikios ne venait nous l'apprendre, ce qu'il devint depuis le moment de son passage à l'Empire jusqu'à l'année 539, où nous le retrouvons en Italie, au milieu de l'été, faisant campagne sous les ordres du grand Narsès. (Procope, Guerre

Gothique, II, 13, p. 199.) Lorsque Bélisaire et Narses eurept opéré leur jonction aux environs de Fermo, Aratios, placé désormais sous le commandement de Bélisaire, est posté par lui près de la ville d'Osimo avec une division d'observation de mille hommes. (Ibid., 16, p. 212.) Il prend cette année ses quartiers d'hiver à Fermo, ayant sous ses ordres un corps d'armée considérable. (Ibid., 20, p. 224.) Puis, au printemps, lorsque les opérations out repris contre Osimo, il se signale par un trait de brayoure au siège de cette ville. (Ibid., 27, p. 257.) Procope prétend (Ibid., 29, p. 270) qu'il devint suspect un peu plus tard, ainsi que plusieurs de ses collègues, à Bélisaire. Il ne quitta pourtant point l'Italie. On sait qu'il continua, dans cette contrée, la guerre contre les Goths avec Jean, Bessas et d'autres généraux, pendant que Bélisaire était appelé à prendre la couduite de la campagne de Perse, en l'année 540. (Ibid., 30, p. 272.) On perd une antre fois, pendant une nouvelle période de neuf années, la trace d'Aratios. Mais, à l'automne de 549, Procope nous apprend qu'il fut envoyé par Justinien, avec trois autres généraux et mille hommes de cavalerie, combattre les Gépides. (Ibid., III, 34, p. 426.) Deux aus après, il part avec quatre autres généraux pour une expédition contre les Sclavins(1), sous le commandement suprême de l'ennuque du palais, Scholasticos, qui se fit battre. (Ibid., 40, p. 455.) Puis on le trouve, en 553, faisant de nouveau la guerre contre les Gépides (Ibid., IV. 25, p. 593), et, dans la même année, chargé par l'empereur d'une mission auprès des Huns Outourgurs: il les décide à évacuer le territoire romain. (Ibid., 19, p. 554.) Ce succès diplomatique fut le dernier événement heureux d'une carrière prématurément interrompue. mais déjà pleine de brillants souvenirs. A quelques semaines de là - toujours en l'année 553, - ce vaillant capitaine périt misérablement, surpris par un parti de Lombards, pendant que. à la suite d'une rude journée de marche, il se désaltérait presque seul à un ruisseau. (Ibid., 27, p. 604.)

L'éloge que nous publions permet de combler quelques lacunes dans la biographie de ce général. Lorsqu'il fut proponcé, Aratios remplissait les fonctions de Dux Palaestinge (2). C'est ce qui

1. Pour ce nom et celui des Huns Outourgurs, qu'on rencontrers plus

bas, nous adoptons la transcription de Ed. de Muralt.

2. L'existence d'un dux Palaestinae, portant le titre de vir spectabilis (neo(βlenros) est constatée, dès le 1v° siècle, par la Notitia dignitatum, chap. 29, p. 79, ed. Boscking. Boissonade (Choricii Gasaci orationes etc.,

ressort, d'une part, du titre même (εἰς ᾿Αράτιον δοῦκα κτλ.), ainsi que de différents passages du discours (§ III, 2, οù τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν, en parlant des prédécesseurs d'Aratios, est opposé à τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη, le «gouverneur civil» — § IV, 1, στρατηγός — § VI, 1, τῷ στρατηγοῦντι — § XIV, 1, τοῦ στρατηγοῦντος), et, d'autre part, de la nature des actions qui sont rapportées à sa louange, comme du théâtre où elles se sont passées. (Voy. le plan du discours, ci-après, p. 9.)

D'après ce qu'on a vu plus haut, il n'y a que deux périodes dans la vie d'Aratios, pendant lesquelles on puisse supposer qu'il ait commandé la frontière de Palestine: la première s'étend de l'an 530 à l'an 539; l'autre, de 540 à 549. On établira tout à l'heure, en s'occupant de Stéphanos, que le discours ne peut être postérieur à l'été de 536. Par conséquent, les différents faits de guerre accomplis par Aratios, pendant qu'il était dux Palaestinae, et racontés par Chorikios, se sont passés entre les années 530 et 536.

Parmi les exploits d'Aratios dont parle Chorikios, il est un stratagème mémorable, rapporté en grand détail au § IV. Aratios, après avoir assiégé longtemps en vain un château-fort réputé inexpugnable, découvrit un jour la bouche d'un égout, par lequel il réussit à pénétrer dans la place. Peu après, le même stratagème servit à Bélisaire pour s'emparer de Naples. Malheureu-

p. 126, note 2) avançait timidement l'opinion que Λοῦκα ne devait pas être un nom propre. «Vertit (Yriarta), » disait-il, «in Aratium Ducam et Stephanum Archontem (sive Principem). Puto non Ducam, sed ducem esse dicendum. An Ducas ea jam aetate nomen fuerit proprium dubito. Procopius, de acdif., II, p. 226, 24: στρατιωτικών δε καταλόγων ἄρχοντα τῆδε καταστησάμενος, δν δοῦκα καλοῦσι.» Boissonade aurait pu citer encore Procope, Guerre Persique, I, 18, p. 89, l. 6, οὐδεὶς δὲ οὕτε Ρωμαίων στρατιωτων ἄρχων οῦς δοῦκας καλοῦσιν, et faire observer que, parmi les discours de Chorikios qui sont publiés, il y a l'éloge d'un autre personnage, Summus, qui avait été dux Palaestinae avant Aratios (Procope, Guerre Persique, II, 1, p. 155, l. 6: cf. Chorikios, Eloge de Summus, p. 28, l. 14 et p. 29, l. 4). Quant aux attributions du dux Palaestinae, elles sont réglées et soigneusement distinguées de celles du gouverneur civil de la province par la Novelle 103, chap. 2: Επιχοινωνήσει δε οὐδ' ότιοῦν ταῖς πολιτιχαῖς αλιίαις καλ ταῖς τῶν δημοσίων φόρων ελσπράξεσιν ὁ κατὰ καιρὸν περίβλεπτος των τόπων δούξ. — Chap. 3: οὐδε τὸν περιβλεπτον δοῦκα, οὐδε τὸν ενδοξόιατον στρατηγον (= magistrum militum) άδειαν έχειν άφελκειν τους προσε-δρεύοντας αυτώ (τῷ ἀνθυπάτω) στρατιώτας . . . . Εσονται δε διακεκριμένοι τοις όλοις ο τε περίβλεπτος των τόπων δους και ό την ανθύπατον έχων αρχήν. Καὶ ὁ μέν ἡγήσεται στρατιωτών τε λιμιτανέων καὶ φοιδεράτων καὶ εἴ τι κατά την χώραν οπλιτικόν έστι, πλην των άφωρισμένων τῷ άνθυπάτφ στρατιωτών: ο δε την υπέρ των πολιτικών προσώπων τε και πραγμάτων και προσεδρευόντων αυτώ στρατιωτών έξει πρόνοιάν τε καλ φυλακήν κτλ.

sement, Chorikios a négligé d'indiquer le théâtre de ce curieux exploit d'Aratios: il nous est impossible d'en déterminer la date, laquelle restera flottante entre 530 et 535.

An nombre des titres de gloire d'Aratios figure en première ligne l'expédition à Jotabé, île située à l'extrémité nord-est de la mer Rouge, et qui servait comme de comptoir au commerce de l'Empire romain avec l'Inde. Une forteresse, qui, par sa position. commandait Jotabé. était tombée au pouvoir des Barbares depuis plus d'un demi-siècle et empêchait les Romains de jouir jamais paisiblement de la possession de cette île: Aratios mit fin à une situation si humiliante, en emportant la forteresse d'assaut. Procope seul, par une allusion rapide et dénuée de précision, nous avait conservé, d'une manière bien vague, le souvenir de cet événement (1), auquel Ed. de Muralt (Essai de chronographie byzantine, p. 156) assigne comme date possible l'année 531. II faudra rapprocher de nous l'époque de ce fait d'armes d'au moins deux ans. Lorsque Aratios prit possession de son commandement de Palestine, vers 532 ou 531, au plus tôt, son premier soin dut être de réprimer cette sédition dont il est question dans l'éloge au § III. Une faction ravageait alors les environs de Césarée. Cette agitation ne se produisit pas postérieurement à l'arrivée d'Aratios: elle existait sous ses prédécesseurs (voy. § III, 2), et il semblerait que ce fût un reste et comme une queue du grand soulèvement des Samaritains, dont l'histoire fait mention à l'année 529. Pent-on admettre que le nouveau duc de Palestine se soit lancé dans une entreprise aussi lointaine que celle de Jotabé, pendant que le cour de la l'alestine même était quotidiennement menacé? Un mot de l'orateur au § XIV. 4. interdit tout à fait le donte: les Barbares de Jotabé tremblaient demuis longtemps de voir arriver Aratios (nalau vir oir ?? αίτοις αφιξιν δνειφοπολείν τε και τρέμειν). Mettons que la faction fut réduite des l'an 532: la forteresse voisine de Jotabé aura pu être reconquise l'année suivante. L'un et l'autre fait d'armes ont peut-être eu lieu une année ou même deux ans plus tard: plus tôt, c'est impossible. Il faudrait précipiter beaucoup les événements pour que le duc pût déjà être revenu anx environs de Gaza et y entendre ainsi prononcer son éloge

<sup>1.</sup> Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, 1. 10 Inad , & 9α (c'est-à-dire à Jatabé) Εβραίοι αι τόνομου μέν εκ παλαιού ξαπντο, επί τοίτοι δε Ιοιστινιανού βασιλεύοντος κατήκουι Γουμαίον γεγένηνται.

à la fin de 533. De plus, il ne semble guère, en lisant la narration de Chorikios, qu'il ne se soit écoulé que quelques jours à peine depuis l'issue de la campagne.

La carrière du gouverneur civil Stéphanos, pour avoir été moins brillante que celle du duc, ne fut pas moins honorable. Stéphanos (1) était natif de Gaza (§ XI, 2-3). On ignore quelles fonctions il remplit avant d'être nommé gouverneur de la Palestine première, qui n'était encore alors qu'une province consulaire (2). Il se distingua beaucoup dans l'exercice de cette charge. L'empereur, voulant le récompenser, sans priver pour cela la province de ses services, le fit avancer sur place. Il érigea en sa faveur la Palestine première en proconsulat, avec suprématie sur la Palestine seconde.

Novelle 103, chap. Ier: ἀνθύπατον . . . ἀποκαλοῦμεν τὸν τὴν άρχην (της Παλαιστίνης της πρώτης) έχοντα, καὶ δίδομεν αὐτῷ τὸ τοῖς περιβλέπτοις (= spectabilibus) ἐγγράφεσθαι. — Chap. II: αίτος (ὁ ἀνθύπατος) πᾶσαν ἰδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατά τὸ φηθέν αιτίαν διαχρινεί, και μάλιστα πάντων προνοήσει της τε άνελλιπούς των δημοσίων είσχημιδής και τη καθαραίς χρήσθαι ταίς χερσί - τοῦτο ὅπερ καὶ Στέφανος ὁ περίβλεπτος ὁ νῦν πρώτος ἐπ' αὐτῆς γενόμενος ήδη τε φυλάξας ηὐδοκίμησε, καὶ αθις δτι τοῦτο πράξει διὰ τῶν ἤδη φθασάντων πεπείσμεθα, μάλιστα δὲ πάντων φροντιεῖ τῆς τῶν πόλεων εὐταξίας χαὶ τοῦ μηδένα είναι ταῖς πόλεσι δημοτικόν θόρυβον. Καὶ γὰρ δή καὶ τοῦτο αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, δς δὴ παραλαβών στασιάζουσαν την χώραν έκτε προφάσεων ετέρων καὶ μάλιστα έχ τοῦ διαφόρου τῶν θρησκευμάτων, εἰρηνικήν τε ἀπέδειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς δο δη καὶ αὐθις αὐτῷ ποιείν ἐπιτρέπομεν, καὶ εί ποτε τοιοῦτό τι γένοιτο κατὰ τὴν δειτέραν τε έπιφοιτᾶν Παλαιστίνην καὶ καθιστᾶν τὸ ταράττον χαὶ μὴ συγχωρεῖν μηδ' ὁτιοῦν πράττεσθαι κατ' ἐκείνην δύσκολον, χαὶ μάλιστα δη κατ' ἐκείνην ἐπειδήπερ δρῶμεν πολλοὺς ἐκεῖσε

2. Voy. Novelle 8, Γνωσις της . . . ἀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ., section intitulée και υσαι άρχαι υπατικαί ήτοι κονσουλάριαι, § 5.

<sup>1.</sup> Il y eut plusieurs Stéphanos qui jouèrent un rôle, soit à l'armée, soit dans l'administration ou à la cour, sous le règne de Justinien, et avec lesquels il ne faut pas confondre le nôtre. On citera particulièrement le familier de Narsès, employé par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui était Épidamnien de naissance (Agathias, pp. 50 et 51, éd. Niebuhr), ainsi qu'un autre sur le compte duquel Nicéphore, le patriarche de Constantinople, s'exprime en ces termes (p. 42, éd. Bekker): εἰς δὲ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς καθίστα (Ἰουστινιανὸς) ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ώμοτάτους, ὧν ἢν Στέφανος εὐνοῦχος Πέρσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν χρημάτων κτλ.

φυσμένοις θορίβοις και ού μικρά τοίτων αποτελέσματα καθεστώτα. - Chap. III (vers la fin): καὶ (θεσπίζομεν) γινώσκειν απαντας είς τον έφεξης γρόνον Παλαιστίνους, ότι πάλιν αίτοις το ττε ανθυπατείας αποδίδοται δίκαιον, και δ ττς πρώτες Παλαιστίνης έξάργων ανθίπατός έστιν αίτοίς.

La Novelle n'entre point dans le détail des services rendus par Stéphanos; notre discours est naturellement plus explicite.

On y renvoie le lecteur.

Il reste à présenter une dernière considération, qui est importante pour fixer la date de l'éloge. La Novelle 103 a été publiée le jour des calendes de inillet de l'an 536. L'Eloge de Chorikios. qui, à la riqueur, comme on l'a vu, pourrait être déjà de l'année 533, mais qui sans doute est plus récent, est du moins antérieur à ce mois de juillet 536 (1). Autrement, il est de la plus frappante évidence que le panégyriste n'eût point passé sous silence la haute marque de faveur accordée en cette année à Stéphanos par l'empereur. Puis il n'eût pas manqué de le désigner par son titre de proconsul, tandis qu'il n'emploie, en fait, que celui de «gouverneur», apyon (2), dont il semble qu'on ne se servit dans l'usage que pour les gouverneurs des trois classes inférieures. à savoir le praeses, appor, - le corrector, i remor, - le consularis, υπατικός (8).

plus grande.

2. Le discours porte en titre els Agérior Joixa sul Silyaror agyora.

Cf. aussi l'expression suivante dans le corps du discours (§ VI, 1), orros.

ο την Παλαιστίνην ήμεν πυβερνών.

Από του περιβλέπτου πόμητος της άνατολής - Από του άνθυπάτου Απίας Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος Φρυγίας Πακατιανής — Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος Γαλατίας πρώτης — Από τοῦ βικαρίου τοῦ μακροῦ τείχους.

<sup>1.</sup> Voy., à la page 84, le parti que, peut-être, il y s à tirer de la péroraison de l'Eloge pour en fixer la date avec une précision encore un peu

<sup>3.</sup> C'est ainsi que Justinien, dans la Γνώσις τῆς... ὀφειλούσης παρέχεσθαι πυσότητος καλ. αδjointe à la Novelle 6, commence comme suit la section intitulée καλ όσαι ἀρχαλ ὑπατικαλ ῆτοι κονσουλάρια:
[§ 6.] Απὸ τοῦ ἄρχοντος Παλαιστίτης πρώτης καλ. Il emploie constamment cette même désignation pour tous les gouverneurs dont il s'occupe dans cette section, aussi bien que pour ceux que comprend la section zat ogne appul премомжай пто correctoriae (\$\$ 54 et suiv.). Mais il n'en est pas de même dans les cinq premiers §§ de la l'ymors, qui commencent respectivement comme suit:

- Plan de l'Éloge d'Aratios, dux Palaestinae, et de Stéphanos, consularis Palaestinae primae, prononcé par Chorikios, à Gaza, entre l'hiver de 533-4 et le 11 juillet 536, comme limites extrêmes, et très-probablement vers les derniers mois de l'année 535 ou les premiers mois de l'année 536.
  - §§ 1-II. Exorde. C'est la première fois que Chorikios prononce l'éloge de gouverneurs civils ou militaires.
  - §§ III-V. Éloge du Duc (1re partie):
    - III. Soumission d'un parti de factieux aux environs de Césarée.
    - IV. Prise d'une forteresse par l'égout.
    - V. Pacification d'une route qui était infestée par des brigands.
- §§ VI-XIII. Éloge du Gouverneur, avec digression sur les embellissements de Gaza.
  - VI. Répression des brigandages qui se commettaient à la frontière d'Égypte.
  - VII. Pacification des routes de la Palestine.
  - VIII. Émeute prévenue à Césarée.
    - IX. Disette évitée en Palestine.
    - X. Réparation de l'aqueduc de Césarée.
  - XI-XIII. Résumé des mérites de Stéphanos. Il est rendu bon témoignage de lui à l'Empereur. Ses qualités personnelles. Il dirige les embellissements de Gaza, sa ville natale.
  - § XIV. Éloge du Duc (2° partie): La possession de Jotabé est assurée par la conquête d'une forteresse qui la commandait.
  - § XV. Péroraison. Éloge en commun du Duc et du Gouverneur.
- AVERTISSEMENT concernant la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs.
- Toutes les leçons fautives du manuscrit n'ont pas été indistinctement notées. Ont été négligées, en général, les variantes qui ne consistent que dans l'accentuation, celles qui proviennent de l'omission de l'e souscrit, de l'emploi de la lettre simple (surtout si c'est une liquide ou la sifflante) à la place de la lettre redoublée, et réciproquement (ξμελε = ξμελλε, δυσεβῶν = δυσσεβῶν, etc.), de la confusion de o et ω, ε et αι, ι, ει, η, η, οι et υ. On n'a tenu aucun compte de la ponctuation du manuscrit.
- Chorikios paraît avoir évité l'hiatus à peu près dans la même mesure que Démosthène dans ses harangues: il se permet l'hiatus après une simple

- virgule, ou même un simple repos de la voix. On a laissé subsister un certain nombre d'hiatus purement apparents, comme τοῦ ἄστεως.
- Ms. désigne le manuscrit unique qui a fourni le texte (Madrid, Biblioteca nacional, N-101).
- Chaque fois que commence un nouveau feuillet dans le manuscrit, on en a averti en mettant dans le texte le numéro du feuillet commençant.
- Le signe | indique la fin d'un vers, ou la fin d'une ligne de manuscrit.
- On désigne par des points les lacunes que l'on croit reconnaître dans le texte. On place entre crochets obliques <> les lettres ou les mots que l'on propose pour combler ces lacunes. On réserve les crochets droits [] pour enfermer ce qu'on considère comme intrus dans le texte et non authentique.

# Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101. [Folio 26 verso:]

# ΕΙΣ ΑΡΑΤΙΟΝ ΔΟΥΚΑ ΚΑΙ

### **ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ**

### $\langle \Delta | A \Lambda E \Xi | \Sigma(1) \rangle$

Η διάλεξις νῦν πρώτον ἀρχικὸν τολμήσασα θέατρον την αλτίαν ἀποδίδωσι της παρρησίας. Incipit: Δωρίωνα (Ἰδωρίωνα Ms.) λόγος τὸν αὐλητην τὸν Δελφὸν (ἀδελφὸν d'abord, puis δελφὸν, Ms.) κτλ. Desinit: ἀμφοτέροις εἰκόνα.

Cette dialexis se trouve chez Boissonade, Choricii Gazaci, etc., p. 126 - 128. Il est inutile de la publier de nouveau ici.

<sup>1.</sup> Dans les séances oratoires que donnait Chorikios, il nous semble que les dialifeis répondaient aux «préludes» de nos musiciens. Si nous ne nous trompons, l'orateur devait, aussitôt monté à la tribune, prononcer ces courtes compositions, plus ou moins en rapport avec son sujet, pour se mettre, en quelque sorte, en haleine et fixer l'attention de son public. Puis, au bout de quelques instants de repos, il abordait son véritable discours. Cet usage n'était pas particulier à Chorikios. Nous pensons qu'on s'en convaincra en se reportant aux différents passages des Vies des Sophistes de Philostrate, auxquels renvoie l'Index rerum de Kayser au mot diálefic (édition in-4°, Zurich, 1844). D'ordinaire, une énideific (cf. la définition de ce terme par Ernesti, cité ci-dessous, § I, note 6) se composait

### (ΛΟΓΟΣ)

τεμις, άμει- [fol. 27 verso] βομένην τοὺς εὐεργέτας.

Το verso, 1. 2] "Εδει (1) μεν ετέρους των ἄρχειν ἤδη Επόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις, ἵνα, τοῖς ἐκείνων πριμασάμενος καὶ μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τως, ἐφάμιλλον (8) οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω (4) τὴν γλῶτταν, μοι συμβῃ παραπλήσιον ώσπερ ἀν εἰ θρασὺς ἀθλητῆς, τοῦ τὴν ἡωμην Ἰσθμίοις (5) δοκιμασθεὶς, Ὁλυμπίαζε παραγένοιος οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ λαμπροτείραν, ὡς τῆς τῶν ἔργων ὑπερβολῆς καὶ πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην (6) ἱκανῆς ἐρεθίσαι (7). [2] Πάλαι μὲν οὖν τῆ φύσει ἡαθυμίαν ώνείδιζον

d'une διάλεξις, puis du discours ou de la déclamation proprement dite, λόγος ου μελέτη. C'est ce qu'on voit assez clairement, ce nous semble, dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: . . . εψεύσθη τῆς ἐπιδείξεως (on pourrait traduire: «sa représentation manqua») παρελθών ἐς ἀχροατὰς οὐχ εὕνους. 'Ως γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ῆχουον, προσέχρουσε μὲν ἡ διάλεξις νεαροηχὴς δόξασα καὶ ἐσπασμένη τὰς ἐννοίας, ἔδοξε δὲ καὶ μειραχιώδης . . . τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπεβουλεύθη κτλ. (Philostrate, Vies des Sophistes, p. 579, l. 15). Oehlschlaeger (Olearius), en commentant ce passage, et tous les savants qui, depuis, ont écrit sur la rhétorique des anciens, paraissent s'être mépris sur le sens de διάλεξις.

2. 'Ο λόγος οιδε-τοὺς εὐεργέτας, fragment πς' chez Boissonade, p. 298. Au lieu de παρηλθεν. Boissonade a donné, par inadvertance, προηλθεν.

§ I.] 1. Έδει μεν-τοις λόγοις, fragment πζ chez Boissonade, p. 298.
2. Cf. Éloge de Summus, p. 34, l. 14, Boisson., ἄρχειν πολλάχις λαχών.
3. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 9, Boisson., και νικάν είωθώς τοις λόγοις τὰ πράγματα, τότε πρώτον εφάμιλλος ὤφθη τοις ἔργοις.

4. Cf. Patrocle, p. 259, l. 1, Boisson., τη σάλπιγγι τας των πολεμούντων

άχονούντος (είς) ψυχάς.

5. Cf. 'Ολυμπίοις chez Thucydide, V, 47.

6. ἐπίδειξιν πρώτην]. Ernesti donne la définition suivante du terme ἐπίδειξις: «Proprie ἐπίδειξις dicitur de λόγοις ἐπιδειχτιχοῖς, de genere demonstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψόγος.» (Lexicon technologiae Graecae rhetoricae). Il ne faudrait cependant pas conclure des paroles de Chorikios que nous ayons ici son début dans le discours d'apparat. En effet, le premier, au moins, des deux éloges qu'il prononça de l'évêque Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel il y est fait, sans aucun doute, allusion (voy. § XII, 5, et la note). Cet éloge de Marcien est, à son tour, postérieur à un autre discours qui ne semble pas nous avoir été conservé (voy. p. 80, l. 14 et suiv., Boisson.), ainsi qu'à l'Oraison funèbre de Procope (voy. § XI, note 16). Il faut donc entendre seulement ici que Chorikios n'avait encore prononcé l'éloge d'aucun gouverneur civil ou militaire, ἄρχειν λαχόντων. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la matière de la dialexis, νῦν πρῶτον ἀρχικον τολμήσασα θέατρον (voy. à la p. 10, ci-contre).

7. Cf. § VI, 3, δ γε θυμὸς εὶς ἀβουλίαν ἡρέθισε: Éloge de Summus, p. 33, l. 12, Boisson., τοῦτό με μᾶλλον ἐφεθίζει πρὸς ἔπαινον: Oraison funcbre de

Procope, p. 7, l. 5, προς έρωτα δεινον έρεθίσαι.

καί στεϊραν έλάλοιν φοράς άνδρών άγαθών, ίπορρερίσις άει κατ' δλίγον τζε άρετζε άλλα νίν εί ποιοίσα δια μιας άνδρων ξινωρίδος(8) απολογείται το πορόντι καιρώ και δίδωσιν αίτω δι έμων πρός τον ηθάσαντα γρόνον παρρισιάζεσθαι. [3] Οί γάρ έκ πατρίδος είδοχιμοϊντες(9) ποντρία καταδίεσθε (10) γένοις, οίδε γονέων (11) επιεικεία κοσμοί μενοι άδελαών έρι θριάτε ααιλότητι, οίδ' έτε τοίτοις μέγα φρονούντες άπορείτε της οίκοθεν είφημίας (12). [4] Πολλοί μέν οίν ετέροις εγκωμιάζοντες, άγαθών πράξεων ενδεείς (13), έπὶ πατέρας διιού καὶ μετέρας καὶ πάπποις ένίστε καὶ τί θας άναβαίνοντες, [fol. 28] έξ έκάστοι τι μέρος έρανισάμενοι, καλλωπίσμασι τοίτων έργονται τὸν εἰς ἐλείνοις σιρράψαντες ἔταινον. ίμιν δε τοσοίτον πλεοιεκτημάτων (14) περίεστιν, ώστ', εί τις ετέροις ἄρχοισιν έρχων(15) χρηστών δεομένοις άλλοις άλλα διανέμοι(16, των ξμετέρων, έκάστω διδοίς τα πρός είσημίαν αρκέσοντα παντελί, περιλειαθίναι πράξεις έμεν είς όλον λόγον άρχοίσας(17). [5] Και πρόδηλον μέν ώς οι πανταχοί γίζ ίγεμόνες, δισοις ετιμελώς νέμεται το επίχοον, πάντες . . . έστιν (18) ο Basileig · Evapyestary de til eleivou diarolas eluiv er iniv

9 sedoxi olires Ms. (mangeure de ver). 10. maradiade Ms.

11. y .. swy Ms. (mangeure de ver).

αίν αιτής πλεονέκτημα.
15. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 125, Borsson., ένταϊθα πέρας τῷ λόγ φ αὶ

temps employés par cet auteur dans cette phrase, ainsi que dans plusieurs autres semblubles. (Voy, p. ex., § V. note 14.)

17. Cf. Eloge de Marcien, I, p. 80, l. 3, Boisson, êdei xair g vereldoire., dans rêde randevers l'inxerquentes, diareluacidan rà cà tios àkliptois, xai, ludoria so uégos, exasior dlor action els roixo xerman. An nodes àr οίτως ήρχέσαμεν μίαν σοι πάντες είμημίαν συνθείναι.

18 marres forir (sans trace de lacune Ms.

<sup>8.</sup> arropidos Ms. Mais cf. p. 98, l. 7 d'en bas, Boisson., Largezas nerazi žerwoldos, p 29, 1.5 d'en bas, devir ardour žermols, p. 40, 1. 12, n de korn'n ževmois.

<sup>11.</sup> γ. εων Ms. (mangeure de ver).
12 τῆς οΙκοθεν εἰφημίας, de gioire personnelle.
13 (f. p. 111, l. 5. Boisson., ἄνει πράξεων ἀγαθῶν.
14. Cf. § XII, 3. τι γὰν τῶν αῶν ἐκεἰνος πλιονεκτημάτων ἡγνόησεν: Ελοσε de Marcien, I, p. 80, l. 15, Boisson. πρωην ἐγῶ βοαχέα περὶ τῶν αῶν πλεονεκτημάτων διαλεγθείς. et p. 82, l. 3, μέγα φροντῖν αἰτῷ παρεγοίσης τοσαίτης πλεονεκτημάτων φορᾶς: Ελοσε de Marcien, II, p. 107, l. 8 d'en bas, μελλων οἰν ἡθη τοῦ καταλόγου τῶν αῶν πλεονεκτημάτων ἀναχεκοθαι: . t. p. 110, 1 6, ή γαο πους το χείοον παράθεσες ολίγοις άρεακεται πλευτεκτήματων Ε΄ Toge de Summus, p. 26, 1. 4 d'en bas, μηθέ τα τές παραίσης (ηλικάς) πλευτεκτίματα χωρούντος τοῦ λόγου: et p 35, 1. 7, τά τοῦ στρατηγούντος... τέεονεκτήματα: Oraison funchre de Marie, p 38, 1. 3 d'en bas, εκαστον μετ

uer of didos, ξορων αρθούα πλοιτών, ά de παιρος ξυμένη απόγερης τοι 16. dareau Ms. Cf. § XIV, 13, et de τις και προς ξορων αρω την γεομη οίτος ξετίνος ξοτίν κτλ. Au surplus, on avoue ne pas connaître suffisamment la syntame de Chorikios pour rest.tuer avec assurance le made et h.

0/

θεωρείται. [6] 'Αλλ' Ενεκά γε τοῦ τὰ σκηπτρα λαχόντος έχρην τινα ἐπαινέτην, 'Ερμοῦ Λογίου τ΄ πον (19), εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, ἐγὼ δὲ βραχέα τῶν ὑμετέρων ἔρχομαι φράσων.

§ II. Μέλλων δὲ ἤδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς ἀρχῆς ὑφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν ὅλον αὐτῆς ἀποδώσω σκοπὸν, τὶ ποτε βουλομένη παρῆλθεν εἰς βίον, ἐκ ποίων ἀρετῶν ἀξία (¹) δεσπόζειν ἑτέρων, ποῖον λήψομαι (²) κέρδος ὑποκύπτων αὐτῆ (³) ταῦτα διὰ βραχέων ἐθέλω δηλῶσαι καὶ δεῖξαι διὰ πάντων ὑμᾶς ἥκοντας τῶν γνωρισμάτων (⁴). [2] Ἦστι τοίνυν ἡγεμονία σαφὴς (⁵) ἡμερον ἡθος καὶ λογισμοῦ θυμὸς ὑπηρέτης καὶ τὸ χρημάτων ὑπερορᾶν εἰς κάλλος τε ζῆν (⁶) καὶ τὸν ἐν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. [3] Φύσει μὲν οὖν ἀλλήλοις πραότης τε καὶ θυμὸς δοκεῖ διαμά-χεσθαι (¹), ώστε καὶ Σωκράτης ἀπορήσας που (⁶) φαίνεται, πόθεν

<sup>19.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 22-23, Boisson., Δημοσθένης..., δν Έρμοῦ Λογίου παράδειγμα τῶν σοφῶν τις καλεῖ, οù l'éditeur cite en note Aristide, discours KLVI, p. 398: περὶ Δημοσθένους δν εγὼ φαίην ᾶν Έρμοῦ τινος Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους κατελθεῖν. Le même, p. 22, dans la note: «Synesius inter notas Possini ad Pachymerem, t. I, p. 640: . . . . » ὅν ἀν ἰδὼν Δημοσθένης μεθ' ἡμῶν εἰπεν Έρμοῦ Λογίου τύπον εἰς ἀνθρών πους ῆκειν. Τhomas Magister, Ερίστ., I, § 1: . . . Έρμοῦ Λογίου τύπος, » ὡς εἰπεῖν, καὶ ῶν καὶ καλούμενος. Quem vide et § 6, cum nota Normanni. » Ευπαρίυς de Prohaeresio, p. 84: οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν, οἱ δὲ Έρμοῦ Λογίου νύπον. Ubi plurima apposui.»

<sup>§</sup> II.] 1. ἀρ. Ξῶν ἄξιοι Ms. (mangeure de ver). 2. λήψομ.. Ms.

<sup>3.</sup> Cf. § V, 3, τη φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποκύπτει: Éthopée d'Aphrodite, p. 144, l. 14, Boisson., ὑπέκυψα τη γονη: et l. 3, οὰ Boissonade a restitué avec raison οὐδὲν οὐ τη ἐμη ὑπέκυπτε δεξια.

<sup>4.</sup> Cf. Eloge de Summus, p. 26, l. 4, Boisson., ἔνιά σου τῶν γνωρισμάτων ὑποτάξας τῷ μέτρῳ: p. 32, l. 2, (νέον) ῷ γνώρισμα μέγιστον ὁ πατήρ: et p. 34, l. 2, τί δ' ἄν τις οὐ θαυμάσειε σου τῶν γνωρισμάτων: La Rose, p. 131, l. 1, ταύτης δὲ (c.-à-d. τῆς Αφροδίτης Πανδήμου) γνώρισμα γάμοι.

<sup>5.</sup> Cf. § XV, 2, φιλίαν ἄδολον και σαφη: § XIV, 4, τὸ κατασκόπους έκπέμψαι μαρτυρία σαφης τοῦ τεταράχθαι: Éloge de Summus, p. 28, l. 3 d'en bas., Boisson., προηλθε ταῖς πόλεσιν έλευθερία σαφης έξ ἀφορήτου δουλείας.

<sup>6.</sup> Cf. Oraison functore de Procope, p. 9, l. 7, Boisson., φράζω τὸ δέον εἰς κάλλος. — On peut comparer aussi l'expression εἰς κάλλος γράφειν. Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. ν. κάλλος, nous citerons les suivants: Lucien, Contre l'ignorant, § 2 (III, p. 100, Reitz), ὅσα ὁ Καλλῖνος ἰς κάλλος ἢ ὁ ἀοίδιμος Αττικὸς σὺν ἐπιμελεία τῆ πάση γράψαιεν: Novelle 42, chap. I, § 2, γραφέσθω δὲ παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπὸν, μηδὲ τῶν εἰς κάλλος, μηδὲ τῶν εἰς κάλλος, μηδὲ τῶν εἰς κάχος γραφόντων: Théophylacte Simocatta, VIII, 13 (p. 341, l. 20, Bekker), ἐδέησε γάρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Bibliothèque, 121 (p. 94 a, l. 38, Bekker), ἐπτὰ ταχυγράφους καὶ ἔτέρους τοσούτους γράφοντας εἰς κάλλος. — Comp. une construction analogue, Éloge de Marcien, II, p. 109, l. 9, Boisson., ψυχὴν ὑαδίως τε δεχομένην καὶ βεβαίως φυλάττουσαν τοὺς καρποὺς εἰς πλῆθος ἄμα καὶ τάχος. 7. Ici, à la marge du Ms., σημείωσαι ώραῖον.

<sup>8.</sup> Entre που et ψαίνεται, il y dans le Ms. δια, encadré de points qui sont de première main: c'est un commencement de digraphie de διαμάχεσθαι

θμα πρώον και μεγαλόψυγον ήθος είρήσει, χαλεπού πεφικότος eic fr exacepor gereldeir. nap' inir de hier vir foir aug w zai διαλλάττεται (°). [4] Tives αι τούτων αποδείξεις; έναργείς και λαμπραί και κοιναί κατά τον παλαιόν λόγον άμφοιν, εί γε κοινά τά των φίλων (10) φασίν.

\$ ΙΙΙ. Ένένετο πρώιν φορά δισσεβών, τοις Καισαρέων περιοίκους λιίζομένη και μαγομένη πρός δόγμα θεοφιλές έκδι οίν βασιλέων, του μέν εν οι ρανώ προελθόν, του δε κατά γίν δρισθέν (1) [2] Φιομένις τοίνιν της έναγοις έκείνης και περιβοίτου σιστάσεις. έμελε μέν όπως σωφρονισθείη τῷ ποριφαίω τῶν ιερέων(2), 1, ν δέ τοις πρότερον ίγεμόσιν(3) επιμελές, οία ημελείτο(4) δε οίδε τω τών σιλών άργιγέτη(6). [3] Καὶ δί (6) πόλεμος ήν πράγμα βασιλεί μέν ούκ άρεστόν - επί γάρ έπικόσις σινεκροτείτο -, την δε τών άνωσίων έταιρείαν είφραϊνον, οίχ ότι νίκης έλπίδα παρείγεν - ένησον γάρ, οίμαι, τοσούτον όσον μη προσδοκήσαι νικάν -, σεμνολοyelo Jai de nonternir rois [fol. 29] alation. [4] Totalrais .... έδεί,91,(7) βασιλείς είς άλωσιν ήμετέραν πολέμου, και των άλλων Unhais errolais neidonerwr inwr y Erener onla nireitai. [5]

<sup>(</sup>voy. six mots plus haut), corrigée sur-le-champ par le copiste lui-même. -Le passage auquel il est fait ier allusion se trouve chez Platon, Republique, II, p. 375 C, πόθεν αμα πράον και μεγαλόθυμον ήθος εξήπωμεν. Εναντία γάρ που θεμοειδεί ποαεία girus. 9. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 158, έκατεραν γάρ άμφω (c.-à.-d. τοῦς

μαγείους και τους μίμως) ποιείν ή τέχνη παρακελεύεται.
10. Euripide, Oreste, 735, κοινά γὰς τὰ τῶν φίλων. Cf. Térenec, Adelphes, V. 8, 17, nam retus quidem hoc verbum, amicorum inter se communia esse omma, et Suidas, s. v., κοινά τὰ τῶν φέιων ... κέχοηται τῆ παροκαία Μέταν-δους Αλελφοίς. Cf. encore Zénobios, IV, 79.

<sup>§</sup> III.] 1. La sédition à laquelle il est fait allusion dans ce passage parait être un reste et comme un épisode attardé de la grande révolte des Samaritains, étouffée, dans son ensemble, en l'an 529, par les généraux Théodore et Jean. Of zurà Hakmorteny Zamactina, 10 19105 anar, zurà Theodore et Jean. Of rata Itanacitus Launcitus, to risto and, rata for Natura Antonia et Jean. Cyrille de Scythopolis, Viz de St Sabas, § 70, dans les Ecclesiae Graccae monumenta de Cotelier, t. III, p. 220 et suiv. — Voy. l'indication des autres sources chez Ed. de Muralt, Chronographie byzantine).

<sup>2.</sup> Il parle sans doute du patriarche de Jérusalem. Cf. plus bas, \$ XII. 1.

άπάντων δερέων ὁ κράτιστος. 3. = Ducibus Palaestinae qui fuerant ante Aratum

<sup>4.</sup> οὐν. | μελείτο Ms. Cf. Mimes (discours inedit), fol. 157 (en tête), οὐπον' ἄν νομοθέταις ἡμελήθη Ρομαίον.

δ. ὁ κ. φ. ἀρχηγέτης, le gouverneur civil de la province. Cf. Novelle 30, chap. δ, καλείσθω τε ὁ ταύτης ἡγοίμενος τῆ πατοίω φωτῆ Process. Justiniancus Cappadociae, ώστε καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἴδιων καὶ τῶν άρχης έτην συνονομαζείν τῷ πράγματι. 6. καὶ ἡ Ma. (mangeure de ver). 7. Τοιαίται, ἐδεήθη (sans trace de lacune) Ms.

Πῶς οὖν τοὺς οὕτω τετυφωμένους ἐπαίδευσας τὰ τῶν ἀρχομένων φρονείν; "Ηδεις ώς φάλαγγες όπλιτων καὶ ψιλός όμιλος ίππέων τε τάγμα καὶ βία χει $\tilde{\varrho}$ ων(8) καὶ δλως  $\tilde{\eta}$ (9) τοῦ πολέμου φυσις σωμάτων μεν ίσως, γνώμης δε κρατείν ου φιλεί, μαλλον δε φιλονειχοτέραν ποιεί πρός τὸ δοχοῦν ἀσύμφορον ἄγουσα. [6] Καὶ αμα τὸ δοχεῖν ἐξ ἴσου τοῖς ὅπλοις ἀγωνίζεσθαι παρρησίαν αὐτοῖς είς ἀπόνοιαν εδωφείτο. [7] Οὕτω ποτε καὶ Σκυθῶν(10) οἱ νομάδες, έπαναστάντων αὐτοῖς τῶν οἰκετῶν, μέχρι μεν ἐν ὅπλοις ὁ πόλεμος ην, ερίζηντας είχον το γάρ ίσον τοῦ σχήματης εποίησε τοὺς θεράποντας επιλαθέσθαι της τύχης άναλαβόντες δε μάστιγας, τοῦτό τινος ὑποθεμένου, ταχέως αὐτοὺς τῆς δουλείας ἀνέμνησαν. δεσπόται φανέντες. [8] "Ω μεγάλης μέν της βασιλέως φιλανθοωπίας, μεγάλης δὲ τῆς σῆς πρὸς τοῦτο διακονίας. [9] Εδει (11) γὰρ τον μέν νομοθετήσαι της ασεβείας την (12) ζασιν, σε δ' ήπια φάρμακα πάσσειν (18). [10] Καθάπερ οὖν τῶν Ασκληπιαδῶν οἱ τεχνίται φοιτώσι πολλάκις παρά τὸν κάμνοντα, τὰ μεν ἡδέα καὶ προσηνή, τὰ δὲ πιχρότερα φέροντες, ἵνα διαμαρτόντες, ἂν οὕτω τύχη, των πραητέρων τοῖς όδυνηρηῖς ἀποχρήσωνται, μη βουλόμενοι μέν εἰς τοῦτο χρείας ἐλθεῖν, τῆ δὲ βία τῆς νόσου νενικημένοι ούτω διπλη παρασκευή πεφραγμένος, ημέροις τε λόγοις χαὶ πλήθει συντεταγμένω, πλησίον που την ένοπλον δύναμιν παραστήσας, τοῦ μη θόρυβον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν ἴσως ἄνευ (14) πολέμου πρός τὸ λυσιτελοῦν ⟨ὰν⟩ ἀγομένοις, ἐχώρεις τῆς ἀσφαλείας ένέχυρον έχων τὸ πολλάκι τοι(15) μῦθος εἰς καιρὸν εἰρη-

10. Σχυθών οί νομάδες, επαναστάντων αὐτοῖς ποτε τῶν οἰχ. - δεσπύται φαvéries, fragment 3' chez Boissonade, p. 283. — Cette anecdote est empruntée à Hérodote, IV, 34.

βία 8. τάγμα καὶ τάγμα χειρών Ms. 9. ἡ τοῦ πολέμου - ἀσυμφορον ἄγουσα, fragment η' chez Boissonade, p. 283, avec cette note: «Fragmenta  $\eta' = \iota \delta'$  excerpsit Macarius Chrysocephalas Roseto apud Villoison. Diatr. p. 20, ex Choricii in Aratium oratione.

<sup>11.</sup> du Ms (mangeure de ver). 12.  $\dot{\tau}$ .. Ms. (mangeure de ver).

<sup>13.</sup> Riade, XI, 830, ξπλ δ' ήπια φάρμαχα πάσσε. C'est une des citations favorites de Chorikios (voy., p. ex., Eloge de Marcien, I, p. 94, l. 9, Boisson.).

<sup>14.</sup> aveu] av ev Ms. [Peut-être lows (av) aveu. — Réd. de la Revue.] 15. On reconnaît dans les mots πολλάχι τοι μῦθος χτλ. une citation de poëte, mais que l'orateur ne semble pas avoir rapportée textuellement. Weil a arrangé ce fragment en choliambes:

<sup>- - -</sup> πολλά τῶν μῦθος είς χαιρόν έλθών δαδίως χατορθοίη υπερ βιαίως <ούx ἔπραξεν> ἡ δώμη. -Πολλάχις και λόγος είς καιρὸν είρ. κ. τ. ψ. δ. β. ή ψώμη, fragment ι' chez Boissonade, p. 283.

μένος κατορθοί τι δαδίως, όπερ βιαίως ή δώμη. [11] Τί οιν: έκείνοι ανθρωποι(18), στρατόπεδον ύλον, πάντες α τονενοιμένου(17), πάντες έξωπλισμένου — α τος(18) δέ, κατά την ποίησιν(10), έφέλχεται ανδρα σίδηρος - άπλη παραινέσει τὸ δίον έφρώνησαν. [12] Οίκοιν δινάμει μέν την δίκην λαβών, καλοκάγαθία δε τρόπων την δργήν έλχαλάσας, διχόθεν αίτοίς παρεσκεί ασας (20) σωφρονείν, την μέν ανδρείαν έφορωμένοις, έπερ δέ της πραθεητής είνου τιας ' έξωθεν μέν οίν οίτωσί (21) τὰ πεπραγμένα τις θεωρών δάξειεν αν ήμεράτητα μόνον έτανθείν τοίς είργασμένοις, εμβλέψας δε τώ βάθει τζε διανοίας και το της άνδρείας διψεται μέγεθος. [13] Ο μέν γάρ έπερ την άξιαν έκ τοι παραλόγοι τι κατορθών, ἀσθενέστερος ών η προσδοκήσαι (22) νίκην δειτέραν, μέχρι και ες όλεθρον αμίνεται τοίς [fol. 30] λιπήσαντας, κών τίχωσιν όντες της έσχάτης ἀνάξιοι δίκης ' ὁ δέ συνειδώς έαυτῷ τζν, ότε βοίλεται, χειρώσασθαι τοίς έχθροίς έξουσίαν, ὁ τοιοίτος οιλ άξιοι τῷ θιμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέπειν, άλλως τε(23) μηδέ πρώς άλλοφύλοις γενησομένω.

\$ IV. Τοιγαρούν τοις βαρβάροις ὁ πολές(1) τ'αϊν στρατιγός πικροτέρο δικαίως έπελθε σωφρονισμώ (2). [2] Φροίριον ήν χρισοι μεταλλα πρόσοδον φέρον (3), πανταγόθεν πολιορκείν απορώτερον ή τὸ τῶν Σάρδεων τείγος Αλικαρνασσέως τινός με θοί φασι(4). τὸ μέν γὰρ πλάσμα συγγραφικόν εἰργάσατο δυσπολέμητον - γυνί, φησίν, έτεχε λέοντα, καὶ περιενεγθέντος του θηρίου έδει τό τείχος αναλωτον(h) είναι -, το δε δημιούργημα τέχνης έστίν, οί

17. инеграцивное Мв.

21. ε. ι ω Ms (mangeure de ver).

22. Voy. Krüger, Grammaire greeque, § 49, 4. 23. aklas 18, comme au § XV, 2. Au surplus, voy. Hormann sur Viger. De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 778 (4º édit.).

§ IV.] 1. Cf. Éloge de Summus, p. 27, l. 5 d'en bas, Boisson., o de navra node; oirodi.

2. Cf. § VI, note 5.

4 Herodote, Î. 84. 5. r. reixos est ro reixos arakuror Ms. (le premier so reixos est de secon le enerch.

<sup>16.</sup> luciva arbouna Ms. Pour éviter l'hiatus, on pourrait écrire arbouим 'жейго он conjecturer extiral y' будошной.

Odyskie, XVI, 294, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνθρα αἰδηφος.
 Cf. plus bas, § V, note 7.
 παρασκευάσας Ms.

<sup>3.</sup> Lire usuallov noonodor agranoovusvov? ou pent-être agranour avec le sens de « derobant, ôtant (aux notres), fermant l'accès d'une mine. . Au point de vue paléographique, aquipocueror (qui s'écrivait àquipocu) — aquipocir (qui s'écrivait àquipocu); et quipocir, ou quipocu, devait presque in vitablement produce q éque.

μυθολόγημα συγγραφής. [3] Ούτω τοίνυν αποτόμου πρός άλωσιν όντος, ολίγον έμελε τοῖς ένοιχοῦσι πολιορχίας, ἀφθόνου τροφῆς αὐτοῖς κεχυμένης καὶ πηγής ἔνδον ὑδάτων συντελούσης περιουσίαν, ωστε τοῖς μεν ὑπῆρχε κατὰ (6) πολλὴν ἐξουσίαν τρυφᾶν, τοῖς δὲ περιβαλλομένοις (7) τὸ φρούριον ἀνόνητα πιέζεσθαι καὶ πονεῖν τῷ μήχει (8) τῆς προσεδρείας. [4] Τοιαύτας εἶχόν σοι τὰς φροντίδας αι νύκτες, τοιοῦτοί σοι μεθ' ήμέραν ἔστρεφον την ψυχην λογισμοί. [5] Καί ποτε κύκλφ περισκοπών τὸ χωρίον, κατανοήσας τὸν ἔξω φέροντα πόρον τῶν ἔνδον ύδάτων το περιττον καὶ τῷ προσώπφ μηνύσας ώς έξεύρηταί σοι τὸ πάλαι ποθούμενον καὶ παραδούς ώσπερ άλλο τι μάθημα τη διανοία, νύκτα φυλάξας οὐ γὰρ ἦν ὑφ' ἡλίψ τὸ βούλευμα(9) προελθεῖν — καὶ τῆς νυκτὸς ὅπνου τοῦ πρώτου καιρὸν, δ΄θ' ή(10) μεγίστη τῶν αἰσθήσεων ήσυχία δοχεί, τότε τοις ύδασιν έπιτρέψας το σωμα, ούδε συστρατιώτας δτι μη δύο λαβών, καθεύδοντι τῷ φύλακι τῶν πυλῶν ξπιστάς, τὸν μὲν όξέως ἀνεῖλες, ὅπως μη λάθοι τοῦ τολμήματος μηνιτής γεγονώς, ολολυζούσης δέ οί(11) τῆς γυναικός οἰμωγῆ τε χρωμένης καὶ κηρυττούσης τὸ γεγονὸς, σὺ μὲν είστήκεις οὐδὲν ύφορώμενος ώς επαμυναί σοι καλουμένων οθς επί σε βοώσα συτήγε των δε πολεμίων οι μεν ωσπερ εν δνείρατι βοής γινομένης ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἐταράττοντο, τοὺς δὲ, οἶον εἰκὸς ἄρτι γευσαμένους υπνου καὶ πολεμίας ἐπιβουλῆς ἀπουσδοκήτου (12) συμβάσης, οὐ μέτριον ἔλαβε δέος, καὶ δᾶδας (18) αὐτοῖς (14) ἐπιφέρον- $\tau \epsilon \varsigma^{(15)}$  έλάνθανον  $\dot{v}$ μ $\dot{v}$ ( $^{16}$ ) χορηγο $\ddot{v}$ ν $\tau \epsilon \varsigma$  το φ $\ddot{\omega}$ ς,  $\ddot{o}$ θεν  $\dot{o}$  δε $\dot{v}$ τ $\epsilon$ ρος αεὶ προσιών αγνοία τοῦ πρώτου προσέπιπτέ σου (17) τῷ ξίφει. καὶ συχνών ήδη σοι των οίκείων είσχεομένων τὰς πύλας άναπε-

6. ... Ms. (mangeure de ver).

8.  $\mu$ .ze Ms. (mangeure de ver).

9. βούλημα Με.

12. ἀπροσδο.. του Ms. (mangeure de ver).

14. autois Ms.

15. *ξπιφέροντες*] Cf. § VII, 2.

<sup>7.</sup> περιβ... ομένοις Ms. (mangeure de ver).

<sup>10.</sup> δθ' ή] όση Με. 11. de of (à ce qu'il semble) Ms. [Ces deux lettres peuvent n'avoir été, dans un des manuscrits précédents, que le commencement d'ολμωγη, écrit par anticipation. — Réd.]

<sup>13.</sup> δέος .... ασας (ou άσας?) Ms. (mangeure de ver).

<sup>16.</sup> Boissonade, page 29, note 1: «Frequens pronomen ὑμέτερος pluralis » significationis pro σος in recentioribus auctoribus, et υμεῖς pro συ. Monui »ad Simocattae epistolas, p. 364, memor loci Choriciani» (p. 29, l. 5, rois υμετέροις Ιχνεσιν, en parlant au seul Summus) «et aliorum. Sic statim νυμάς pro σε» (p. 29, l. 17). Cf. encore p. 29, l. 14: p. 33, l. 5 d'en bas: p. 81, l. 3: p. 110, l. 16: p. 111, l. 6: p. 252, l. 8. 17. σοι Ms.

τάσαντι, τότε πρώτον ήλέγχθη το φροί-[fol. 31] ριον οθ πάσιν άμαχον πεφικός, [6] Εν δ' άρα κέρδος προσεγένετο τοίς πολεμίοις ότι τη πείρα μετέμαθον ώς οιδέν(18) έστιν ανάλωτον άρετη (19), [7] Ένταυθα δή διά πάντων έχώρει τὰ ξίση, και τών πολεμίων οί μεν πρό των άλλων πεσόντες αυτώ τῷ πρώτοι(20) παθείν την άξίαν δίκην έπείχου, οἱ δὲ τὸν χρόνον κερδάναι δοκοῦντες ύσος έδαπανάτο ταϊς προτέραις σφαγαϊς τη θέα τών στμφορών ξκολάζοντο, ώστε τὸν ἴσον ἄπαντας ἐποστῖ,ναι σωφρονισμόν (21). [8] Εὶ μέν οὐν μή πολλοὶ πρότερον καὶ δεινοὶ τὰ πολέμια στρατιγοί πειράσαντες του γωρίου πολλάκις έγνωσαν άδυνάτων έρωντες (22), ίσως αν είχεν ο φθύνος ασθένειαν αιτιάσασθαι του φροιρίου και ταύτη βραχύ σου τζε είδοξίας άποσυλζοαι νίν δέ. πολλών μέν έγγειοισάντων, ουδενός δε δεδρακότος οιδέν, οι προ της σης άριστείας άποτυχήντες μάρτι ρες γίνονται του μεγέθοις της νίκις. [9] Στρατήγημα φοβερον και πρίν γενέσθαι μη πιστειόμενον: εἰσῖλθέ σε πράγμα τοσοίτον, εἰσελθὸν ἐτολμίθι, τολμιθέν οδ διίμαρτεν. [10] Ένταϊ θα λοιπόν(23) αναγκάζομαι και νόμον τινά παραβίναι της τέχνης(24) ' έχείνη (25) κελεύει (26) τον έπαινέτην δν είσημεί παραβάλλειν όμοίοις άνδράσι (27) πάλαι γεγενημένοις. ήμεζε δέ πολλοίς μέν ήκούσαμέν τε πολέμοις και μεμαθήκαμεν(28). ού μήν ίσμεν τοιοίτον πώποτε τρόπον νίκης (29) παρειλιφότες (30).

28. μεμσθήχαμεν (sic) Ma. 29. νίκη Ma.

<sup>18.</sup> οὐδέν ἐστιν ἀνάλωτον ἀρειῆ, fragment τα΄ chez Boissonade, p. 293
19. Cf. Eloge de Summus, p. 2930, Boisson., ἐδειξεν ἡ πείρα σαφώς ώς οὐδὲν ἄπρακτον ὅπου ἀν τύχη Σοῦμμος παρων.

<sup>20.</sup> πρών Μπ.
21. Cf. β VI, note δ.
22. Cf. Euripide, Hercule furicux, 318, άδινάτων ξοικ' ξράν: Lucien, Dialogues des Dicux, VIII (à la fin), πλην οίδα ότι άδυνάτων ξράς. Cf. aussi le proverbe Αδύναια θηράς επλ τοῦ λγχειροῦνιος μείζοσιν ἡ καθ' ξαυτόν, Zénobios, dans le vol. I des Paramiographes grees de Leutsch et Schneidewin, et la note des éditeurs; puis Macarios, I, 26, dans le vol. II, et la note.

<sup>23.</sup> λοι . . . ἀναγκάζομαι Ms. (mangeure de ver).

24. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 125, l. 5, Boisson, ἐπόλοιπόν ἐστί μοι προς τους πάλαι τεμένη δημιοιού ησαντας τον Ιερέα παραβαλείν . . . . νομοθετούσης οδτω τῆς τέχνης. Chorikios rappelle volontiers dans ses discours les preceptes de la rhétorique. Cf. encore Orasson funèbre de Marie, p. 39, 1, 8 d'en baz, el των παίδων έγκωμιον έγραφον, έδει κατά νόμον ψητορικόν έκ τών γονέων αύτους ώραζοαι.

έ>..΄νη Ms. (mangeure de ver).
 Cf. § X, 8, ἡ τέχνη πελεύει πτλ.
 άνδράσιν Ms.

<sup>30.</sup> Belisaire se servit, peu de temps après (en 536), du même procédé pour prendre Naples. (Procope, Guerre Gothique, I, 10.) Ed. de Muralt, Essai de chronographie byzantine An 636. Naples. Apres vingt jours de

όθεν ἐπ' ἄλλο τι τῶν σῶν μεταβήσομαι, τῆς πρὸς τοῦτό μοι παραθέσεως(81) ἀπόρως ἐχούσης.

§  $\nabla$ . Πορείαν οὖν ἄβατον οὖ τ $\tilde{\psi}$ (1) πλήθει της ὕλης κατὰ την έξ Όδουσων (2) έπὶ Παίονας όδον, ην ωμάλισεν ο Σιτάλκης, δασείας δ' ύλης καὶ πυκνης τραχυτέραν εφόδοις Σαρακηνών ίδειν μεν αγρίων, αδικία (8) δε χαλεπωτέρων, την τοιαύτην πορείαν εὐκόλως ήμέρωσας, στρατιώταις οὐδὲ εἴχοσιν άριθμον τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς οχληφούς εξαπειλών (4) άναστήσας. [2] Ταύτην εγώ σου την νίκην τιμιωτέραν φημὶ τῶν ὅπλοις καὶ πυρὶ καὶ σιδήρω σοι πεπραγμένων(5). [3] Πολυχειρίας μέν γάρ κατορθούσης, πάντες μερίζονται των είργασμένων την δόξαν, άλλων άλλους καταβαλόντων (6), καν ό στρατηγός τη τραγωδία (7) δοκή την ευκλειαν ἄρνυσθαι (8). ότε δὲ τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποκύπτει(9), ἔνα δεσπότην έχει καὶ κληφονόμον ή νίκη τὸν έμβαλόντα τὸ δέος. [4] Καὶ τὰ μὲν δι' ἀγῶνός τε καὶ χειρῶν καὶ ὀργάνων τῆς μάχης ίστάμενα τρόπαια πολλάς δίδωσι τοῖς ἡττωμένοις παραμυθίας έμφάσεις — καὶ γὰρ τύχης ἐπιβουλήν αἰτιάσασθαι καὶ χωρίων άσθένειαν καὶ τὸ τοὺς πολεμίους έξαίφνης ἐπιπεσεῖν καὶ δόλους  $\delta \eta^{(10)}$  καὶ ἀπάτας, καὶ μυρία τοιαῦτα τοῖς ἡττωμένοις $(^{11})$  ὑπάρχει

<sup>»</sup> siège, Bélisaire pénètre dans la ville par l'aqueduc et fait huit cents » prisonniers. »

<sup>31.</sup> παραθέσεως] Cf. § V, 5.

<sup>§</sup> V.] 1. ούτω Ms.

<sup>2.</sup> ἔξω δρυσῶν Ms. — Chorikios se souvient ici de Thucydide (II, 98). 3. ἀδιχεῖν Ms.

<sup>4.</sup> Ου έξ ἀπειλῶν? Le composé εξαπειλῶν manque aux lexiques. On pourrait conjecturer encore ἀπειλῶν εξαναστήσας, ου εξαναστήσας ἀπειλῶν. 5. Cf. Éloge de Summus, p. 30, l. 4, Boisson., ταύτην εγώ την διάλυσιν

παντός είναι φημι τροπαίου τιμιωτέραν. 6. χαταβαλλόντων Ms.

<sup>7.</sup> Cf. plus bas, § XII, 3, μὴ τοιοῦτος ὧν ὁ Περσεὺς ὑπόπτερος ὧνομάσθη τῷ μύθῳ: de même, § III, 11, αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν ποίησιν κτλ.: Oraison funèbre de Procope, p. 17, l. 3 d'en bas, Boisson., εδσθλοῦ γὰρ ἀνδρός » ἡ τραγφδία φησίν εἄπαντα φέρειν καλῶς»: Éloge de Marcien, II, p. 110, l. 3 d'en bas, εἰ γε, κατὰ τὴν τραγφδίαν, φιλόψογόν ἐστι τὸ φῦλον (τῶν γυναικῶν): Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 6, ἐκείνην ὀλβίαν προσείπεν ᾶν εἰκότως ἡ τραγφδία, ἤπερ εὐτυχῶς τὴν τελευταίαν ἐπέρασεν ἡμέραν: Description de l'horloge, p. 151, l. 1 d'en bas, ταύτην (τὴν Γοργώ) ᾶν εἰπεν ἡ τραγφδία αἰματωπόν τε καὶ δρακοντώδη κόρην: Éloge de Marcien, II, p. 114, l. 9 d'en bas, (κίονες) ελευκότεροι χιόνος» κατὰ τὴν ποίησιν: Description du tableau, p. 158, l. 5 d'en bas, ὄρνιθας ᾶς πελειάδας μὲν εἰπεν ἡ ποίησις.

<sup>8.</sup> Euripide, Andromaque, 696, δταν τρόπαια πολεμίων στήση στρατός, || οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, || ἀλλ' ὁ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄρνυται || κτλ.

<sup>9.</sup> Cf. § II, note 3.

<sup>10.</sup> δόλου.. η Ms. (mangeure de ver).
11. ητ. ωμένοις Ms. (mangeure de ver).

εταιδεισεν τοι χου

εταιδ

Take Live et p. 73, l. 1,

Taraisse incorrect (voy. Kruing in a part of the second of

16. zur garalt ich zeressaire.

VI., 1. A III. 2π la lus Araties succède celui du gouverneur Stéphanc 2. Τῷ στρατη, κίτι = Duct.— Ο την Παλαιστίνην πυβερνών = Praes Publicatione on pour désigner ce magistrat par son titre spécial, Consular l'alacatione.

3. Επινεί Ιμπόδιον? Cf. Éloge de Marcien. I. p. 87, l. 13, Boisson., μη του, την θείων άκουαστε Εμπόδιον ην ηθεγγομένη: Polybe, IV, 81, 4 θεωρών δε μέγιστον Εμπόδιον ύπάρχον αὐτῷ πρὸς την Επιβολήν τὸν Δυκοῦρ γων κιλ.

τρείθισε (4) προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ δύναμιν γὰρ ἀποχρῶσαν ἀγείρας, τὴν ἐκείνων ἐσωφρόνισας (5) ἀκρασίαν, πανταχόθεν ήλλοτριωμένην (6) συγγνώμης οὐ γὰρ ἔρως ἢν ὁ τὴν ἀκολασίαν ποιῶν, Γνα δοκῶσί τινα παραίτησιν (7) ἔχειν τοῦ πάθους δουλωσαμένου τὴν γνώμην, ἀλλὰ θρασύτης ἀσελγῶς ἐνυβρίζουσα.

§ VII. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν τοῦ λόγου τὸ μέρος ἐνταῦθα πέρας έχετω δευτέρα δέ σου κηρύττεται πράξις έκ της Καισαρέων άμα καὶ τῶν ἐκείνης ὁμόρων. [2] Τὰς γὰρ ἐν μέσφ τῶν πόλεων κακούργων ενέδραις επισφαλείς λεωφόρους, αίς ούδε στρατιώτης ανήρ έχρητο θαρρών, νυνί (1) και παιδίον ακινδύνως πορεύεται κῶν ἢδη λιπούσης τῆς ἀκτῖνος (2) ἀνὴρ ὁδοιπόρος ἐξ ἐτέρας τῶν πόλεων επὶ τὴν ετέραν ἰων μεταξύ που καθεύδη(8) χρυσὸν επι-χαὶ ὕπνω, τῆς τοῦ χέρδους ἐπιθυμίας τῷ φόβω παραχωφούσης. [3] Τέως δε, των όδων κεκλειμένων ληστρικαίς έπηρείαις, τὸ τῶν ἐπιμίξεων ήδύ τε καὶ χρήσιμον τὰς πόλεις ἐξέλειπεν: ήδυ μέν γαρ εκδημούντας ίστορησαι γείτονα πόλιν (6), ήδυ δε την έπιθυμίαν εμπλήσαντας πάλιν επί την οίκείαν ιέναι τό γε μην (7) κε Q δαλέον καὶ λυσιτελές οὐδὲ τὸν λίαν ἀπράγμονα καὶ διὰ παντὸς οίκουρουντα λανθάνει καὶ γὰρ πλείονα πείραν πραγμάτων καὶ τοιβήν δευτέραν καὶ τὸ φαδίως ὅτου δέοιτο (8) πορίζεσθαι των πόλεων αι προς αλλήλας επιμιξίαι χαρίζονται εκάστη γάρ, τὸ

<sup>4.</sup> Cf. § I, 1, πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην ἐρεθίσαι, et la note afférente à ce Passage.

<sup>5.</sup> Cf. § IV, 1, πικροτέρω επήλθε σωφρονισμώ: et 7, την ζουν απαντας υποσιήναι σωφρονισμόν: Tyrannicide, p. 58, l. 9, Boisson, την . . . κακίαν οξονται δείν σωφρονίζειν οἱ νόμοι.

<sup>6.</sup> ηλλοτριωμένης Ms. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 110, l. 4 d'en bas, Boisson., ξπαινος δὲ γυναιχῶν πάσης ηλλοτρίωται χολαχείας. Cf. aussi Théodoret, sur Daniel, ch. 3 (t. II, p. 1116, Schulze), και μη παντελῶς ἡμᾶς τῆς σῆς προμηθείας ἀλλοτριῶσαι.

<sup>7.</sup> π. αίτησιν Με.

<sup>§</sup> VII.] 1. yuvn Ms.: vuvi Tournier.

<sup>2.</sup> ληγούςης (à ce qu'il semble) ἀχτῖνος Ms.

<sup>3.</sup> zadeudei Ms.

<sup>4.</sup> επιφέρων] Cf. § IV, 5.

<sup>5.</sup> χουσίον est écrit deux fois dans le Ms.

<sup>6.</sup> Voy. un développement tout semblable, sur le même motif, dans le second Éloge de Marcien, p. 124, Boissonade.

<sup>7.</sup> γε μὲν Ms. Au sujet de γε μὴν, voy. Hermann sur Viger, De practipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 826 (4° éd.).

<sup>8.</sup> Cf. § V, 5, δν γὰρ ἄγοι, et la note; puis § XII, 3, ὅπου γῆς εἴης: P. 64, l. 7, Boisson., (βούλεται πληροῦσθαι) πᾶν ὁτιοῦν προστάξειεν: et cidessous εἴη (voy. note 12).

μέν αιτή κέκτηται, τὸ δὲ παρ' ἐτέρας (0) λαμβάνει (10), τάχα τῆς φίσεως ἐξεπίτηδες (11) τοῦτο μηχανωμένης, Ένα πρήσασις εἵη (12) φιλίας ταῖς πόλεοιν ἡ πρὸς ἀλλήλας τῶν ἐπιτηδείων ἀντίδοσις.

§ VIII. \*Ο τοίνιν εν μέση τη Καίσαρος έργον σοι πέπρακτας καὶ μάλα σοι πεπράχθαι προσήκον, οι δε το το φέρειν σιωπή καρτερω (1). [2] Εσπέρα μεν ήν, άγορα δε πλή-[fol. 33]θοισα πανταχοῦ, μήπω τοῦ καιροῦ καλοῦντος εκὶ τὴν ἔμφιτον ἡσιχίαν θορίβου δε τινος ἄψνω συμβάντος οἶον φιλεί δίμος ποιεῖν, ἄλ-

λος άλλαγοῦ περιέτρεχον πῖρ ἀνομάζοντες.

πάπτηνεν(2) δ' ἄρ' Εκαστος ὅποι φίγοι αἰτιν ὅλεθρον(3) παρὰ τοσοῖτον ἡ μητρόπολις (4) ἦλθε κινδύνοι. [3] Οἵτω δὴ πάντων ὡς ἐν φλογὶ καὶ νυκτομαχία ταραττομένων τῆς νυκτὸς ἐκείνης αὐδὲν εἰς ἀνάπαιλαν προσλαβών, οἰδ' ὅσον τοῖ τος (5) 'Ομήρου συστῆσαι κοινὸν ἀπάντων δεσπότην τὸν 'Υπνον ἀποκαλοῦντος (6), περιέθεις λαμπαδίω προηγουμένω πάντα περισκοπών, πάσιν ἐφεστηκώς, μή τις ἐξάπτη τὸν δῆμον εἰς ταραχὴν, μή που λανθάνοισι (1) κεκρυμμένοι σπινθῆρες ' οὐ γὰρ ἡγήσω δεῖν ἀναπαίεσθαι τῆς φλογὸς οὐ δεκομένης ἀνακωχὴν ' τὸ γὰρ πρώτον ἀεὶ δαπανώμενον εἰς πιρὸς φίσιν μεταβληθὲν ἐ τινέμεται τὸ πλησίον. [4] Νύξ ἐκιοδών ' καὶ πάντες εἰρηνικῶς

<sup>9.</sup> erepois Ma.

 <sup>10.</sup> λ μβάνει Ms. (mangeure de ver).
 11. ἐξεπιηθές Ms. (mangeure de ver).

<sup>12.</sup> Éty est incorrect; copendant il n'est pas sûr que Chorikios ait écrit p Voy. d'autres irrégularites du même genre, ci-dessus, à la note 8.

S VIII] 1 φέρειν σιωπή καρτερώ peut paraître suspect — Elime de Sum mus, p. 36, 1.17, Boisson, τά τουθε στη η παρασδούς: Mimes (discours ini dit. fol. 154, δθεν και τουτο . . . αιγή παρατρέχεις.
2. πάπτην έν Ms.

<sup>3.</sup> Πάπτηνεν δε έκαστος όπη φύγοι αλπύν όλεθρον.

<sup>1.</sup> Cêsarée était alors la métropole de la province de Palestine première. Cf. plus bas, § IX, 2: et surtout Justinien, προσίμιον de la Novelle 103, Ή Καισαρέων μητρόπολες ἡ Ηαλαιστίνης ήγου πένη τῆς πρώτης (f encou Hutrocles, Synecdème νγ' (éd. G. Parthey, Berlin, 1866), Καισαρεία μητοπολίς (en tête des vingt-deux villes principales de la Palestine première L'importance de Césarée remonte bien plus haut que Justinien. Il Tante (Histoires, II, 78) l'appelant Juducae caput; et ou voit dans les Acte des Apôtres que Césarée était, dès cette époque, la résidence du gouverneur de la province, ήγειων (ce gouverneur portait alors le titre de procurator Palaestinae).

5. τὸ ἔπος Με.

<sup>6.</sup> Υπνε, άναξ πάντων τε θεών πάντων τ' άνθρώπων Iliade, XIV, 283.

<sup>7.</sup> λανθάνουσιν Μο.

ξαὶ θέαν συνέρρεον (8), τῶν θορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων (9). [5] Συγγραψάτω δή τις, ὅτφ τέχνη συγγράφειν, τὰ τῶν στάσεων χαλεπὰ, νόμων ὀλιγωρίαν, ἐταιρείας (10) ἀτόπους · ὅσφ γὰρ ἄν τις κατηγορήση τῶν στάσεων, μείζων τῷ διαλύσαντι (11) γίνεται κόσμος. [6] Δῆμοι γὰρ ἐπ' ἀλλήλους ἐρίζοντες φιλονεικότεροι πολεμίων, καὶ μάλιστα σιδηροφορεῖν ἐγχειροῦντες, τῆς ἀπειροκαλίας (12) αὐτοὺς εἰς ἄκριτον συμπλοκὴν ἐμφερούσης · δεινὴ δὲ καὶ ἄλλως καὶ δυσίατος ἔρις ἡ τῶν οἰκείων ἐστὶ πρὸς ἀλλήλους. [7] Τοιγαροῦν, εἴ ποτέ τις ἔδοξε τὴν προτέραν σύγχυσιν ἀναστεῖλαι, πάλιν αὐτῆς ὁμοίως (18) ἀναφυείσης ἔγνω πεποιηκώς τι τοιοῦτον ώσπερ ᾶν εἰ φλογὸς ἐκ ρίζης τινὸς ἀφανοῦς εἰς ὕψος ἡρμένης, τὸ περιθέον ἄνωθεν πῦρ ἀποσβέσας τὴν ὕπουλον φλόγα καὶ κάτωθε βρύουσαν εἴασε. [8] Τὸ γὰρ πάλιν μὲν ἐκείνους νεωτερίσαι, πάλιν δὲ πυρπολῆσαι τὸ ἄστυ, τοῦ μὴ πρόρριζον ἐκκεκόφθαι (14) τὴν στάσιν τεκμήριον ἦν.

§ ΙΧ. Έχει σου καὶ τρίτην (1) λέγειν φιλανθρωπίαν ὁ δημος ὁ Και σαρέων. [2] Σιτοδείας γὰρ έναγχος ἐκείνοις ἀπειλουμένης, καὶ τοσούτου δέους ἐπικρεμασθέντος ὡς ἐν μεγάλη πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούση(2) καὶ ζὴν ἐν εὐπαθείαις εἰθισμένη, σίτω πλουσίαν ἔδει-

<sup>8.</sup> συνέρ.εον Ms. (mangeure de ver).
9. λελυμένω. Ms. (mangeure de ver).

<sup>10.</sup> Ermplas Ms. 11. Justinien, créant par sa Novelle 103 le proconsulat de Palestine en saveur de Stéphanos, qui avait rendu des services exceptionnels comme gouverneur de la province consulaire de Palestine première, confirme d'une manière éclatante, dans l'exposé des motifs, le témoignage rendu ici par Chorikios: Καλ γαο δη τοῦτο αὐτοῦ (c.-à-d. Στεφάνου) της άρχης ζόιον, ος δη παραλαβών στασιάζουσαν την χώραν έχ τε προφάσεων έτέρων χαλ μάλιστα έχ του διαφόρου των θρησκευμάτων εξρηνικήν τε απέδειξε και πάσης απήλλαξε ταραχής. - « Au culte des divinités adorées par leurs ancêtres, » dit Mignot, dans son sixième mémoire sur les Phéniciens, en se référant au témoignage de "Marc Diacon. Vita S. Porphyr. ap. Baron. ad. ann 401", «les Gazéens avaient ajouté celui des dieux de la Grèce qu'ils avaient adopté pendant qu'ils étaient sous la domination des successeurs d'Alexandre, et ils le conservèrent sous celle des Romains: cette idolâtrie était encore la religion dominante de leur ville à la fin du 1v° siècle et au commencement du v° siècle. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIV [1770].) On voit que l'idolâtrie persistait encore dans la province vers le milieu du vi° siècle.

<sup>12.</sup> ἀπει.υχαλίας Ms. (mangeure de ver).

<sup>13.</sup> Peut-être avdis oµolas.

<sup>14.</sup> Cf. Tyrannicide, p. 57, l. 10, Boisson., μήπω προρρίζου της τυραννίδος ξακεχομμένης.

<sup>§</sup> IX.] 1. L'orateur réunit sous un seul chef les faits énoncés dans les §§ VII et VIII; c'est ainsi qu'il n'en est encore qu'au troisième point de l'éloge du gouverneur.

<sup>2.</sup> Cf. ci-dessus, § VIII, 2, note 4.

ξας την μητροπολιν και πρός την έναντίαν δόξαν [fol. 34] περιέστησαν οι καιροί, ώστε τους πάλαι της ευπαθείας ενδείας γενέσθαι δοχείν παραβαλλομένοις του σίτου τη περιουσία.

\$ Χ. Ετέραν τοίνιν εθεργεσίαν της είρημένης αντίρροπον έχ τίς αίτις ίχω σοι πόλεως φέρων, [2] Σταδίοις, οίμαι, πεντήχοντα πρός ξω της πόλεως έξιοντι πιγαί συναντώσι διασανή καί άλύπω νάματι(1) έντευθεν όδος μεμιγάνηται τα των πιγών είσανουσα δώρα τη πόλει (\*) κρήναις πεποιημέναις είς ίδάτων ίποδογήν. [3] Φιλεί δε τά τοιαίτα πυχνοτέρας τιγγάνειν επιμελείας. [4] Ραθιμίας ούν γινομένης(3), οίκετι τοῖς δείμασιν ὁ πόρος ὁμοίως ακώλιτος ήν, αλλά πολλαγή τε προσέπταιεν ή των έδατων σορά καί σγολαιότερον (4) του συνήθους εβάδιζεν, ώστε τὰς κρίνας έντείθεν τάς μέν απράκτοις παριέναι συνέβαινεν έρίμοις ούσας έδάτων, παρά δε των έλαττον τζε χρείας ίδρεψεσθαι, και τοίτο τούς εν ήλικίας άκμη, μετά πλείστης άμα φιλονεικίας, των άρίε-

comme le nom d'une certaine source intar, seable qui existait à Eple se 2 Des restes de cet aqueduc sont encore visibles aujourd'hui parmi les rumes de Césarée de la Palestine (moderne Kaisarieh), d'après le conte de Medem ches Berghaus, Asie, 8° livraison, Monuments de la Syrie, p 42 (cuté d'après Cless, au t. IV. p. 354, de la Real-Encyclopaedie de Pau y)

<sup>\$</sup> X.] 1. διαφατή καὶ ἀλίπω νάματι Ms. première main διαφατή καὶ ἀλύπα νάματα έχουσαι deuxième main. — Si la seconde main joursant de quelque autorité, ce qui est au moins fort douteux, il suffirait peut-être de lire πηγαί. . . διαφατή καὶ ἀλιπή (ου ἀλειπή) τάματα έχοισαι Si l'on considere, au contraire, les leçons de la seconde main comme n'ayant d'autre valeur que celle de simples conjectures, on pourra songer à diverses restitutions. Voici d'abord quelques passages de l'auteur qui ont une cerrestitutions. Voici d'abord quelques passages de l'auteur qui ont une certaine ressemblance avec celui qui nous occupe. Oraison funèbre de Procope, p 7, l. 7, Boisson., ὅπου χαρίεντα και διαφατή καὶ πότιμα νάματα: Οταικοη funèbre de Marie, p. 42, l 2 d'en bas, ἔτθα.... εἰκὸς.... πηγάς καθαράς καὶ διαφατή νάματα μέτν: Eloge de Marcien, I, p. 80, l. 5 d'en bas, ώσπερ γὰρ ἀφτόνου πηγῆς χουσίου σοι νάματα χορηγούσης. Eloge de Marcien, II, p. 109, l. 4. ἀπὸ τοιούτον οὖν πηγῶν ἀρυσαμένος πολλην ταμάταν φοράν: Οταικοη funèbre de Procope, p. 11, l. 4, την ψέχην πηγήν είται τινα πανούοις βρύοι σαν νάμασιν. La paleographe suggérerait la correction πανού διαμένεις άλπες (on reviendra plus because contait). rection πηγαλ. διαφανείς άλιπεί (on reviendra plus bas sur co mot) νάμασι (ΜΑΦΑΝΕΙCΑΑ = ΔΙΑΦΑΝΕΙCΑΑ, c.à.d. διαφανε και αλ., d'où διαφανή και άλ.). Nous croyons cependant être plutôt dans le vrai en supposant qu'il est tombé un mot. Alors, la restitution διαφανή και άλιπη (χορηγοίσαι) νάματα nous paraîtrait préférable à celle de la seconde main. Mais nous nous arrêterions plus volontiers à la suivante: anyal... diagrareis ant aliment, socious au remaner (en comparant le texte de la p. 11, 1.4 de Boisson, sité plus hant dans cette note, et rapprochant spicousar § VIII, 7). — Quant au mot caché sous altre, nous ne voyons, dans aucun cas, que ce puisse être un autre adjectif que αλιτής ou αλιτής (αλιπ εcl = αλυπ ωl), bien qu'il n'y ait qu'un seul exemple de la première forme au Thesaurus-Didot, et que l'autre ne soit connue que

Peut-être γενομένης.
 Peut-être Chorikios avait-il écrit σχολαίτερον.

σθαι βουλομένων συνωθουμένων άλλήλοις γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦται καὶ παϊδες, ἔνιοι μεν σῦν κενοῖς ἐπανήρχοντο (5) τοῖς ἀγγείοις, ενίοις δε μέγας ύπηρχεν άγων ήμιτελη ταῦτα κομίζειν, πολλοί δὲ τῶν παίδων, κατεαγότων αὐτοῖς τῶν σκευῶν, ἀπήεσαν(6) οδυρόμενοι. [5] Της οὖν τῶν ὑδάτων ἐνδείας τὴν ἐπιθυμίαν αὐξούσης, τῆς ἐπιθυμίας δὲ μείζω ποιούσης τὴν σπάνιν, καὶ συναυξανομένων αμφοτέρων αλλήλαις, πανταχόθεν αφόρητον ήν το κακόν. [6] Καί τις τότε ποιητικός (7) εἰκότως ἂν ἔφη τὴν Καίσαρος πολυδίψιον ἄστυ (8) · μᾶλλον δὲ, τὸ μὲν ᾿Αργος — οὕτω γὰρ ἐχεῖνο καλούσιν οι ποιηταί — τους ενοικούντας αμέμπτους εποίει των ύδατων την απορίαν έμφυτον έχον, Καισαρεῦσι δὲ προς όνειδος τῆς ξαθυμίας έρρεον αι πηγαί και πικροτέραν αὐτοῖς έντεῦθεν άθυμίαν εἰσῆγον οὐ γὰρ οὕτω(9) λυπεῖ(10) τὰ τερπνὰ διεστηχότα της θέας δσον (11) φαινόμενα τους απολαύειν ου δυναμένους. [7] Τίς οὖν ὁ ταύτην λύσας τὴν συμφοράν; τίς ὁ τοῖς ὁεύμασιν όδον έλευθέραν ανοίξας και τα πάλαι κωλύματα τεχνίταις αποτεμών τὰ τοιαῦτα δεινοῖς (12); τίς ὁ ταῖς χρήναις ἐτέρας ἔτι προσθεὶς, τῆς(18) τῶν ὑδάτων ψύμης νικώσης τῶν προτέρων τὸ πλῆθος; Ισασιν οι πεπειραμένοι. [8] Ήρχει μεν οὖν εἰς ἔσχατον δρον επαίνου σοι ταῦτα, τῶν μάλιστα συντελούντων εἰς βίον αὶτίφ φανέντι ου μην άχρι τούτων ή χορηγία τοῖς εὐφημεῖν βουλομένοις, πάλιν ενταῦθα χρηστόν σου(14) ζηλώσαντος ἰατρόν: επείνον τε γάο ή τέχνη πελεύει (15) τοῦ τε μη νόσον επιπεσείν προνοείσθαι καὶ γενομένην ἐπανορθοῦν(18), σύ τε τὸν ἐλπισθέντα

<sup>5.</sup> ἐπαν. eχοντο Ms. (mangeure de ver).

<sup>6.</sup> Selon Cobet, un attique et un bon atticiste auraient écrit ἀπῆσαν (Variae Lectiones, 2° éd., p. 308: et ailleurs.)

<sup>7.</sup> Cf. Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 4 d'en bas, Boisson., εγώ δε μέτρου χωρίς, ου' γάρ είμι ποιητικός.

<sup>8.</sup> απί κεν ελέγχιστος πολυδίψιον Αργος εκοίμην. (Iliade, IV, 171.) Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 5 d'en bas, Boisson., η τε γὰρ πόλις τοσοϋτον προσεέληφε μέγεθος τῶν στοῶν, ὡς ἐξεῖναι ποιητικῶς εὐρυάγυιαν αὐτὴν ὀνομάζειν.

<sup>9.</sup> οὐχ οὕτω λυπεῖ τὰ τ. δ. τ. θ. ὅσον φαιν. τ. ὰ. οὐ δυναμένους, fragment chez Boissonade, p. 283. (Sur l'origine de ce fragment, voyez la note 9 du § III.)

<sup>10.</sup> A la marge, abréviation de γνώμη.

<sup>11.</sup> ő op Ms: ő o o manuscrit de Macarios Chrysocéphale (voyez la note 9 ci-dessus, et cf. la note 9 du § III).

<sup>12.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 13, l. 1, Boisson., καταγέλωτα κινείν τοις τὰ τοιαῦτα δεινοίς.

<sup>13.</sup> La seconde main (sur l'autorité de cette main, voy. la note 1 du § X) a ajouté ως entre προσθείς et τῆς.
14. μου Ms.

<sup>15.</sup> Cf. § IV, 10 ξκείνη (ή τέχνη) κελεύει τὸν ξπαινέτην κτλ.

<sup>16.</sup> Cf. Tyrannicide, p. 60, l. 4, Boisson., τοῖς Ασχληπιάδαις μείζων ὀφείλεται χάρις ἐπερχομένην ἀναστέλλουσι νόσον, ἢ παραπεσοῦσαν ἰασαμένοις.

λιμόν ανακόψας. - έξ ού πλείστα σιμβαίνειν αρρισστίματα πέφυχεν, - Επειδή τοίς ελάττω των ίχανων χεχτιμένους νόσος perà tig érdsiag ènibenéra, dietibel nanag, énabeg trir propèr, έχορίγισας [fol. 35] τὰ πρὸς βασιν, συνίσθης ἀπιλλαγμένοις.

\$ ΧΙ. Έντες θεν(1) δοκώ μοι τὰς πόλεις δράν κίκλω περιεστώσας, ένάστιν έμος δεομένιν πλείοσιν έπες αίτης χρίσασθαι λόγοις (2), οία δή πλείους τών άλλων δητειλούσης σοι γάριτας. την μέν (3) παίδας έποδεικνίουσαν μοι και γίναια λιστρικές έπιorias thei Jega, riv de rois oixelors nolitas to Jeior nevalδειμένοις τιμάν, ετέραν πολεμίων ακολασίας απηλλαγμένοις, άλλην ταραχώδεις φατρίας(\*) πεπαιμένος. [2] Καὶ τὰς ἄλλας μέν οί τω πως θεωρώ τη φανιασία, την ημετέραν δε πόλιν έπονοώ μειδιώσαν άραν, εί, παρεστικιίας αίτης, οίεται τις την νικώσαν άρπάσαι (\*) καὶ μή λογίζονται πόθεν αίταις γέγονεν εὐ παθείν. εί γάρ με τοί τον έγώ, φεσίν, έθρεψάμεν (5), πως αν ύμιν έπεργε σωθίναι; [3] Αίκαια τοίνεν λεγοίση ψηφίζομαι πρός γώρ τώ mitig elva, na periotas negi aitiv(6) noodilletai on geloτιμίας (7). [4] Καὶ τί φισι; « Δύη (8) μάλιστα τρόποι (9) φροι-

§ XI | 1. Résumé de l'éloge de Stéphanos.

2. Voy, le même procédé oratoire dans l'Oraison funcbre de Marie, p. 43. Boisson., και προς τοσοίτους αυτή της φιλανθοωπίας μεριζομένης, εί τις την periathy exelves elegication exidentions madein, ets en it ron ymotor rois ευ παθύνεας σεναγαζών, εκαστον έροπο τίνα διά πλείονος ήγαγε μάλλον είνοιας, έαπὸν ἀπάς (sic Boisson.) έρεί.

3. ut Ms (le v n'a pas été mangé par un ver: il a été oublié par le

copisto).

4. Cf Elage de Mircien, II, p. 119, l. 8, Boisson, tor yan toppoarar το φάθιον δτο ψηφέσεται την νικώσαν είρειν: Eustathe (alias Equathe) le romancier, p. 9, σο δ' αν εί δικαστής καθέσης αίτων, οίκ οίδ' φ την νικώσαν RTOYROIAN

5. Stephanos était donc originaire de Gaza Cf. 3, nois pie vi un-

the circu.

6. derne Ma.

7. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, 1 10, Busson., ràs aon aon rong reina ry nôlei qu'honulus. On trouvera aussi à cet endroit-la de l'oraison funchre de Procope quelques details sur les embellissements de Gaza.

8 δύο μάλιστα τούτοι q. r. π., ε. r 3. και περίβολος άφουγής (άφογης Ms) fragment y'. chez Boissonade, p. 253. (Sur l'origine de ce fragment, voy la note 9 du § III.)

9, (f. Tyranmende, p. 73, l. 11, Boisson., εία τρό τοι παντοδιατοί προς δετρατε ή τρος εί θεταίαν ειρημένοι τῆς πολεως, ἀριατείαι (αυστείαι manuser t: αριατεία Boisson) καὶ χορηγίαι καὶ ταιηρών επιδύσεις καὶ τα τούτοις προσείσεια — Λέαπαιρικ τροποί φρουρούσε peut paraître suspect. Well songe à προσατάται et rapproche Eschyle, Les Sept contre Thebes, 408, τώνδ' άντιταζω πορατάτην πυλωμάτων.

<sup>\*</sup> Voy. ct-apres, p. 80, 1, 14 den bas H G,

ροῦσι τὰς πόλεις, εὐμένειά τε θεοῦ καὶ περίβολος ἀρραγής (10) · ὧν τὸ μὲν παρὰ σοῦ γέγονε, τὸ δὲ διὰ σοῦ · καὶ νῦν ἑκατέρωθεν ἀδεὴς ἐγενόμην, τοῦ μὲν τεμένους (11) εἰς εὖνοιάν μοι τὸ θεῖον ἐπισπωμένου, τοῦ δὲ τείχους (12) ἀκέραιόν με φρουροῦντος. [5] Τοιαύτας ἔχω, φησὶ, καὶ τοῦ μέλλοντος τὰς ἐλπίδας (18). ᾿Απολήψεταὶ μοι τὸν ὄροφον ὁ βασιλέως ἐπώνυμος χῶρος (14), ἀπολήψεταὶ μοι τὸ λεῖπον ἡ πρὸς τὴν ώραὶαν γινομένη σκηνὴ, ἀνοίξω τοῖς ἐνοικοῦσιν ἔτερον χειμῶνος ώρα (15) λουτρὸν (16) καὶ μετοχετεύσω λουομένοις πότιμον ὕδωρ καὶ λίαν ἐπιτήδειον εὐεξία σωμάτων.» [6] Ταῦθ' ἡ (17) πόλις · ἐγὼ δέ σου τὰ πεπραγμένα θαυμάζων, καὶ τὴν τῶν ἔργων ἀποδέχομαι τάξιν, ὅτι τῷ περιβόλῳ τὴν πρώτην ἀπονείμας φροντίδα καὶ τὴν πόλιν ἀνάλωτον καταστήσας, οὕτω τῆς ἔνδον εὐπρεπείας ἐπεμελήθης, ἵνα μὴ τοῖς πολεμίοις καλλωπίσης τὴν πόλιν.

§ ΧΙΙ. "Ηχουσε τῶν πανταχοῦ σοι πεπονημένων ὁ βασιλεὺς ἀνδοῶν οὐδαμῶς οἱων τε ψεύδεσθαι ' ἢν μὲν γὰο ἡ ποεσβεία τρεῖς ἅμα τὸν ἀριθμὸν ἱερεῖς, ὁ δὲ τοὺς πρέσβεις ἐχπέμψας ἀπάντων ἱερέων ὁ χράτιστος (¹). [2] Πῶς οὖν εἰχὸς βασιλέα διατεθῆναι πρὸς τὴν πρεσβείαν; ἢ δῆλον ὅτι (²) περιχαρῆ μὲν γενέσθαι,

<sup>10.</sup> ἀρογής (à ce qu'il semble) Ms.: ἀραγης Macarios Chrysocéphale (voy. ci-dessus la n. 8, et cf. la n. 9 du § III). [Vill. II, p. 20: ἀραγές. H. G.]

<sup>11.</sup> Il s'agit du temple dédié au martyr Sergios. Cf. plus bas, § XII, 4. 12. Dans les deux éloges de l'évêque Marcien, Chorikios attribue à cet évêque, sans faire même mention du gouverneur, tout le mérite de la reconstruction des remparts (voy. aux pages 81 et 111 de l'édition Boissonade).

<sup>13.</sup> Chorikios, après avoir parlé des premiers embellissements de Gaza, dirigés par l'évêque Marcien, disait de même, dans l'Oraison funèbre de Procope (p. 23, dernière ligne, Boisson.), καὶ μαντεύομαι γε πλειονά τε καὶ μείζω γενήσεσθαι τῶν γεγονότων. [On attendrait τοιαύτας δ'έχω κτλ. — Réd.]

<sup>14.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 7, l. 6, Boisson., η μεν Αντιόχου (πέπηται) τὸν ὁμώνυμον χῶρον τῆς Απόλλωνος ερωμένης, οù Boissonade a mis cette note: « celeberrimum fuit Daphne suburbium Antiochiae.»

<sup>15.</sup> Cf. ωρα χειμωνος, p. 114, l. 4 d'en bas, Boissonade.

<sup>16.</sup> Un premier établissement de bains avait été ouvert précédemment par l'évêque Marcien, comme on le voit dans l'Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 3 d'en bas, Boisson., τό τε λουτρον ἀνέφχται διὰ σε. Rien que le rapprochement de ces deux termes, τὸ λουτρον, ἕτερον λουτρον, suffirait à établir que l'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est postérieur à l'Oraison funèbre de Procope. Du reste, il paraît probable que, du vivant de Procope, on n'eût pas pris l'élève de préférence au maître pour prononcer le discours dans une occasion aussi solennelle qu'était la réception des deux plus hauts personnages de la province.

17. Ταῦτα ἡ Ms.

<sup>§</sup> XII.] 1. Cf. plus haut, § III, 2, τῷ κορυφαίφ τῶν ἰερέων. Chorikios veut sans doute désigner par ces expressions le patriarche de Jérusalem.

2. Boissonade écrit ordinairement ἡ δῆλον ὅτι, sans être absolument cons-

tant avec lui-même (p. 65, l. 5 d'en bas,  $\hat{\eta}$   $\delta \hat{\eta} \lambda o \nu \delta \tau \iota$ ).

undaning de Janua eir, el voluera von paprigoner pei ora yag συνειδέναι σοι τοί των, [3] Τί γάρ τών σών έχεϊνος πλεονεκτημάτων (3) ηγνόισεν; οὐ τῶν ἀποκρίσεων(4) αὐτῷ τὰς μεγίστας ὑπηρετείς; ού τοσαύτην όξιτητα ταίς γρείαις ελσάγεις, ώς έννοείσθαί τινα: «Μή τοιοίτης ών ο Περσεύς ψπόπτερης ώνημάσθη τῷ μίθης (5);» ού τίν φίμιν ἀεὶ θοριβείς, [fol. 36] οὐδὲ χώραν αὐτῆ προξενών Sinov yis elis(6) ayyékkeir(7); [4] Kal Jachastor oldér elvai τοιοίτον ανδρα περί το θείον τοσαίτη χρώμενον θεραπεία τε καὶ τιμή δείκνισε νεώς οίτος έν άστει πολιτελίς(\*), του μέν ιερέως (9) επιμελεία, στη δε φιλοτιμία μεγαλοπρεπώς είργασμένος. περί οὐ τί ἄν μακρολογοίιν εὐριχωρίαν (10) ἢ κάλλος ἢ (?) πλακών άγλαϊαν(11) ή γραφικήν ποικιλίαν ή ώς έν καλώ του άστεως

3. Alsorextquarmy Cf. § I, note 14.

ct la note afferente à ce passage.
6. Cf. § V, note 14, et § VII, note 8.

7. Chorikios loue Stéphanos de son activité prodigieuse. Il est, pour ainsi dire, partout à la fois. A la frontière d'Égypte, il châtie les brigands; il purge toutes les grandes routes de sa province des volcurs qui les infes-taient; il prévient les séditions à Césarée, lieu officiel de sa residence, et il y répare l'aqueduc; puis c'est Gaza, sa patrie, où il dirige les tra-vaux de fortification, baut un temple magnifique; il en fête le couronnement par un banquet auquel les personnages marquants de toute la Pa-lestine sont conviès. La renommée ne saurait dire, à un moment donne, où se trouve Stéphanos.

8. Pent-être: zal dacuantor older elem tomitor (ar) arden teni to Beior rommery gommerov Segurely to and roug Seinvest, v o > venis veros

oir annes nolutelys xil. [pour oir, of Kroger \$ 14 2, 2 H 6 ]
9. o ispecs, c'est Marcien, évêque de Gaza. Chorikios composa plusieurs cloges de ce personnage, dont deux, qui nous out eté conservés, se trou-

vent chez Boissonade (p. 77 et 105).

10. Cf. Elige de Marcien, I, p. 90, l. 13, Boisson, où Charikios dit du même temple, τοσούτον αὐτῷ μερέθους περίεστεν, ιόστε πολλούς πολλαχόθεν ένοθαθε συρφένετας δόξαν όλητον διδόναι, πολλης ἐκάστφ προσούσης εἰρυχωρίας.

11. h nálles nia | dylafar Ms. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 13

<sup>4.</sup> Απόχοισις signifie en grec byzantin ambassade, commission, dépèche. Voy p ex. Justinien, Novelle 123, chap. 25 et 36 bis; cf. Evagrice, Histoire ecclesiastique, IV, 38 (t. LXXXVI, col. 2776 A, collection Migne), ταίς για άπουρασσα του Αμασσίας ξεπουράσου Απουράσου Του Book Moschos, t. LXXXVII, col. 2964 D, Migne, all' υπαγε, ποίησον απόκριστ: col. 8009 A, αποστελει τινά των τάς απουράσεις διακονούντων: et col. 3096 A, ξπέψτετο el, anoxolous toe zorvoflot; St Dorothée, t. LXXXVIII, col. 1720 A, Migne, έπεμψε με ο οἰκονόμος εἰς τήνδε την ἀπόχριστε: Jean Malala, p. 130, l. 17, L. Dindorf, και ἐπεμψαμεν πρὸς αὐτὸν ἀπόχριστε: Théophane, p. 295, l. 7, Classen, ὁ τὰς βασιλικάς ἀτοκρίστες ποιῶν βεριδάριος: Constantin Porphyrogenete, Cerémonies, p. 76 C. Reiske, l'éparros anoxonor in nomanotico, et l'annotation de Reiske. Voy aussi les articles Apocrisiarius, dans l'Onomasticon de Rosweyd, Vitae patrum, Anvers 1628: 'Anoxonomiques (legatus), et 'Aποκρισιαρόκουν (legatio) chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graceitatis: Αποκρισιαρίος (messenger, ambassador) chez Sophoclos, Greek Lexicon of roman and byzantine periods, Boston 1870.

5. (f. § V. 3, καν ὁ στρατηγός τῆ τραγωθέα δοκή τὴν εὐκλειαν ἄρνισθαι,

**ιδουται η ότι το**ῖς γεισίοις (12) ἐπὶ μέγα χωρήσας τοὺς δεῦρο πορευομένους ψυχαγωγεῖ πόρρωθεν ἐμφαίνων την πόλιν (13); [5] Τί ἂν ταῦτα μηχύνοιμι λέγων, οὐχ ώς ἅπαντα πρώην εἰπων, ήνίχα τὸν ἱερέα σχοπὸν ἔστησά μου τοῖς λόγοις (14);

§ XIII. Αλλά τη γλώττη μετρήσας την ευφημίαν, εκείνο γοῦν(1) εἰς μέσον ἄγειν έθέλω επειδη γὰρ εἰχέ σοι πέρας τὸ τέμενος, ἑορτην άξίαν τῶν ἔργων ἐποίεις(2) εἰς δὲ την πανή-γυριν ταύτην πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας θ' (3) αμα

et suiv., ωστε ζωγράφων παϊδες..., εξ που δέοιντο χιόνων εἰς μίμησιν ἢ πλαχων ἀγλατας,... χαλων εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε (il s'agit d'un autre temple de la même ville de Gaza) παραδειγμάτων. Chorikios se sert fréquemment du terme αἱ πλάχες pour désigner les marbres (p. ex. p. 89, l. 3, Boisson.: p. 90, l. 1: p. 113, l. 17: p. 115, l. 17: p. 116, ll. 7 et 10: p. 118,

1. 5: etc.). Quant à la genèse de la leçon πλα, elle est toute simple à expliquer. Il faut se représenter que l'ω qui surmonte l'α cache un κ du type du x° siècle (u). — De plus, nous soupçonnons que sous la leçon altérée κάλλει, est dissimulée la leçon κάλλ° η, que nous avons mise dans le texte.

12. τῆσι εἰς Με.: ⟨τοῖς⟩ γεισίοις Tournier (ΓΕΙCΙΟΙC = THCIΕΙC). — Cf. ce que dit Chorikios de la «coupole» de ce temple dans l'Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 9, Boisson., καὶ δὴ πρὸς ἄπαντα λίαν ἐκπεπληγμένος, ἐπιεικῶς ἄγαμαι τοῦ τεμένους τῆς ὀροφῆς. (Suit la description de la coupole.)

13. Chorikios s'exprime ailleurs dans les termes suivants à propos de ce même temple: Ένταῦθά τις πάλιν έμοι καταλεγέτω τὰς πόλεις ὅσαις ονομα γέγονεν εξ άνακτόρων κατασκευής, των μέν εν καλώ κειμένων του αστεως (αστεος Boisson.), των δε λίθων αθγαίς αστραπτόντων, ετέρων έχ μεγέθους βεβοημένων, άλλων γραφης άγλατα λαμπόντων. Τά γάρ απασι τοις αλλοις μεμερισμένα ταυτα συλλήβδην έχει το τέμενος. (Eloge de Marcien, I, p. 90, Boissonade.) — Λί δὲ πλευραί τῶν στοῶν, αί μέν είσι τοίχοι, πλάκας ημφιεσμένοι, τη μέν τέχνη μιά συνεχομένας άρμονία, τη δε φύσει της ύλης τσα και γραφική ποικιλία κεκοσμημένας οι δε κίονες και πρός αλλήλους και πρός αὐτόν έκαστος μια χρώμενοι συμφωνία κτλ. (Ibid., p. 85, au bas de la page.) — Τούς . . . ἐχ τῶν βαναύσων ἀποτρεφομένους τὸν νεών ποσμείν οίς ξκαστος δύναται, και τεκταίνεσθαι μέν τους τουτο μεμαθηκότας, βιάσασθαι δε μαρμάρων ανωμαλίαν τους τουτο πεπαιδευμένους, καταποικίλαι δε τους γραφέας Ιστορίαις παντοδαπαίς. (Ibid., p. 83, ll. 13 et suiv.) — Chorikios consacre encore en passant un alinéa à la description du même temple, dans le second Éloge de Marcien, p. 112, où on lit (l. 5 d'en bas), υψους, ευρυχωρίας, φωτός, χρωμάτων ποικίλων, σχημάτων οἰκοδομίας παντοσαπών, τούτων απάντων όμου, μαλλον δε μερους εχάστου χατέχειν άρχουντος tor Seathy.

14. Allusion au λόγος πρώτος εἰς Μαρχιανὸν Γάζης ἐπίσχοπον, ἐν ῷ καὶ ἐκφρασις ναοῦ τοῦ ἀγίου μάρτυρος Σεργίου (p. 77 et suiv., Boisson.).

<sup>§</sup> XIII.] 1. youn o' our Ms.

<sup>2.</sup> Voy. une brillante description de cette fête, banquets publics en plein air, décoration du champ de fête, installation de marchands forains, illuminations, noms des autorités écrits en lettres de feu, bals de nuit, etc., vers la fin de l'Éloge de Marcien, I, aux pages 100 et suivantes.

<sup>3.</sup> Te Ms.

κάστυνείτονας (4) ... οίς (5) ή Καίσαρος (6) έναβρύνεται, English (7) d'actois xai gekotegias aporeirur (8) zakir éredeiso πρός άπαντας δεξιότητα(9), μι, ζηλώσας έκείνον τον κατισή, καί σέννοιν (10) Επαμεινώνδαν. [2] Λέγεται γάρ Θιβαίων αγώντων πάνδιμον έπρείν και διημερειώντων πίον είκος έν είωγίαις και χώμοις, ερομένου τινός τί δή μόνος ού μετέχει τζε έδονζε καί τί ποι' εί, πεφροντικώς, ἀποκρίνασθαι διι (11) τών κοινών έπιμελοίτο πραγμάτων. [3] Οίτος ὁ λόγος άγνοσίντα τὸν Θιβαίον έλέγχει την πρός το 'Ι ταυνίκοι μειράκιον(12) συμβουλήν, ώς ά τειούναλον(18) παρά τὰ γελοία σπουδάζειν(14). [4] Οὐ μίν τὸ σχιθοω τον Εταμεινώνδοι φιγών την ανελεί θερον Αλεξάνδροι τρισήν έμιμήσω, δε έν πότω τινί την λίραν αναλαβών σινήθε τοίς προίμασιν (15), ώστε και απέσκωψεν είς αιτον δ πατίρ εί μή (16) xatadinita xi9aqiZwr. [5] Si dê, του μέν την ἀπέραιον (17)

5, xal agrej strotaç viç (sans trace de lacune) Ms. première main. xal

norm siturus and sis secondo main

6. n Kaloupos, Cesaree, la metropole de la province de l'alistine premiere. Expression frequente chez Charanos; (p. ex. § VIII, 1; § X, 6-transon finichre de Procope, p. 6, 1. 3 d'en bas, Boisson).
7. Voy. ci-dessus, la note 2.

8. Il faut sans doute corriger ici noorliwr, comme ont fait Gesner et Cobet dans ce passage de Lucien (Voux, 30), youra krasimum noorliwr (vouterbuti e ou noorliwr Mss.) rois veuninus (v.v. l'éd. de Fritzsch et L. Démosthène, Ambassade, § 139, p. 384, 13, Reiske, krasimum 'copiqui ral youra roolnirer alvois, où plusieurs Mss. présentent la leçon noorterer mêmes variantes, ibid., § 125, p. 350, fin, et alleurs. Sur cette confusion frequente, voy. aussi Cebet. Norme Lectiones, p. 391.

9 (f Mones, (d scours med th, fol. 156, lenderscas, p. 55. t. 12] rh, fr ref, norms acted (e.g. d schotter) descours, a nathers. Thought lacta Same-catta, IV, 10 p. 179, 1. 14, B. kker, delicitude and given acted for the first descours. II, p. 122, t. 10, Bosson... rh, yan revolution

10 (1) Σωρε ω σεωές πελ.
11 'ποκριναστω ότι. La pause peut justifier l'hiatus; et Homère élèle α.
12. Le fils d'Hipp mique, c'est Démonèque (Voy. ci-dessous la note 14.3 13. Απεροκαλον ~ σ τουδαζείν, fragment το clez Boissonade, p. 2-3. Vilnison, premier éd.teur de ce fragment, avait proposé à tort de lire περί th yeloin.

14. Isocrato, Demonique, § 31, p. 8 E, Estienne, unde naga ra jekina anordifur, unde name ta a tordicia tois yelolois yalgere to jug axais e

πανταγού λυπησόν

15 apoi autate Ms. Cf Oraison funibre de Procope, p. 6, 1. 9, Boisson,

xpointed Delymy tots xitto Benis.

16 Sur et pri interrogatif, voy. Krüger, Gramm. gr., § 67, 8, remarque. 17 Cf Description de l'horloge, p. 152, l. 3 d'en bas, Boisson., abit rès

<sup>4.</sup> Le même fait est relaté au début de l'Éloge de Marcien, 1, p. 79, Bolsson., δση μεν εφοίτησεν εθχέεια πανταχοί κατατήπισταια τῷ τευείτο τας άχως, ἐρτος μαρετροίσιν αl πολεις, ετί θέων έκπευγασία τα τέλη τών αλκητορίου. — Cl., pour l'expression. Oraison famebre de Marie, p 42, 1.2. ταιτα τών άστυχειτόνων έχένησε τα τέλη.

σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ τὸ περιττῶς ἁβροδίαιτον, ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας (18), ἀμφότερα τῷ καιρῷ συμβαίνοντα πράττων, τοῦ μὲν ὁσίου τῆς ἑορτῆς τὸ σεμνὸν βουλομένου, τοῦ δὲ λαμπροῦ καὶ φαιδρόν τι προσαπαιτοῦντος.

§ XIV. Έστι τοίνυν τῆς αὐτῆς εὐσεβείας τεμένη δημιουργεῖν καὶ τοὺς ταῦτα διαφθείροντας τιμωρεῖσθαι τοὺτο δὴ τοῦ στρατηγοῦντος τὸ τρόπαιον (1). [2] Σκοπεῖτε γὰρ (\*) νῆσος ἔστιν ὄνομα μὲν Ἰωτάβη (2), τὸ δ' ἔργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ἰνδικῶν, ὑν μέγας φόρος τὰ τέλη προσοικοῦσι δ' ἄνδρες αὐτὴν, ἀνόσιον

Αμαζόνας άχεραίους ἀφηχεν (Ἡραχλης).

§ XIV.] 1. L'orateur revient aux exploits du duc.

<sup>18.</sup> Cf. Eloge de Marcien, I, p. 102, l. 2 d'en bas, Boisson., τοῖς ἀστειοτέροις τῶν πολιτῶν (il s'agit des habitants de Gaza) τὸ σεμνὸν ἐπανθεῖ.

<sup>2.</sup> Ἰστάβη Ms. — L'île de Jotabé est située au fond de la mer Rouge, dans la partie N.-E., presque à l'entrée du golfe Elanite. Le Synecdème de Hiéroclès la range dans la province d'Isaurie, sous le nom de Ἰοτάπη (p. 40, éd. Parthey). Dans le Leonis Sapientis et Photii ordo patriarcharum, publié à la suite de Hiéroclès par Parthey, cette île est désignée sous le nom de Ιωστάπη; elle s'y trouve de même dans la province d'Isaurie, et figure comme siège d'un évêché (p. 85). Abandonnée par les Romains un peu plus d'un demi-siècle avant l'expédition que raconte Chorikios, elle avait été recouvrée par eux seulement, à ce qu'il semble, en 498, c'est-àdire au bout de vingt-cinq ans. Tout ce qu'on sait de l'histoire de cette petite île paraît être contenu dans le passage de Chorikios qui fait l'objet de cette note, et dans les trois textes suivants: — I.] Malchos de Philadelphie, fragment I, au t. IV des Fragmenta historicorum Graecorum de C. Müller, p. 113, . . . . εν δε τοις Πέρσαις ην ο Αμόρχεσος του Νοχαλίου γένους . . . Μίαν δε των 'Ρωμαίων παρεσπάσατο νησον Ίωτάβην ὅνομα καὶ τοὺς δεκατηλόγους εκβαλών τῶν 'Ρωμαίων αὐτὸς ἔσχε τὴν νῆσον, καὶ τὰ τέλη ταύτης λαμβάνων χρημάτων εύπόρησεν ούχ όλίγων έντευθεν. Par suite d'un arrangement, l'empereur Léon Ier, sous le règne duquel cet événement se passa, confirma à Amorkésos la possession de l'île de Jotabé (an 473 après J.-C.) — II.] Théophane, Chronique, an du monde 5990 (498 après J.-C.), p. 218, l. 11, Classen, τότε και Γωτάβην την νησον κειμένην εν τῷ κόλπῳ της Έρυθρας Θαλάσσης και υποτελή φόροις ουκ όλίγοις υπάρχουσαν βασιλεί Ρωμαίων, κατασχεθείσαν δε μεταξύ ύπο των Σκηνητων Άράβων, μάχαις Ισχυραίς ο Ρωμανός (Rhomanos était της εν Παλαιστίνη δυνάμεως άρχων, ανής αφιστος εν βουλή και στρατηγία, même page, l. δ) ήλευθέρωσεν, αθθις 'Pωμαίοις πραγματευταίς δούς αὐτονόμως οίχειν την νήσον και τα έξ Ίνδων ξχπυρεύεσθαι φορτία, χαλ τον τεταγμένον βαπιλεί φόρον είσαγείν(\*\*). — ΙΙΙ.] Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10, G. Dindorf, . . . ες την Ιωτάβην χαλουμένην νησον, Αλλά πόλεως σταδίους ουχ ήσσον ή χιλίους διέχουσαν ενθα Εβραίοι αὐτόνομοι μέν έχ παλαιοῦ ῷχηντο, έπὶ τούτου δέ 'Ιουστινιανοῦ βασιλεύοντος κατήκοοι 'Ρωμαίων γεγένηνται (voy. l'introduction, p. 6). Procope paraît ignorer que cette île avait déjà appartenu précédemment à l'Empire, et ne fournit d'ailleurs aucun détail sur la manière dont la possession de ce comptoir fut de nouveau assurée aux Romains. Le récit de Chorikios vient fort à propos combler cette lacune.

<sup>\*</sup> Sic, Rev. de Phil. et ms. de Ch. G. H. G.

<sup>\*\*</sup> Io. Classen: elodytiv; - Rev. de Phil.: eloaytiv; - ms. de Ch. G.: elodytiv. H. G.

έθνος (3), αρούριον οίκοιντες οιδαμόθεν επίμαγον τοις επιοίσιν' οίτοι τη νίσφ πολεμίως έπιπεσόντις, - έστιν αίτόθι νεώς ίδουμένος, [10], 37] ένθα νομίζεται του Θεού την Μιτέρα την Παρθένον τιμάσθαι -, τοίτον οι δισσεβείς έδαπάνησαν γειροποιίτω φλογί, και τα τέλη σφετερισάμενοι των άγωγίμων έκαρποίντο τον βασιλέα(\*). [3] Ήγησάμενος οίν την περί τον νεών adixiar egodior ou yereadar vig it nigarne or maxiac, etierc ξπί το των ξυαγών δριμετριον καί, τοις ξκείθεν κατασκό τοις περιτυγών και τὰ τῶν ἐκπεμψάντων ἀπόροητα γνοίς παρὰ τῶν ἐλπισάντων έχείνοις διαπορθμείσειν (5) τὰ σὰ, αὐτὸς ἄγγελος έλθες τοίς πολειίοις. [4] Αίτο τοίνιν πρώτον το κατασκόποις έκπέμψαι μαρτυρία των άποστειλάντων σασίς τοι τεταράχθαι και πεπλιρώσθαι τὰς ἀκοὰς τῶν ἀμέμπτων(6) καὶ πάλαι τὴν σὰν ἐπ' αίτοις άφιξιν ονειφοπολείν τε καί τρέμειν. [5] "Ηλπιζον μέν οίν έχ των περί σου σερομένων ανόρα θεάσασθαι(1) χρείττω των έν τοις βιβλίοις (\*) αριστεισάντων (\*), είρον δέ στρατιγόν καί τάς αι τών έλπίδας νικώντα. [6] Κλίμακα γάρ τους τείχεσιν έτιστίσας, περινοστών σου το πλήθος λόγον άφιχας ές το στρατόπεδον, καιρόν είπων απασιν ήνειν την έκάστοι βασανίζοντα προθιμίαν και δώμην(10) το βραγί τοῦτο φθεγξάμενος πολεμικοί τοίς έπικόσες ενέπλησας έρωτος, και πάσιν είθις άγαθή σενέπεσεν έρις, θε αναβήσεται πρώτος. [7] "Εδοξεν αν τις έσποι δακότας ίδων, ού πρός άγωνα και κίνδι νον αιτούς άναβαίνειν, άλλ' οίον άγωνης τετελεσμένου πρός το άθλον επείγεσθαι ούτως όλίγαι σι λλαβαί στρατιώταις άρχοισι πρός είτολμίαν ίσ' έγεμόνι γρηστώ τρεφομένοις. [6] Οικοιν φασί καρτερίσαι την κλίμακα την δξίτητα τών άνιόντων ήν δέ, ως έρικεν, οὐ τίχις επήρεια τοῦτο — οὐ γάρ αν είλες τον τύπον(11) -, επίνοια δε τις καὶ παρασκευή τοι δαιμονίου πολλάς σοι πρός εθαλειαν εθτρεπίζοντος άφορμάς. [9] Έκτετοξει μένων των βελών τοις έπὶ του τείχους έστωσι, βρόχοις έλ θατέρου των άκοων άρτησαντες βέλη και τως άλλας των καλωδίων άργας έπι

4. Faut-il écrire va facileur? (Weil.)

A rois piphlois Ms. prenuère main, ruis piphois seconde main,

9. Pent-être apsarecorrer, (Tourmer).

eater hon munos tas iuertous terta, we theyas.
11. Cl. Eloge de Summue, p. 30, 1. 4 d'en bas, Boisson., où yao ar ξπράχθη το τολμηθέν.

<sup>3</sup> Imitation de Thucyd.de, I, 24, Enidauros fore noles le desig tontforce τον Τόνιον κόλπον προσφικοί οι δ' αὐτήν Ταιλάντιοι βαρβαροι, Τλλυρικών Εθνος

<sup>5.</sup> διαποφθμεύειν Μα. 6. των (πράξεων (ου ξογων) σου των) απέππτων? Cf., pour ξογων et πρώξεων, § 1, 4, et la note 15.
7. δεάσεσδαι? Cf. 3, ελπισαντων διατορθμεύ(σ\ειν.

<sup>10 (</sup>I Oranson funebre de Procope, p. 17, l. 2 d'en bas, Boisson, vie-

τὸ τεῖχος ἀφέντες τοῖς ἀνω, οὕτως αὐτοῖς ἐχορηγεῖτε τοξεύειν. [10] Τοιούτοις εκείνων ακροβολισμοῖς κεχρημένων, Ετεροι φλόγα προσηγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς(12). [11] Εἰσβιασθέντος (18) οὖν τῷ πνεύματι τοῦ πυρὸς καὶ τοὺς ἀποσβέσαι πειρωμένους . . . . , καὶ (14) τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους συνεχέσι βολαῖς ἴσα τῷ πυρὶ δυναμένων καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦτο θέοντας (15) άναχοψάντων πυχνητέροις τοξεύμασι, καὶ τὰς πύλας ὑμῖν ἀνοίξαντος τοῦ πυρός, διενείμω (16) τοὺς ἐνοικοῦντας εἰς θάνατον καὶ δουλείαν, καὶ παραδέδωκας άνδράσι πιστοῖς τὸ χωρίον ἀργυφολογεῖν βασιλεῖ τεταγμένοις. [12] Έντεῦθεν ὄνομα (17) τῷ μέλλοντι παραπέμπεται χρόνψ' ή γάρ δψις τοῦ τόπου τὸν θεατὴν ἀναμιμνήσκει τοῦ γεγονότος (18), καί ποτέ τις [fol. 38] ἐκεῖθέν που παριών διηγήσεται τῷ πλησίον «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρών ενδιαίτημα γέγονεν, οθς πολλών ελθείν τολμησάντων εξς ανής ήδυνή θη (19) · » δ καὶ μάλιστά γε των σων άξιον άγασθηναι · τὸ γὰρ, ἀνδρῶν ήδη μαχίμων διαμαρτόντων καὶ πρὸς δευτέραν απεγνωκότων πείραν, είς έννηιάν σε λαβείν του χωρίου την έπικράτησιν, μάλα θαρρουντός(20) έστι τη περιουσία της εύψυχίας. [13] Τοῦ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔργοις ἐπιχειροῦντος μεγάλοις ὁ μετὰ τὸν αποτυχόντα(21) τοίς αυτοίς έγχειρων θαυμαστότερος έκείνου την προθυμίαν, κάν εφ' εκατέρου το μή κατορθώσαι συμβή εί δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην(22), οὖτος ἐκεῖνός ἐστιν ὁ φθόνου την άρετην άνωτέρω λαχών.

§ XV. Οἰδα τοίνυν τινὰς οἱ, πρὶν εἰς ἀρχὴν παρελθεῖν, ἵνα τύχωσι ταύτης, ἐπιεικείας ἐκφέρουσι δεῖγμα καὶ, χρηστῆς ἀπογεύσαντες ἐλπίδος τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἐπειδὰν λάβωνται τοῦ ποθουμένου, πρὸς τὴν οἰκείαν ὑποφέρουσι φύσιν, εἰς πλεονεξίαν τὸν χρόνον ἀναλίσκοντες τῆς ἐξουσίας ἀλλ' ἀμφοτέροις ὑμῖν τὰ

<sup>12.</sup> αὐτήν Με.

<sup>13.</sup> εκβιασθέντος Με.

<sup>14.</sup> ἀποσβέσαι πειρωμένους καὶ (sans trace de lacune) Ms. Il doit être tombé, soit après, soit avant πειρωμένους un mot de même sens que ἀπελαύνοντος, ἐξωθοῦντος.

<sup>15.</sup> θεώντας Μ8.

<sup>16.</sup> L'emploi du moyen ne s'explique guère ici. [Plus loin, sans doute παρέδωχας. — Réd.]

<sup>17.</sup> Il faut sans doute restituer Έντεῦθεν (τὸ σὸν) ὄνομα.

<sup>18.</sup> On lit ici γρήσιμον à la marge du Ms.

<sup>19.</sup> Peut-être faut-il restituer ους, πολλών ζέπζελθεῖν τολμησάντων, ζέλεῖν εἰς ἀνὴρ ἠδυνήθη.

<sup>20.</sup> θαρρούντές Με.

<sup>21.</sup> Peut-être μετ' αὐτὸν ἀποτυχόντα.
22. « Conduit son dessein jusqu'à l'exécution.» Sur la syntaxe de cette phrase, cf. § I, note 16.

μέν προ τούδε πεπραγμένα τού σχήματος άξια της παροίσης άργις, τὰ δὲ της τγεμονίας αίτης ετέρας άξια μείζονος(1), [2] Τὸ δὲ παράδοξον (2) — βασκανίας γὰρ ἐπομένης τοῖς ζώσι πρὸς το αντίπαλον (8), αλλως 3' (4) όταν ίσαι μέν άφεται, ίσαι δέ τύγαι, καὶ μία μέν πρός βασιλέα σποιδή, μία δέ παρά βασιλέως εύνοια και τιμή, μόνοι πρός τοίτον άμιλλασθε τον λόγον -, είνας έμεν οι πολέμοις άρχαίοις συγγράψαντες τοιοίτοις παρέδωχαν άλληλοις οίτω σι μπνέοντας και σιλίαν άδολον και σασή κεπτιμένους: [3] Ειαγόραν τον Σαλαμίνιον καὶ Κόνωνα τον Αθιναϊόν φασιν διιογνώμονας είναι καὶ φίλοις τιεῖς τοίνιν έκείνοις δισον τοις έργοις ύπερεβάλλεσθε, τοσοίτον τη πρός άλληλοις είνοία. [4] Έπεὶ δ' Εὐαγόρας έμοι και Κόνων εἰσηλθε, σινεισηλθεν δ Ζείς των Αθηναίων το σιλοτέγνημα παρά τοίτον γαο είστικεσαν τον θεον άμφω χαλχοί (6). ώς έδει και νίν των έργαζομένων ταϊτα τον άριστον έχεινο ζιλώσαι το σχίμα και μέσον ίμων αμφοτέρων βασιλέα δημοιογήσαι 6). [5] Ετίμησα (δ') αν ίμας τοιφδε καιτός (7) επιγράμματι (8). « Αι πόλεις τοις άρχοντας έχατέρωθεν βασιλέως άνδραγαθίας ένεκα καὶ δικαιοσίνης, »

Είργασταί μοι μηθέν έποθωπείσας ό λόγος, καὶ [fol. 39] τιμώ τοίτοις έμας οίς τιγγάνω δινάμενος, και γένοιτο λαμπροτέρων άρχων τὰς ίνιας άμφω παραλαβείν(9) καί(10) τοὶς έμοις λόγοις

άεὶ ταῖς ὑμετέραις συναύξεσθαι τύγαις(11).

2. Cf. Eloge de Marcien, I, p. 90, l. 6 d'en bas, Boisson., ro de naoudosov two loyer atl.

3. Imitation de Thucydide, II, 45, 490ros yan rois ζώσι προς το αντίπαλον. 4. ve Ms. - Pour allog ve, of. & III, note 23.

5. Souvemer d'Isocrate, Évagoras, § 57, p. 200 C, Estienne, ràs elxòras αὐτον (c'est-à-dire Κόνονος και Ελαγόφοι) ξατήσωμεν, οὐπεο τὸ τοῦ τος αγαλμα τοι Σωτήρος, πλησίον έχείνου τε και σφών αυτών, αμφοτέρων ύτόμνημα ετλ. On remarquera qu'Isocrate ne dit pas ai les statues étaient d'airain.

6. Dans la dialexis qui est placée en tite de ce discours, fornteur regrettait de ne pas être un Zeuxis, pour pouvoir peindre Aratios et Stephanos entre la Vertu ('Αρετή) et l'Autorité ('Αρχή), εδημιούργησ' ἀν ἀμφοτέρους ἐν μέσφ πιλ. (p. 127, Boissonade)

7. Cf. Oraison fundre de Marie, p. 48, l. 7 et suiv., Boisson, ποιητής μέν ουν ετών επιγράμματι τον τάφον ετίμησεν άν εγώ δε μέτρου χοιρίς πιλ.

8. zal abros Ms.

9. Prédiction bientôt réalisée (voy, la note sur le § XV, 1) καὶ τοὺς ἐ, λ, ἀ, τ, ὑ, σ, τύχαις fragment πή, ches Boissonade, p. 293.
 Le titre εἰς 'Αράτιον δοῦπα καὶ Δτέφανον ἄρχοντα est repeté dans

le Ms., conformément à l'habitude, apres le dernier mot.

<sup>§</sup> XV ] 1. Ces paroles de l'orateur ne tarderent pas à receveir une éclatante confirmation : en 536, la province de Palestine première sut érigée par Justimen en proconsulat avec suprématic du proconsul sur le gouverneur de Palestine seconde, et le premier proconsul qui fut nommé fut Steplanes lui-même. Quant à Araties, il fut appece, comme en a vu dans l'introduction, en Italie, et devint l'un des principaux lieutenants de Bélisaire.

## CHORIKIOS

### APOLOGIE DES MIMES

D'APBÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

On trouvera dans ce discours des détails neufs et souvent curieux sur l'histoire du théâtre sous Justinien, ainsi qu'un bon nombre de fragments en partie inédits d'auteurs anciens et quelques indications nouvelles relatives à leurs ouvrages. Nous voulons indiquer ici, très-sommairement, quelques endroits qui nous ont paru particulièrement intéressants au point de vue de la littérature classique (2).

## ARCHILOQUE.

§ VI, 10. Licence extrême de la pensée et de l'expression chez Archiloque.

Άδέσποτον έπος.

(Vers probablement gnomique.)

§ V, 2, μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεῦδος ομόσσης.

## SOPHRON (8).

§ III, 10, φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ (c'est-à-dire Σώφρονι) μήπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν.

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1877 (Juillet), p. 209 - 247.

<sup>2.</sup> Pour tous renseignements concernant l'auteur, le manuscrit, la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs, voy. CHORIKIOS, Éloge du duc Aratios et du gouverneur Stéphanos, aux pages 1 à 10 du présent volume. On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets obliques () les lettres ou les mots que l'on propose pour combler certaines lacunes que l'on croit reconnaître dans le texte.

<sup>3.</sup> On ne relève pas ici les détails connus d'ailleurs, tels que l'introduction des mimes de Sophron à Athènes par Platon au retour d'un voyage en Sicile, la division de ces mimes en avôgesos et yuvaixesos, etc.

On sait que les Suracusaines de Théocrite étaient une imitation d'un mime de Sophron, dont le titre, selon les conjectures les plus plausibles, devait être rai 9 auevat rà "la 9 ma: voy, les quelques fragments qui nous ont été conservés de ce mime, dans Sophroneorum mimorum reliquias conquisivit disposuit explanavit Dr. Lud. Botzon, p. 5 et suiv. Marioburgi 1867, Jadis Valckenaer. après avoir recherché avec le plus grand soin les traces des emprunts faits au mime sophronien par l'auteur des Syracusgines. concluait en ces termes (Annotationes in Adoniagusas Theocriti p. 27, édit. de Berlin, 1810): « Quidquid ferme Souhronis apud veteres sparsum legitur hace mihi scribenti obversatur; in his »perpauca tantum invenio, quae in Adoniazusis videri queat \* expressisse Theoritus. \* La question n'avait pas fait un pas depuis l'époque où le célèbre philologue hollandais écrivit ces lignes. Chorikios vient nous apprendre quelque chose de plus: on peut penser désormais que l'imitation de Théocrite descendait jusqu'aux menus détails. C'est un fait précieux et curieux à noter, que l'enfant qui pleure dans les Syracusaines, doit être un souvenir de cet autre enfant que Sophron, s'il faut en croire Chorikios, avait mis en scène.

#### EURIPIDE.

I.

\$ XVI, 10.

(A)λλ' ἄπρας εὐηθίας ἄπτοιτ' ἂν ὅστις τὴν φύσιν νικῶν θέλοι. Fragment d'une pièce indéterminée.

#### IL

§ VII, 4. Citation de sept vers l'ambiques, sous le nom du tragique misogyne, c'est-à-dire Euripide. Six de ces vers sont connus, mais non pas pour être d'Euripide. Ils appartiennent à un morceau de quinze ou seize vers qui, après avoir été attribué pendant longtemps à Ménandre, avait, en fin de compte, été classé par les éditeurs les plus autorisés comme fragment tragique ἀδέσποτον. Voici en deux mots cette histoire. Ou lisait chez Stobée, au Florilège, parmi les γαμικά παραγγέλματα, une série de dix-huit vers, portant pour lemme Μενάνδρου, qui parut à Ilenri Estienne, le premier. — et d'autres critiques, Bentley, Pierson, etc., vinrent se ranger à cette opinion — devoir être

scindée en deux fragments, dont l'un, composé des trois premiers vers seulement, appartenait seul à Ménandre, tandis que l'autre, comprenant le reste du morceau — à partir de τὸ μὲν μέγιστον, ce qui est le commencement de la citation de Chorikios, devait, à en juger par le ton et le style, être attribué à Euripide. Gaisford, Matthiae pensèrent de même, et celui-ci admit les quinze derniers vers dans son édition d'Euripide parmi les fragmenta dubia. Plusieurs philologues s'inscrivirent en faux contre ce jugement; Buttmann et Reisig prétendirent qu'on ne voyait pas dans la bouche de quelle femme Euripide aurait placé cette tirade. Cette remarque fit impression sur Meineke, qui, lorsqu'il donna son édition des fragments de Ménandre et de Philémon (1823), était arrivé à la conclusion suivante: « Itaque nihil relin-» quitur nisi ut Menandrum consulto sublimiorem orationis for-» mam affectasse statuamus, quod cur ille faciendum putaret, » plura in caussa esse potuerunt. » Au surplus, il revint de cette opinion qui, en fait, était erronée. D'après les derniers résultats de la critique (voy. Stobée, Florilège, LXXIV, 27°, édit. Meineke; Wagner, Perditorum tragicorum fragmenta, coll. Didot, fragment 240 anonymorum, à la page 89; Nauck, Fragmenta tragicorum Graecorum, nº 450 des άδέσποτα), les deux premiers vers seulement seraient de Ménandre, et le reste, d'un poëte tragique, sans qu'on doive pencher pour Euripide plutôt que pour un autre.

Le témoignage de Chorikios vient donner gain de cause à Henri Estienne, Bentley, Pierson, Gaisfort et Matthiae, tant pour ce qui concerne l'attribution que pour l'endroit de la coupure. La citation de Chorikios provient vraisemblablement du recueil de Stobée, où il paraît avoir lu, à la suite des trois premiers vers attribués à Ménandre,

Εύριπίδου: Τὸ μὲν μέγιστον ατλ.

Dans la citation de Chorikios est intercalé un vers que n'a pas l'extrait de Stobée; c'est le suivant:

έρᾶ δ'ἀκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν.

## Fragment tragique à déconoroy.

§ XVI, 2, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη, κατὰ τὴν τραγφδίαν, συμβαίνει.

#### PHILÉMON ET MÉNANDRE.

Les mots γνώμας ἐμμέτροις ἀλλήλοις ἀντιτιθέντας καὶ μη χείρονα Μενάνδρου δόξαι τὸν ἔτερον (au § XVIII, 2), en parlant de Philèmon et de Ménandre, donnent lieu de croire qu'il existait déjà, du temps de Chorikios, un recueil de sentences et de pensées parallèles sur les mêmes sujets, empruntées tour à tour à chacun des deux comiques, à peu près comme cela se présente dans la Μενάνδρου καὶ Φιλήμονος σίγκρισις, publiée par Rutgers (voy. la note afférente à cet endroit du texte).

#### MÉNANDRE.

Au § IX, 3, il est question de quatre personnages des comédies de Ménandre, à savoir Moschion et Chérestrate, deux jeunes gens amoureux, Cnémon et Smicrinès, deux variétés de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine la haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre se montre de la plus ridicule avarice. Chorikios nous donne sur leur compte quelques renseignements nouveaux et qui ne pourront manquer d'être bien accueillis. Si le lecteur veut bien se reporter à la note que nous avons mise au bas du texte à propos de Cnémon, il verra qu'Aleiphron, en traçant le portrait de son Cnémon (lettres 13 et suiv. des Lettres rustiques), a dû emprunter ses traits à la comédie de Ménandre. On ne se doutait point de ce fait. En outre, personne ne sera saus doute fâché d'apprendre que l'Avare de Ménandre craignait que la fumée, en s'échappant de son foyer, ne lui dérobât quelque chose.

3

§ XVIII, 2, φασὶ τὸν εἰρηκότα τὴν ὑπὲρ ἔς ἀγωνίζομαι τέχνην, ἔξ οι πάντα φησὶν ἀπαγγελλειν ὁ προσηγορία μεν ὅείτερος τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐκεῖνον δὴ (c'est à-dire Philémon) λέγοισι καὶ τὸν παῖδα τὸν Λοπείθοις (Ménandre) ἡλικιώτας τ' ἄμφω κτλ.

Nous avouous ne pas comprendre la proposition & où newtos. On nous en propose les deux explications suivantes comme possibles. Nous les reproduisons ici avec l'espoir d'attirer l'attention des philologues sur cette phrase, qui, en tout état de cause, paraît cacher sous une énigme quelque donnée intéressante.

1) "Celui dont le mime dit o dei regos (par opposition au mime ancien de Sophron), bien qu'il soit en réalité le premier

par ordre de mérite, avoue ne faire que réciter de mémoire les œuvres (que reproduire les inventions).»  $Mi\mu og$  paraît être à insérer, s'il n'est seulement à sous-entendre; et  $\tau \dot{\gamma} \nu$   $\tau \dot{\alpha} \xi \iota \nu$  peut avoir pris la place de  $\tau \dot{\gamma} \nu$   $\dot{\alpha} \xi \dot{\iota} \alpha \nu$ . Il y aurait là un renseignement littéraire nouveau, d'où il résulterait que les anciens distinguaient deux genres successifs dans l'histoire du mime, comme ils en distinguaient trois dans l'histoire de la comédie.

2) S'agirait-il du fameux Ératosthène surnommé βητα, parce qu'il se distinguait dans tous les genres en restant partout au second rang? Il s'était particulièrement occupé de l'histoire de la comédie grecque. Dans cette hypothèse, les mots obscurs εξ οἶ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν devraient être tenus pour altérés. Le mot τάξιν pourrait se prendre dans le sens de rang, ou bien aussi dans celui d'ordre des temps. En effet, Ératosthène passe pour avoir pris le premier le nom de φιλόλογος, à cause de l'universalité de ses connaissances et de ses écrits.

# Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101. [Folio 151 verso, ligne 9 (au milieu):]

΄Ο λόγος ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰχονιζόντων (1).

§ I. Μηδείς (2) ύμων, ω παρόντες, δνειδός μοι νομίση την ὑπόθεσιν φέρειν, εἰ, πάντα μιμεῖσθαι τῶν λόγων ἀσκούντων, τοῖς ὄνομα κεκτημένοις τὴν μίμησιν (3) ἐπικουρήσων ἀφῖγμαι · ὅσψ γὰρ ἀδίκως ἐν αἰσχρῷ γεγόνασιν ὑποψίᾳ (4), τοσούτψ μᾶλλον αὐτῶν ὑπερασπίσαι προήχθην, μεγίστην εἶναι νομίσας βάσανον ἑήτορος τοὺς μετὰ κινδύνων ἀγῶνας. [2] Δεήσομαι δὴ πάντων ὑμῶν ἢν οὖτοι συνήθη ποιοῦνται πρὸς τὰ θέατρα (5) δέησιν ἱλα-

<sup>1.</sup> On lit ici, à la marge du manuscrit, de la main d'Iriarte: «De Dionysi sive Bacchi mores exprimentibus.» Iriarte a reconnu plus tard sa distraction; il imprime dans son catalogue (Regiae bibliothecae Matritensis codices Gracci mss., Matriti, 1769, p. 400) la traduction suivante, qui, cette fois, est exacte: «Oratio de illis qui in Bacchi (theatro) mores imitantur.»

<sup>§ 1.] 2.</sup> Μηθείς - ὑπόθεσιν φέρειν, fragment ροα' chez Boisson., p. 309. 3. ὄνομα χεχτημένοις ⟨παρὰ⟩ τὴν μίμησιν?

<sup>4.</sup> Sur la mauvaise réputation des acteurs et actrices connus sous le nom de «mimes» voy. plus bas, § IV, 1, et la note 1. Cf. Horace, Satires I, 2, début, Ambubajarum collegia, pharmacopolae, || mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne, etc. On pourra consulter sur ce sujet l'article Mimus, par Witzschel, dans la Real-Encyclopädie de Pauly.

<sup>5.</sup> τὸ θέατρον est fréquemment employé pour of θεαταί par Aristophane et autres auteurs: cf. Cobet, Variae lectiones, p. 297 de la seconde édition.

— De même plus bas, § VI, 5, et § X, 8. — En tête de la phrase, écrire Δεήσομαι δὲ πάντων?

ρώς αλούσαι του λόγου, μη πρός την ούκ οίδ' δπως κατέγοι σαν βλέποντας δόξαν, άλλα την του πράγματος αχριβώς δοχιμάζοντας σείσεν. [3] Εί ναρ πρός ένα κατήγορον οθ δάδιον άντει τείν, ότι τὸ(6) πρότερος λέγειν πλεονεκτεί, λοιδορίαις καὶ σκώμμασιν έμσράττων τω συλλόγω τὰς ἀκοὰς, πῶς ἄν τις πολλὸν ἐπιστομίσειε στικν πάλαι χρατοί σαν (1) και πλείστην καταγέρυσαν τών μίμων διαβολήν: τολιήσω δ' διιως τούς μέν του(8) κακώς ακούειν, τούς δέ τοῦ κακῶς δοξάζειν έλευθερῶσαι. [4] Εἰ μέν οὖν ἄμπιρος ταίτις ιπίργον τις θέας, οιδ' οίτως αν εκαρτέρουν συκοφαντοι μένων ανθρώπων έπεριδείν έπει δε θεατίς εγινόμην, ήνίχα με πλείστων ήγοι μένων ίδρώτων εἰς ἀνάπαι λαν ὁ καιρὸς βραγείαν ἐκάλει πρίν είς παιδειτάς έγγραφηναι(9), και της έντευθεν μετείχον ψυχαγωγίας, ήγησάμην άγνώμων τις είναι δώξειν(10), εί μή τη(11) [fol. 152] τέχνη, δι' ής έκιλούμην, την έκ της γλώττης βοήθειαν άμοιβέν εκτίσω τις ίδονίς. [5] 'Λεὶ μέν γὰρ ίβριζομένη συνίλγοιν ' ώς δε φίλους άνδρας καὶ τραφέντας εν λόγοις και τὸν τρόπον έπιεικείς τὰ μίμων ήσθόμην εν άστεία (12) τινὶ παίζοντας (13) έρρτη και υροτοίντα τον δημον, πρέπειν φήθην έμαιτώ και τοίς φίλοις καὶ τῷ δίμιρ τὰ δίκαια συνειπείν, ίνα μη δοκοίην έγω μέν φαίλων είναι σινήθης, οἱ δ' ανελεύθερον έργον επιτηδείειν, ό δὲ δίμος άγεννές τι ποιούντας κροτείν. [6] Τοσαύταί με τίν παροίσαν απήτοιν συνηγορίαν προφάσεις.

§ Η. Έπειγομένου δή μοι πρής τους άγωνας του λόγου, ου πρότερον αὐτὸν εἰς ἐκείνοις ἀφίημι πρὶν διδάξαι τὸν τρόπον ον προσήπειν έγουμαι το παρον δοκιμάζεσθαι πράγμα. [2] Τάς τέχνας οι καλώς έξετάζοντες πρός τους έν ταίταις ειδοκιμούντας όρωσιν, ού τούς εν εσχάτη μοίρα τοῦ χοροί τεταγμένους (1). [3]

6. tò est l'orthographe du manuscrit. L'auteur avait-il dit rei ou ré? la question est délicate à trancher.

7. Eschyle, Suppliantes, v. 294, φάτις πολλή κοατεί. Cf. Plutarque, C. Gracchus, 1, καίτοι κρατεί δόξα πολλή τοῦτον ἄκρατον γενέσθαι δημαγωγόν.

8. τους μέν τοῦ τοῦ τοὺς μέν Με.

11. et un rg [fol, 152] et un rg Me.

<sup>9.</sup> Voy. le § XIII, 2 et 5, où l'orateur nous apprend que la contume de Gaza défendait aux maîtres qui tensient une école dans cette ville (nondevenis) d'assister à aucune sorte de spectacle. - Au lieu de mountrouv, qui ne se comprend guère, ἡττώμενον ? (Tournier).
10. δόξειν] δοπείν Μα.

<sup>12.</sup> ἀστική serait plus conforme à l'usage. L'orateur fait allusion à une fête qui eut lieu à Gaza; voy. § XI, 11 et § XIII, 2
13. D'abord παζοντα (ε ajouté de seconde encre) Ms.

<sup>§</sup> H.] 1. Cf. § V, 9, \$500 μοι τοῦ χοροῦ τετάχθα τῶν μίμων.

Τοῦτό μοι παρ' ὅλην φυλάξατε τὴν ὑπὲρ τῶν μίμων ἐπικουρίαν, μὴ πρὸς τοὺς ἦττον κομψοὺς ἀποβλέποντες, ἀλλὰ τοὺς πανταχοῦ γῆς ὑμνουμένους καὶ δικαίως ἐκ τῆς τέχνης πεπλουτηκότας, ὡς ἐσθἢτι πολυτελεῖ καὶ χρυσίου περιουσία καὶ σκεύεσιν ἀργυροῖς καὶ δούλων ἐναβρύνεσθαι καταλόγψ(²). [4] Ὁρθῶς, οἶμαι, κρίνειν ὑμᾶς ἀξιῶ · ὡς τοίνυν οὕτω κρινούντων ἀγωνιοῦμαι.

§ ΙΙΙ. Ότι τοίνυν οὐ φαῦλον ἡ μίμησις — δεῖ γὰρ, ἐπειδὴ ταὐτην ἔχουσιν ἐπωνυμίαν καὶ τέχνην, τοῦτο παραστῆσαι τὸν λόγον — ὑμῖν ἐγὼ (¹) παρέξομαι μάρτυρας οῦς οὐ παραγράψασθαι θέμις. [2] Μιμεῖται γὰρ Δηΐφοβον μὲν Δθηνᾶ (²), ἡ δ' Αφροδίτη γυναῖκα πρεσβῦτιν (³), ὁ δὲ Ποσειδῶν τοῖς Αχαιοῖς ἐν Τροίρ συναγωνίζεται «παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς» (⁴), ἀλλὰ καὶ Αρης ἀνδρὸς ἔχων ἰδέαν Ἑκτορι «λοιγὸν ἀμύνει» (⁵), ἁπλῶς ὅπαντες οἱ θεοὶ

ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, παντοῖοι (6) τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας (7).

[3] Θεῶν οὖν μιμουμένων, τίνα τρόπον ἀνθρώποις ἔγκλημα γίνεται μίμησις; [4] Εχει μὲν οὖν ἀρκοῦσαν ὁ λόγος τὴν ἐξ οὐρανοῦ μαρτυρίαν ἐπεὶ δὲ τὰ πᾶσιν ὁρώμενα μείζονα πίστιν ἔχει τῶν ἀφανῶν, καλὸν ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις ἑτέραν ἀπόδειξιν ἀνθρωπείαν προσθεῖναι (8). [5] Όρᾶτε τοίνυν ὅσαι τέχναι τὸ πλῆθος ἔργον ποιοῦνται τὴν μίμησιν ' ὁητορικὴ, ποίησις, ἡ τὸν χαλκὸν ἐξ ὕδατος ἔμψυχόν πως δοκεῖν εἶναι μηχανωμένη (9), ὀρχησταὶ, πλάσται,

<sup>2.</sup> Cf. § XV, 9, τῷ καταλόγῳ τῶν γνωρισμάτων κτλ.: Tyrannicide, p. 76, 1. 2, Boisson., καὶ καταλόγους δορυφόρων ταττομένους.

<sup>§</sup> III.] 1. ξογφ Ms.: εγώ Tournier.
2. Δηϊφόβφ (Αθηναίη) είχυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν.

Iliade XXII, 227.

8. γρητ δέ μιν είχυῖα ('Αφρυδίτη) παλαιγενεί προσέειπεν πτλ.

Iliade, III, 386.

<sup>4.</sup> Iliade, XIV, 136.

δ. τῷ δ' (Εκτορι) αἰεὶ πάρα εἰς γε θεῶν, δς λοιγὸν ἀμύνει καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Αρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.

Iliade, V, 603 - 4.

Cf. ibid., 595.

<sup>6.</sup> παντοίσι Με.

<sup>7.</sup> Odyssée, XVII, 425 - 6, και τε θεοί ξείνοισιν ξοικότες α., || παντοίοι τ., ε. πόληας.

<sup>8.</sup> προθείναι Με.

<sup>9.</sup> Quel est cet art? Pour quiconque se rappellera les joueurs de trompette automates de Héron d'Alexandrie ou ces oiseaux qu'on fait, à volonté, boire ou chanter, et cela par l'effet d'un simple écoulement d'eau (voy. notamment les n° 16 et 49, 14, 15, 28, 29, 30, 43 et 44 de la traduction anglaise des Pneumatiques publiée par B. Woodcroft), il y aura

Τογράφοι. [6] Τι αν μετιον είτοι τις πίπων έγκιπων ή το προστηρομίαν έχειν τοιαίτην έφ' ην στείδοισην άπαντες: [7] Ισμεν δέ ποι (1) ικαί την Σωφρονος ποίτσιν(11) ώς άτασα μίπωι προσμηρείεται και τοίτο μέν άτασι γνώριπον, έχεινο δέ τὰς τῶν τοίλιὸν διέλαθεν ἀχοάς. [8] Αέζεται (12) Πλάτεινα τὸν Αρίστινος τοιτωνὶ τῶν σιγγραμπάτων . . . ὡς ἐκ Σιχελίας Αθήναζε ταῖτα χοπίσαι, μέγα τι δῶρον οἰόμενον ἄζειν τζ θρεψαπένχ καὶ πόλιν ἐκ τοίτων κοσπεῖν Πλάτωνός τε πατρίδα καὶ πάσις μητέρα σοφίας. [9] Οἴτω δὲ λόγος ἐκεῖνον ταῖτα θαιπάσαι, ὡς οἰ μόνον ἡμέραν (τὴν) ὅλην αἰτοῖς (13) ὁμιλεῖν, ἀλλὰ καὶ τῆς νυκτὸς ἱποβάλλειν αἰτοῦ κατόπιν τζ στρωμνζ τὸ βιβλίον (14), ὅπως, οἰμαι, γένοιτο πρόχειρον εἴ ποῦ τις ἐννοια παραπέσω νίκτωρ αἰτῆ δεομένη τοῦ ποιητοῖ. [10] Οἶτος τοίνιν ὁ Πλάτωνα λα-

qualque présomption que Chorikios avait ice en vue la fabrication des au-

10 domou?

11. L'orateur appelle les compositions de Sophron «poésies» (ποίησιν: cf. plus has, 11. Σωφρανα μίμους ἐπιγράφειν αίποῦ τα ποίηματα), et Sophron lui-môme un «potte» (τοὶ ποιητοῦ, 9), bien que cet auteur n'ait pas éerit en vers. (f un scohaste de saint Gregoire de Nazianze, chez Montfaucon, Bibliotheca Constinuana, p. 120, ἐν τοίτω τοὶ λόγω τον Δυφωνιον Σωφρανα μιμεῖται οἰπος γαρ μόνος ποιητεῦν ψιθμούς τιαι καὶ κώλοις ἐγρήσιου ποιητεῆς ἀναλο; ἐας καταφοριησιας (Henry Stevenson exprime l'opinion, dans la Revue des Questions historiques du le septembre 1876, a la page 496, que cette scolie pourrait bien être de Cosmas le Mêlode.) Demetrios, περιλομηνείας, 156, parle des «drames» de Sophron, σχεδόν τε πόσιος ἐκ τῶν δραμάτων αἰπος τὰς παρομίας ἐκλέξαι ἐστιν (\* . — «Schon» Aristoteles (bei Athen XI, p 505 c. vgl. Poet. I, 8) sagte dass jene Mimmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, meht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach fur Dichmen ungeschtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht dem Geiste, nicht de

12. Ici, à la marge du manuscrit, σημείωσαι — Chorikios aime à désigner d'abord les auteurs illustres dont il parle par le nom de leur père, puis à les nommer eux-mêmes un peu plus tard, comp au § XVIII la phruse sur Menandre. C'est pourquoi nous pensons à supprimer Πλάτωια.

13. airais Ms

14. (f. Drogène Laëroe, III, 1, 18, doxei de Murw xal tà Σώφονος τοῦ μιπογράφαι βιβιια ἡαελημενα πρότος εἰς Αθήνας διακομίσαι καὶ ἡδοποήσαι ποος αἰτὰ ὁ και ειρεθήναι ιπὸ τῷ κειμαλῷ αὐτοὶ: Olympiodore, Vie de Platon, III, ἡνίκα ἐτεκείτησεν εὐρεθηναι ἐν τῷ κλίτη αἰτοῦ Αμιστοφάνην καὶ Σώφρονα. Athénée, Banquet des Sophistes, XI, p. 504 B, καὶ ο τοὺς μίμους δὲ πεπαιηκώς οἰς ἀεὶ δια χειρὸς ἔχειν ἐιὸιρίς φησι τον σοφον πλάπωνα: Quintilien, I, 10, 17, «Sophron..., mimorum quidem scriptor, καὶ quem Plato adeo prohimit ut suppositos capiti libros ejus, cum morcretur, habuisse creditur», Valère Maxime, VIII, 7; Tretzès; Suidas, etc. Schuster a d seuté les sources d'ou proviennent ces differents témoignages dans le Ishein. Museum, nouv. ser., t. XXIX, p. 610.

<sup>·</sup> force Ber. de Phil. ; force Spougol, Rhot. grace., Ul, p. 297. H. G.

χών ἐραστὴν μιμεῖται μὲν ἄνδρας, μιμεῖται δὲ γύναια (15)· φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ μήπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν (16). [11] Οἴεσθ' οὖν, εἰ τὸ μίμων ἄδοξον ἢν ἐπιτήδευμα, ἢ Σώφρονα μίμους ἐπιγράφειν αὐτοῦ τὰ ποιήματα ἢ Πλάτωνα τούτων ἐπαινέτην γενέσθαι ἢ τὸν Διόνυσον (17), ὡς φασιν, [τὸ θέατρον] (18) ἀνακεῖσθαι τούτοις αὐτοῦ τὸ τέμενος ἐπιτρέπειν (19);

§ IV. Αλλά βίος, φησὶ, τοῖς πλείοσιν ἀσελγης καὶ γέμων ἐπιορχίας, ώστε, κὰν αὐτὸ μη θωμεν φαῦλον εἶναι τοὐπιτηδευμα, τῷ βίψ κακίζεται τῶν μετιόντων(1). [2] Τί γὰρ ὧν ἐπιτηδεύουσιν

15. C'est une supposition généralement admise, mais erronée, que la division des Mimes de Sophron en μῖμοι ἀνδρεῖοι et μῖμοι γυναικεῖοι est du fait du grammairien Apollodore d'Athènes, qui vivait au second siècle avant notre ère. Cette division remonte plus haut, et probablement à Sophron lui-même ou à ses premiers éditeurs. Voy., en effet, le texte suivant de la République de Platon, l. V, p. 451 C, signalé par Richard Foerster (Rheinisches Museum, nouv. série, t. XXX [1875], p. 316: τάχα δὲ οῦτως ἄν ὀρδῶς ἔχοι μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα (lire μετὰ τὰνδρεῖον δρᾶμα?) παντελῶς διαπερανθὲν τὸ γυναικεῖον αὐ περαίνειν. Schuster, dans le Rhein. Museum, t. XXIX, n. s., p. 610, croit reconnaître dans un passage du Gorgias de Platon (p. 493-494 A), l'esquisse de deux mimes de Sophron, l'un ἀνδρεῖος, l'autre γυναικεῖος.

16. Théocrite, dans les Syracusaines (Idylle XV), avait imité un mime de Sophron probablement intitulé ταὶ θάμεναι τὰ Ἰσθμια; on le sait d'une manière générale (voyez l'Introduction, p. 36), les éléments manquant du reste pour suivre la comparaison dans le détail. Il est intéressant de pouvoir se rendre compte, grâce à l'allusion que fait ici Chorikios à l'enfant du mime sophronien, que Théocrite avait dû suivre pas à pas le modèle qu'il s'était choisi. Voy. Syracusaines, vv. 11 - 14 et 40-41. — L'emploi de οὐ après μὴ, celui de γινώσχω καλεῖν dans le sens de οἰδα καλεῖν, sont l'un et l'autre à noter. Nous ne répondons point de la pureté du

texte en cet endroit.

17. Cf. § XII, 7 et la note 5. 18. ως φασι τὸ θέατρον Ms.

19. Les mimes étaient représentés au théâtre. Voy. là-dessus Grysar, Der Rômische Mimus, p. 40. Cf. le titre même de ce discours, ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰχονιζόντων.

§ IV.] 1. Cf. Horace, Satires, I, 2, 55 et suiv., Ut quondam Marsaeus, amator Originis ille, || qui patrium mimae donat fundumque Laremque, || «nil furit mi,» inquit, «cum uxoribus unquam alienis.» || Verum est cum mimis, est cum meretricibus, unde || fama malum gravius quam res trahit. Les mauvaises mœurs des mimes sont attestées à toutes les époques: voy. p. ex. Plutarque, Sylla, 2 et 36; Antoine, 9 et 21; Cicéron, Philippiques, II, 22; 24; 25; 27; 39; ad divers., IX, 26; ad Attic., X, 10; Trebellius Pollion, Gallien, 8; les Trente Tyrans, 9; Vopiscus, Aurélien, 42 et 50; etc. Cf. encore le début de ce discours, et la note 4. Justinien (début de la Novelle LI) s'exprime dans les termes suivants au sujet de la condition d'actrice: ἴσμεν πρώην πεποιημένοι νόμον ἀπαγορεύοντα μηδενὶ παροησίαν είναι τὰς εἰς σχηνὴν χατιούσας γυναῖχας ἐγγυητὰς εἰσπράττειν, ώς προσεδρεύσουσι καὶ τὴν ἀσεβῆ πληρώσουσιν ἐργασίαν, μεταμέλου και-ρὸν οὐχ ἔχουσαι: et, quelques lignes plus bas, ώς οὐδέποτε παύσονται τῆς ἀσεβοῦς ἐχείνης καὶ ἀσχήμονος ἐργασίας.

ανθρωποι πάντας έγει τούς μετιόντας αμέμπτους: [3] Ιοκίμαζε πάσας, εί βούλει, τὰς τέγνας τὸν ἀνιοίσαν ἄγρι τών εν οίρανώ ααινομένων, την ούχ έωσαν άβατον είναι την του Ποσειδώνος άργην [αι τοίς μοι σχόπει τοις διδασχάλοις των λόγων, οίς ή μέν πρόσοδος άπο του σωφρονείν, το δε ενδεές [fol. 153] εκ των εναντίων]. Tàs Barargors, Tàs Enargellonevas el apaireir, Tàs els örroir elpiμένας, τὰς ώφελεία καὶ τέρψει σιγκεκραμένας. [4] Τίνα τοίτων όρας ανεγαλήτοις απαντας έγοισαν τοίς αυτή πεγρημένοις: [5] Καλώ τοίνιν αὐτὰς ἐνταίθα πρός σιμμαγίαν δείρο μοι ίκετε πάσαι καί μοι σιλλάβεσθε τοῦ πρός τοῦτον ἀγώνος, πολλούς μέν αύτις έκάστη καταλέγοισα μαθητάς, δμολογοίσα δε τούτων ενίore Extinoxore cival xai vogety (2) axpagiar, [6] Ti or, & Satμάσιε, δράσωμεν; ώρα (8) γαρ ή πάσας ατίμως έκ των πόλεων έκκηρίξαι - οιδεμία γάρ απαντας έξει τούς φοιτητάς αναμαρτήτοις δειχνίναι - ή μιδέ των μίμων φαιλίσαι την επιτήδεισιν παρά την των έν αίτοις οι σωφρονοίντων κακίαν. [7] Εί μέν γάρ ό της τέχνης απήτει σχοπός επιορχείν τε και ακολασταίνειν, ήν αν τελέως αμίγανον μίμον ος θίναι τινα τούτων απηλαγμένον(4). έπει δέ και πονηρίαν ένεστι φεύγειν και το πράγμα διώκειν, αίτίν αν οίμαι πρός σε την τέχνιν είπειν, εί ποθεν λάβοι φωνίν. «πλείστην έχω σοι γάριν ότι των έν διαβολή με ποιοίντων μίμων xathyopeic. 1

§ V. Ταθτά μοι δοκω(1) λεγούσης ακοίειν έκείνης. [2] Elvat μέν γαρ ένια των τελοιμένων (2) παιγνίων έν οίς έπιορχία τις έστιν, ούκ άντιλέγω ού μήν διά ταιτα φαίτην αν αιτό χρηναι τὸ πράγμα κακίζειν, άλλὰ μὴ δείν όλως άγεσθαι ταίτα. [3] Επεί καὶ τῶν σιγγραμμάτων όσα τοῖς κοριφαίοις εἰρηται (8) τῶν ποιητών όσα τε τοις αρίστοις είργασται των φητόρων έστιν α παν-

<sup>2.</sup> Cf. § XV. 9. Exarteor vooquaros annllayou (c'est-à-dire n'être ni gourmands ni avrognes).

<sup>3.</sup> Soa Ms. Cf. Lucien, Jugement des voyelles, § 6. p 90, Soa légeir, et les nombreux exemples de cette locution chez Lucien indiqués dans le Lexicon Lucianeum de Reitz au mot Spa.

<sup>4.</sup> Cf. § VI, 2, παίννιον ... πάθους άπηλλαγμένον τοιούπου: § XI, 2, πάσης αΙσχύνης άπηλλαγμένα: § XIV, 2, οἰθένα δὲ βάθιον άμφοιν (c'est-à-dire όργης τε καὶ λύπης) άπηλλάχθαι: et ci-dessus note 2.

<sup>§</sup> V.] 1. δοκεί Ms.
2. Cf. § XIII, 6, των έπι σκηνής τελοιμένων παιγνίων: § VIII, 5, τελείται μέν (θέαμα μίμων) έν βασιλείοις: Saint Jean Chrysostome, Homelie 3° sur David, t. IV, p. 770 E, Montfaucon, τελείται δράματα. — Cf. aussi ci-destous, § XII, 4, της τὸν ἀγώνα τελούσης ἡμέρης: 7, θεών πανηγίρεις οἱ μέν dylog relovate.

<sup>3.</sup> Il parait vraisemblable que les mots elopeas et elopeastas (plus bas dans la même phrase) ont pris la place l'un de l'autre. (Tournier.)

τάπασιν ἀποδοχιμάζομεν, ώς μὴ (4) παραδιδόναι τοῖς νέοις, αὖτῶν τε τῶν χεχριμένων ἔστιν ἄπερ οὐχ ὀρθῶς εἰρῆσθαί φαμεν. Οἶον, ἵνα σοι τὸ τῆς ἐπιορχίας λύσωμεν ἔγχλημα, τίς οὐχ ἂν ῥαδίως τῶν ἐρώντων ἐπιορχήσειε

τούς (5) ἐν ἔρωτι

δοκους (ἀκούων) μη δύνειν οὖατ' ες άθανάτων, ετέρου (6) τε λέγοντος ποιητοῦ

μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεύδος δμόσσης (7); [4] Άλλ' οὖτε μισόλογος οὖτως οὖδεὶς ώς τούτων γ' Ενεκα τὴν των λόγων αφανίσαι παιδείαν, ούτε γέλωτι τοσούτον ούδείς έστι πολέμιος ώς ξνεχα παιγνίων εὐαριθμήτων εν οίς εστιν επιορχία τὸ τῶν μίμων ἐπιτήδευμα καταλῦσαι. [5] Εὶ δέ μοι τοσοῦτον έξῆν δσον ὀνόματα βασανίζειν, οὐκ ἂν ὢκνησα λέγειν ώς οὐδ' ἔνεστιν ὅλως ἐπιοψκίας μίμησιν εἶναι. [6] Τῶν μὲν γὰς ἄλλων δσα ποιούσιν ἢ φθέγγονται μἴμοι, τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσθαι (8) · κὰν ἰατρὸν ἢ ξήτορα σχηματίσηται μίμος ἢ μοιχὸν ἢ δεσπότην ἢ δοῦλον, μιμεῖται μὲν ἅπαντα, γίνεται δὲ τούτων οὐδέν τὰ δὲ ψευδη διομνύμενος, αὐτὸ τῆς ξπιορχίας υπομένει τὸ πάθος. [7] Οὐχ ἂν, άχριβεῖ λόγψ, μῖμος ἐπιορχήσειεν ὰν, εἰ μὴ τὴν προσηγορίαν ἀρνοῖτο τοῖς ἔργοις (9). [8] Αύτος δή μοι λόγος καὶ πρὸς τὸ μὴ χρῆναί (10) τι βλάσφημον λέγειν εἰρήσθω · οὐδεν γὰρ ήττον καὶ τοῦτο πρᾶξίς ἐστιν, οὐ μίμησις. [9] Εί δέ τις άρα μή της αύτου τέχνης τον νόμον φυλάττων, μήτε (11) τοῦ λόγου τὸν ἔλεγχον αἰσχυνόμενος, ἐπιορχία

.

<sup>4.</sup> Peut-être vaudrait-il mieux  $\mu\eta\delta\hat{\epsilon}$ .

<sup>5.</sup> Callimaque, Épigrammes, 26, 3-4. Au lieu de ovar, que portent avec raison les éditions de Callimaque, ovas Ms.

<sup>6.</sup> Nous ignorons quel est ce poëte.

<sup>7.</sup> Rien de plus commun que l'expression de cette pensée dans la littérature grecque. Cf. le scoliaste de Platon, sur le Banquet, p. 183 B, Αφροδίσιος δρχος οὐχ ξμποίνιμος, ἐπὶ τῶν δι'ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάχις καὶ ἐπιορχούντων· μέμνηται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος λέγων

ξα τοῦδ' δραον ξθημεν ἀμείνονα (?) ἀνθρώποισι νοσφιδίων ξργων περί (lire πέρι?) Κύπριδος:

Diogénien, III, 37, au tome ler des Paroemiographi Graeci de Leutsch et Schneidewin, et la note des éditeurs. Tibulle a dit de même: perjuria ridet amantum | Juppiter; Publilius Syrus, Sentences, 22 (édit. Orelli), amantis jusjurandum poenam non habet.

<sup>8.</sup> Lire: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων (masculin) ὅσα ποιοῦσιν ἢ φθέγγονται, μ ί-μοις (ου μίμφ) τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσθαι? (Tournier.) 9. «S'il ne renie (ne cesse de justifier) son nom par ses actes;» en d'autres

termes: tant qu'il ne fait autre chose que un perodu.

<sup>10.</sup> πρὸς τ' [μη] χρηναι? (Tournier.)
11. Il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer ici μήτε par μηδὲ: voy. Tournier, Exercices critiques, n° 380. — L'argumentation de Chorikios est aussi obscure que subtile.

τε χρήσεται και βλάσσημον άφετναι τολμήσει φωνήν, έξω μοι τοῦ χυροῖ τετάχθω <sup>12</sup>, τῶν μίμων. 10 Τίς σὰν ἔτι λοιπόν (<sup>18</sup>) έσται στι πάρος διαβαλής: εἰ γαφ ἀπαξ ὡς ἀἰκθῶς τὸ πρᾶγμα δεινον ἐπεφάκει. τὰ τε τῶν μετιόντων ἐλείθερος ἀν τις ἀφθη καικας και (<sup>14</sup>) τῶν ἐν μπισείοις <sup>15</sup>, καλῶς τεθραμμένων οὐδεὶς ᾶν τοῖτ ἀσκήσας ἐφάνη <sup>18</sup> στη άρας ὑπιως τῶν φύσει κακῶν οὐκ ἐστιν πύδεν ἀνδρα μετελθεῖν ἀγαθτη. ἐκροστλίαν. προδοσίαν, μοιχείαν. ἀλλα θ' όσα ταῖς προσγμποσας ἀναστέλλους δίκαις οἱ νόμοι;

§ VI. Αιλα γαρ μοιγείαν αποίσας οι στηγωρείν έσακας μοι τῷ λόγψ προβαίνειν, ετέρας εντείθεν εύρων κατηγορίας λαβήν.
[2] Έρεις γαρ σύδεν, ώς ελπείν, αίτοις παίγνων είναι πάθους ἀπηλλαγμένου 1 τοισίτου, ώστε του θεατήν, και μάλιστα τὸν ἐν τλαία, τῶν ἡδονῶν ελς ἀνηκεστον έρωτα πίπτειν, διαφθαρέντος τοῦ λογισμοῦ τοῖς ὁρωμένοις (2). [3] Αλλ ἡνίκα μοιγείαν, ώ

12. Cf. § II. 2. rous ès égyent ausque ron youon rerespuérous.

14. oère — zeu, rure. Cf. cependant Europide. Iphigénie en Touride, 591-2. Weil. Le c et puis es écures ains duspress and sus Muniques albémé.

<sup>13.</sup> Our houses est asset fréquent dans la décadence de la langue grecque. Voy p. ex. Didyme d'Alexandre, dans la Patrologie grecque de Migne, à XXXIX, coi. 439 A. noi our houses à merà noise anspectus rannes des domme, ouver our de sur exemples signalés chez Sophocles, Greek Lexikon of the Roman and Because periods, au mot lornos.

<sup>15.</sup> norveie, sortes d'etal-limements d'enseignement supériour, dont le célèbre Musée d'Alexandrie avait fourni le modèle. Voyee les textes indiqués au Thesaurus-Itidot. à l'article unession, et l'hilostrate, Vies des Sophistes. I. 21. § 7., 516. (Pear , maous pas ris l'unies non nouselou neuroisment l'arges turit y Langon. Un s'éconne qu'il ne soit pas du tout question des nouveile dans le livre de J. H. Krause, Geschichte der Erziehung, des l'aterriches und der Bildung bei den Griechen, Etruskern und Binnern.

<sup>16.</sup> Voy. § I. 5. § XIII. 2 et § XI. 12 - 14. où il est question de représentations données par des amateurs appartenant à la bonne société.

<sup>§</sup> VI. 1. C. § IV. 7. minos... rouves expirementos, et la note afférente à ce rassage.

<sup>2</sup> Cf. Laciance. Instit. de vero cultu. 6. M. «quid de mimis loquar correspeisrum praeferentibus disciplinam, qui docent adulteria, dum fingunt,
» et simulatis erudiunt ad vera? quid suvenes aut virgines faciant, quum
» hace et fieri sine pudore et speciari libenter ab omnibus cernunt?» Do» nat. ad Verg. Aeu., 5. 64. «mimi solis inhonestis et adulteris placent;
» per illos enim discitur, quemadiundum liberta fiant, aut facta noncantur.»

caint Jean Chrysostome, Homebi & sur Pared, t. IV. p. 770 E. Montf., où
dédours; vois suvois opponimois ver subvre ver sui vis degretous pléneur,
fede ve annage relative vis magnet denners. On trouvers réunis chez
fryser. Der Rimische Menus, p. 18 et suiv., un certain nombre de textes,
datant des quatre promières solvies après J.-C., qui etablissent que le thème
ordinaire des pièces dites numes etait la representation de l'adultère. Sur
l'immoralite de ces pièces, ci aussi la representation de l'adultère. Sur
l'immoralite de ces pièces, ci aussi l'a representation de l'adultère. Sur

βέλτιστε, θεωρείς, τότε καὶ δικαστήριον δράς άρχικον (8), καὶ κατηγορεί μεν ό της εαλωκυίας ανήρ, κρίνεται δε μετά της ερωμένης [fol. 154] δ την μοιχείαν τολμήσας, απειλεί δε τιμωρίαν αμφοτέροις ὁ δικαστής (4)· ἐπεὶ δ' ὅλον παιδιά τις ἐστὶ τὸ χρημα, τὸ πέρας αὐτοῖς εἰς ψδήν τινα καὶ γέλωτα λήγει (5). [4] Πάντα γὰρ εἰς άναψυχήν μεμηχάνηται καὶ δαστώνην, καί μοι δοκῶ τὸν Διόνυσον(6), φιλόγελως γὰρ ὁ θείς, τὴν ἡμετέραν ἐλεήσαντα φύσιν αλλαι γαρ άλλους ανιώσι φροντίδες, τον μεν (7) παίδων αποβολή, τὸν δὲ πένθος γονέων, Ετερον θάνατος ἀδελφῶν, ἄλλον χρηστῆς γυναιχὸς τελευτή, πολλούς ένδεια δάχνει χρημάτων, πολλούς άτιμία λυπεῖ -, δοχῶ <math>δή(8) μοι ταῦτ' ἐχεῖνον οἰχτείραντα τῶν ανθρώπων τοῖς εὐτραπέλοις τοιαύτην ἐμβαλεῖν ἐπιτήδευσιν, ὅπως ταίτη παραμυθοίντο τους άθύμως διακειμένους. όθεν αὐτὸν έπήρετο μεν δ θεράπων κατά την του κωμικού μαρτυρίαν(9) εί τι λέγοι «των είωθότων έφ' οίς αξι γελωσιν οί θεώμενοι», ο δὲ «νη (10) τον Δί' η τι βούλει γε » εἶπεν · οὕτως εὕχαρις ο θεὸς καὶ φιλανθρωπία προσκείμενος, ώς έκ παντὸς ἐπιτρέψαι γέλωτα γίνεσθαι τρόπου. [5] Πλην έπειδη σχημα μοιχείας δλον δοκεί σοι το θέατρον είς αίσχραν Ελκειν επιθυμίαν, εκείνό σε παρατηρείν άξιω ούδεις, ώς έπος είπείν, έν μίμων παιγνίοις μοιχεύσας διέλαθεν, ώστε προτρέπουσι ταύτη τον θεατήν εύκοσμίας ἐπιμελεῖσθαι : ἀσχεῖ (11) γὰρ τὸ σεμνὸν ἔνθα τὸ φαῦλον

<sup>3.</sup> ἀρχικόν = τοῦ Αρχοντος. La plupart des gouverneurs de provinces sous Justinien, étaient désignés par le titre de ἄρχοντες. Voy. là-dessus l'introduction de l'Éloge d'Aratios, p. 8, et la note 3.

<sup>4.</sup> Comp. la scène retracée au § VII, 8 - 10.

<sup>5.</sup> Cf. saint Jean Chrysostome, Homélie 6° sur saint Matthieu, t. VII, p. 101 A, Montf., γέλως πολύς, μοιχείας τολμωμένης τοσαύτης, καὶ κραυγή καὶ κρότοι. C'était une loi du genre que la pièce finît gaiement.

<sup>6.</sup> Cf. § XII, note 5, concernant la mythologie de notre orateur.

<sup>7.</sup> τῷ μὲν Ms., et de même ensuite τῷ δὲ.

<sup>8.</sup> δὲ Ms. — Notez la construction δοχῶ μοι τὸν Λιόνυσον pour δοχεῖ μοι ὁ Διόνυσος.

<sup>9.</sup> Aristophane, Grenouilles, début:

ΕΛΝΘΙΑΣ. Εἴπω τι τῶν εὶωθότων, ω δέσποτα, ἐφ' οἰς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι; ΛΙΟΝΥΣΟΣ. Νη τὸν Λί' ὅ τι βούλει γε κτλ.

<sup>10.</sup> ο δε «νη οὐδεν η Ms.

<sup>11.</sup> ἀφέσχει? (Weil.) ἀσχεῖται? — Fragment oη chez Boissonade, p. 296: ασχει τὸ σεμνὸν ἔθος τὸ φαῦλον ἀλίσχεται. Une note avertit que l'édition de Macarios Chrysocéphale, d'où ce fragment est tiré, porte ἄσχει τὸ σεμνὸν, ἔθα, et que Villoison avait proposé de corriger ἄσχει σεμνὰ ἤθη. Dans les Addenda et Corrigenda, Boissonade, revenant sur ce passage, dit: «Non ipse meam lectionem pro certissima propono. Corrupta vox ἔθα ducit ad proximum ἔνθα. Sed si ἔνθα scribatur, consilium erit pravum.» — Nota. «Fragmenta οη -πβ΄ excerpsit Macarius Roseto apud Villoiso-

alierazeau Hi Turm ingirm acception compagnes en vis mesent PER ENGITTED TEMPOREMENT TO PRODUCE TO THE STATE OF THE S Leaven enutrineminerat verm accommunite una desse me accommunite me sig skie utqusumme imigi. Ti did i die encon. Endam Экономиченс 🕮 от пищи за вий Рекодин жевере от пере das the transment of while "I " The acce there were the dyna i zezongolaz sigi tagasarjul, suazgagiar de perjeiaz i ў ў вестерно 🐃 . 🥱 Пипис, пінц. инертис вежующего antartolius tang mang: to Element in things mode yo uneversion of the description the Agreeme colleges, the Klasses στραν το έγημα της Επικάνις ή παιλείς, την Πασιασίαν το Η евлицев. То тистева Монис. По винидения вийдес. [9] Kai се uniger deises; enequarminum annemes; ..... (11) jozi agelais son the livingson substance it spices siedt. [9] O nong entreless the water was the extent (edeless) qua nai natro eremen. In Agringe was side napadaller ever ύλως έτερω, μηδει εις έννεσει τε ποι λέξει έσχάτης ακοσμ extendenta 14. 11 Kenenc un igue, terte de mimoic. [ Eler toi; Quigot de mi Sor; not tozoner, (er) ols retole ται μοιχεία θεών, Αρις την Ηφαίστου μιαίνων είνην και σ έκείνου μηχαναίς εμπεσών [13] Είνα μειράκια μέν άκτην λειν (21) έχεινα παροσχετά ομεν χοι τοσαύτην ποιούμεθα τούς σπουδήν ώς τον άμελοϊντα ταϊς κατά τον ποσειδών † σωφεσ ζειν πληγαίς (22), ανδράσι δε και παιδίοις και προσβύταις κ

12. θεασόμενος?

14. ή γη διααστρέφειν (sic) Ms. — Cf. § VII, 8, ελ την θέαν ήθος ή

16. Peut-être  $t\eta\nu$  Έλένης, et plus bas  $t\eta\nu$  Κλυταιμνήστρας,  $t\eta\nu$  Πασιφ 17. Il doit falloir suppléer quelque chose comme  $\langle T\eta\rho\epsilon\dot{\nu}\varsigma \tau \bar{\eta}\varsigma \rangle$  α γυναιχός ου  $\langle T\eta\varsigma \rangle t\delta(\alpha\varsigma)$  συνοίχου  $\langle T\eta\rho\epsilon\dot{\nu}\varsigma \rangle$ .

num Diatriba, p. 67, ἐχ τοῦ ἰόγοι πρώτου τοῦ ἐπὲρ τῶν ἐγ Διονύσμ (ε τὸν βίον εἰχονιζόντων, ἢ τοῦ ἐπὲρ τῶν μίμων.» (Boimonade, note 8 de page 296.)

<sup>13.</sup> L'habitude de quitter sa place avant la fin du spectacle remorcomme on voit, à l'antiquité.

<sup>15.</sup> Cf. 13, μειράχια μεν ἀπαγγελλειν εχείνα παρασχευάζομεν: 16, ἀπα λεα δε μετρον έχουσα και ὑυθμον βεβαίαν εντιθησι μνήμην: § X, 13, παιδας οι φύσαντες... δράματα χωμικά παρασχευάζουσιν ἀπαγγελλειν: § X ήδὺ δὲ τῆς σχηνῆς ἐξιόντας ἀπαγγελλειν τοὺς ἐωρακότας τοῖς οὐ τεθεαμε

<sup>18.</sup> καὶ τῶν αὐτῶν ἄσμα (ce dernier mot a été biffé) || ἄμα, et, à la ma αὐτοῦ τέχνων (le tout de première main, à ce qu'il semble) Ms.

<sup>19.</sup> Ελλελοιπότα?

<sup>20.</sup> εχπεσών Ms.: εμπεσών Weil.

<sup>21.</sup> Cf. ci-dessus, 8, et la note 15.

<sup>22.</sup> Lire: ως τὸν ἀμελοῦντα (κάληθινωτά?)ταις, ναὶ μὰ τὸν Ποσει σωφρονίζειν πληγαῖς? (Tournier.)

νέως μίμους θεωμένοις (23) μεμψόμεθα; [14] Καὶ μὴν ή τοῖς τοιούτοις συγγράμμασιν δμιλοῦσα νεότης αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἐστὶ τὸ σφαλερώτατον καὶ μάλιστα πρὸς ἐπιθυμίαν εὐάγωγον · ἀλλ' ίσμεν ότι παίγνια ταύτα. [15] 'Αλλ' ἀχοῆς ὀφθαλμοὶ δρῶσί τι πλέον (24); [16] Άλλὰ τὰ μὲν θεωρήσαντες μόνον ἀπέρχονται καί τις μιχρον (25) ύστερον γίνεται λήθη · ἀπαγγελία (26) δὲ μέτρον έχουσα καὶ δυθμον βεβαίαν εντίθησι μνήμην. [17] Οὔκουν ἀνάγκη πασαν διαγράψαι ποιητικήν, εί τοῖς τῶν ἐντυγχανόντων λυμαίνεται τρόποις; [18] 'Αλλά μη δαδίως ούτως έξολισθαίνειν ήγοῦ σώφρονα φύσιν, ώς ύπο μίμων η δραμάτων η μύθων επί πορνείαν αὐτομολεῖν. [19] Σάτυρον δή (27), οἶμαι, τὸν χωμικὸν ἀκούεις ύποχριτην, τους δε χωμιχούς ύποχριτάς (28) ούχ αν άμάρτοις μίμους καλών 'Αττικούς. [20] 'Επεὶ οὖν (29) είλεν 'Όλυνθον Φίλιππος, ξορτήν ήγεν Όλύμπια, καὶ πάντας μεν τούς τεχνίτας είστια, στεφάνοις δε τους νενικηκότας ετίμα. [21] Ήχεν ουτος δ Σάτυρος, καὶ ην των έστιωμένων, εὶ δὲ των νενικηκότων, οὐ τοῦτό με Δημοσθένης εδίδαξε (80). [22] Φιλίππου δε (81) πυθομένου τί δη, των άλλων αιτούντων ο τι [fol. 155] βούλοιθ' ξκαστος, μόνος ουδεν επαγγελλεται, « ου μιχροψυχίαν, έφη, σου τινα καταγνούς - ή γάρ σοι τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι βασιλεί (82) καὶ Όλυμπίων ἀγῶνι — · δέδοικα μέντοι μὴ διαμάρτω.» [23] Ήρέθισε ταῦτ' εἰπων την ἐκείνου φιλοτιμίαν, ώστ' οὐδ' ἀπώχνησεν, ότου αν αιτήση τυχείν, υποσχέσθαι διδόναι · ό δε δωρεάν ήτησε ζημίαν αύτῷ προξενοῦσαν. [24] Της γὰρ Απολλοφάνους φιλίας οὐδὲ τεθνεῶτος ἐπελανθάνετο, τὰς ἐκείνου δὲ θυγατέρας — καὶ γὰρ ἔτυχε ταύτας αἰχμαλώτους Φίλιππος ἔχων —

23. θεωμένους Με.

25. και τι σμικρον Ms. - Peut-être faut-il écrire καύθις μικρον.

<sup>24.</sup> A la marge, σημείωσαι. — Cf. Hérodote, I, 8, ὧτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισι ξόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν: et Horace, Art Poétique, 180-181, Segnius irritant animos demissa per aurem || quam quae sunt oculis subjecta fidelibus et quae || ipse sibi tradit spectator.»

<sup>26.</sup> Cf. ci-dessus, 8, et la note 15.

<sup>27.</sup> de Ms.

<sup>28.</sup> υποχριτάς] ποιητάς Ms.

<sup>29.</sup> Cf. Démosthène, Ambassade, §§ 192 et suiv., p. 401-402, ξπειδή γὰρ είλεν Ολυνθον Φίλιππος, Όλύμπι' ξποίει χτλ.

<sup>30.</sup> En effet, Démosthène dit seulement, l. c., έστιῶν δ' αὐτοὺς (c.-à-d. πάγτας τοὺς τεχνίτας) καὶ στεφανῶν τοὺς νενικηκότας ῆρετο Σάτυρον τουτονὶ, τὸν κωμικὸν ὑποκριτήν κτλ.

<sup>31.</sup>  $\delta \hat{\eta}$  Ms. ( $\delta \hat{\eta}$  provient de  $\tau \ell$   $\delta \hat{\eta}$ , ci-après).

<sup>32.</sup> ἡ γάρ σοι τῶν δ. π. π. ἐ. βασι Ms. Faudrait-il ἡ γάρ σου τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι βασιλεῖ? Il est vrai que la faute ne se comprendrait guère ainsi. Il serait peut-être plus satisfaisant d'écrire σολ γὰρ ἡ τῶν δ. π. π. ἐ., βασιλεῦ, καὶ Ὀλυμπίων ἀγῶνι.

εξίου λαβείν, ἐπαγγειλάμενος, εὶ λάβοι, προϊκα προσθείς ἐκδιδύναι ' ἤδη γὰρ ἀνδρὸς ἦσαν ὡραῖαι. [25] 'Εκρότησε μὲν τὸ στιιπόσιον ἄταν ' ἐπλήρωσε δὲ τὴν ὑπόσχεσιν Φίλιππος, σι ναλγήσας
μὲν ταῖς κόραις, θαι μάσας δὲ Σάτιρον, ἐπαρθείς δὲ τῷ κρότφ.
[26] Οὕτως ἔνι κωμικὸν (³8) εἶναι τὴν τέχνην, ἐγκρατῆ δὲ τὴν γνώμην. [27] Μλλὰ γὰρ Σάτιρος ὁ τῆς κωμφδίας οἶτος ἱποκριτὴς τῶν
Σοφοκλέοις ἀνέμνησέ με σατύρων, οἶς ἐκεῖνος εἰσήγαγεν οῖτω
πρὸς ἀσέλγειαν μεμηνότας, ώσθ' ὁ γ' Μριστείδης, οῦς (³4) λοιδορεῖ
φιλοσόφους καὶ πλείστη φησὶν ἀκολασία σιζὴν, τοῖς Σοφοκλέοις
ἀπεικάζει σατύροις(³5). [28] Μλλ' ὅμως οἰδείς ἢτιάσατο Σοφοπλέα τοῖς θεατὰς ἀκρατεῖς καταστῆσαι.

§ VII. 'Ως τοίνιν οὐ μόνον ἀβλαβής τοῖς θεωμένοις ἡ τῶν μύμων ἐστὶν ἐπιτήδευσις, ἀλλ' οὐδὲ βλάβης ὑπόνοιαν ἔχει παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἡ πεῖρά σοι λέγει. [2] Παννιχίζει μὲν γὰρ πολλάκις ἡ πόλις ἀνέφκται δὲ, παρόντων ἀνδρῶν, γιναιξὶ καὶ παρθένοις (1) τὸ θέατρον (2), οὐ μόνον ταῖς εἰς ὄχλον τελοίσαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἐν μέσφ τεταγμέναις τῆς τύχης, καὶ ναὶ μὰ Δία(3)

3. Cf. § XII, 7, note 5.

<sup>33.</sup> πωμικόν (μέν) είναι?

<sup>35. \*</sup> Ελένης γάμος (Σαινοικός). Aristides, vol. II, p. 307 (cujus verba repetivit Photius B.bl., p. 438, 6), αὐτὴν μὲν γὰρ ἐαν Ιδιοσι την Ἑλένην, Ἑλένην λέγω, δεραπαίναν μὲν οἰν ὁποἰαν ἐποίησε Μένανδρος τὴν Φριγίαν, τῷ ὁντι παιδιάν ἀποφαίνουσι τοὺς σατέρους τοὶ Σοφοκλέους. Satyri igitur hujus dramatis, ut monet Nauckius, quum Helenam conspexeront, turpi libidine inflammantur.» (G. Dindorf, Poet. scenic. gracc., ed. V, Σοφοκλ. ἀποσπάσμ., p. 130.)

<sup>§</sup> VII.] 1. Sur la présence des jeunes filles et des femmes à ces représentations, cf. Tertulien, De spectaculis, § 21, édit. Klussmann (1877), «ut » et qui filiae virginis ab omni spurco verbo aures tuetur, ipse eam in theastrum ad illas roces gesticulationesque deducat» etc.. et Lactance cité dans la note 2 du § VI. De même Plutarque, Problèmes symposiaques, VII. 4, 4, p. 712 E, (il vient de dire qu'on divisait les minies en inodéreis et en natyriu: voy, vi-dessous § VIII, note 11), τὰ δὲ παίγνια, πολίῆς γειοντα βωμολογίας καὶ σπεριολογίας, οἰδὲ τοῖς τὰ υποδήματα κυμίζουσι παιδαρίος — ἃ γε δή (lire ἄν au lieu de δὴ?) δεσποιῶν ἢ σωφρονούντων — θεάσασθα προσήκει οἱ δὲ πολιοὶ καὶ γυναικοῦν συγκατακειμένων καὶ παιδων ἀνήβων ἐπιδείκνυνται μιμήματα πραγμάτων καὶ λύγων ἃ πάσης μέθης ταραχοιδέστερον τὰς ψυχας διατίθησιν.

<sup>2.</sup> Remarquez que ces représentations avaient lieu après le coucher du soleil. Cf. § XIII, 2, την έναγχος θέαν... έν πανηγίρει δημοτελεί τίπτως άχθείσαν. On pourra comparer, dans l'Éloge de Murcien, I, p. 100 et suiv., Boissonade, la description d'une fête où il est question de bals de muit avec illuminations. Cf. Hérodien. V, 6, 6, πανηγύρεις τε παντοδιαπάς σενεπώτει, ίπποδρόμους τε κατασπευάσις καὶ θέαιρα διά τε ήγωχείας καὶ πάντων θεαμιατών καὶ άκουσμάτων πλείστων εύωχοιμένον τον δήμον καὶ παννυχίζοντα εύφραίνειν φετο.

πολλαϊς εὐγενείας (4) τε καὶ πλούτου φερούσαις τὰ πρῶτα κοὖτε κόρην πατηρ οὖτε σύνοικον ἀνηρ ἀποτρέπει. [3] Τίς δ' οὐκ ἂν διεκώλυεν, εἰ την θέαν ηθος ψέτο διαφθείρειν (5); [4] Εἰ δὲ μέμφη τοὺς ἄνδρας δ΄σοι προϊέναι καὶ θεωρεῖν ταῖς αὑτῶν ἐνδιδόασι γυναιξὶν, ὑπολαμβάνων, εἰ την οἰκίαν αὐταῖς δεσμωτήρισν καταστήσεις, μεγίστην εἶναι φρουρὰν σωφροσύνης, τραγικην ἄκουε ὑῆσιν ἐναντία σοι λέγουσαν (6):

τὸ μὲν μέγιστον οὖποτ' ἄνδρα χρὴ σοφὸν λίαν φυλάσσειν ἄλοχον ἐν μυχοῖς δόμων '
ἐρῷ γὰρ ὄψις τῆς θύραθεν ἡδονῆς,
ἐρῷ δ' ἀκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν (<sup>7</sup>),
ἐν δ' ἀφθόνοισι τοῖσδ' ἀναστρωφωμένη (<sup>8</sup>)
βλέπουσά τ' εἰς πᾶν (<sup>9</sup>) καὶ παροῦσα (<sup>10</sup>) πανταχοῦ,
τὴν ὄψιν ἐμπλήσασ' ἀπήλλακται κακῶν.

[5] Αχούεις ανδρός μισογύνου καὶ σώφρονος οἶα τοὺς γήμαντας νουθετεί. [6] Άλλὰ μὴν (11) αὐτῶν ἂν ἴδοις τῶν μίμων τινὰς έλευθέρως ούτω διαχειμένους ώστε, των αστειοτέρων ές τας οίχίας πυχνῶς εἰσιόντες ἐπὶ παϊδας καὶ γυναῖκας καὶ τὰ τιμιώτατα, οὐδεν ἄτοπον οὐδαμοῦ πράξαντες ὤφθησαν. [7] Όπερ οὖν ἀσιῶν τις ἐπιμελῶς οὐ βλάπτεται τὴν ψυχὴν, τοῦτο πῶς ἄν τις βλάπτοιτο θεωρών; [8] Οίμαι τοίνυν κάκεινο πρός ού μικράν τείνειν μίμων συνηγορίαν, ότι γυναϊκας οι πλείους άγονται καὶ παιδοποιοῦνται κατὰ τοὺς νόμους, κοὐκ ἀνέγκλητον οὐδενὶ μίμου γυναϊκα μοιχεύειν, κὰν άλῷ τις τοῦτο πεποιηκώς, ζδώσει δίχην ούχ ελάττω της έπι τοις άλλοις μοιχοίς ωρισμένης, ούδε λέξει πρός τους δικάζειν λαχόντας · «άνδρες δικασταί, οδτός με ταῦτα πράττειν εδίδαξεν· οῦτος τὴν ιδίαν επαίδευσε σύνοικον μηδέν οἴεσθαι χαλεπόν είναι μοιχείαν.» [9] Ούχ οὕτως ἀπολογήσεται λέγοντος γαρ ακούσεται τοῦ κατηγόρου « Ανθρωπε, οὐδε τὸν ἐπὶ σχηνῆς τὴν δοχοῦσαν μοιχεύοντά μου γυναῖχα περιορῶ,

<sup>4.</sup> εὐγενείαις Ms. — Dans la phrase suivante, διεχώλυσεν Ms. 5. Cf. § VI, 7, σχιαγραφίαν δε μοιχείας ήθος ήγη διαστρέφειν.

<sup>6.</sup> Les vers qui sont cités ici par l'orateur se lisent — à la réserve du quatrième — chez Stobée, Florilège, LXXIV, 27 (27°, édit. Meineke), où ils sont partie d'un morceau de dix-huit vers attribués à Ménandre. (Voy., à ce sujet, l'Introduction qui précède ce discours, pages 36 et 37.)

<sup>7.</sup> Ce vers n'est pas donné par les manuscrits de Stobée. — xludy Ms.

<sup>8.</sup> ἀναστρεφομένη Ms.: ἀναστρωφωμένη (ἀναστρεφομένη A. B. ἀναστροφωμένη Voss. Trinc.) Stobée.

<sup>9.</sup> εὶς ἄπαν Ms.: εἰς πᾶν Stobée. 10. παθοῦσα Ms.: παροῦσα Stobée.

<sup>11.</sup> μην] μέν Ms. — Ligne suiv., peut-être faut-il corriger ελευθερίως.

άνανακτώ δε και δεινά φιμι πεπονθέναι και "κάλει παϊδα" και "μάγαιράν τις φερέτω". [10] Πρίσεισιν ολείτις έγων τὸ προσταγθέν (12)· είτα βοιλίν τινα δούς έμαιτῷ καὶ δεινόν ίγισαμενος αίτηγειρία την τιμωρίαν λαβείν, άμφοτέροις είς δικαστίριον αγω (13), p

8 VIII. Πόθεν οιν τὸ πράγμα κακώς δίκαιον λέγειν: ώς, εί πρός εξκοσμίαν επίβοιλον έν, οξ πάροδον είγεν έν Δακεδαίμονι(1) φασὶ δὲ (²) τοὶς ἄνδρας μηδὲν ἄσχημον πράττειν ἐπιμελεῖσθαι καί τρόπων κοσμιότητι καλλωπίζεσθαι μάλλον ή τη περί τοίς άγωνας άνδρία -, ου πόλει βασιλειοίση (3) περισποί δαστον έν. [2] Έκείνη γάρ δσους των μίμων αύτη, διαπρέτειν ή σήμη περίττει, κών πόροω που τίγωσιν όντες, πρός ξαιτήν ξαέλεται καί καλεί · και δείγμα σασές ή των άδελφων ξυνωρίς (4) [fol. 156] πατρίδα καὶ τροφόν κτησαμένων την πόλιν (5), οξ πάλαι πέρας του βίοι λαγόντων. [3] Καὶ σεμνίνεται μέν ή πέμψασα πόλις.

ral equarta us quotros. Hete obstruc typor deriga.

13. Les dénoûments tragiques n'etaient pas de mise dans ce genre de

pièces. Cf. § VI, 8, et la note 5.

les deux acteurs de qui il est question iei.

5. 191 volve, c'est-a-dire probablement Gaza, od le discours doit avoir été prononcé.

<sup>12.</sup> Dêmostbène, Ambassade, § 197, p. 402, à la fin, vêper vò nouve equation sai à Pourve sal oux aventes eleme..., sal anide e maide

<sup>§</sup> VIII ] 1 Athénée, Banquet des Sophistes, XIV, p. 621 D.E., naon de Απχεδαιμονίοις ποιμικής παιδιάς ην τις τρότος παίμιος, ως ψησι Σωσιβίως, οικ ής αν στοιδαίος, ατε δη καν τοιτοις το λιτών της Σταρτης μεταδιωκυευης. Επιμείτο γας τις έν ευτελεί τή (live τω ou τενέ) λέξει πλέπτοντάς τενας υπωρατ, ή ξενικον λατφον κτλ.... Εκαλούντο δ' οί μετιοντές την τοιαυτην παιδιάν παρά τοις Δάκωσι δικηλισταί ως άν τις σκευοποιούς είπη καλ minntes.

Je] corrigez γάο.
 Par les mots πόλει βασιλεισίση l'orateur veut sans doute désigner Constantinople. Un statère d'or de Chersonèse Taurique, frappé en l'an 75 de notre ère, et publié, pour la première fois exactement, par A. de Sallet dans la Zeitschrift fur Numismatik, t. IV, 3° liv., p. 273 sv., porte, au lieu de l'épithète EAEYGEPAC (se rapportant à la villet qu'en trouve ordinairement sur les monnaies de Chersonese, la legende, unique jusqu'à ce jour, B 4CLAE(Y)OYCHC·ETGY(C) PG (ces dermers mots, étot, e3', signifient l'annee 109 de l'ère propre à cette villei, à propos de laquelle signihent l'année 109 de l'ére propre à cette ville), à propos de laquelle de Sallet fait l'observation suivante. «Ein Stadtheiname Bacutiousa ist nach allem, was ich von Fachmannern erfahren konnte, unerhert.» Cf. L. Dindorf au Thesaurus-Didot, t. II, col. 169: «'H Baciltiousa nolis, de Roma Athen., 3, p. 98 c, ab Schweigh, indicatus, Malalas, p. 254, 4, sidemque de Cpoli p. 323, 8; 353, 11. Et omisso núlis Leo Disc., p. 110, 20. » Hase, Notice in Leon. Diac., sur p. 15, 3: «rīs paciltiousas en sur concilio generali vin. V. 1466. D.] Corrige ex Photii episiolis 5. A. rīs Anniationary Informacy, episcopus reginar urbium, hoc est Constantinopoleus. 4. Cf. Eloge d'Aratios, § 1, 2, et la note. — Nous ne savons quels sont

ηδεται δ' ή τυχοῦσα τοῦ δώρου, ή μὲν ώς οὐ βραχύ τι κερδάνασα, ή δ' ώς οὐ μικρόν τι δωρησαμένη. [4] Εἰκότως · οὐδὲ βασιλεὺς γὰρ ἀποδοκιμάζει τὴν θέαν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ἀκμὴν, ἐν ἢ 'Ρωμαῖοι τὴν πάτριον ἄγουσιν ἑορτὴν, ἐνιαυτοῦ τοῦ μὲν πεπαυμένου, τοῦ δ' ἀρχομένου (6), ἡνίκα νόμος αὐτῷ τοῖς ἐν τέλει συνεστιᾶσθαι (7), ἡδίω τὴν εὐωχίαν ἡγεῖται θεάματι γίνεσθαι (8) μίμων. [5] Τοιγαροῦν τελεῖται μὲν ἐν βασιλείοις, πάρεστι δὲ τὸ βασιλκὸν ἄπαν συνέδριον, προκαθημένου τοῦ τὰ σκῆπτρα λαχόντος (9) · οὐ μίαν δὲ μόνον ἢ δευτέραν ἢ τρίτην ἑωρακότες ἡμέραν ἐμπίπλανται, κὰν διπλασιάσης τὸν ἀριθμὸν, ἄλλης ἔτι μιᾶς προσδεήσει. [6] Μισθὸν δὲ τῆς θυμηδίας αὐτοῖς βασιλεὺς νέμει φιλοτιμίας ἐκείνψ πρεπούσας (10). [7] Καίτοι Φιλίππου, φησὶ, κατηγόρησε Δημοσθένης ὅτι μίμους γελοίων ἀγαπᾳ καὶ περὶ αὐτὸν ἔχει (11). [8] 'Επειδὴ παρὰ (12) τὰ σπουδαῖα (18) τοῖς γελοίοις ἐχρῆ-

Bruma novi prima est veterisque novissima solis:

<sup>6.</sup> Cf. Odyssée, XIV, 162, τοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς, τοῦ δ' ἱσταμένοιο.
7. Chorikios fait allusion à la fête des Brumalia, dont la Chronique pascale (p. 211 - 213, édit. L. Dindorf) fait remonter l'institution à Romulus. Cf. Ovide, Fastes, 163-164:

Principium capiunt Phoebus et annus idem.

Sur les divertissements, souvent accompagnés de scandale, donnés par les empereurs d'Orient à propos de cette fête, cf. Concile de l'an 706 dit Concilium Trullanum, canon 62 (Hardouin, Acta concil., t. III, col. 1684); Etienne le diacre (IX° siècle) dans la Patrologie Grecque-Latine de Migne, t. C, col. 1169 B; Théophane continué, pp. 456 et suivante. Le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional de Madrid contient, entre autres pièces inédites de Chorikios, εἰς τὰ τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ βρουμάλια (νογ. le catalogue d'Iriarte, à la p. 399). Cf. dans Bergk, Poetae Lyrici Graeci, p. 1097, éd. III, εἰς τὰ βρουμάλια Ἰκολούθου (Weil a corrigé Κολούθου) τοῦ γραμματιχοῦ: et ibid., p. 1079, la mention d'Aréthas, εἰς τὰ τοῦ Λέοντος τοῦ βασιλέως βρουμάλια, et de Λέοντος ποιητιχοῦ καὶ φιλοσόφου ἀνακρεόντιον εἰς (lire εἰς τὰ?) βρουμάλια τοῦ Καίσαρος Βάρδα.

<sup>8.</sup> γενέσθαι Ms. — Sur τελείται (même ligne), cf. § V, 2, et la note 2. 9. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, ενεκά γε του τὰ σκήπτρα λαχόντος.

<sup>10.</sup> Tandis que Chorikios vante ici la libéralité de l'empereur envers les mimes et nous représente leur art comme jouissant de la plus grande faveur dans la capitale et à la cour, Procope dit expressément que Justinien, par esprit d'économie, laissa tomber le théâtre dans la plus complète décadence. Histoire secrète, 26, τά τε γὰρ θέατρα.... ἐκ τοῦ ἐπιπλείσιον ἄπαντα ῆργει· ου δή οἱ τὴν γυναῖκα τετέχθαι τε καὶ τετράφθαι καὶ πεπαιδεῦσθαι ξυνέβαινεν· ὕστερον δὲ ταῦτα δὴ ἀργεῖν ἐν Βυζαντίφ ἐκέλευσε τὰ θεάματα, τοῦ μὴ τὰ εἰωθότα χορηγεῖν τὸ δημόσιον πολλοῖς τε καὶ σχεδόν τι ἀναρίθμοις οὐσιν οἰς ἐνθένδε ὁ βίος. Il paraît donc nécessaire d'admettre que le présent discours a été prononcé, soit avant l'avénement de Justinien au trône, soit pendant les premières années de son règne.

<sup>11.</sup> Démosthène, 2° Olynthienne, § 19, p. 23, μίμους γελοίων και ποιητάς αλόχοων ἀσμάτων . . . , τούτους ἀγαπὰ και περι αύτὸν ἔχει. Cf. Zosime, 4, 33, μιμοί τε γὰρ γελοίων και οἱ κακῶς ἀπολούμενοι ὀρχησται και πᾶν ὅ τι πρὸς αλόχρότητα και τὴν ἄτοπον ταύτην και ἐκμελῆ συντελεῖ μουσικὴν ἡσκήθη τε ἐπὶ τούτου (sous Théodose) κτλ.: Plutarque, Problèmes symposiaques, VII,

το, πολλών αθτώ πολέμων συνεστηκότων. [9] Ότι γόρ τις καί γελοίων έστι χαιρός, αὐτοῦ μοι τοῦ Ιημοσθένοις μάρτις ὁ παιδειτίς (14), τον Ιππονίκου παϊδα (15) γελοίων ακροδοθαι προτρέπων, εί (16) μη καιρός η σποιδαίων (17). [10] "Ετι τοίνιν ου θεωροίντα μέματιαι Φίλιππον, άλλ' ότι, φισίν, άγαπα καί περί αύτον έχει. [11] Οθχουν την θέαν άπλως, το δέ τούτοις αξέ συνδιατρίβειν έν μέρει ποιείται κατηγορίας. δεί γάρ ούτε στέργειν τοσοίτον όσον καί σινοικείν, οίτε τοσοίτον μισείν ύσον και την θέαν εκκλίνειν το μέν γάρ φάθιμον, το δέ σει θρωπόν. [12] Εὶ δέ με γρή (18) κατόπιν τῆς άληθείας τάξαι τον βήτορα καὶ τῆς προς ἐκείνον αἰδοίς περὶ πλείονος ταίτιν ποιήσασθαι, φαίην αν ώς τα μέν αθυμούνια τον δίμον παραμιθοί μενος, τὰ δὲ τὸν Μακεδόνα μισῶν, ἐλοιδόρει τούς έχείνη συνόντας έπεί, κατά γε κρίσιν δρθήν, Φίλιππός μοι ποσμεί την επόθεσιν, δν αυτός είς έλεγγόν μοι προσέρεις. [13] Ο γάρ ἀνίρ, εὶ μέν Επτιος ήν τις καὶ πάντα τὸν βίον ἀρχία καί τριφή δεδωκώς και βραχύ φροντίζων εθκλείας, ήν απόδειξις έναργίς του μεστόν αισχίνης είναι πράγμα τοίς μίμοις: οίος (19) γάρ πέφυχεν έχαστος, τοιοίτοις χαίρει συνών. [14] Έπεί δέ την δόξαν (20) αντί του ζην ασφαλώς ήρητο, κατά την αιτοί δυσμενοίς μαρτυρίαν, καὶ πᾶν ὅπερ ήθελε μέρος ή τίχη τοῦ

12. π Ms. = παρά?
13. Cf. Éloge d'Aratios. § XIII, 3, et les notes afférentes au passage. vov. ci-dessous la note 17.

14. On voit que Chorikios était de ceux qui admettaient que Démosthène avait reçu directement les leçons d'Isocrate.

15. Le fils d'Hipponique, c'est Démonique (voy. la note 17).

16. el] ην?

17. Isocrate, Démonique, § 31, p. 8 E, Estienne, μηθέ παρά τα γελοια σπουδάζων, μηθέ παρά τα σπουδαία τοις γελοίοις χαίρων το γαρ απαιρον πανταχού λυπηρόν.

18. el δὲ μέχοι Ms.
19. Fragm. οδ', chez Boissonade, p 296: οιος πέιρικεν έχαστος τοιούτοις χαίρει σιτών (cf. αι-dessus la note 11 du § VI, au Nota); et en note rages arrow (ct. cr-dessus in note it du g vi, au Nota); et en note « Noti vereus Euripidia in Stobaei Appendice, p. 19, et in Hermogenis Prog. ε. 4, ex Phoemice Fr. 9: δαις δ' όμιλων ήδειαι κακοις ἀνήφ η οὐ πούποι » ήφετησα, γιγνώσκων διι η τοιούνος έστιν οίσπες ήδειαι ξυνών. » (Ce sont les vera 7 - 9 du n° 809 des Euripidis fragmenta, rec A. Nauck. Lipsue 1869. He sont cités par Démosth., Ambassade, § 245, p. 417.)
20. Démosthène, 2° Olynthianne, § 16, p. 22, δόξαν άντι τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς συνάσες.

henulvos.

<sup>4, 3</sup> et 4, p. 712 Ε, οὐκοῦν... μῖιωοί τινές εἰσιν, ὧν τοὶς μὲν ἐποθέστις, τοὺς δὲ πιάγνια καλοῦσι. U'pien, sur le passage de Démosthene cité dans cette note, μίμοι γελοίων: άναγκαιον το τής προσθήκης αυχ άπασα γαο μίμησις γελοία τυγχάνει, άλλ' έστι και σπουθαία. Η γαο τραγομθία μίμησίς έστιν ήθων και παθών βασιλικών, και ή κωμηθία μίμησις, και οι μίμοι Σώφρονος onordaios. L'expression ninos yelolar se retrouve encore dans un passage de saint Grégoire de Nazianze cité à la note 3 du § XIX.

σώματος ετοίμως εχείνη προείθ' ώστε τῷ λοιπῷ σεμνῶς βασιλεύειν (21), πῶς ἂν, εἴπερ ἄδοξον ήσαν οἱ μῖμοι, τούτοις ἐκεῖνος συνην ανθοωπος, ύπερ ευδοξίας ηκρωτηριασμένος είναι μαλλον ύπομείνας ήπερ όλος διάγειν ασχήμως; [15] Έξ αὐτοῦ τοίνυν Φιλίππου πάρεστιν αμφότερα γνωναι, ώς δει μέν εικλείας έραν, καὶ σωτηρίας αὐτὴν (22) ἔμπροσθεν ἄγειν, καὶ δρέπεσθαι πόνοις καὶ κινδύνοις τὸ κτῆμια, δεῖ δὲ καὶ τῆς ἐκ τῶν μίμων ἀναπαύλης μετέχειν. [16] Εστι γάρ, έστιν άμα τη θυμηδία ήθος (25) έντευθεν απαλαβείν τους συνόντας ευφραϊνον και σκωμμάτων χάριν ζηλώσαι. [17] Τοιγαρούν των Αθηναίων οι πρέσβεις, οθς υπέρ εἰρήνης ή πόλις απέστειλεν, οὐ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μόνον Φιλίππου δεινότητα θαυμάσαντες έπανηλθον, άλλα και της έν τοίς πότοις αὐτοῦ δεξιότητος (24) ἀγασθέντες, ώστε τὸν ἐν ἐκείνοις πρεσβύτατον (25) είπεῖν ώς τυγχάνοι μεν είς μαχρὸν ἤδη γῆρας ἐλάσας, οὖπω δ' οὕτως ἡδὺν κὰστεῖον ⟨ἄνθρωπον⟩ (26) ἑωρακώς εἴη. [18] Ούτω φιλοπονίας καὶ χάριτος ὁ Μακεδών εἰς ἄκρον ἀφίκετο, καὶ οἴχοθε (27) μεν, ώς εἰχὸς, ἐπαφρόδιτος ὢν, προσλαβων δέ τι (28) καὶ τη θέα των μίμων. [19] "Εστιν ἄρα πρόθυμόν τ' είναι καὶ χτήσασθαι δόξαν . . . . . . μίμων (29) κεὐφροσύνην μη ζημιοῦσθαι (80) · ταῦτα γὰρ ἄπαντα Φιλίππψ προσῆν. [20] 'Αλλ', εἰ δοκεῖ, Φίλιππον καὶ Μακεδονίαν ἀφέντες — ἱκανὰς (81) γὰρ ἡμῖν ἐχορή-

<sup>21.</sup> Démosthène, Couronne, § 67, p. 247, παν ὅ τι βουληθείη μέρος ἡ τύχη τοῦ σώματος παρελέσθαι, τοῦτο προϊέμενον ώστε τῷ λοιπῷ μετὰ τιμῆς καὶ δόξης ζῆν. La vulgate insérait dans ce passage, entre τοῦτο et προϊέμενον, les mots ραδίως καὶ ἐτοίμως; certains manuscrits, ainsi qu'un reviseur ancien du Parisinus Σ, seulement ἐτοίμως. Le manuscrit dans lequel Chorikios lisait Démosthène appartenait, comme on voit, à la même classe que ces derniers.

<sup>22.</sup> D'abord αὐτη, changé de première main en αὐτην, Ms.

<sup>23.</sup> Jungola 1305, hiatus atténué par la pause.

<sup>24.</sup> Eschine, Ambassade, § 47, p. 229, καὶ τῆς (Φιλίππου) ἐν τοὶς πότοις ἐπιδεξιότητος. Cf. Chorikios, Éloge d'Aratios, § XIII, 1, ἐστιῶν δ' αὐτοὺς καὶ φιλοτησίας προπίνων καλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἄπαντας δεξιότητα, et la note afférente à ce passage.

<sup>26.</sup> πρεσβύτην Ms. — Eschine, Ambassade, § 42, p. 225, Κτησιφωντος δε, δοπερ ήν ήμων πρεσβύτατος, ὑπερβολήν τιν' ξαυτοῦ παλαιότητος καὶ πλήθους ἐτων εἰπόντος, καὶ προσθέντος ὡς ἐν τοσούτω χρόνω καὶ βίω οὐ πώποθ' οὕτως ήδὺν οὐδ' ἐπαφρόδιτον ἄνθρωπον (il parle de Philippe) ἐωρακώς εἴη.

<sup>26.</sup> L'addition de ανθρωπον est motivée par le texte d'Eschine cité à note précédente.

<sup>27.</sup> olas Ms. Pour la forme olas e, qui n'est pas signalée au Thesaurus-Didot, cf. evreuse plus bas, § XVII, 4, et la note 6.

<sup>28.</sup> đề tò Ms.

<sup>29.</sup> δόξαν μίμων (sans trace de lacune) Ms.

<sup>30.</sup> ζημιᾶσθαι Με.

<sup>31.</sup> Ixavos d'abord, changé de première main en Ixavàs, Ms.

proces (2) decoma; - logar eat vir Primy vir Logo. [21] Herre pairer eich unium Basileiter (28), noi mi vor ein rleibrer doiott de zai periott nadar i napoloa. [22] Paireta toirer acti notions minois younger our ar ei (M) gailor infore to Feaus. Toodier yap i Princier orunier: Gote var anaorrieter osa raine unioù fgiorato (E) deure, taira nerois di Punaiwe andoon was sinor, its known (m) had ta, i as and horise remot ner Artizoi zorogogeir eigyotot zai (37) demorelegir ispois napasaileir, Penaine de Jemoior Surares (35). [24] Oinoir houses union sir nocyclar rada ocos dies, rosolup akeiara suggesting tidertat rom ten, Gete rani en difter de, ti rir tegnisar ègene dimer i tiz ès Georges [fal. 157] notresac einer - rader jag eti vatere izi pe geger o bigos -, of nor' or muoderal; ruelide Penaier.

\$ IX. Exerner air aidir identir i proquirus và nea; ua, où roito receperen ou roi; contaç in porgeien. [2] Mi rodoitor rairra miner (2) remains rettorious grotus. [3] "H rai

52 Empreyser Ms.

54 I'm que cette construction purse conter un peu tont d'abord, il

No remarked Man . y and in the factor

SS inguitantes

So I'm repart de cette phone, a la marge de Mil. evuelbone - Thy strain by yer and a supplied the toberton virginias, seed is variable of roll ses la rese II de S VI, an Notes - Indiana. I marque. § 183, p. 176, . de drame, e eme marisman tol derrie ; pours a gains nas veuron, the the two results eventual. The way expense by a he also proceed rea to mornished rails on an traceria line almosan.

St arm or how over that one part over one out there, et elegiones

all dead resemble to that it supplies they been

SS o larger Homenar and wall the next matter matternat; and correct only with the and Tables Ann. 2, 50 s (Bosses and Tables 2 de la page 187 La Novae (XXXIV de soulement formall A see in amounts has survived the transfer and i redailehas do done and sores du montes and a ser come a la reprendre.)

April into the manual of Napar a carrant have there Popular:

IX 1 Saiston Ma.

2 Sur l'expression servene amon, ce l'alempte des ci-dessus, à la note 11 66 3 1 ...

SS. Come and les con compare que (nomme a la vue / Le conquième, comme il resect du remait du teste cei l'Empre Remain. Les quatre autres actus les qualer er; res de l'ac . Il. 38-40? La plupart des interpretes acturer et con a con tran. La re R man dans les quatre one res de Panel. Mais Cheritais chai peut tre dune autre opinion; et d'a const il set press'et qu'u de se sont pas même demandé quels statement on waster compares.

τῶν Μενάνδοψ πεποιημένων ποροώπων Μοσχίων (8) μὲν ἡμᾶς παρεσκεύασε παρθένους βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος (4) δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων (5) δὲ δυσκόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμικρίνης (6) δὲ φιλαργύρους ὁ δεδιως (7) μή τι τῶν ἔνδον ὁ καπνὸς οἴχοιτο φέρων; [4] ᾿Αλλ' οὐδεὶς ᾶν, οἶμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν (8). [5] Καίτοι μισανθρωπία καὶ ψαλτρίας ἔρως καὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι ὅνειδος ἔχει τιμωρίας ἐκτὸς, μοιχεία δὲ (9) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐπιτιμίοις. [6] Οὔκουν ἐκεῖνα μᾶλλον ἑκανὰ πρὸς ζῆλον ἐγείρειν, ὅσφ τὰ μὲν ψέγεται μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίκη;

3. Photios et Suidas, s. v. π έμπειν, Μένανδρος 'Υποβολιμαίω η 'Αγροίκω. Μικρά Παναθήναι' ἐπειδη δι' ἀγορᾶς πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτηρ έώρα της κόρης ἐφ' ἄρματος.

(Meineke, Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 211.) On manquait absolument d'autres renseignements sur ce personnage de Ménandre: Chorikios nous rend ici un trait important de la figure de Moschion.

4. Tout ce que l'on savait jusqu'ici de Chérestrate est contenu dans la notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 216): «Cicer. pro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46, "ecquid tandem tibi videtur, ut ad fabulas veniamus, senex ille Caecilianus minoris facere Eutychum, filium rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus supplicit causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif., p. 337, ed. Godofr. "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato" ». Comparez la note précédente et le texte auquel elle se réfère. Moschion et Chérestrate se présentent en même temps au souvenir de Chorikios; c'est tout naturel: ce sont deux personne de la même prièce

deux personnages de la même pièce.

5. Elien, Lettres Rustiques, dépeint un misanthrope, bourru et méchant quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, ainsi que le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσχολος et de la μισανδρωπία (lettres 13 - 16, de Callippide à Cnémon et de Cnémon à Callippide). Il y a lieu de croire qu'Élien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. Ménandre avait composé aussi un pièce intitulée Δύσχολος, dont il existe quelques fragments, mais le δύσχολος qui paraît en avoir été le personnage principal, était un vieillard du nom de Smicrinès (voy. la note suivante). D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés de δύσχολος. Le nom de Cnémon se trouve une fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει τι, Κνήμων; εἰπέ μω (Meineke, t. IV, p. 322, fragment 457 des Menandri fabulae incertae).

6. Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait le type

6. Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait le type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux pièces au moins, le Λύσχολος et les Ἐπιτρέποντες (voy. Meineke, Fragm. comic. Graec., t. IV, p. 106-107, 120-121: Jacobs, Lectiones Stobenses, p. 96-97, et, au Thesaurus-Didot, les renvois de l'article Σμιχρίνης). En somme, on ne connaissait jusqu'ici, du caractère de Smicrinès, que les traits généraux. Chorikios nous rend un détail curieux, et, à ce que nous croyons, inconnu, du portrait que Ménandre avait tracé de son Avare.

7. o de diòs Ms.

<sup>8.</sup> Eugealvar Ms.

<sup>9.</sup> μοιχείας δὲ Με.

§ Χ. Είθε, φισί, μοιγείας αιτοίς μίμησις ίρκει, και μέ πολι δεινοτέραν αύτις επετίδευον, πεποργει μένον (1) Εποχρινόμενος [2] Τίνα δὶ, βλάπτειν έγη τὴν ὑπόλοισιν; αὐτὸν, εἰπέ μοι, τὸι πεγρημένον ή τον θεώμενον οίει θηλίνειν; [3] Σὶ μέν άμφοτέ ροις έρεις έγω δε τοίτων οιδέτερον. [4] Ου γώρ συναλλοιοίτα τοις έσθήμασιν ή ψεχή, καν σενάδοντά τις τῷ σχίματι φθέγξη ται ' οίτε γαρ ανδρείον ή λεοντή τον 'Αριστοφάνοις εποίει Ξαι Diar (2), of te deilor of granzeia groke tor Hillews war erw t σχίμα τούτο της Αττικής(3) αποθέμενος αναλάβω στρατιώτο σχευήν ού γενίσομαι τις πολεμικός. [5] Καὶ τί με δεί πρός έμδ έμαντῷ παραδείγματι χρήσασθαι; [6] Παίζοισι πόλεμον ένίος μίμοι καὶ γίνεται δή στρατιγός μέν τις τών Τρώων, έτερος δ τις των Μιρμιδόνων, άμφω δέ μένοισι την έμφιτον έχοιτες δί ναμιν, ου την πεπλασμένην Ισχίν. [7] Αισθάνομαι μέν τρέμ σου κατανείοντος επεί δε μήπω (4) βεβαίως βοικας πειθαρχεί ακοίση τι μείζον των είφημένων. [8] Εὶ μίμος εἰς πεποφνειμι νος, ων τιν ιδίαν υποκρίνηται (5) νόσον, ου γελάν, οι θαυμάζει κινήσει το θέστρον (6). ώστε φροντίς αίτφ γίνεται καί σποι & πάθος διαφιγείν, Ένα γέλωτος τίχη και κρότοι. [9] Εὶ δὲ λέγε κατά βραχύ την μίμησιν υποσαίνοι σαν την ψηχήν έντος παζη δίεσθαι καὶ γίνεσθαι φίσιν, δρθώς αν είποις, ήνίκα τις εν καὶ μόνον άσκει και πρός έκεινο τον λογισμόν έκδίδωσιν όλον δέ τις είδη παντοδαπά σγηματίζεται και πρός έτερον έξ έτές μεταπηδά και το παρόν έτι μιμοί μενος έννοείται το προσδοκίο νον, ὁ δὲ τοιοίτος οίτε τοῖς σεμνοτέροις γίνεται σχίμασι πρείττ « οίτε τοις έτέρως έχοισι γείρων. [10] Μή τοίνιν πράγμα πε ε χαταλύειν, όπερ τον μετιόντα μέν οιδέν άδικεί, των δέ τεθεσκα νων τους μέν οίκαδε πέμπει, τους δ' είς άγοραν εξάγει, έκατέρο φέροντας εν (7) τῷ προσώπω μειδιάματος λείψανον · έπερ τος μιμοι μένων οίτως ή πεζοά σοι διαμάγεται. [11] Υπέρ δέ τω θεωμένων οι 'Ρωμαίων πρός σε πάλιν δπλίζονται νόμοι. 🖼 Όσπες γος Αθηναίους οιδέν ή πωμορδία βλάπτειν έδοκει προ

§ X.] 1. πεπορνειμένους? Cf. cependant § XIII, 9, σχημα πεπορνειμένου plone els plaor.

<sup>2.</sup> Aristophane, Grenouilles, v. 498 et suiv.: v. 589 et suivants. - Ensuite, allusion à Achille caché sous des habits de femme dans l'île de Seyror parmi les filles de Livcomède.
3. τῆς ἀστικῆς? (Weil.) Cf. Sophocle, Philoctète, 223, σχημα μέν γα
Τλλάδος | στολῆς ἐπάρχει.

<sup>4.</sup> μη πως Ms.

<sup>5.</sup> inoxplverat Ms. 6. Cf. § I, 2, et la note 5. 7. \( \ell \nu \) \( \text{\$\ell \text{\$\ell \text{\$\genty}\$} \) \( \text{\$\ell \text{\$\ell \text{\$\genty}\$} \) \( \text{\$\ell \text{\$\ell \text{\$\genty}\$} \) \( \text{\$\genty} \) \( \text{\$

σωφροσύνην, μνήμην ποιουμένη Κλεισθένους οίαν ὁ τούτου βίος απήτει (8) — ὁ γὰρ Αθήνησι νόμος, ἀτίμους ποιῶν τοὺς ἐπὶ τῷ σώματι μισθαρνούντας (9), ούκ εία δοξάζειν τον δημον ώς δεί τοιαντα τολμάν οξα χωμικοί παίζουσι ποιηταί —, ούτω καὶ νυν δ κολάζων νόμος τους πωλοῦντας την ώραν δείχνυσι παίγνιον ἢν (10) τὰ δρώμενα. [13] Διὰ τοῦτο τούς παϊδας οἱ φύσαντες καὶ μίμους οὐδαμῶς εἴογουσιν ἐν δέοντι θεωρεῖν καὶ δράματα κωμικά παρασπευάζουσιν ἀπαγγέλλειν (11) · δέδοικε δ' ούδεὶς μὴ λάθη γύννις καὶ θηλυδρίας ὁ παϊς αὐτῷ γεγονώς, ἢ μιμον ἰδών τοιαῦτα σχηματιζήμενον (12) ἢ λέγοντος Αριστοφάνους ἀχούσας ἃ δὴ τοὺς τοιούτους Επείνός που έφη κωμφδων (18), ουδε γραμματιστήν ήτησε πώποτε ▶ ειρακίου πατήρ (¹⁴) τὰ μὲν ἄλλα δράματα τῷ παιδὶ παραδοῦναι, εν οίς δέ τι τοιοῦτόν ἐστι παραλιπεῖν. [14] Καίτοι τῶν γονέων ▼ νοῦν ἔχοντες τῆς εὐχοσμίας μᾶλλον ἢ τῆς γλώττης αἰτοῦσι σε ρόνοιαν έχειν τὸν παιδευτήν. [15] 'Αλλ' (15) ούτε τοιαῦτα λέ**συτα ποιητήν, ούτε μίμον ούτως ύποχρινόμενον ύφορῶνται, ούδὲ** σῖς οἰκέταις οἶς (16) παραδιδόασι τοὺς νίεῖς διακελεύονται πάντα - λην μίμων ενδιδόναι τοῖς παισί θεωρεῖν. [16] Τοσούτων ήδη Εχθέντων, οὖπω (17) τὸ μέγιστον εἴρηται αὐτοὺς γὰρ τοὺς πε-- ορνευμένους οθς ονομάζομεν, έκ τούτου τὰ σώματα διαλελύσθαι **Ε** ν πάθει ήμέρας, ως είπειν, έκαστης δρώντες, ακούοντές τε κυμ-**Επ**λιζόντων (18) εν τοῖς συμποσίοις, οὐδεμίαν αἰσθανόμεθα βλάβην

<sup>8.</sup> Voy. Aristophane, Grenouilles, vers 48 et 57 (Chorikios doit avoir ces eux passages particulièrement en vue; car à deux reprises déjà, dans les gres précédentes, on a eu à signaler des réminiscences de la comédie des renouilles, § VI, 4, note 9, et § X, 4, note 2): Lysistrate, Guêpes, etc.,

<sup>9.</sup> Loi citée chez Eschine, Timarque, § 21, p. 47, ξάν τις 'Αθηναῖος έταιρήση, με ή ξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδ' ἱερωσύνην ἱεράσασθαι, με ηδὲ συνδικῆσαι τῷ δήμῳ, μηδὲ ἀρχὴν ἀρχέτω μηδεμίαν, μηδὲ κτλ.

<sup>10.</sup> Sur παίγνιον ὄν, et non ὄντα, cf. Madvig, Syntaxe Grecque, § 4. (= Krüger, Grammaire Grecque, § 63, 6, remarque): τὴν ἡδονὴν διώχετε ὡς ἐγκδὸν ὄν, Platon, Protagoras, p. 354 C.

<sup>11.</sup> Cf. § VI, 8, et la note 15.

<sup>12.</sup> μίμων τ. τ. σχηματιζόμενον Ms.: on pourrait aussi bien conjecturer μίμων τ. τ. σχηματιζομένων.

<sup>13.</sup> Aristophane se sert du mot γύννις en parlant d'Agathon et caractérise son chant par l'épithète θηλυδριῶδες (Thesmophor., vers 131 et 186). Γίνης ne se trouve que cette seule fois dans ce qui nous reste d'Aristophane, et θηλυδρίας ne s'y rencontre point.

<sup>14.</sup> πατήρ] πατρί Με.

<sup>15. .11&#</sup>x27; Ms.

<sup>16.</sup> ous Ms.

<sup>17.</sup> ούτω Με.

<sup>18.</sup> χυμβαλίζειν, mot rare, qui n'est signalé au *Thesaurus* que dans deux passages, Lucien, *Calomnie*, § XVI, p. 147, et Cassius Hemina chez Nonius, p. 90, 25. On peut citer encore, dans la version des Septante, Néhémie, 12, 27, ἐν ψδαῖς χυμβαλίζοντες.

errei Der fuir (Erouerre) (19) [fo]. 1581. Offer of r Louarouevery (20) too toito vogointen, ti do rador tie ex too muot-Me VINY:

\$ XL Taya roiver, incidi uviuer agricus(1) Tongarous Enouσόμην, είς έννοιαν παρ' έμοι τοίτον λεθών, έχείνην αίτοι την παραίνεσεν είς έλεγγον οίσεις των μίμων «ά(\*) ποιείν αίσγρον. raira vous le unde levers elvas nakoro oi de nomios nes à urde Demosiv agine, légoror & à urd' asoier zalor. [2] 'All' εί μεν άπο σποιδής τοιούτοις έγρώντο σχίμασί τε καί λόγοις. τάντ (3) αιτοίς συντγορών ήσχυνόμεν, μάλλον δέ μη ψόγον έπιδειχνί μενος ' έτεὶ δέ καὶ μίμησις έπαργει τοι πιτήδει μα, έκατέρας δ' ίδιας μετέχει - νον μέν γάρ ού σεμνά σχηματίζονται, νίν δέ πάσης αλογίνης ἀτηλλαγμένα(\*) -, αίτοῦ (5) τε τὸ δοκοῦν είναι παράνομον δικαστοί παραδίδοται ψήφη, τι μέμψεως άξιον αίτοις ένορας; πλίν εί μη φίσεις σε (8) κακείνο κατηγορείν δει μή μόνα τα βελτίω μιμοί νται. [3] Καὶ πώς την αίτων έβεβαίουν έπωνιμίαν, ην έκ του τον βίον επογράφειν προσαγορείονται, εί τών έν τῷ βίω πραγμάτων τὰ μέν ὑπελρίνοντο, τὰ δέ παρεώρων: water av el xai (1) two obotoles xattichels bet ta uer egeλιμα τοιοίσι των όψων, τά δ' οι, τοιαίτα δέον μόνα μαγειρείειν όσα πρός έγιειαν λισιτελεί. [4] 'Aλλ' οίτε μαγείροις οίτε μίμοις αίτιατέον ' έκάτερα (\*) γάρ ἄμφω ποιείν ή τέχνη παρακελεί εται. [5] All' arti ner excirer nengor rois entratrortes (9) : arti de μίμων τούς ού χρηστά πρώττοντας έργα, της ού καλής δεδωκότα

20 le nurvou (l'accent aigu de l'é et la plus grande partie de l'abrévation or enlevés par le rogneur lors de la reliure du volume) Ms.

<sup>19.</sup> La dernière ligne du folio 157 verso se termine sur le mot quiv. La page suivante est tout entière d'une autre main que la plus grande partie du discours; c'est la même qui a encore écrit plus bas le folio 160 serso, le folio 163 recto à partir de lorgov (debut du \$ XIX), le folio 163 terso, ainsi que d'autres parties du manuscrit, notamment l'Eloge d'Ara-tos tout entier (voy, cr-dessus, p. 1) Le folio 158 recto commençant sur le mot o'dér, il était evident qu'il existait là une lacune. Une main pos-térieure a ajouté en bas du folio 157 verso, à la place qu'occupent ordinairement les réclames, le mot érouévas, d'où nous avous tire enquévas, qui fait le sens.

<sup>§</sup> XI.] 1. Voy. § VIII, 9.

<sup>3.</sup> Isocrate, Démonque. § XV, p. 5 A, Estience. 3. Pout-être narv (y' ar) airois. 4. (f. § IV, 7, et la note 4. 5. auro Ms.

φησει σε Με.
 ἀν εἰ καὶ] ἀνηκε Με.
 ἐκατέραν Με.

<sup>9,</sup> ξπιτάττοντας] έπιτύττοντας Ms.

μιμήσεως ἀφορμήν. [6] Οὕτω πανταχή τὸ πράγμα περιστρέφοντες, ὑπεύθυνον οὐδαμοῦ κατηγορίας ὁρῶμεν. [7] Οὐ γὰρ αὐτὸ δήπου τὸ παρασκευάζειν γελᾶν εἴποις ἀν ὑπαίτιον [fol. 158 v°] εἶναι (10) · οὐδὲ γὰρ Λυκοῦργος ὁ Σπαρτιάτης, ἀνὴρ σύννους (11) καί πράττων οὐδὲν ἄνευ μεγάλου φρονήματος, πρὸς δν εἰρηκέναι τὸν ᾿Λπόλλωνά φασιν

δίζω (12) η (13) σε θε ον μαντεύσομαι η ἄνθρωπον, άλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον θε ον ἔλπομαι,

οὐδ οὖτος ὁ Λάχων, ὁ παρὰ κριτῆ τῷ Πυθίψ φύσεως ἀνθρωπείας ἔχων ἀμείνω τὸν νοῦν, ὑβρίζειν ψήθη τὴν Σπάρτην ἱδρυσάμενος ταύτη Ι έλωτος ἄγαλμα (14), καλῶς γε ταῦτα φρονήσας
καί τῆς ᾿Απόλλωνος εὐφημίας ἀξίως. [8] Δύο γὰρ ἅνθρωπος
ἔχει κοινὰ μὲν πρὸς τὸ θεῖον, ἐξαίρετα δὲ πρὸς τὴν ἄλογον φύσιν, λόγον καὶ γέλωτα. [9] Ὠς γὰρ πεφύκασι γελᾶν καὶ θεοὶ, οἶδεν
ὁ μεμνημένος τοῦ λέγοντος ἔπους

θεοῖσι δὲ γέλως ἄσβεστος ὄρωρεν (15).
τὸ δὲ φιλομμειδης Αφροδίτη (16), κᾶν ἐγὼ παραλείψω, λογίζεσθε · ὁ δ΄ Ερως (17) κάνεκάγχασεν εὐστόχως την Αἰήτου βαλών.
[10] Πῶς οὖν ἄν τις ἐπιτήδευμα λοιδορήσειεν, [ἐν] ψ πρόσεστιν ἔργον κοινὸν μὲν ἀνθρώπου τε καὶ θεοῦ, πόρρω δὲ γένους ἀλόγου; [11] Ἐντεῦθεν ἄνδρες ἐν λόγοις τε καὶ νόμοις ἀχθέντες οὐν ἀποκνοῦσι τοιαῦτα, καιροῦ καλοῦντος, ἐπιτηδεύειν · καὶ τοὺς μὲν ἐνταῦθα τοῦτο πεποιηκότας (18) τὶ δεῖ πρὸς εἰδότας εἰπεῖν; [12] Αποβλέψατε δὲ πρὸς την Καίσαρος (19) πόλιν, ἢν ἐκαλλώπισε πανταχόθεν ἡ φύσις · ώραία τε γὰρ καὶ μεγάλη καὶ λόγοις

<sup>10.</sup> A partir du folio 158 verso, la main qui avait copié le discours, depuis le commencement jusqu'au bas du folio 157 verso, reprend.

<sup>11.</sup> Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 10.

<sup>12.</sup> A la marge du manuscrit, on lit ici σημείωσαι. — Cet oracle se lit ches Hérodote, I, 65.

<sup>18.</sup> el Ms.: 7 Hérodote.

<sup>14.</sup> Cf. Plutarque, Lycurgue, 25, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἢν ἀχράτως αὐστηρὸς ὁ Δυκούργος ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Γέλωτος ἀγαλμάτιον ἐκεῖνον ἰδρύσασθαι Σωσίβιος ἱστορεῖ: Cléomène, 9, ἔστι δὲ Λακεδαιμονίοις οὐ Φόβου μόνον, ἀλλὰ καὶ Θανάτου καὶ Γέλωτος καὶ τοιούτων ἄλλων παθημάτων ἱερά.

<sup>15.</sup> Sic. — Cf. Iliade, I, 599:

Ασβεστος δ΄ ἄρ' ενώρτο γελως μαχάρεσσι θεοίσιν.

<sup>16.</sup> Φιλομμειδής Αφροδίτη, Iliade, IV, 10: Iliade et Odyssée, passim.
17. Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, 286: Eros, blotti dans les jambes de Jason, lance un trait contre Médée,

ηχ' έπλ Μηδείη την δ' άμφασίη λάβε θυμόν αὐτὸς δ' ὑψορόφοιο παλιμπετές έχ μεγάροιο χαγχαλόων ἥιξε.

<sup>18.</sup> Cf. § I, 5, et § XIII, 2.

<sup>19.</sup> Chorikios désigne ordinairement Césarée par l'expression ή Καίσαφος (sans ajouter πόλις). Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 6.

άνθοίσα και πλοίτω και παντοδαποίς άξιώμασι, πολλών τε καί rakwe nokewe iyenwe ana rai nirro (1997) od rairye odročenie: ιμερούν από του άστεο: - γινώσκετε, οίμαι, τον γώρον, οι μέν imparintes of de nertouiros — excirlior igotour inorir oide tor largertos tir moler idireir (21) dicertos ideja de rai nirore abouting of nariging after agreeital yas arava tie no-Lews & out, vi (22) · nagazirortal de nai bitoges ardges ta piper εποχρινόμενοι, ού φαίλως βεβιωχότες, οίδ' είγλωττία λειπόμενοι των όμοτέχνων (23). [13] Αρ' οίν εί τιβδε τῷ πρώγματι στιχμή προσίν (14) άδοξίας, άργοντος έναντίον κάστων και ξένων άνδρες Excipat tout' ar Eneridetor; [14] Oldeig ar Legelr à toroluiσειε (25), καν πάνε δύσερις η.

§ XII. Ounloyed per yag ciral rivas ois en (a tor er) alτοίς (1) [fol. 159] γινομένων διαθεριμαίνειν την σαντασίαν οι δέ θεάτρων χωρίς ήρεμοϊσαν. [2] Οί μην διά τοις άσελ;ώς θεωροίντας την των σεμιώς θειμένων ανά ται λαν πυταλίσαι προσίνει Wo tep olde two I town tir author, but two ashor of othering έτι μέν σιν αν ιστάμενοι τοίς ακρατώς έγοντας έν έκατέρα μερίδι δίσφημα βοάν έκβιάζονται, πειαιμένοι δέ τοίς ήττημένοις. [3] Εί δέ καὶ διὰ πάντων ών οἱ τῆς θέας ώρισαν νόμοι σταδίων ἄγοιτό τις των άθλων καὶ παντοίας έχοι τίχης ίδεας, ελτίδα τινά συνεγή νίκις άμφητέροις διδούς, τίς αν έξαριθινήσειε τάς έκατέρων Επιορχίας τον ολεείον άμα και τον άλλοτριον διομνιμένων νικάν; [4] Καὶ τὸ μέν άθλοι συγκροτουμένοι (8) τοιαίτα παθείν άτοπον μέν, οί πω δέ της άχρας μανίας τεχμήριον άλλα πρό της τον άγωνα

20. Voy. Elage d'Aratios, § VIII, 2, et la note 4.

τρόπω καθεστηκότι τα πρώτα φέροντι των ομοτέχνων.

<sup>21.</sup> aude roito lagorres to the noles louver Ms. (ro écrit au-dessus de res par un reviseur, afin qu'on lût correctement luyérres, n'aura pas été compris et aura été introduit dans le texte à la suite de luyerres roire pour rou semble être une prétendue correction de copiste, qui sers venue à la suite de la premiere faute.) Cf. ci-dessous, 13, «quara; francion.

<sup>22.</sup> On sait la multitude de mimes et d'histrions de toutes sortes que produisait la Syrie sous l'Empire (voy., au surplus, les textes de Grysar. Der Romische Mimus, p. 48): il n'y a rien detonnant que Cenarée de Palestine possedat une nombreuse troupe de mimes.

23. Cf. Eloge de Marcien, I, p. 109, l. 3, Boisson, ningen re lingue val

<sup>24.</sup> neooj Ms. 25. Eschine, Ctémphon, § 131, p. 521, aneró) unas légere: § 160, p. 547. anerolun de leyerr.

<sup>§</sup> XIL] 1. Evav (le r étant surmonté lui-même d'un signe qui ressemble un peu à l'abreviation de ouc, mais davantage à celle de oic) Ma. 2. άθλους συγκρυτουμένου Μα.

τελούσης (\*) ήμέρας οὐδεν ήττον είς επιορχίαν εχφέρονται, χαθ' αύτους μέν άγωνιωντες έκάτεροι, πρός δε τους έναντίους όμνύντες ώς αύτῶν ἔσται τὸ κράτος, τῆς πρὸς τὸν ἀγῶνα φιλονεικίας ούκ έωσης αυτούς έννοείν ως ανάγκη τούς έτέρους έπιορκείν άληθέστερον δ' εἰπεῖν ἀμφοτέρους, ἄλλων ἐν ἄλλοις ἄθλοις ἀποτυχόντων της ενόρχου μαντείας. [5] Είτα δια τούτους αναιρήσομεν θέων ην Απόλλωνι τῷ Δηλίψ προσέθεσαν Αθηναίοι (4); [6] Αλλ' οὐ δίχαιον τοὺς ἐχπίπτοντας τοῦ σχοποῦ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην τοις πράγμασι φέρειν. [7] Ιαμοῦσι γὰρ ἄνθρωποι πολλοὶ μὲν δρεγόμενοι τέχνων, πολλοί δὲ πρὸς ήδονην αὐτάς θ' ας άγομεν θεῶν πανηγύρεις (5) οἱ μεν ὁσίως τελοῦσιν, οἱ δὲ πρόφασιν ἀσωτίας ποιούνται. [8] Ούτως άρα κάκείναι, αι πάντων είσι των έν ανθρώποις τὸ μέγιστον, έχουσι δήπου τινας ούχ ώς έδει χρωμέ-σθαι, μη θείαν άγειν πανήγυριν οῦ γάρ άντὶ τοῦ κολάζειν τὸ φαῦλον δεῖ τὸ χρηστὸν ἀδικεῖν. [10] Άλλὰ μὴν τῆς ὑγιείας, εἴπερ τινὸς ἄλλου, πρόνοια (7) καὶ σπουδή πᾶσι μὲν ἔστιν (8) ἀνθρώπως, μάλιστα δε τοῖς νόσων πεπειραμένοις ή γὰρ ἐκ τούτων όδύνη την (9) εκείνης εμφαίνει σαφώς εύφροσύνην, επεί καὶ πᾶν άγαθον ήδιον φαίνεται τοῖς οἶον τούναντίον πέφυκεν έγνωκόσι. [11] Λέγεται τοίνυν τις ἀήθει νόσφ περιπεσών πολλών μεν ἰατρών είς πείραν αφίχθαι, μηδένα δε κρείττω του πάθους εύρειν. [12] 'Ως δὲ τὸ κακὸν ἄμαχον ἢν καὶ μάτην ἄλλοτ' ἄλλα προσήγετο φάρμαχά τε χαὶ ποτὰ χαὶ σιτία, τούτων δή τινα τῶν γελωτοποιῶν

3. Cf. § V, 2, et la note 2.

4. Thucydide, III, 104 (à la fin), οἱ Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν

(il s'agit des jeux Déliens) και επποδρομίας, δ πρότερον οὐκ ήν.

6. οὐ θησόμεθα Ms.: le sens réclame quelque chose comme οὐ (μέντοι)

θησόμεθα, ou bien οὐ (μὴν ἀλλ' οὐ) θησόμεθα.

<sup>5.</sup> Εστι δὲ (Χορίχιος) καὶ τῆς εὐσεβείας ἐραστὴς, τὰ χριστιανῶν ὅργια καὶ τεμένη τιμῶν πλὴν οὐχ οἰδ' ὅπως ὀλιγώρως καὶ λόγω σὺν οὐδενὶ μύθους καὶ ἱστορίας Ελληνικὰς, οὐ δέον ὅν, ἐγκαταμίγνυσι τοῖς ἑαυτοῦ συγγράμμασιν, ἐστιν ὅτε καὶ ἰερολογῶν. (Ex Phot. Biblioth. cod. CLX.) Cf. les renvois de Boissonade, à propos de ce texte, p. viij de son édition de Chorikios, note 2; et, dans le présent discours, § VII, 2, ναὶ μὰ Δία: § VI, 13, ναὶ μὰ τὸν Ποσειδῶ (conjecture, à la note 22): § XIX, 9, πρὸς θεῶν: 10, νὴ Δία: § XIV, 4: et surtout les passages suivants, § III, 11: § VI, 4-5: § XVII, 5: § XX.

<sup>7.</sup>  $\pi\varrho\acute{o}\nu \alpha \alpha$  est le dernier mot de la dernière ligne du folio 159 recto. On lit dans le manuscrit au-dessous de ce mot, — c'est-à-dire à la place qu'occupent ordinairement les réclames, quand il y en a, —  $\varkappa\alpha$ ì  $\nu^{ij}$  (traces de grattage sous  $\ddot{\nu}\nu$ ). Le folio 159 verso commence sur les mots  $\varkappa\alpha$ ì  $\sigma\pio\nu\dot{\sigma}\dot{\eta}$ .

<sup>8.</sup> Peut-être πασι μεν (εν) εστιν ανθρώποις.

<sup>9.</sup> Peut-être  $\tau \tilde{\eta} \nu \langle \ell \xi \rangle \ell \times \ell \nu \eta \varsigma$ .

## **EXTES GRECS INEDITS**

- 🕮 Ιρως ταύτα τοίνυν άντειπείν έχων οὐδεν, εμοί δή σου με (1) τοῦ μη καλὸν είναι το χοτμα. [2] Τί γὰρ, • ω μουνών, οὐδε την έναγχος θέαν τῶν, ώς αὐτὸς ιιι ι υειων σοι και φίλων έν παντχύρει δημοτελεί νύκς τοισαν, ουδέ ταύτην ίδειν ψήθης σοι (+) πρέπειν; [3] - του φείγων, άλλα νόμον φυλάττων δν έθηκεν ή συνή-- τη τη ταιδεύειν επιχειρούσιν (5) · κτι γάρ εξ έθους ... το κατά φύσιν αἰσχρὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα δοκεῖ, τεκμή-... του γεριφανές το τοίς μαθηταίς ενδιδόναι μικράν -= --- γυτιμια νέου πεπληρωκότος έφ' ῷ τὸν παιδευτήν χρυσοῦν - της ανειν νενομοθέτηται καὶ μιᾶς ξιιέρας ανάπαιλαν αι τῷ . ...... ιψ νέψ καὶ τοῖς ἐκ τῆς αἐτῆς ἡρμωμένοις παλαίστρας. 🛶 την ημέραν αμέλει καλούμεν ἐπωνυμία. [4] Εἰ δὲ βλάι ανδευτής έκ ταύτης αύτῷ τῆς θέας Επεσθαι δεδοικώς έφυ-..... τολί γ' αν μαλλον τοῖς οἰχείοις διεχελεύετο μαθηταῖς .... εί γὰρ Ετέρ αύτοῦ τὴν διάνοιαν ἐταράττετο παιδείτο καὶ τρεσβυτέραν ἄγοντος ήλικίαν, πῶς ἂν νεωτέροις καὶ εταιμείας θεωμείν ενεδίδου (6) τοσούτον δσον προσήκει μειρακίοις Αμακονούσε καὶ Μούσαις (7); [5] 'Αλλ', ὅπερ εἰπον, οὐ βλά-

το τουν ανουν imprimé telle quelle la leçon du manuscrit — Le sens τουν παιακλουνία bien de χούτως ἐχείνω 'κ (ἐκ) ψυχαγωγίας.

Το προμανο (ὰ σε qu'il semble || ἐν ψ κ. ν. Ιάσατο Ms.

<sup>2 (</sup>de première main) Ms.; et à la marge, toujours de

z vey au § 1, 8.

<sup>.</sup> c1. \$ VII, 3, ot la note 2.

βις είργει με [fol. 160] φόβος, νόμος δέ τις ήμιν επιγώριος, οί τος πανταχού ταιδευταίς ώρισμένος ' τοιγαρο"ν ανά την Φοινίπιν άτασαν, εὶ διδασκάλων τις άθέατης είη(\*), δύσκηλης είναι μα δισάρεστος υποπτείεται πλέν εί και δώσομεν πανταγοί κίpor sival tor serai da routivarta [tor] touor, or uiune touto γινειαι ψύγος τη γάρ (9) αν αποβάλλοιμεν (10) επποδρομίας και κιτιγέσια καί γορούς άδοντας κώργησιν καιλοίς καί γορδών άρμονίαν - τοίτων γάρ οίδενὶ παιδειταίς νενόμισται παραβάλλειν -ώστε νόμω πόλεως ακολοι θοίντες ού θεώμεθα μίμοις, άλλ' ού dedirec un te Blacoc huiv ertei Dev eunton. [6] Holla van τών ξαί σχινίς τελοιμένων (11) παιγνίων ξα προοιμίων είς τέλος οίδει έξω σεμνότητος έχει [7] Δόξαις αν ανδρα βλέπειν καθεσιτώτα συσφρονείν παραινοίντα τη σινοικοίση και φείγειν τών φιλωτίων τας λοιδορίας. ένι και στρατιώτας ίδειν, και διτόρων ασόσαι, διείν ενίστε μίμων του μέν αλόγιστον τινα μιμοιμένου. τος δε καλώς εν λόγοις άχθέντα, ώστε γελωμένου μεν εκείνου. κροτοιμένου δε τούτοι (12), λογισμός εἰσέργεται τοῖς θεωμένοις ώ, δεί παίδει σιν μέν άγαπαν όπως επαινοίντο (18), άμαθίαν δέ σείχειν ένα μή σεωμμάτων γένωνται πρόφασις. [8] Τίς δ' οίχ ω τιείποι παταλέγειν έπιγειρών ώσα μιμοίνται; δεσπότην, ολκέτω, καπίλοις, άλλαντοπώλας (14), δημοποιούς, έστιάτορα, δαιτυμόνις, σεμβόλαια γράφοντας, παιδάριον ψελλιζόμενον, νεανίσκον έρωνα, θιμοίμενον έτερον, άλλον τῷ θιμοιμένω πραΐνοντα τὸν ος, ήν. [9] Τί οιν άπαντά μοι παραδραμών σχί, μα πεπορνευμένου σομι είς μέσον; η τοιτο μόνον ημίν τιγγάνεις τεθεαμένος: [10] Τι δέ; τοῦτο μέν τοις δρώντας Φιλίνειν υπολαμβάνεις, των δέ μετώνων σχημάτων οίδεν πρός έαιτο μεταφέρειν οίει τοίς θεπάς: [11] Καίτοι το μέν νόσος έστι σίσεως όρον έκβασα, τά θε Ιλοίν τε και πράττειν ή φίσις ένομοθέτησε.

<sup>8</sup> Sur cet optatif, cf. ci-dessous la note 13.

<sup>9.</sup> Voy., sur η γαρ, Viger, De praccipuis Graccae dictionis idiotismis, p. 411 (4° éd).

<sup>10.</sup> Pont-être έλβάλλοιμεν. Cf. § XVII, 3, ώστε μίμων έχβεβλημένων συντικώνονται τούτοις οἱ μείζονα βλάπτοντες (Well.)

<sup>11 (</sup>f § V. 2, et la note 2. 12 de rairoi] de lacirou Ms.

<sup>13.</sup> Chorikios, comme on l'a déjà fait observer à plusieurs reprises en publiant l'Eloge d'Aratios (voy., par ex., § VII, 3, et la note 8), emploie l'optate la ou peut-être les Attiques ne l'auraient pas mis. Cf. encore a desus, 5, et didanxálων τις άθεατος είη. — A la ligne suivante, cf., pour περγασικ. § XII, 7.

pour πεοφασι», § XII, 7.

14. Eta.t-ce, dans les mimes, un souvenir du personnage des Chevaliers d'Aristophane?

\$ XIV. Boiles triv ex toi apaquatag oviger [fol. 160 vo] op. θώς (1) έξετάσαι; [2] Σχόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων κακῶν. δογίν τε και λίπην, ών ή μέν των ιδίων εξίστισι λογισμών εί (2) γαρ έση τις τον θιμον μανίαν δλιγογρόνιον είναι -, τὰ πλείστα γάρ(3) άτασιν άροωστίματα λίπη(4) κατά την τραγωδίαν(5) σι μβαίνει \* οι δένα δε φάδιον άμφοιν άπιλλάχθαι(\*), άλλά τον μέν άνια τι, τον δε παροξίνει (7), τισε δ' άμφότερα ταϊτα παρενοχλεί. [3] "Hon Tig von Jediais (8) nixeiwr (9) i gilwv nider erdidnis μίμους θεασάμενος έφαιδρίνθη, τὰ μέν είς τοίτους όρων, τὰ δέ λογιζόμενος ώς κάλλοις είκος έν πλίθει καθήσθαι τοσοίτω (10) πάσχοντας μέν αίτῷ παραπλίσια, μειδιώντας δ' διμως. ώστε, καν μή βεβαίας ίάσεως τίχη, τόν γε του θεάματος χρόνον ποι φότεoor feet. [4] "Innwr ner oir dywreg exhairmed (11) hallor ? τέρποισι τάς των θεωμένων ψιγάς, και πολλάς έδη και μεγάλας ανέτρεψαν πόλεις μίμοι δε τέρψιν απραγμονα και στάσεως έλευθέραν και ταραγίς επιδείκνινται και μάλα (12) συμβαίνουσαν τώ Anriow, [5] Karrai da ner oldeig girrorg of tw xal xarrai g(13).

§ XIV.] 1. Cette page est tout entière de la même main que le folio

3. Live ta niciora d' anager?

Life τα πλειστά ο απάσιος
 λύπη Με.
 Cf. Éloge d'Aratios, § V, 8 et la note 7.
 Cf. § IV, 7, et la note 4.
 τὸν δέ (τι) παροξύνει?
 τουδεσίας Με.

9. D'abord classur (?), changé (peut-être de seconde main) en alxelor Ms. 10. τοιούτο dans le texte, τοσούτο à la marge (de première main) Ms. 11. εκβαίνουσε Ms: εκααίνουσε Tournier.

12. μαλα]. Nous n'avons pu déchiffrer le mot qui est ici dans le manuscrit: on diract quelque chose comme uwal (ou uall?). On a mis dans le texto μάλα, qui paraît convenir assez hien au sens.

13. Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, μη ζηλώπας έπείνον τὸν πατημή καὶ πύννων Έπαμεινώνδαν, et la note afférente à ce passage.

<sup>158</sup> recto (voy. la note 19 du § X).
2. Εὐ ἐψη τις τὸν δυμον μανίαν ὁλιγοχρόνιον είναι, fragment πα΄ chez Boissonade, p. 297, avec cette note: Themistius Orat. 22, p. 328, kyw Jk Bolisonade, p. 291, avec certe note: «Inemistins Ural. 22, p. 527, εγω σε οίμωι την οργήν μανίαν οίμγοχρόνιον είναι. Quod etiam dixit et Orat. 1. p. 7. Seneca De ira 1, 1, 2, Quidam itaque e sapientibus εντικ iram dixerunt brevem insaniam. Ibi Rubkopf. Horatius Epist. 1, 2, 62, Ira furor brevis est. • Orelli dans une note sur le passage cité d'Horace, rapproche encore Philimon, p. 417, Meineke, μανομέθα παντές, οποίαν δοχηζωμέθα, et Caton l'Ancien chez Stobée, XX, 68, τον δογιζομένον νόμιζε του μπινομένου χούνω diameters. Cf. Galien, Diagnostic et traitement des passions, chap. 5 (t. V. p. 22), ότι γάς ὁ δυμός οὐδὲν ἀποδεῖ μανίας, ἐξ ἀὐτῶν ἤδη ῶν ποιοῦσιν οἰ δυμούμενοι μαθεῖν ἔστιν: Η. Estienne, an Thesaurus, ε v. ὁἰιγογρόνιος. Medici ὁἰιγοχρόνιον μανίαν, Furorem s. Insantam brevi durantem tempore duzerunt..., quae... levi de causa exorta, statum evanescit. (Nous ignorous à quel texte des médecins grecs Estienne fait ici allusion.)

δς οὖ φαιδρήτερος ἔσται· ἐκεῖ δὲ, πρᾶος οὕτω κεὖθυμός (14) έστιν ούδεις, δς ούκ εξάπτεται και βοξ και φιλονεικίας εμπίπλαται καὶ θυμοῦ. [6] Τοιγαροῦν ἀποδέχομαι τῶν πόλεων τὴν ἐπίνοιαν αίς νενόμισται μίμους έν ταϊς τῶν ίππων ἁμίλλαις μεταξύ παίζειν τῶν ἄθλων, ενα τοῖς θεωμένοις μαλάξωσι (15) τὴν ὀργὴν, την μέν των ήττημένων πραύνοντες λύπην, την δε των νενικηκότων αναστέλλοντες ύβριν : κηλούμενοι γάρ οι μεν έλαττον άθυμούσιν, οι δε την ήτταν αυτοίς όνειδίζοντες παύονται, καν μή σύμπαν [fol. 161]  $\tau \hat{o}(^{16})$  μέ $\varrho o \varsigma(^{17})$ , άλλ' οἱ πλείους τὸν ἀριθμόν: κὰν ἡ πᾶσα τῶν νενικηκότων ἐπιμείνῃ (18) βοῶσα μερὶς, ἡττον της εναντίας οι πλειστοι βοώντων ακούσονται περί μίμους ήσχολημένοι. [7] Ίπποδοομίας μεν οὖν κώρχησιν ὑπεραίρει τὸ πρᾶγμα τῷ μηδὲν στασιῶδες τοῖς δήμοις ἐμβάλλειν, θαυματοποιούς δὲ καὶ τραγφδίας ὑπόκρισιν μετιόντας (19) καὶ λύρα χρωμένους τῷ μη κόρον διδόναι εκείνων γαρ ούτως ένεπλησθησαν άνθρωποι τῶν θεαμάτων, ώς μόλις δημοσιεύειν (20). [8] Οὐ τοίνυν μόνον τοσαύτην ύπερ αύτων άφθονίαν χορηγούσι δικαιωμάτων, άλλά zai την πολιτείαν ημίν ου μικρά πολλάκις ευεργετουσιν, άρχοντας εν καιρώ τοις σκώμμασι σωφρονίζοντες. [9] Αναβαίνει γάρ αύτοῖς καὶ μέχρι (21) δυναστείας ή παρρησία (22) καὶ τῶν μὲν

<sup>14.</sup> καὶ ἄθυμός Ms.: κεὔθυμός Tournier.

<sup>15.</sup> μαλάζωσι première main (il semble qu'une main postérieure ait voulu corriger μαλάξωσι) Ms.

<sup>16.</sup> Avec le folio 161, la main qui a écrit la plus grande partie de ce discours reprend (voy. § X, note 19).

<sup>17.</sup>  $\mu\ell\rho\rho\rho = party$  of the Circus (Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods, s. h. v.: nombreux exemples). Meque a le même sens plus bas dans cette même phrase, et aussi chez saint Grégoire de Nazianze, t. XXXVI, col. 304 A, Migne.

<sup>18.</sup> Peut-être vaudrait-il mieux écrire ἐπιμένη?

<sup>19.</sup> L'orateur fait allusion à des représentations de tragédies classiques. Bien que ce spectacle devînt de moins en moins goûté (Grysar, Der Römische Mimus, pp. 47 - 49), on voit par les inscriptions et chez les auteurs qu'il se donna encore de temps en temps des représentations de ce genre dans diverses parties de l'empire, jusque sous le règne de Justinien. (Ibid., p. 47.) Le témoignage de Chorikios vient s'ajouter aux textes que l'on connaissait déjà. (Il est de nouveau question des acteurs tragiques plus bas, § XVII, 2.) — L'omission de l'article devant μετιόντας et χρωμένους est à noter.

<sup>20.</sup> Cf. Théophane, Chronographie, p. 281, l. 2, Classen, ξχαστος ελεύθερος οπου θέλει ἀχινδύνως δημοσιεύει (tuto atque impune in publicum procedere potest).

<sup>21.</sup>  $\mu \varepsilon$  (à ce qu'il semble) Ms.

<sup>22.</sup> Tout le monde a présentes à la mémoire les plaintes de Labérius, que César avait contraint, quoiqu'il eût le rang de chevalier, de monter sur la scène pour représenter lui-même ses mimes (Macrobe, Saturnales, II, 7). Grysar (Der Römische Mimus, p. 27) cite quelques exemples carac-

ήνεμόνων οι φίλοι τον όγχον ιποστέλλονται της έξοισίας, κών ίδωσί τι ποιούντας ανάξιον τζε άρχης ου θαρροϊσιν επιτιμάν, μίμοις δέ πάρεστι σχώπτειν αφήβως. [10] Ος μίν αποσχώπτοι σι μέν, ανάνητοι δέ περιφρονούμενοι γίνονται, αλλ' είροις αν τοίς ένόχοις όντας τοῖς σχώμμασιν ή πεπαιμένοις ή σπανιώτερον άμαστάνοντας η πειρωμένους έπισχιάζειν α πρόσθεν ανέδην ετόλμων. [11] Παισαι τοίνυν αὐτοίς λοιδοροί μενος, μή που καὶ σὲ δικαίως αμυνόμενοι σκώψωσι. [12] Ποιοίνται δε την επίπληξιν έφ' οίς αν ταύτη χρίσασθαι δέη(28) ου πικράν οίτω κάκρατον, θέλγουσαν δέ πως άμα καὶ δάκνουσαν, τη συνίθει κεράσαντες γάριτι.

§ XV. Αλλά τοίτων οίτω σαμώς δεικνιμένων, οίδεν, αιμίν, απάδοι σι των 'Ησιόδου κηφήνων(1), οξ τὰ των έργαζομένων άργοίντες αυτοί κατεσθίοισι και δαπανώσι μέν τα τών ευποροίντων ουδέν ητριφάν(2) επιστάμενοι, τοίς δε πενομένοις εμπόδιον yivortal noig the Jear altois ex two olnelwe Ednortes Egywe. αμέλει γὰρ ώς άργοι μελέτης οὐ δέονται, άλλ' ὑποβεβρεγμένοι καί την γαστέρα πληρούντες τὰ αίτων (3) ἐπιδείκνινται τοῖς θεωμένοις. [2] Πως ουν ήθος φυλάττειν, πως δ' άδειν(4) έμμελως μεθίοντας ένεστι; [3] Δεί γάρ και φωνήν είφραίνοι σαν έχειν καὶ φέουσαν γλώτταν ετοίμως - μίμος γὰρ διλογών η προσπταίων (6) σερίττεται μάλλον ή φήτωρ τοίτο (6) παθών - δεί και χορεί-

téristiques des libertés que prensient impunément les mimes de Rome vis-à-vis des empereurs mêmes (voy. Capitolin, Les deux Maximins, 9: Marc-Awrele, 29).

23. den Ms.

§ XV.] 1. Hésiode, Travaux et Jours, v. 303 et suiv.: OF REP BERYOS ζώη, κηψήνεσσι κοθούροις είκελος ύρμην. οί τε μελισσάων πάματον τρύχουσιν άεργολ

Eadovies. Cf. Théogonie, v. 595.

Cl. Théogonie, v. 595.

2. σίδεν τρυμάν Ms. Sur l'emploi de σίδεν ή pour σίδεν άλλο ή, voy. Fischer, Animado. ad Wellers grammat. Grace., 111, 1, p. 250: et Schaefer sur Lambert Bos, Ellipses Graceae, p. 879. Cf. Hyperide, Euxémppe, col. XXI, Il. 3-4, σίδενος αν μνησθείην ή τούτου.

3. νά αὐτών, hiatus. — Pour l'expression, cf. § I, 5, τὰ μίμων. — Le mot précédent, πληφούντες, ne να pas. Faut-il πλήθοντες? Cf. Eschyle, Agamemon, 1220, χείρας πρεών πλήθοντες. On sait combien la langue byzantine s'approprie volontiers les mots portiques.

4. Les cratics semblent avair έτὸ μεσ partia comptialle du mime: νον

4. Les cantica semblent avoir été une partie essentielle du mime: voy. là-dessus Teuffel, Geschichte der hamischen Literatur, 8, 11: cf. ci-dessous

 5 XVI, 1 - 5, et la note 1.
 5. H. Estienne, au Thesaurus, aux articles εδισσολογίω, sive διενολογίω, et διλογίω» et προσπεπίω: «Synes., de quodam memoriter pronuntiante. carmina, τούτους τοίς στίχους αποθίδωσιν, ου προσπιαίων, ου δισσολογών,

ειν επίστασθαι καὶ μὴ φθέγγεσθαι μόνον ἐπιδεξίως, ἀλλὰ καὶ βλέμματι θέλγειν(7), κὰν δέη δοκεῖν αὐτὸν ἀπατᾶσθαι, δοῶντα μη ὁρᾶν, τὸ τοῦ λόγου (8), καὶ ἀκούοντα μη ἀκούειν, ὅπως μηδεν ἀπολείπη (9) χάριτος ήδυσμα καν άπαντα ταῦτα τύχη μόνα λαχών, πολλών έστιν (έτ') ενδεής ου γάρ επιλήσμονα δει πεφυκέναι, μή τι τῶκ έξω μελετηθέντων ένδον αὐτὸν διαφύγη, οὐδε παρρησίας ενδεέστερον είναι — δειλία γάρ μνήμην εκπλήσσει —. [4] Σὺ μέν ούν οίει τούς μίμους έμπόδισμα γίνεσθαι τοῖς ἀπὸ τῶν γειρών τρεφομένοις έγω δε μείζονος αιτίους δρώ προθυμίας (10). [5] Ώσπες γὰς οὖ τὸν μέτςιον ὕπνον φαμέν κώλυμ' εἶναι τοῖς ἔργοις, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τούτοις λυσιτελεῖν ἐπιρρωννύντα τὸ σῶμα, καὶ τοὺς μακρὰν πορευημένους ὁδὸν τὰς ἐν μέσφ καταγωγας ολόμεθα προθυμοτέρους ποιείν, όταν αθτοίς η δένδρου σχιάς η πηγής η λουτφού τινος απολαύειν έξη (11)· ούτω καὶ σύμμετφος ει της θέας ανάπαυσις σπουδαιότερον έχεσθαι τῶν έργων παρασκευάζει, ώστε τους έργαζημένους διπλοῦν εἰκότως μισθὸν ἐποφείλειν τοῖς μίμοις, εὐφροσύνης τε καὶ σπουδῆς. [6] Όθεν πρὸς έμαυτον τοιαῦτά μοι λέγοντας ἀναπλάττω· «μη λάθη σε τῶν μίμων ὁ κατήγορος ἀπατήσας · οὐδεν ἡμῖν εμιποδών (12) εστιν ἡ θέα, άλλα καὶ τοῦ συνήθους όξύτερον προτρέπει μαλλον ἐργάζεσθαι τοὺς ἀπολαύειν ἐπειγομένους. διὰ ταύτην καὶ νύκτως πληροῦσί τινες δ μεθ' ήμέραν έργον ποιείν έβουλεύοντο, [7] Ού γάρ πενία

οὐα ἐφιστάμενος ἐφ' ὡ τὴν ἀνάμνησιν ἀθροῖσαι.» Προσπταίω = « s'arrêter en récitant». Δισσολογῶ ου διλογῶ = « bégayer, répéter en récitant». L'idée contraire à celle de ces deux verbes est exprimée dans la phrase suivante par φθέγγεσθαι ἐπιδεξίως. Pour προσπταίω, cf. Aristote, Problèmes, 11, 60, προσπταίοντες ἐπίσχουσιν ὥσπερ οἱ ὀργιζόμενοι. Quant à δισσολογῶ chez Synesios et διλογῶ ici chez Chorikios, ce sont des exemples uniques de ces verbes dans ce sens.

<sup>6.</sup> Vaut-il mieux écrire rairò?

<sup>7.</sup> On sait que les mimes jouaient sans masque. Cf., p. ex., Athénée, X, p. 452 F, Κλέων ὁ μίμαυλος ξπιχαλούμενος, ὅσπερ καὶ τῶν Ἰταλικῶν μίμων ἄριστος γέγονεν αὐτοπρόσωπος ὑποχριτής.

<sup>8.</sup> τὸ τοῦ λόγου, «comme dit le proverbe»: voy. Schaefer sur Lambert Bos, Ellipses Graecae, p. 917.

<sup>9.</sup> απολείποι, et ainsi un peu plus bas διαφύγοι, Ms.

<sup>10.</sup> Comparez le développement qui commence ici avec le passage suivant de l'Éloge de Marcien, II, p. 124, l. 12 et suiv., Boisson., οὐ μὴν τῶν ἐορτῶν ἡ πυπνότης τοῖς ἔργοις λυμαίνεται, πόνων ἀτέλειαν ἔχουσαι ἀλλὰ μᾶλλον τὰς τέχνας αὐται κοσμοῦσι, προθυμοτέρους ποιοῦσαι τοὺς μετιόντας, ὥσπερ τοὺς μαχρὰν πορευομένους ὁδὸν αἱ μεταξὺ καταλύσεις, δένδρων, ἄν οὕτω τύχη, σπὰν, πῦρ τε μέτριον καὶ πηγὴν ἀψοφητὶ ὁξουσαν ἔχουσαι. Οἱ τε γὰρ πονοιταῖς ἑορταῖς κουφότεροι γίνονται, καὶ τοῖς πόνοις αὐται μᾶλλον ἡδίους.

<sup>11.</sup> ἐξῆν Με.
12. Cf. Éloge d'Aratios, § VI, 2, οὐ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ἐμποδὼν πρὸς τὴν ὕβοιν θεμένη. Voy. ci-dessus, 1, τοῖς δὲ πενομένοις ἐμπόδιον γίνονται, ε, 4, ἐμπόδισμα.

μόνον έγείρει τὰς τέχνας, άλλὰ καὶ θέας ἐπιθιμία, καὶ νικά τὸ έχ τις άγριπνίας ταλαιπωρίαν ή της έχ του θεωρείν είθιμίο (18) έλπίς, ν [8] Τοιοίτοις οι γειροτέγναι διαθριλοίσι μοι λίοσο τὰ ώτα (14), ώς ήδυ μέν της τοιαίτης ἀπόνασθαι θέας, ήδυ ( τές συινές έξιοντας απαγγέλλειν (15) τούς εωρανότας τούς ε τεθεαμένοις. [9] Είτα λέγεις λίχνοις καὶ φιλοπότας είναι τα μίμοις. Καίτοι τῷ καταλόγῳ τῶν γνωρισμάτων(18), ἐξ ών ἔσαμο χρίναι μίμον είδοχιμείν, και το σωνασκείν συντρίθμηται. [fc 162] ώστε δείν έκατέρου νοσήματος (17) ἀπηλλάγθαι, ὅπως αἰτ μη βλάψη την ευφωνίαν σιτίων πληθος και μέθη(18).

\$ XVI. Βλάψειέ γε, ατσίν, ω θεοί αλογοιών γάρ ασμάτων! αχρόασις - μίμοις δε ταιτα(2) σίνιθες άδειν - όσω αν (3) εμμλέστερον έχη, τοσοίτω μαλλον ταϊς των ακοιόντων επιβοιλεύ ψιχαίς, πλείονα μνήμην της εξφωνίας έργαζομένης χώσα μ πράττουσιν ή φθέγγονται μίμοι μόνοις βλάπτειν τοίς παγόντι λοχίει, τὰ δὲ τοίτων ἄσματα καὶ κόρην οίκοι καθημένην κοσμίς είς ανράτειον μεταφέρει, των έξω τα τοιαίτα πικνά μελφιδού των, οιδέ ταίτην εώντων ανίχοον είναι. [2] Είτά σοι τοσαίτ έχειν δοκεί μίμων ζισματα δώμην, ώς τρέπειν και μεταπλάττε τών απροωμένων τὰς γνώμας; [3] Καὶ φύσις ή μεν γίνεται, ή απόλλιται(4). Επηχωρεί μέν ή πρείττων, ή δ' έναντία, ταίτ έξιοί σις (6), την έπὶ ψυχήν παροδον λίψεται; [4] Καν θιγάτρο έχτς ώραν άγοισαν ήδη παστάδος, εί σοι την οίκιαν άδοι 1 παριών, δέδοικας μές καταλείψασα τον ίστον ή την ήλακάτην κ

14. Cf Platon, Republique, 1. II, p. 358 C, arogio perroi diaresockquel τα ώτα άχούων Θοαστιμάχου και μιρίων αλίων.

5. Istoovens Ma.

<sup>13.</sup> EniBuplas Ms. - Un peu plus bas, diagolikolof Ms.: mais ve Cobet, Miscellanea critica, p. 221.

<sup>15</sup> Cf. § VI, 8, et la note 15.

<sup>16.</sup> καταλόγφ, cf. § II, 3, et la note 2; γνωρισμάτων, cf. Eloge d'Arati § II, 1, et la note 4. 17. Cf. § IV, 5, voueir axonalar.

<sup>18.</sup> Pluton, Lois, 1. II. p. 665 E, και ταυτά γ' εί καθάτεο οι περί νίο χυροί άγανιζομενοι πειμυνασκηκότες ίσχνοί τε και άσιτοι άναγκάζουντο άθ of rotoveoi: Suidas, www.auxeiv. endmaran auxeiv.

<sup>§</sup> XVI.] 1. Saint Jean Chrysostome, Contre les jeux du Cirque et spectacles, t. VI, p. 274 E. Montfaucon, y reixa montp. . . . aquara adoes (ἐν τῷ θεἀτοφ) πορικά, μέλη κατακεκλασμένα: et, quelques hgnes plus h
 p. 275 A, τὰ μέλη τα πορικά. Cf. ci-dessus, § XV, 2, et la note 4.
 2. Ne fant-il pas plutôt τοιαῦτα?
 3. ἔσφ (περ) ἀν ferait disparaître l'hiatus.

<sup>1</sup> Platon oppose perpétuellement phyronau et anollouar, p ex , Pars nule, p. 156 B. Grav μεν χέρνηται εν, το παλλα είναι απόλλεται. Voy A Lexicon Platonicum, t. I, p. 245.

τον ἄτρακτον ἀπορρίψασα ἢ ὅ τι ὰν ἐργαζομένη τυγχάνη, παρακλουθήση τῷ ἄδοντι δελεασθείσα τῷ μέλει; [5] Πόσου ὰν πρίαιτο (8) νέος σώφρονος κόρης ἐρῶν (7) τοσαύτην ἰσχὺν ἐν ταύταις εἶναι ταῖς μελφδίαις ὅσην ὑπολαμβάνεις πλεῖστα γὰρ ὅσα ταῖς θύραις προσάδων τῆς ἐρωμένης, παρὰ κω φοῦ θύραν ἄδει, κατὰ (8) τὴν παροιμίαν (9) τὴν δὲ κακῶς τεθραμμένην, κὰν ἄμουσος ἢ τις, ἑρδίως ἐφέλκεται. [6] Οὐκοῦν εἰ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν μάνθανε ταῦτα. [7] Παραδέδωκέ τις ἀτόποις ἐπιθυμίαις τὰν λογισμόν; οὐδαμῶς αὐτὸν μετάρρυθμίσαι δυνήση, κὰν μακρότερον τῆς Ἰλιάδος ἐγκώμιον ἐγκρατείας αὐτῷ διεξέλθης. [8] Σώφων ἔφυ (10) τις ἔτερος; οὐ μετατίθης τὸν ἄνδρα, κὰν (11) διαρραγῆς ἄδων αἴσχιστα μέλη. [9] "Αν δὲ πύθη τὴν πρόφασιν, ἀποκρινοῦναί σοι ταύτην ἄνδρες, σοφίαν μὲν ἄλλος ἄλλην ἐπιδειξάμενοι, πάντες δ' ἄμαχον εἰρηκότες τὴν φύσιν εἶναι. [10] Εὐριπίδης μὲν γὰρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει (18) σοφώτερος,

(α) λλ' απρας (φησίν) ευηθίας (18)

απτοιτ' αν δστις την φύσιν νικαν θέλοι (14).

[11] Πίνδαρος δὲ, τὸ θρέμμα τῶν μελιττῶν, τόδ' ἔφη που (15) λέγων

<sup>6.</sup> πριᾶτο Ms. — Πόσου ἄν, et un peu plus haut τῷ ἄδοντι font hiatus. Peut-être y aurait-il lieu d'écrire πόσου ⟨δ'⟩ ᾶν, et de retrancher τῷ ἄδοντι.

<sup>7.</sup> ὁρῶν Ms. — Peut-être faudrait-il écrire ensuite τὸ (το)σαύτην. 8. ἄδει κατὰ] ἄδεικτα Ms.

<sup>9.</sup> Macarios Chrysocéphale, VI, 89, chez Leutsch, Paroemiographi Graeci, t. II, p. 200, παρὰ κωφοῦ θύρας ἀλεῖν (le ms. de Leutsch porte ἀλεῖν: Walz avait conjecturé heureusement ἄδειν): ἐπὶ τῶν μὴ προσεχόντων. Cf. Aristénète, I, 28, p. 125, Boissonade, παρὰ κωφὸν ἄδειν δοκεῖς: Libanios chez Boissonade, Anecdota Graeca, t. I, p. 167, ἀλλ' ηδον, τὸ τῆς παροιμίας, ἐπὶ κωφῷ: Virgile, Bucoliques, X, 8, non canimus surdis. Si l'on fait attention que le proverbe dont il s'agit se rencontre fort communément dans la littérature classique avec des variantes dans l'expression (voy. Paroem. Gr., t. I, p. 370, note sur Grégoire de Chypre, III, 32), mais que Chorikios et Makarios Chrysocéphale le citent sous une même forme et qui leur est propre à eux deux — car ἄλειν n'est autre chose qu'une faute de copie —; si l'on se rappelle, en outre, que ce dernier auteur a fait entrer dans sa Podωνιά un grand nombre de « pensées » recueillies chez Chorikios, on sera amené à conclure que le proverbe 89° de la vi° centurie de Makarios a été tiré du passage même de Chorikios qui fait l'objet de cette note.

<sup>10.</sup> ἔφη Ms.11. zār] καὶ Ms.

<sup>12.</sup> Pour ce datif, cf. Sophocle, Trachiniennes, 718, δόξη γοῦν ἐμῆ.

<sup>13.</sup> μαχρᾶς φησιν εὐθείας Ms. — ἀλλ' ἄχρας Tournier. — Chorikios a peut-être voulu imiter cette expression d'Euripide, au § XII, 4, ἄτοπον μέν, οὖπω δὲ τῆς ἄχρας μανίας τεχμήριον.

<sup>14.</sup> Isla Ms. La leçon Isla peut d'ailleurs aller, si ouis se rapportait à une personne déterminée, avec le sens de quippe qui. — Ce fragment d'Euripide paraît nouveau.

<sup>15.</sup> Olympiques, XI, 20-21, το γαρ | εμφυές ουτ' αίθων κτλ.

ous' allow alware out episponor léones nevallatante (16) 330c.

[12] Oire deirorg, grai, - roiro guo i negdw ornairei roi ποιετή - μετασκειάσαι δίνατοι γνώμεν, οίτε φάδος - τολιο γάρ o leur engairet. [13] Kai uir agnat' egri rà Hirdapon notiματα, κάπο του πασσάλου την φόριμγηα καθελών(17) ίδεν άμα redagi wr (19) ra uehr, ahl buws airns one diaggide, doa ur μοι τάσματα σίσεως απαίτει χρατείν, καν άδω πρός λίραν, οττε γάρ αίθων άλωπηξ οττ' έριβρομοι λέοντες τοττ' αν diracro. [14] Dance our Mindago; adar of noice ouggoveir τον ακόλαστον, σέτως (19) άδοντες μίποι τίν έγχρατί και σεμνών πρός αίσχρας ου μεταφέροισιν έδονάς. [15] Ει δέ με δεί και όττορικήν τινα μαρτιρίαν προσθείναι - δεί δέ, σοσιστίν είναι πειρώμενον -, λέγει που δίχωρ τις, οι γάριτες οι λόγοι προσαγορεί ονται (20) \* «πίκ αν γένοιτο χριστός ό κακός έξ ετέρας είς έτέραν πόλιν έλθών, » [16] Οξτω τώπον αποφαίνωνται πάντες είναι το πεσικός. [17] Πάρεστι δε τὰ τοῖς πάλαι σουρίς είρι μένα βεβαιώσαι τοις νιν όρωμένοις είδιλον γάρ ώς κάκει τοι τοιούτοις έξ ων έωρων έχρισαντο λόγοις [18] Πώσοι δι φίλακες πρός έδονας επειγάμενον κατέχειν δίνανται νέον; [19] Διεξεληλί-Jasi ze dià nàsig undownoi gridaria, dei re nheisn eia asua. λειαν, ώς φοντο, προστιθέντες, εί πως την αγρατή βιάσαιντο σίσιν και πλείστας ήνίας μεγανεσάμενοι, παιδαγικοίς, άπειλάς. διδασχάλοις, μάστιγας, γαλιναγωγείν οὐ δεδύνηνται. [20] Πόσας οί γιναικών έρωντες ποσμίων έπάγρησι προσβολάς ταις έριπιένας. inevelaz, danpra, nehr, dispor enamehiaz ai de nevorour aroustor. (21) Ivois toirer es augotépur, ex te tur Beltiéreur ex te των έναντίων, ώς αμετάστατον έκατέροις ή φίσις, μή βοίλοι δοκείν άγροικότερος είναι τῷ πρὸς τάσματα φόλω, ἄλλως τε καί πολλών έν τούτοις αποσμίας έχόντων οδδέν.

\$ XVII. Enci de riv eigoriar 'noorelleodat gis os eraράσθαι ταίτης αίτοις έλπεσείν, φέρε τι (1) και πρός τοίτό σοι

<sup>17.</sup> Les manuscrits de Pindare portent diallazairo 17. Pindare, Olympiques, I, 27, alla Jondar aro goomes a rassalon f LEW BUY

<sup>14</sup> Teurnier voudrait retraneber aun nibagigur.

<sup>21.</sup> Photios, Billiotheque, manuscrit 61, p 20 A, Bekker, rois uer lojou, nivol to-u-d. Alagirat, ties Nagina; broundar uit. § XVII ] 1. gepere re Ms.

λέξωμεν. [2] Μίμος γὰρ άπας, κὰν ἄγαν (2) εὖφωνος η, τὰ δεύτερα φέρει τραγωδίας ύποχριτοῦ (8), δς νῦν μεν εἰσέρχεται παῖδα φ(ονέ)α (4) [fol. 163] μητρός ζύποκρινόμενος), νῦν δὲ μητέρα ξίφος επιφέρουσαν τέχνοις ύπο ζηλοτυπίας ερωτικής (5). [3] Εί τοίνον εκείνων ατοπώτερα ταῦτα καὶ μίμων φωνης ή τούτων καθέστηκε κρείττων, διχόθεν οδτοι μίμων έλέγχονται βλαβερώτεροι, ώστε, μίμων εκβεβλημένων συναπελαύνονται τούτοις οι μείζονα βλάπτοντες μαλλον δε διώχων μέν τις εχείνους τάχα φείσεται μίμων, είπερ ήττον λυμαίνονται, τούτους δέ φυγή ζημιῶν ἐκείνοις μείζονα σωφρονισμόν έπιθήσει ώστε τη κατά των μίμων όργη λανθάνεις επέρους ους ου βούλει προπηλακίζων. [4] Τί ουν εντεύθε (6) συμβαίνει; κεκλεῖσθαι τὰ θέατρα (7), καὶ μάτην ούτως έστάναι, δ πολύ δεινότερόν έστι τοῦ καθελεῖν καθαιρεθέντα μέν γάρ κατά βραχύ την μνήμην απομαραίνει, έστηκότα δ' οὐκ έῷ τοὺς έρωντας έπιλανθάνεσθαι, ανάμνησις (8) δ' ήδονής τελέως καταλυθείσης πικροτάτη γίνεται λύπη, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀποβαλόντων τὰ φίλταθ' οἱ μεμνημένοι τῶν ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀθλιώτεροι(9). [5] Εί δὲ καθελεῖν ἡμῖν ἐπιτρέψεις, ἐλαττον μὲν ἡ καθαίρεσις, χρόνου προϊόντος, λυπεί, μείζονα δὲ τὴν δυσσέβειαν έχει πρὸς τον άρχειν θεάτρου λαχόντα θεόν(10).

§ XVIII. Πάνυ τοίνυν εἰκότως ἂν ἐμαυτοῦ καταγνοίην, εἰ κωμφδίας πολλαχοῦ μνημονεύσας τοῦ λόγου, ἐκεῖνο παραλιπεῖν καρτερήσω. [2] Φασὶ τὸν εύρηκότα τὴν ὑπὲρ ῆς ἀγωνίζομαι τέχνην (¹), ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μὲν δεύτε-

2. aywv Ms.: ayav Tournier.

4.  $\varphi \dots^{\alpha_r}$  (lettres disparues) Ms.

. .

5. Allusions aux tragédies des Choéphores, d'Électre, de Médée.

6. La forme ἐντεῦθε est donnée de même par le manuscrit dans l'Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 16, Boisson., καλῶν εὐποψήσουσιν ἐντεῦθε παρα-δειγμάτων. On a rencontré plus haut, § VIII, 18, οἴκοθε pour οἴκοθεν.

8.  $\alpha \nu \dot{\alpha} \mu \nu \eta \sigma \iota \varsigma \dot{\gamma} \dot{\sigma} \delta \sigma \nu \dot{\eta} \varsigma + \dot{\epsilon} \pi \iota \lambda \dot{\epsilon} \lambda \eta \sigma \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \sigma \lambda \iota \dot{\omega} \iota \alpha \tau \sigma \iota$ , fragment  $\pi \beta'$  chez

Boissonade, p. 297. (Cf. la note 11 du § VI, au Nota).

<sup>3.</sup> Sur les représentations de tragédies à cette époque, voy. § XIV, 7, et la note 19.

<sup>7.</sup> Les représentations de mimes au théâtre furent abolies un siècle et demi après Chorikios par un canon du concile dit «Concilium Trullanum», en l'an 706. Hardouin, Acta concil., t. III, p. 1681, canon 51, καθόλου απαγορεύει ἡ ἀγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος αὕτη τοὺς λεγομένους μίμους καὶ τὰ τούτων θέατρα... καὶ τὰς ἐπὶ σκηνῶν ὀρχήσεις ἐπιτελεῖσθαι. Alors les mimes, selon Grysar (Der Römische Mimus, p. 108), se réfugièrent au Cirque, où les avaient précédés les danseurs, ainsi que les pantomimes.

<sup>9.</sup> ἀθλιώτεροι Ms. Villoison d'après le manuscrit de Macarios Chrysocéphale et Boissonade d'après Villoison avaient édité ἀθλιώτατοι, mais Boissonade avait déjà proposé en note ἀθλιώτεροι.

<sup>10.</sup> Sur le paganisme de Chorikios, voy. plus haut § XII, 7, et la note 5. § XVIII.] 1. L'orateur veut parler de Philémon, l'inventeur de la «co-

ρος, την τάξιν δε πρώτος(2), έχείνον δη λέγουσι και τον παίδα τον Λοπείθοις(3) ήλικιώτας τ' άμφω καὶ φίλοις ώτι μάλιστ' είναι, σινάπτοντος καθ' Όμιρον του θεού τους δμοίους τον τρώπον(4), και γνώμας εμμέτρους αλλήλοις αντιτιθέναι(6) και μή χείρονα Μενάνδροι δόξαι τον Ετερον τοιοίτον άνδρα διαβάλλειν Entreipeic.

§ XIX. Joinor (1) toiver juit node to the novoag eldog (2) καί το φαπίζεσθαι (3) μεταβήση, ψόγον έξ αμφοτέρων ολόμενος μίμοις κατασκειάζειν. [2] Έκατέραν δέ σου κατηγορίαν είς άπο-

médie nouvelle». Il semble, ici et au § II, considérer le mime comme l'héritier de la comédie nouvelle. Cf. aussi Marc-Aurèle, XI, 6, (ἡ νέα κομφοδιο) κατ' ολίγον έπὶ την ἐκ μιμήσεως φιλοτεχνίαν ἐπερρίη. Voy, à ce sujet, Welcker, Geschichte der Griechisch-Romischen Tragodie, p. 1433 et suivantes.

2. Phrase obscure: voy. l'Introduction, p 38.

8. Le fils de Diopithe, c'est Ménandre. ως αξεί τον όμοιον άγει δεός ως τον όμοιον. Odyssée, XVII, 218.

5. Allusion évidente à quelque composition du genre de la Merardoce nd dulquores (dulartores manuscrit) serventes, publice par Rutgers, Varurum lectionum libri sex (Leyde, 1618), pp. 356 et suiv., et très-probablement à cette sérventes même Meineke (Menandri et Philemonis reliquine, p. VII) croit qu'elle a été composée à l'aide du recueil de Stoliée: elle aura paru vra semblablement peu de temps après la publication de ce recueil, qui ne remonte pas lui-même beaucoup au delà de l'epoque de Chorikios. Cette σύγκρισιε était sans doute encore une nouveauté litteraire quand il prononça ce discours sur les mimes - Plus bas, dans cette même phrase: erepor? ou éraipor?

§ XIX.] 1. La fin du folio 163 recto à partir du mot louvér, sinsi que le folio 163 rerso tout entier, sont de la même mauvaise écriture qu'on a deja rencontrée à plusieurs reprises dans les pages précédentes (voyez

§ X, note 19).

2. Dans tous les mimes figurait un personnage bouffon, chauve, toujours battu et recevant des soufilets de tout le monde, sorte de pa.llasse que battu et recevant des soutilets de tout le monde, sorte de pallasse que les Grecs nommaient uovoc qualaxeós et les Romains morio, scurra, stupidus, sannio (Cicéron, de Oratore, 2, 61). C'est à ce personnage que fait allusion Juvénal. V, 171. «pulsandum vertice raso [] prachelis quandoque caput.» (f. Nomius Marcellus, s. v. Calvitur, «detum est frustratur, tractum a calvis numicis, quod sint omnibus frustratui.» Martial parle en deux cudroits (voy. la note suivante) d'un de ces paillasses, nommé Panniculus, qui fut un acteur oclèbre. Voy. aussi Tertullien cité à la note suivante, et Arnobe, l. 7, f° 151, p. 267, 10, Reifferscheid, «stupidorum capitibus FRAUE. A

3. Comparez ce que rapporte de la future impératrice Théodera, alors autrice dais une troupe de mimes, Procope, Histoire scriète, ch. 9, καὶ τοιαίτη τις ηι οία μαπιζομέτη μέν τε καὶ κατά κόρμης πατασσομένη χωριεντίζειν τε καὶ μέγιστα άνακαγχάζειν. «Hoc spectaculi genus carmine Gregorius Nazianzenus exposuit εν τῷ Νικοβούλου πρός τὸν πατέρα (= t. XXXVII.

col. 1517, Migne: v. 157 et suiv.),

Vågeger äller άνδοών, θηλιτέρων, πολικαμπέα εέρψιν έχοντες, καλ μίμων σκιεροίσι δαπίσμασιν, ολε υπο κόροη γυμνούται ψοφέουσα γελοίλον άντλ γόοιο.

προύεται (4) μίμος, δν άπαιτεί τρέφειν τε κόμην ή τέχνη καί φαπίζειν τους άλλους. [3] Εὶ μὲν οὖν ἐκεῖνον μέμψεως ἐξαιρεῖς, πῶς ὅλον αὐτὸ διαβάλλεις τὸ πρᾶγμα; τὸ γὰρ ὅλως αἰσχρὸν οὐδένα των μετιόντων ἄμεμπτον έχει. [4] Εὶ δὲ μηδὲ τοῦτον λοιδορίας ελευθεροίς, τί τοις άλλοις είς άδοξίαν προφέρεις της τε κεφαλής τὸ ψιλὸν καὶ τὴν ἐπὶ κόρρης πληγήν; [5] Εἴ τις, ὧ δαιμόνιε, ψόγος εκ τοιαύτης ύπηρχε κουράς, ούκ αν οί σοφώτατοι πάπων Αιγύπτιοι ταύτην άσχειν ευθύς έχ παίδων ήξίουν, ώς πού φησιν ό τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ψ φιλοξενίας μισθὸν έκάστη βίβλον έδωκε μίαν (5). [6] Τί δέ σοι τῶν Αἰγυπτίων τὸν ιδιώτην δμιλον λέγω, των εν αυτοίς ίερεων κεφαλήν τε και γένειον εν χρφ ξυρομένων (6); [7] Εὶ δὲ τῷ ραπίσαντι φαυλίζεις τὴν ἐπιτήδευσιν, πῶς θεασόμεθα πύχτας ών αὶ πληγαὶ καὶ φόνον πολλάκις ελογάσαντο, όθεν ο τοῦ Δράκοντος νόμος «ἄν (<sup>7</sup>) τις άποκτείνη, φησίν, εν άθλοις ακων;» [8] Τί δ' αν είποις περί των ίθύνειν τους εππους είδότων, οι πολλάκις τύπτειν άλλήλους ξξάγονται δυοίν εν ταὐτῷ συμπλεκομένων άρμάτων; άλλὰ καὶ μίνδυνος έχει συνεχής ίππων τε χάνδοων, χὰν άνέλη τις τοῦτο, συνανείλε καὶ τὴν ἐκ τῆς ἁμίλλης ἡδονὴν τῶν θεωμένων. [9] Τί δὲ φήσομεν, πρὸς θεῶν (8), ἂν ἀθλητὴς τὸν ἀντίπαλον καταβάλη (%); τί δ', εἰ δρομεὺς τὸν ἐναντίον ὑποσκελίσει; [10] Τί δράσεις

Et ad Seleucum.

μῖμοι γελοίων χονδύλοις είθισμένοι αἰδῶ τεμόντες τοῖς ξυροῖς πρὸ τῶν τριχῶν.» (Note d'Alemani.) Cf. saint Jean Chrysostome, vol. VII, p. 422 D, Montfaucon: vol. VIII, p. 6 B: Synésios, Éloge de la calvitie, p. 77, Pétau: Tertullien, De spectaculis, § 23, éd. Klussmann (1877), «placebit et ille, qui voltus suos novacula mutat infidelis erga faciem suam, quam non contentus Saturno et Isidi et Libero proximam facere insuper contumeliis alaparum sic obicit, tanquam de praecepto domini ludat? docet scilicet et diabolus verberandam maxillam patienter offerre». Voy., pour une époque plus ancienne, Martial, II, 72, 8-4, «os tibi percisum quanto non ipse Latinus || vilia Panniculi percutit ora sono»: V, 61, 11-12, «O quam dignus eras alapis, Mariane, Latini: || te successurum credo ego Panniculo». Cf. encore Arnobe corrigé par L. Havet, Rev. de Phil., 1877, p. 281.

4. εἰσὰποχρούεται Ms. — Cf. § XX, 2, ἀμφότερον δῶρον ἐνὸς (?? ος Ms.) ὑπάρχει θεοῦ.

5. Hérodote, II, 86, Αλγύπτιοι δε ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὐξεσθαι τάς τε ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. — La légende que Chorikios rapporte ici sur Hérodote ne paraît pas connue d'ailleurs.

9. καταβάλλη Μ8.

<sup>6.</sup> Ibid., οἱ ἱρέες θεῶν τῆ μὲν ἄλλη χομέουσι, ἐν Δἰγύπτῳ δὲ ξυρεῦνται.
7. Loi de Dracon citée chez Démosthène, Aristocrate, § 58, p. 687, l. l. ἐάν τις ἀποχτείνη ἐν ἄθλοις ἄχων ῆ χτλ..., τούτων ἕνεχα μὴ φεύγειν χτείναντα. Cf. Platon, Lois, IX, p. 865 A.

<sup>8.</sup> Cf. 10, νη Δία: et § XII, 7, ainsi que la note 5.

αγωνοθέτης ήμιν καταστάς; Ἐπιτάξεις, νη Δία (10), τις κίρι κι προειπείν άπασι μι, τοιαίτα τολμάν; « Πώς οὐν στεφανωθήσομαι (11)» βοιώντος ἀκοίση δικαίως ἐκάστου. [11] "Ακουε δή, φασί, πρός τοῖτο μάλα καλοῦ λόγου. [12] Σιμπόσιου (12) ήν, καὶ παρήν αἰλητής ηίλει μέν οὐτος, οἱ δὲ πίνοντες ήκοιον. [13] Ως δὲ τοῖ δείπνου προϊώντος (13) ώρχοῖντο—οἶνος γὰς καὶ αὐλὸς εἰς ὅρχησιν ἐγείρειν φιλεῖ —, ἔτι σφοδρότερον ἐνέπνεισε τοῖς αἰλοῖς, ιώστε διέσιρε τις τὸν [fol. 164] ἄνδρα (14), τὰς γνάθοις ὁρῶν ωγκωμένας ὁ δὲ παισάμενος τοῦ αἰλεῖν (16) ὅτε τῆς ὀρχήσεως οἱ λοιποὶ, ήξίου μὴ τὸν ὅγκον αὐτοῖ τῆς ὄψεως μέμψασθαι μις γὰς οἰδον τ' εἶναι τούτου χωρίς εἰδοκιμεῖν αἰληταῖς. [14] Τοῖτο καὶ μίμοις καὶ παγκρατιασταῖς καὶ δρομεῖσι καθληταῖς λέγειν άρμόσει, ἐκάστου τὴν ἐκ τῆς ἰδίας προβαλλομένου τέχνης πληγήν μὴ γὰς οἶόν τ' (16) εἶναι ταύτης ἐκτὸς ἐπιδεἰκνυσθαι.

§ ΧΧ. Οἰμαι τοίνυν, εἰ τὸν Διόνυσον (¹) ἡλίπος ἐστὶ θεὸς ἐν βραχεῖ παραστήσω τὰς εἰς ἀνθρώποις εἰεργεσίας αἰτοῦ διελθών, εἰς τὶν παροϊσάν μοι τοῖτο τείνειν ἐπόθεσιν μίμοις γὰρ κόσμον οἰ μικρὰν συντελεῖν τὶν εὐσημίαν τοῦ προεστηκότος μίμων θεοῦ ἐπεὶ κὰν ἡνιόχοις συνηγορή τις τὰν Ἱππιον (²) ὑμιήσει θεὰν, τὴν δὲ Δητοῖς, ὰν ἐπαινεῖν ἐθέλη τὰ κυνηγέσια. [2] Δίο τοίνιν ὄντων οἰς ἡδεται μάλιστα φίσις ἀνθρώπων ἀμπέλου τε καὶ σικῆς—ἄστε τὰν παϊδα τὰν Δίξου δεικνίναι βοιλόμενον τὴν Περσῶν ἀτιχίαν «οἰκ (³) οἴνω χρέωνται» φάναι, κοὶ σῖκα ἐχοισι τρώγειν» —, ἀμφότερον δώρον ἐνὸς (⁴) ὑπάρχει θεοῦ. [3] Ἐωρακώς δὲ τῶν δωρεῶν τὴν ἐτίραν τὰν οἰνον λιμαινόμενον τοῖς κεχρημένοις—οἴπω γὰρ οἴνου χίδατος ἔγνωστο κρᾶσις ἀνθρώ-

12 En regard de la ligne dans faquelle commence ce récit, on voit à la

marge du manuscrit l'abreviation qui signifie operor.

13 Demosthène, Ambassade, § 197, p. 402, 23, sis de monte rò neaven.

14. Avec le fotto 164 recto, la main qui a copié la plus grande partic du discours reprend, et elle le conduit jusqu'a la fin. Voy. § X, note 19, et § XI, note 10.

15. L'hiatus ne messied pas au ton de cette anecdote - Un peu plus

bas, Woov Ms.

16. olovini Ms

§ XX.] 1. Sur la singularité de cet éloge de Dionysos dans la bouche d'un orateur chretien, voy. § XII, 7, et la note 5.

2. Inniec, surnom de Posidon.

3. Herodote, Ι, 71, οία οίνω διαχοέωνται, άλλα έδου τοτέω σεν, οὐ σέκα δε έχουσε τρώγειν, οὐα άλλο δὲ άγαθον οὐδέν.

4. c.o. (lettres disparues) Ms. Cf. § XIX, 2, exaregar de son manyinglar eig unoxponera mino;

Cf. 9, πρός δεών, et la note 8.
 ατεφανηθήσομαι Με.

ποις —, πάλιν ως ήμας εφοίτα, καὶ ταύτην εἰσηγεῖται τὴν μῖξιν. [4] Ἐντεῦθεν αὐτῷ διπλῆν ἄγοντες ἑορτὴν Αθηναῖοι τιμῶσιν ἐν ἄστει, θεραπεύουσιν ἐν ἀγρῷ τὸν θεόν. [5] Τοιοῦτος, ὧ παρόντες, ὁ τῶν μίμων προστάτης δοῦναι δὲ χάριν αὐτὸν αἰτῶ μου τῷ λόγῳ, καὶ (5) τοῦτον ἐκτῖσαι μοι τῆς συνηγορίας μισθὸν ἣν ὑπὲρ τῆς τέχνης ⟨ῆς⟩ (6) ἔφορός ἐστιν εἰργασάμην.

δ. καὶ τοῦτον - εἰργασάμην, fragment ροβ΄ chez Boissonade, p. 309.
6. «Inserui ης.» (Boissonade).

Notes ajoutées par Charles Graux depuis juillet 1877 [H. G.]:

I, note 9. Voy. Loi de Julien au Code Théodosien, livre 13, titre 3, loi 5: Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, quisquis docere vult, non repente, nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro judicio studiis civitatum accedant (de l'an 362). Cf., dans le même titre, d'autres lois sur les professeurs. — Voy. aussi Schlosser, Weltgeschichte, 3. Th., 3. Abth., p. 53, cité par E. Chastel, Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient, p. 97-98.

IV, note 18. Δ., φ φασι τ. 3. α., τ. κτλ. Hug (Miscell. phil.).

VIII, note 3. Julien, sur le Roi Soleil, p. 131 D: ή βασιλεύουσα πόλις (= CP). — Lydus, de ostentis, p. 60, Wachsm.: τὰ τῆς βασιλίδος πόλεως ἔσται χρείττονα.

— note 7. Sur les Brumalia, consulter les auteurs auxquels renvoie E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 311, notes 3-6.

— note 33. Cf. art. de Vernes dans la Revue Critique du 1er mars 1879, p. 166.

XIII, note 7. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, et la note 19.

XV, note 8. Cf. Démosthène, Aristogit., 589: τὸ τῆς παροιμίας ὁρῶν-

τας μη όραν και ακούοντας μη ακούειν.

XVI, note 1. Sur St Jean Chrysostome, contre ces «chants profanes et impies, qui, appris au théâtre, retentissaient dans les maisons», etc., cf. E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 210, avec les renvois de la note 4.

A la fin. Für die Geschichte der Mimen in der spätesten Kaiserzeit liefert wenigstens ein Material von ganz brauchbaren Notizen Er. Müller: de genio aevi Theodosiani. Havniae 1797, p. II, pag. 91 in dem cap. 9 de spectaculis scenicis.

La publication des deux pièces de Chorikios qu'on vient de lire a valu à Ch. Graux l'honneur d'un article de M. C. G. Cobet, dans Mnemosyne, et d'une Lettre de M. Th. Gomperz, parue dans la Revue de Philologie même, dont nous avons cru pouvoir reproduire ici les parties principales, que voici:

H. G.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## MNEMOSYNE

(1877, pages 159 et s.).

Choricii oratio ex Codice Matritensi descripta et nunc primum edita et emendata et luculento commentario illustrata a viro cl. Charles Graux, cui pro magno hoc merito hanc tenuem gratiam referam ut pauculos ex ea oratione locos aut paullo emendatiores proponam aut ex quo antiquo scriptore sumti sint demonstrem.

Offendo in limine. Prima orationis verba haec sunt pag. 11 (1). "Εδει μὲν ἐτέρους τῶν ἄρχειν ἤδη λαχόντων ὑπόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις ἕνα — ἐφάμιλλον οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω τὴν γλῶτταν καὶ μή μοι συμβῃ παραπλήσιον κτὲ. Aut Choricius Graecae compositionis prorsus ignarus fuit aut scripsit ἕνα — ἡκόνησα pro ἀκονήσω. Praecedente enim ἔδει, ἐχρῆν, ἐβουλόμην ἄν, εἴθε, εἴθ' ὤφελον et sim. ἕνα et ὅπως semper et ubique cum indicativo componuntur, ut ipsa cuiusque loci sententia requirit; namque manifesto hoc dicit Choricius: εἰ μὲν ἑτέρους τῶν ἀρχόντων πρότερον ἐπήνεσα, ἦκόνησα ἀν οὕτω τὴν γλῶτταν. Nemo mirari debet componi ἕνα ἦκόνησα et (ἕνα) μή μοι συμβῃ, ut illud ad tempus praeteritum referatur, hoc ad futurum. Euripides in Phoenissis 92:

προύξερευνήσω στίβον μή τις πολιτῶν ἐν τρίβψ φαντάζεται, κάμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος ὡς δούλψ ψόγος, σοὶ δ' ὡς ἀνάσση.

et Choricius ipse pag. 22. μή τις έξάπτη τὸν δημον εἰς ταραχήν, μή που λανθάνουσι κεκρυμμένοι σπινθηρες.

Pag. 12. οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες ὅσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήκοον πάντες.... ἐστὶν ὁ βασιλεύς ἐναργεστάτη δὲ τῆς ἐκείνου διανοίας εἰκὼν ἐν ὑμῖν θεορεῖται. Lacunam indicavit Editor;

<sup>1.</sup> C'est le chiffre de la page dans le présent volume. Nous le substituons à celui de la Rev. de Phil., cité par Mnemosyne. H. G.

suppleverim: πάντες (προθιμοΐνται γενέσθαι τοιοίτοι οίος) ἐσ = δ βασιλεύς ἐναργεστάτη δέ κτέ.

Pag. 21. τὰς γὰς — λεωφόςους, αἶς οὐδὲ στρατιώτης ἀνἐχοῆτο θαρρών, νινι καὶ παιδίον ἀκινδίνως πορείεται. In codiest θαρρών, γινη καὶ παιδίον. Rectissime vidit doctissimus Tou
nier νινί esse necessarium, idque pro γινή substituit. Recipiaνινί νει νῦν, sed γυνὴ καὶ παιδίον sanum est. Alexis Athenapag. 226. b.

κάνταῦθα καὶ γραῦς καὶ γέρων καὶ παιδίον πεμφθεὶς ἄπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον.

Choricius pag. 25. γίναια γοῦν καὶ πρεσβῖται καὶ παϊδες — σὲν κενοῖς ἐπανήρχοντο τοῖς ἀγγείοις. Itaque malim: NYN γινή καὶ παιδίον.

Sequitur: κῶν ἤδη λιποίσης τῆς ἀκτῖνος ἀνῆς — ποι καθείδη (pag. 21). Pro λιπούσης in Codice est λεγούσης, in quo latet ΑΗγούσης τῆς ἀκτῖνος.

Post pauca scribe (pag. 21): τὸ τῶν ἐπιμιξιῶν ἡδύ pro ἐπιμίξεων, nt in loco vicino: τῶν πόλεων αὶ πρὸς ἀλλήλας ἐπιμιξίαι.

Pag. 26. Επαθες την ψιχήν. Usitatum est omnibus in tali re dicere έπαθές ΤΙ την ψιχήν. Plutarchus in Symposiac. IX. 1. Κορίνθιος παϊς ότε ή πόλις απώλετο και Μόμμιος — εκέλεισε γράψαι στίχον έγραψε:

τρισμάκαρες Δαναρί καὶ τετράκις οἱ τότ' όλοντο.

παθείν τι τὸν Μόμμιον φασι καὶ δακρῦσαι.

Pag. 26. άλλην (ἐπιδειχνύοισαν) ταραχώδεις φατρίας πεπαιμένας. Non est Graecum φαιρίας et φραιρίας a loci sententia abhorret. Lege ταραχώδεις έταιρείας, ut pag. 14. την δὲ τῶν ἀνοσίων ἐταιρείαν εἰφραῖνον. et pag. 23. τὰ τῶν στάσεων χαλεπά, νόμων ὀλιγωρίαν, ἐταιρείας ἀτόποις, et passim apud alios in turbis civilibus hominum improborum et seditiosorum sodalicia ἐταιρείαι appellantur.

Pag. 29. τί αν ταυτα μηκίνοιμι λέγων ούχ ώς άπαντα πριφην είπων; Transpone ώς ούχ άπαντα,

Pag. 29. πάντας τοὺς ἐν τέλει σινήγαγες πολίτας 9' άμα ναὶ ἀστιγείτονας.... οἶς ἡ Καίσαρος ἐναβρύνεται, ἑστιῶν δ' αὐτοὶς καὶ φιλοτησίας προτείνων καλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἄπαντας δεξιότητα. Lacunam indicavit Editor hand seio an iure, namque equidem nibil desidero, sed rectissime emendavit φιλοτησίας προτίνων pro προτείνων, quod receptum oportuit.

Pag. 31. σὺ δὲ τοῦ μὲν (Epaminondae) τὴν ἀκέραιον σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ (Alexandri) τὸ περιττῶς ἁβροδίαιτον ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας. Emendandum est τὴν "ΑΚΑΙΡΟΝ σεμνότητα. Fuerat "ΑΚΕΡΟΝ et αι superscriptum in alienam sedem aberravit.

Pag. 33. ἀνδεῶν τόδε τὸ φεούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, οῦς πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνὴρ ἢδυνήθη. Intelligerem locum sic scriptum: "Ο πολλῶν ἙΛεῖν ΠΕΙΡΛσάντων εἶς ἀνὴρ ἢδυνήθη. ἐλθεῖν pro ἑλεῖν non infrequens in libris confusio est.

Pag. 33. φλόγα προσήγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς. Legendum ἐπίφΟρον. Thucydides II. 77. πνεῦμα εἰ ἐπεγένετο αὐτἤ ἐπίφορον — οὐκ ἂν διέφυγον. et III. 14. ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τἤ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. et sic passim ἄνεμος ἐπίφορος et πνεῦμα ἐπίφορον legitur.

Pag. 34. ὑμεῖς τοίνυν ἐκείνους ὅσον τοῖς ἔργοις ὑπερΕβάλλεσθε τοσοῦτον τῆ πρὸς ἀλλήλους εὐνοία. Sententia clamat praesens tempus reponi oportere ὑπερβάλλεσθε, ut paullo ante: μόνοι πρὸς τοῦτον ἁμιλλᾶσθε τὸν λόγον.

Choricius multis ex Thucydide, Isocrate, Platone, Demosthene, Homero, Euripide flosculis orationem suam exornare solet. Harum imitationum plerasque doctus et diligens Editor indicavit. Supersunt pauculae, quas paucis ostendam.

Thucydides III. 49. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου. Choricius pag. 22. παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις ἦλθε κινδύνου.

Thucydides I. 18. ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Plutarchus Tom. II. pag. 79. f. μὴ μόνον, ὡς Θουκυδίδης ἔλεγε, μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Dionysius Halicarnassensis A. R. pag. 65. ἦσαν δὲ τὰ πολέμια ἐκ τοῦ μετὰ κινδύνων πεποιῆσθαι τὰς μελέτας πολλῶν ἀμείνους. Choricius pag. 11. μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας.

Choricius pag. 17. τοιοῦτοι σοι — στρέφουσι τὴν ψυχὴν λογισμοί. Plato de Rep. pag. 330. d. οἱ μῦθοι — στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχήν.

Choricius pag. 20-21.  $\delta \vartheta v \mu \delta \varsigma - \pi \varrho \sigma \pi \eta \delta \eta \sigma \alpha \varsigma \tau \sigma \tilde{v} \lambda \sigma \rho \sigma \mu \sigma \tilde{v}$ . Euripidis est versiculus:

πηδών ο θυμός των φρενών ανωτέρω.

Choricius pag. 22. οἶον φιλεῖ δημος ποιεῖν. Thucydides II. 65. ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν.

Choricius pag. 23. των θορύβων αὐτοῖς λαμπρώς λελυμένων. Thucydides II. 7. λελυμένων λαμπρώς των σπονδών.

Pag 25, ἴσασιν οἱ πεπειραμένοι. Demosthenes pag. 782. 16 ἴσασι δ' οἱ πεπληγμένοι.

Choricius pag. 27. "Ηκουσεν — ὁ βασιλεὺς ἀνδρῶν οὐδαμῶς οἵων τε ψείδεσθαι. Demosthenes pag. 23. 3. ἔκουον ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἷου τε ψεύδεσθαι. Iulianus Γρίετ. ΧΧΙΙ. παρ' ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψείδεσθαι δεδιδαγμένος, ubi Wyttenbach. in Epist. Crit. pag. 35. adscripsit locum Aristidis Orat. Acgypt. pag. 334. ἔγωγ' οὖν ἔκουσα, τοῦνο δὴ τὸ τοῦ Δημοσθένοις, ἀνδρὸς οἰδαμῶς οἵου τε ψείδεσθαι.

Quod Choricias pag. 30. de Alexandro et Epaminonda narrat, sumtum est ex duodus Plutarebi locis: în vita Periclis cap. 1. δ δὲ Φίλιππος πρὸς τὸν τίον ἐπιτερπῶς ἔν τινι πότω ψήλαντα καὶ τεχνιχῶς εἰπεν: ,,Οὐκ αἰσχίνη καλῶς οἵτω ψάλλων;" et ad principem ineruditum pag. 781. e. δ δ' Ἐπαμεινώνδας εἰς ἐορτήν τινα καὶ πότον ἀνειμένως τῶν Θιβαίων ὁνέντων μόνος ἐφώδει ε τὰ ὅπλα καὶ τὰ τείχη νίσειν λέγων καὶ ἀγρυπνεῖν ὅπως ἐξῆ τοῖς ἄλλοις μεθύειν καὶ καθείδειν. Quanto melius et suavius Plutarchus rem narravit quam Choricius, qui Epaminondae dictum per vim ad rem suam accommodans omnia corrupit. Omnino Choricius in decrepita Graecia et in teterrimo flagitiosae adulationis foetore vitam agens ubique aetatis suae vitia resipit. Seribit p. 12. olim sibi sterilem et effoctam naturam visam esse:

terra malos homines nunc educat atque pusillos.
quum ecce Aratius et Stephanus nati sunt et sic natura διὰ μιᾶς ἀνδρῶν ξινωρίδος ἀπολογεῖται τῷ παρόντι καιρῷ, quos Rhetor ita immodicis laudibus effert in coelum ut legentibus in libertate natis fastidium pariat ac nauseam.

Ad Iustinianum laudandum, ut scribit p. 13. έχρην τινα Έρμοῦ λογίου τύπον εἰς ἀνθρώποις ελθεῖν, Iustinianum, ὧ Μοῦσαι φίλαι!

Alterum turpis assentationis exemplum legitur p. 12. Vobis (inquit) tanta meritorum copia superest, ώστ' εἴ τις ἐτέροις ἄρχοισιν ἔργον χρηστών δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι τῶν ὑμετέρων ἐχάστφ διδούς τὰ πρὸς εἰφημίαν ἀρχέσοντα παντελή περιλειφθήναι πράξεις ὑμῖν εἰς ὁλον λόγον ἀρχοίσας, quibuscum aptissime Editor comparavit locum ex landatione Marciani: ἐδει νοινή

συνελθόντας δσοι τῆδε παιδεύειν ἐπιχειροῦμεν διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους καὶ λαβόντα τὸ μέρος Εκαστον ὅλον αὐτὸν εἰς τοῦτο κενῶσαι καὶ μόλις ἂν οὕτως ἦρκέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐφημίαν συνθεῖναι. Quis cum antiquis Graecis vivere solitus talia aequo animo legere potest?

Aratius cum militibus pauculis (οὐδ' εἴκοσιν ἀριθμόν pag. 19.) solo nominis sui terrore Saracenos quosdam expulit, qui vias in Palaestina infestabant. Hoc magnum et memorabile facinus vanus Rhetor bellis omnibus, quae umquam gesta sunt, anteponit, φερέτω τοίνυν εἰς μέσον, inquit, δν ἐθέλει τις πόλεμον — οἰχήσεται τὰ δεύτερα φέρων. Comparaverit aliquis bellum Troianum, sed Troia non vi sed dolo capta est. Itaque σεμνότερος ὁ παρών (πόλεμος Aratii) ἤπερ δν ἔδοξαν ἄδειν αὶ Μοῦσαι.

Αῆροι καὶ φλήναφοι.

C. G. COBET.

RÉPLIQUE A COBET.(1) Je n'étonnerai aucun philologue en disant que la conjecture proposée par Cobet (Mnemosyne, 1877, ci-devant, page 80) sur Chorikios (page 21 du prés. vol.), (νῦν) γυνη καὶ παιdior, est la première qui me soit venue à l'esprit. Si je n'ai pas cru devoir m'y arrêter, c'est qu'un mot signifiant 'même' m'a paru nécessaire, au second membre de phrase, pour faire opposition au οὐδέ qui est dans le premier: « Là où pas même un soldat...., aujourd'hui, même un enfant.» C'est ce qui m'a fait chercher une autre correction, et trouver vvvì καὶ παιδίον, que je crois pouvoir maintenir. Personne ne contestera que les idées de 'femme' et d' 'enfant' ne soient très-souvent rapprochées, et les deux citations grecques produites par Cobet à l'appui de son opinion peuvent paraître superflues. Mais c'est justement, selon moi, la fréquence, la banalité de ce rapprochement qui a conduit le copiste à substituer involontairement le mot si usuel γυνή à νυνί, qui pouvait être écrit vuvei, et qui ne diffère guère de vuv, sinon

<sup>1.</sup> par É. T[ournier]. (Revue de philologie, année 1878, p. 61).

en ce qu'il est d'un usage moins fréquent, au moins dans la basse grécité, et que certains orateurs, comme Démosthène, paraissent l'avoir préféré. Voy. Thesaurus-Didot, tome V, col. 1612. Dans Chorikios même, je trouve τουτωνί, Apol. des mimes, § III, 8, et οὐτωσί, restitué par conjecture dans l'Éloge d'Aratios, § III, 12.

## LETTRE

## à M. CH. GRAUX SUR CHORIKIOS (1).

Agréez, Monsieur, l'hommage des remarques suivantes, qui vous reviennent de droit, à vous et à la Revue de Philologie...

Chorikios, Éloge du duc Aratios (Revue de Philologie, tome Ier, pages 55 et suiv.(2), § II, 2: Έστι τοίνυν ήγεμονία σαφής ήμερον ήθος καὶ λογισμοῦ θυμὸς ὑπηρέτης κτλ. Comparez § XIV, 4: τὸ κατασκόπους ἐκπέμψαι μαρτυρία... σαφής τοῦ τεταράχθαι, et corrigez: ἡγεμον(ίας μαρτυρ)ία σαφής. L'œil du scribe a très-bien pu sauter du premier au second groupe IAC.

Ibid., § VIII, 1: οὐδὲ τοῦτο φέφειν σιωπῆ καφτεφῶ. C'est à bon droit que φέφειν σιωπῆ a paru suspect à l'éditeur. Je suppose que ΦΕΡΕΙΝ est altéré et que στέγειν σιωπῆ est ce que l'auteur a écrit. Cf. Sophocle, Œdipe roi, vers 341: κἂν ἐγὼ σιγῆ στέγω. Le verbe στέγειν est, à ce qu'il me semble, le plus convenable ici; il a été souvent méconnu par les copistes. On le trouve expliqué non-seulement par ὑπομένω, βαστάζω (Hesychius, Suidas, Etymol. Magn.), mais aussi par φέφω (scolies sur Euripide, Phéniciennes, v. 1214). — Ibid., 2: Ἑσπέφα μὲν ἢν κτλ. Peut-être un écho de Démosthène, Couronne, § 169, page 284 (Reiske): Ἑσπέφα μὲν γὰρ ἦν.

Ibid., § X, 7. Est-il permis de reconnaître dans la phrase un peu prétentieuse: Ἰσασιν οἱ πεπειραμένοι un souvenir d'Euripide, Iphigénie en Tauride, v. 539 (Nauck et Weil):

. . . . ως ἴσασιν οἱ πεπονθότες,

passage si bien restitué par Nauck?

Ibid., § XIV, 6: καὶ πᾶσιν εὐθὺς ἀγαθὴ συνέπεσεν ἔρις. Il n'est pas douteux que le rhéteur ne se soit souvenu ici d'Hésiode, Œuvres et jours, vers 24:

. . . . . . . . αγαθή δ'έρις ήδε βροτοισιν.

<sup>1.</sup> Revue de philologie, 1878, pages 11 et s.

<sup>2.</sup> Dans le présent volume, voir les pages 1 et suiv.

— Ibid., 12: και ποτέ τις ἐκειθέν που παριών διηγήσεται τῷ πλισίον «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, οῦς πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνήρ ήδυνήθη.» Je crois reconnaître là des réminiscences homériques. Comparez Iliade, VI, 479:

et ce vers souvent répété (*Hiade*, IV, 81; XXII, 372; *Odyssée*, VIII, 328; X, 37; XIII, 167; XVIII, 72 et 400; XXI, 396):
<sup>2</sup>Ωδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδών ἐς πλησίον ἄλλον.

Dans la fin de la phrase, je pense qu'il suffit de changer (avec l'éditeur) έλθεῖν en έλεῖν, et que le reste est sain; il y a dans τολμησάντων, si l'on peut le dire, un βουληθέντων caché. Cf. § IV. 9: εἰσῆλθέ σε πρᾶγμα τοσοῖτον, εἰσελθὸν ἐτολμήθη, τολμηθὲν οὐ διήμαρτεν(1).

CHORIKIOS, Apologie des Mimes (Revue de Philologie, tome les, pages 209 et suiv.), § V, 9: έξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχθω τῶν μίμων. Cf. Platon, Phèdre, page 247 A: φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ Γσταται.

Ibid., § VI, 4. Chez un auteur qui ne se repaît que de souvenirs, il paraît très-vraisemblable que les mots ἄλλαι γάρ ἄλλους ἀνιῶσι φροντίδες sont tirés d'un trimètre l'ambique; par exemple:

άλλαι γὰς ἄλλους διατρέφοισι φροντίδες, ce qui pourrait être un vers de Ménandre.

Ibid., § X, 4: καν εγώ το σχημα τοιτο της Αττικής άποθεμενος ἀναλάβω στρατιώτου σκευήν, οὐ γενήσομαι τις πολεμικός.
Peut-être της (γραμμ)ατικής, au lieu de της Αττικής. — Ibid.,
8. Il faut sans doute lire: ώστε φροντίς αὐτῷ γίνεται καὶ σποιδή (τὸ) πάθος διαφιγεῖν, et ibid., 16, probablement: αἰτοὺς γὰρ
τοὺς πεποργειμένοις οῦς ὀνομάζομεν, ἐκλίτους (ἐκτοίτοι Μs.)
τὰ σώματα [διαλελύσθαι] τῷ πάθει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἐκάστης
δρώντες κτλ.

<sup>1.</sup> Corriger tout simplement έλειν τολμησώντων est la première idie qui nous vint anssi à l'esprit, et, déjà avant de savoir que nous nous étions rencontre avec M. Gomperz, nous avious regret de ne pas nous y être tenu. Cf. encore Apologie des Mimes, § 1, 3: τολμήσω σ'όμως τοὺς μὲν τοῦ κακῶς ἀκοίειν, τοὺς δὲ τοῦ κακῶς δοξάζειν ἐλευθερῶσω. Le verbe τολμῶ doit être traduit, ches Chorikios, par oser entreprendre. [C. G.]

Ibid., § XII, 1: Όμολογῶ μὲν γὰς εἶναί τινας οἶς ἔνι⟨α τῶν ἐν⟩ αὐτοῖς γινομένων διαθερμαίνειν τὴν φαντασίαν. Si, comme je le pense, la correction ἔνια τῶν ἐν αὐτοῖς est bonne (¹), il faudra, ou changer διαθερμαίνειν en διαθερμαίνει, ou insérer un verbe comme πέφυκε, soit avant διαθερμαίνειν, soit après φαντασίαν.

Ibid., § XIV, 2: Σκόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων κακῶν, ὀργήν τε καὶ λύπην, ὧν ἡ μὲν τῶν ἰδίων ἐξίστησι λογισμῶν — εὐ γὰρ ἔφη τις τὸν θυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι —, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη κατὰ τὴν τραγωδίαν συμβαίνει κτλ. Le rhéteur fait allusion, en dernier lieu, au vers d'Euripide (chez Stobée, Florilége, XCIX, 10 = fragment 1056, Nauck):

λυπαι γάρ άνθρώποισι τίπτουσιν νόσους.

Il a employé à peu près les mêmes expressions dans l'Éloge d'Aratios,  $\S$  X,  $\S$ :  $(\tau \hat{o} \nu \lambda \iota \mu \hat{o} \nu)$  έξ  $o \hat{v}$  πλεῖστα συμβαίνειν ἀρρωστήματα πέφυκεν. Considérant le parallélisme des deux phrases ε $\hat{v}$  γὰρ ἔφη τις et τὰ πλεῖστα γὰρ ὅπασιν, il vaut mieux, je crois, ne pas changer γάρ en δέ, comme l'éditeur le propose en note, mais supposer après δλιγοχρόνιον εἶναι une lacune, qu'on pourrait remplir à peu près ainsi:  $\langle \hat{\eta}$  δ'ὅμα τῆ ψυχῆ καὶ τὸ σῶμα διαφθείρει — $\rangle$  τὰ πλεῖστα γὰρ κτλ.

Ibid., § XV, 3: δρῶντα μὴ δρᾶν, τὸ τοῦ λόγου, καὶ ἀκούοντα μὴ ἀκούειν. Cf. Héraclite, fragment 3, Bywater: ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσι ἐοίκασι φάτις αὐτοῖσι μαρτυρέει παρεόντας ἀπεῖναι. Cf. aussi Euripide, fragment 523, 2, Nauck, et Fragm. tragic. adespot. 431 (²). — Ibid., 5, et Éloge de Marcien, II, page 124, Boissonade. Ces deux passages sont le développement d'une pensée de Démocrite: βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος (chez Stobée, Florilège, XVI, 21 = 32° fragment moral de Démocrite au tome I° des Fragm. philos. graec. de Mullach). — Ibid., 7: Οὐ γὰρ πενία μόνον ἐγείρει τὰς τέχνας. C'est un écho du vers de Théocrite (début de l'idylle XXI°):

Α πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας έγείρει.

Ibid., § XVI, 5: καν αμουσος η τις, φαδίως ἐφέλκεται. Le rhéteur se souvient-il des vers d'Euripide (fragment 666, Nauck):

<sup>1.</sup> Elle est de M. H. Weil; c'est par suite d'un bourdon qu'elle ne lui est pas attribuée dans l'édition. [C. G.]

<sup>2.</sup> Démosthène, contre Aristogit., I. § 89, p. 797: τὸ τῆς παροιμίας, ορώντας μὴ ὁρᾶν καὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν. [C. G.]

······· ποιητήν δ'άρα Έρως διδάσκει κῶν ἄμοισος ή το πρίν,

on de la parodie d'Aristophane (Guépes, vers 1074):

φαδίως έγω διδάξω καν άμοισος ή το πρίν?

Il y a lieu de le croire, cette phrase ayant été citée très-fréquemment, entre autres par Aristide, si familier à notre auteur.

— Ibid., 10: Εὐριπίδης μὲν γὰρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει σοιρώτερος κτλ. Allusion à l'oracle apoeryphe (scolie sur le vers 144 des Nuées d'Aristophane):

Σοφός Σοφοκλής, σοφώτερος δ' Εὐριπίδης.

Ibid., § XVIII, 2. Φασὶ τὸν εἰρικότα τὴν ἐπὲρ ἢς ἀγωνίζομαι τέχνιν, ἐξ οὐ πάντα σισὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μέν δείτερος, τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐκεῖνον δι' (c'est à dire Philémon) λέγοισι καὶ τὸν παϊδα τὸν Μοπείθοις (Ménandre) ἡλικιώτας τ' ὅμαφω κιλ. J'inclinais d'abord fortement à adopter la seconde des deux explications proposées à la page 39 (explication suivant laquelle il s'agirait dans ce passage du «fameux Ératosthène surnommé βἰτα»), en corrigeant toutefois le texte comme il suit: ἐξ οἶ πάντα σησὶν ἄστεα γελὰν (au lieu de ἀπαγγέλλειν) ὁ προσηγορία μέν δείτερος κιλ. Il résulterait de là qu'Ératosthène avait fait l'éloge de Philémon dans une épigramme (σοὶ δ' ἄστεα πάντ' ἐγέλασσεν?) comme Aristophane de Byzance a fait celui de Ménandre dans les vers célèbres (car, malgré l'autorité de Nauek, Aristoph. Byz., page 250, je crois que ce sont bien des vers):

..... ... ... δ Μένανδοε καὶ βίε, πότερος ἄς' ὑμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο;

et que peut-on dire de mieux en l'honneur d'un poête comique aussi populaire et aussi plein de verve qu'était Philémon, si ce n'est qu'il a fait rire tout le monde? Mais, en y réfiéchissant de nouveau, je crois avoir trouvé une autre solution, peut être plus satisfaisante, de l'énigme que nous propose Chorikios par la phrase à agoongogiq pèr deitegos, ce qui d'ailleurs ne m'empêche pas de maintenir le reste de ma conjecture. Ne serait-ce pas un jeu de mots qui se rapporterait plutôt à SECUNDUS, auteur de quatre épigrammes de l'Anthologie? Si Fabricius a raison (Bibliothica Gracca, t. IV, p. 494. (dit. Harles), c'était un contemporain, ou peu s'en faut, de notre rhéteur, et, dans ce cas, l'allusion flatteuse pourrait tenir à des relations personnelles qui nous échappent.

Ibid., § XIX, 5: ὧς πού φησιν δ τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ῷ φιλοξενίας μισθὸν ἑκάστη βίβλον ἔδωκε μίαν. Cf. Anthologie Palatine, livre IX, épigramme 160:

'Ηρόδοτος Μούσας υπεδέξατο ' τῷ δ' ἄρ' ἐκάστη ἀντὶ φιλοξενίης βίβλον ἔδωκε μίαν (1).

TH. GOMPERZ.

Vienne, ce 20 juillet 1877.

1. M. le professeur Ussing a eu la bienveillance de nous communiquer aussi un rapprochement important qui nous avait échappé. Smicrinès, l'Avare de Ménandre, craignait, au rapport de Chorikios, μή τι τῶν ἔνδον ὁ καπνὸς οἴχοιτο φέρων (Apologie des Mimes, § IX, 8). C'est précisément la même chose que Congrion le cuisinier raconte de l'Avare de Plaute, Euclion, dans un passage qui n'a pas toujours été bien compris par les commentateurs (Aulularia, vers 293 = acte II, scène IV, vers 22):

Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem,

Suam rem perisse, seque eradicarier, De suo tigillo fumus si qua exit foras.

Tigillum n'est pas, comme on l'entend, la bûche qui brûle dans la cheminée; c'est la poutre à laquelle sont suspendus les jambons et autres viandes qui se fument. Euclion ne voudrait pas laisser échapper cette fumée qui a passé sur ses jambons et peut en emporter quelque odeur avec elle. [C. G.]

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### SUR UN TEXTE NOUVEAU

RELATIF

# A MÉNANDRE<sup>(1)</sup>.

L'Apologie des Mimes, discours de Chorikios de Gaza, qui vient d'être publié pour la première fois dans la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (nouvelle série, t. Ier, ci-devant, pages 39 à 77), contient la phrase suivante dans laquelle il est dit quelques mots de quatre personnages des comédies de Ménandre:

«Les Romains ne pensaient pas que les spectacles des mimes fussent capables de produire le moindre mal: toi, tu crois qu'ils poussent les spectateurs à commettre l'adultère. Mais non! Des farces de mimes ne sauraient avoir tant de prise sur une nature honnête! Ou bien, prenons les personnages de Ménandre: Moschion nous apprendrait donc à faire violence à des jeunes filles; Chérestrate, à tomber amoureux d'une joueuse de lyre; Cnémon nous rendrait bourrus et chagrins; Smicrinès, avares, lui qui craint que la fumée n'emporte quelque chose en sortant de la maison? Mais il n'est personne dans son bon sens, j'imagine, qui s'aviserait de dire cela. Et cependant la misanthropie, la passion pour une musicienne, l'avarice, sauf la honte qu'elles traînent après elles, ne sont passibles d'aucune pénalité, tandis que l'adultère est sévèrement puni par la loi. Ainsi ces personnages ne seraient-ils pas d'autant plus capables de nous porter à imiter leur exemple, que ces défauts font seulement encourir le blâme, tandis que l'adultère est réprimé par les plus grands châtiments?

<sup>1.</sup> Article publié dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France (année 1877, p. 118).

8 ΙΧ. Έχείνων οθν οίδεν άδικείν ήγησαμένων το πράγμα, σθ τοίτο προτρέπειν οίει τους δρώντας(1) μοιγείειν. Μί, τοσοίτον παίγνια μίμων γενναίας κατισγίσειε φύσεως. "Η και των Μενάνδοω πεποιημένων προσώπων Μοσγίων μέν ίμας παρεσκεί ασε παρθένοις βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος δε ψαλτρίας έραν, Κνήμων δε δυσκόλοις εποίησεν είναι, Σμικρίνης δε φιλαργίρους ὁ δεδιώς (2) μή τι των ένδον δ καπιός οίγοιτο φέρων; 'Αλλ' οι δείς αν οίμαι, ταίτα φήσειεν ευ φρονών(8). Καίτοι μισανθρωπία και ψαλτρίας έρως και το σιλάργυρον είναι όνειδος έγει τιμωρίας έκτος, μοιχεία δέ(4) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐπιτιμίοις. Οἴκου έχεινα μάλλον ίχανα πρός ζίλον έγείρειν, δου τα μέν ψέγετα μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίκη;

Ainsi, des quatre personnages dont il est ici question, Moschior et Chérestrate sont deux jeunes amoureux. Quant à Cnémon e à Smicrinès, ils représentent, comme on va voir, deux variété de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine le haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre es de la plus ridicule avarice.

Le nom de Moschion était déjà connu. Photius et Suidas nou ont conservé, à l'article πέμπειν, deux vers de la comédie d Menandre intitulée Yangolyuaing " Appoixon, le Fils suppos ou le Paysan, dont voici le sens et le texte:

La mère de la jeune fille avait vu Moschion à la procession des petite Panathénées traverser l'agora eur un char.

Μικρά Παναθήναι' ἐπειδή δι' άγορᾶς πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτης ξώρα της πόρης έφ' άρματος. (Meineke, Fragm. comicor. Grace., t. IV, p. 211.)

Cette jenne fille, dont nous n'avons pas le nom, c'est éviden ment la παρθένος ην Μοσχίων Εβιάσατο dont parle Chorikio Voilà donc retrouvé un trait important de la figure de Moschier

En même temps que Moschion, Chérestrate se présente a souvenir de Chorikios. C'est naturel: ce sout - on l'appren par Festus(6) — deux personnages de la même pièce. Aux til

<sup>1.</sup> lowras Ms. 2. o de diag Ms

<sup>3.</sup> Ebygalvor Ms.

<sup>4.</sup> μοιχείας Ji Ms.
5. Tout os que l'on savait jusqu'ici de Chèrestrate est contenu dans l'notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Grace., t. IV, p. 216) « Uice pro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46 "coquid tandem tila videtur, ut ad fi bulas veniamus, senex ille Caecdianus minoris facere Entychum, film

de jà connus de l'intrigue de l' $Y\pi \alpha \beta \alpha \lambda \iota \mu \alpha \tilde{\iota} \alpha \varsigma$  vient s'ajouter maintenant la passion de Chérestrate pour une  $\psi \dot{\alpha} \lambda \tau \varrho \iota \alpha$ .

Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux p ces au moins, le Ιύσχολος et les Επιτρέποντες (voy. Meine ke, Fragm. comic. Graec.. t. IV, p. 106-107 et 120-121; Jacobs, ctiones Stobenses, p. 96-97, et, au Thesaurus-Didot, les renvois l'article Σμιχρίνης). Du caractère de Smicrinès, on ne consissait, en somme, jusqu'ici que les traits généraux. Chorikios us rend un détail curieux du portrait que Ménandre avait cé de son avare: il craignait que la fumée, en sortant de la sison, n'emportât quelque chose avec elle (1). L'Euclion de la aute tremble de la même peur. On remarquera à ce propos le Plaute, en transportant dans son théâtre l'avare de Ménandre, ne lui conserva pas son nom.

Passons maintenant à Cnémon. Le nom de Cnémon se trouve time fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει τι, Κτήμων; εἰπέ μοι (Meineke, t. IV, page 322, fragment 457 des Menandri fabulae incertae). On n'a là rien de bien significatif. Mais Élien dépeint, dans quatre Lettres rustiques, un misanthrope bourru et méchant, quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, tout comme le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσχολος et de la μισανθοωπία. Voyons un peu les lettres 13-16, de Callipide à Cnémon et de Cnémon à Callipide.

E-A'

il es

**k**=3

 $\mathbf{h}$  :

Élien, Lettres rustiques, 13. Callipide à Cnémon.

La vie (2) de la campagne contribue à la douceur du caractère. Toi pourtant, Cnémon, tu es rustique d'une singulière façon: il ne fait pas bon être ton voisin. Tu nous jettes des mottes de terre et des poires sauvages; tu pousses de grands

rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus supplicii causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif., p. 337, ed. Godofr.: "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato", etc. »

<sup>1.</sup> Aululaire 293, dans le portrait d'Euclion par Strobilus Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem, Suam rem perisse, seque eradicarier, De suo tigillo fumus si qua exit foras.

<sup>2</sup> Ce n'est pas une traduction, mais une sorte d'analyse que nous donnons ici de ces lettres d'Élien.

eris, lorsque tu vois un homme, et le poursuis comme un loup: tu es terrible et, comme dit le proverbe, un amer voisinage(1), »

Callippide termine en engageant son redoutable voisin à écouter les conseils d'un ami et à apprivoiser son caractère faronche.

#### 14. Réponse de Cnémon à Callippide.

"Il vandrait mieux ne pas te répondre du tout, répond Cnémon. Mais pour répondre faut-il, voici ma réponse, une réponse à la Seythe. La vue du genre humain me rend furieux et sanguinaire: je hais le genre humain (μισῶ τὸ τῶν ἀνθρώπων véroc): aussi lancé-je des mottes de terre et des pierres à quiconque s'approche de mon champ. Heureux Persée! Il planaît au-dessus des hommes sans rencontrer ni saluer personne; ou bien, s'il paraissait quelqu'un en face de lui, il le pétrifiait. Je voudrais avoir aussi le pouvoir de pétrifier: la terre serait couverte de statues de pierre; je commencerais par toi. » Cnémon a laissé inculte toute la partie de son champ qui borde le chemin pour ne pas voir passer les hommes. Il repousse, en terminant sa lettre, l'amitié de Callippide et de tous: suis pas moi-même mon ami, » dit-il.

#### 15. Deuxième lettre de Callippide à Cnémon.

Callippide n'abandonne pas la partie pour si peu. Revenant à la charge, il sollicite son voisin, au nom des dieux Termes qui leur sont communs, de s'adoucir au point de venir prendre part à un sacrifice qu'il va offrir à Pan, ainsi qu'à un grand dîner qui doit avoir lieu ensuite et auquel assisteront ses meilleurs amis. Il compte sur Dionysos pour calmer la misanthropie du furieux Cnémon. Les sons de la flûte l'engageront peut-être à chanter même quelque chanson : cela ramènerait la sérénité dans son âme. L'ivresse le rendra galant(2); rien de plus convenable dans un sacrifice à Pan (3).

3. Kai yap tor nantivor (c'est-à-dire Pan) loutinos ed mala nat conξπανίστασθαι παρθένοις.

<sup>1.</sup> Καλ τούτο δή το λεγόμενον, άλμυρον γειτόνημα. Cf. Plat., Lois, IV.

p. 705 A, άλμυρον και πικρόν γειτόνημα. Le mot est d'Alcman.
2. Εί δε που και μεθύων κόρη περιπέσοις άρραν άνακαλοίση ή την τίτθην υπολειφθείσαν εύρειν πειρωμέτη, τάχα πού τι και θερμόν δράσεις και νεανzov čeyov.

## 16. Deuxième réponse de Cnémon à Callippide.

Cnémon reste insensible: son caractère est comme un roc inébranlable. Quelques traits de sa seconde réponse achèvent son portrait: « D'abord, de voir beaucoup de monde, de me trouver au milieu d'une foule de gens, cela me cause un frisson terrible; je redoute un sacrifice en commun, comme le lâche l'ennemi. Quant aux dieux, je les salue bien tous, et Pan comme les autres. Je ne leur fais pas de sacrifice de peur de les importuner. » Il repousse avec indignation les excitations au plaisir que lui a adressées Callippide, et termine fièrement sur ces mots: « Ni pour sacrifier ensemble, ni pour rien, ton amitié, je n'en veux point. »

Il y a lieu de croire qu'Élien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. C'est ce qui relève singulièrement l'intérêt de ces quatre petites pièces, que l'on n'avait regardées jusqu'ici que comme de vaines compositions de rhétorique, plus ou moins bien réussies dans leur genre. A l'avenir, on les considérera surtout comme un écho, peut-être quelque peu dénaturé, mais qui répercute encore par moments quelques notes originales de Ménandre.

Ménandre avait justement composé une pièce intitulée Δύσχολος, dont il existe quelques fragments, et l'on pourraît croire, à première vue, que c'est à Cnémon le δύσχολος que cette comédie devait son nom. Mais le δύσχολος qui parait en avoir été le personnage principal, était le vieillard Smicrinès. D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés du type du Δύσχολος, l'un, Cnémon, jeune et déjà misanthrope, l'autre, Smicrinès, un vieil avare.



# UN FRAGMENT DE SAPHO

CHEZ

### CHORICIUS (1).

Le manuscrit N-101 de la *Biblioteca nacional* de Madrid(2), contient un épithalame inédit, adressé par Choricius à son élève Zacharie, dans lequel on lit au f° 48 les lignes suivantes:

Έγω οὖν τὴν νύμφην, ἵνα σοι πάλιν χαρίσωμαι, σαπφική μελωσία κοσμήσω. Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος καὶ ὅμματα μελιχρὰ, ἔρος δὲ καλῷ περικέχυται προσώπω, καὶ. Σὲ τετίμηκεν ἔξόχως ἡ ᾿Αφροδίτη. ᾿Αλλ' ἐπεὶ οὖπω τῆς Σαπφοῦς ἡκροάσω κιθάρας, πάλιν αὖ τοῦ ποιητοῦ δεηθωμεν φαιδρῦναι τὴν κόρην. Δέμας τε ἡδὲ φυὴν, ἀτὰρ φρένας, ἡδέ τι ἔργα δεινῶς ἀθανάτησι θεαῖς ἄγχιστα ἐψκει (sic) (8). Ἐνταῦθά μοι δοκεῖ χρῆναι καταλῦσαι τὸν λόγον κτλ.

Du texte ci-dessus, il faut rapprocher le fragment 100 [alias 64] des Ἐπιθαλάμια de Sapho (Anthologia lyrica de Bergk, ed. min.). Il est tiré d'Héphestion, et présente un rapport évident avec les fragments de σαπφική μελφδία rappelés par Choricius:

Μελλίχοοος δ' επ' ιμέρτψ κέχυται προσώπψ.

M. H. Weil a essayé, non sans succès, de mettre ces bribes en valeur. Nous communiquons ici au lecteur la lettre qu'il a bien voulu nous écrire à ce sujet:

"Je reviens sur ma première impression, et je commence à croire qu'on peut tirer quelque chose des réminiscences de Sapho dont votre Choricius a émaillé la prose de son Épithalame. Il est vrai qu'il ne cite pas textuellement, et que rien ne ga-

<sup>1.</sup> Article publié dans la Revue de Philologie, 1880 (Janvier), p. 81.

<sup>2.</sup> Cf. sur ce manuscrit, pages 1 et 39 du présent volume. 3. Cf. Iliade, I, 115; Odyssée, V, 212; VI, 152; VII, 210; etc.

rantit que les trois membres de phrase qu'il tire de Sapho se soient suivis de la même façon chez le poète, ni même qu'ils soient empruntés à la même ode. La manière dont Choricius se sert dans le même passage de souvenirs homériques doit nous mettre en garde et semble nous interdire de chercher à reconstruire le texte.

"Cependant, dans le cas présent, nous avons un grand secours: c'est la citation textuelle d'Héphestion (XV, à la fin, fr 100 Bergk):

#### Μελλίχοοος δ' ἐπ' ἰμέρτφ κέχυται προσώπφ.

La ressemblance entre µελλίχρους et µελιχρά, ἔρως est tropgrande pour être fortuite: les deux leçons se rapportent à un texte unique. Laquelle choisir? L'adjectif µελλίχρους demanderait dans le vers suivant un substantif difficile à trouver et dont il n'y a pas trace dans Choricius. Ce dernier, tout en prenant de grandes libertés avec le texte, a dû en rendre assez exactement le sens général. Héphestion au contraire, qui ne voit que le mètre, sans se préoccuper du sens, a pu citer un vers composé des fragments de deux membres de phrase. S'il en est ainsi, les deux premières phrases rapprochées par Choricius se suivaient aussi dans Sapho; et, comme Héphestion nous donnt le mètre du morceau, nous pouvons, je crois, hasarder cetté restitution partielle:

«Les imitations de Catulle servent à confirmer ce texte. Avec μπατα μέλλιχοα (ου μέλλιχα) comparer mellitos oculos (Cat., XLVIII, 1); avec τετίμαχ' έξοχά σ' Αφροδίτα, Pulcher es, neque te Venus neglegit (LXI, 194).»

## **HARPOCRATION**

### LETTRE A UN EMPEREUR

D'APRÈS UN MANUSCRITIDE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Il y a quelque apparence que l'auteur de cette lettre est Harpocration, l'ami de Libanius (2). Prétendre que ce personnage et peut-être aussi le nôtre doit être identique à Valerius Harpocration dont le nom figure en tête du précieux Lexique des dix orateurs, serait émettre une hypothèse qui ne pourrait pas, à notre sens, être taxée d'invraisemblance, mais qui ne reposerait d'ailleurs sur aucune preuve à proprement parler (8). On a tout lieu de croire que la lettre est adressée à l'empereur Julien, ce

1. Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1878 (Janvier), p. 65 - 77.

2. Voici dans quels termes Libanius, à la date de 356 (cf. Sievers, Das Leben des Libanius, p. 299), recommande à Aristénète son ami Harpo-

cration qui se rendait alors à Nicomédie:

Λαβών δὲ παρὰ σοῦ δύο ἄρχοντας φίλους, ένὶ γέμοντι σοφίας ἀμείβομαί σου τὸ δῶρον. Αρποχρατίων γὰρ ούτοσὶ καὶ ποιητὴς ἀγαθὸς καὶ παιδευτὴς ἀμείνων, δεινὸς μὲν ἐνθεῖναι τὰ τῶν παλαιῶν νέοις, δεινὸς δὲ ἐκείνοις παρισωθῆναι, βεβιωκώς δὲ συνεχῶς ἐν βιβλίοις, ἡδίστην δὲ ἔχει κομψείαν (la variante ἥκιστα μὲν ἔχει κομψίας ne paraît rien valoir), ἀπλοῦς τις ῶν καὶ γενναῖος, καὶ οὐκ ᾶν ἀλοίη φρονῶν μὲν ἕτερα, λέγων δὲ ἄλλα. (Lettre 367, Wolf.)

Ne semble-t-il pas, en lisant la lettre de notre Harpocration, qu'on reconnaisse quelques traits de ce portrait? La fin de la lettre citée de Libanius, ainsi que celles du même auteur qui portent les n° 371 et 729,
nous apprennent encore quelques circonstances de la vie d'Harpocration
l'ami de Libanius, entr'autres qu'il était Égyptien, qu'il possédait à un
haut degré le talent de la parole et que, cédant aux instances de Themistius, il quitta, vers l'année 355, Antioche, où il vivait alors dans l'in-

timité de Libanius, pour se rendre à Constantinople.

3. Boysen, le dernier auteur, à notre connaissance, qui ait essayé de déterminer l'époque à laquelle a vécu Valerius Harpocration (De Harpocrationis lexici fontibus [Kiel, 1876], chap. I, § 2), se prononce contre l'identification du lexicographe avec l'ami de Libanius et estime que le premier fut sans doute un contemporain des Antonins. Ses conclusions ne s'imposent pas; après comme avant lui, il est encore vrai de dire, pour employer ses propres paroles: «Usque ad hoc tempus viri docti de aetate

qui fixerait la date entre les mois de décembre 261 et de inillet 363.

Ce fut Juan Iriarte qui, le premier, à ce qu'il semble, en signala l'existence. Avant déceuvert cette petite pièce dans le manuscrit N-110 de la Beliste a nacional de Madrid, il en communiqua quelques courts extraits, une quinzaine de lignes en tout, dans son catalogue intitule Regige Bibliothecae Matritonsis codices Gracei Mss. dome I'r, Vis Irid, 1789, in-fol ). Nous avons copié cette lettre sur le manuscrit d'Iriarte. C'est un petit inquarto en papier, de 162 fenillets, cerit en 1474 à Messine par Constantin Lascaris (4), composé un partie de traités avant rapport à l'astrologie, en partie de morceaux, les uns connus, les autres présumés inédits, de Dioscoride. En tête du manuscrit se trouve une suite d'ouvrages hermétiques, en quatre livres. uni appartient à la collection dite des Kigundes. Le premier livre s'occupe des vertus de vingt-quatre plantes, vingt quatre oiseaux, vingt-quatre poissons, vingt-quatre pierres; c'est pre compilation dont le rédacteur d'clare (\*) avoir puisé principale ment les éléments dans un livre cyranque auquel il donne torr titre: Aononpariwog bishog and Troias Depaneuresi (fol. 15 verso). Ce rédacteur a fait précéder son premier livre de den prologues qui ont pour objet d'exposer l'origine merveilleuse le contenu des fameuses Kiparides. De ces deux prolocu l'un est anonyme et tres-court; l'autre commence dans les terme snivants: To oissia Irgardi o Aproxparior vigoage tie Odornopias noi tivos geronieres aegi tiv Buzi lesviar gispar == Il n'y a point de doute que l'Harpocration de ce prologue du premier livre cyranique d'une part, l'Harpocration de la lette & qu'on publie ci-dessous d'autre part, ne soient une seule même personne (6).

Harpocrationis vehementer dissident » Cf., sur cette question, Nat Prolégomènes de son édition du Lexique de Photius (Leyde, 1864), § p. 106 et suiv ; Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticas ex censione Guil. Dindorni (Oxonii, 1855), préface du 1<sup>st</sup> volume, p. xxi. H. E. Meier, deux dissertations-programmes De actate Harpocratiums (lla 1843 et 1.55), reimprimées dans les Opuscula academica de l'auteur. 11, p. 147-179; et Bernhardy, Quaestionum de Harpocrationis actate a tarium, descriation-programme (Halle, 1856), faisant suite et servant conclusion à celles de Meier.

<sup>4.</sup> Souscriptions de Lascaris. 1°, au fol 5 Αωνσταντένοι τοι Λασκάωεων κτημα και κόπος, εν Μεσσήνη της Σικελίας. 2°, au fol. 147: Αωνσταντένων ο Λάσκασες ες εραψε χρώμενος εν Μεσσήνη της Σικελίας αυού 6. Dars une note qu'Iriarte reproduit textuellement à sa page 434

<sup>6.</sup> Iriarte, dans sa description du Matritensis N-110, a publie in exterior

Passons de suite à l'examen de cette question: quel est l'empereur à qui la lettre est adressée? La suscription ouyre un vaste champ à la conjecture: Αρποκρατίων Καίσαρι Αθγούστφ χαίρειν. Mais, au cours de la lettre elle-même, on peut relever des indices d'époque à peu près sûrs selon nous. Harpocration raconte — a-t-on à faire à un récit purement imaginaire, et l'auteur est-il un charlatan? ou joua-t-il simplement dans cette histoire le rôle de dupe? tout en inclinant vers la première hypothèse, nous nous en remettrons sur ce point au jugement de plus fins que nous — une apparition merveilleuse en présence réelle, ce qu'on appelait dans ces temps-là une αὐτοψία, du dieu qui révéla aux hommes l'astrologie, d'Asclépios luimême. Nous voilà ainsi transportés en plein règne de la théurgie. La scène se passe à Thèbes de la Haute-Égypte. Pour les lecteurs un peu initiés à la littérature néoplatonicienne que produisit l'école de Jamblique, la teinte générale du récit d'Harpocration accusera nettement une époque voisine de celle où florissaient ces philosophes. Parcourons d'un regard rapide l'histoire de la théurgie et de la magie sous l'Empire. Au second siècle de notre ère, elle brille du plus vif éclat. Il suffit de rappeler la polémique que dirigea alors avec vigueur contre les

les deux prologues dont il vient d'être question: ajoutons qu'il l'a fait si Peu habilement qu'il est difficile de comprendre grand' chose à son texte. On trouvera aussi chez lui, en cet endroit, plus de détails que chez nul autre auteur relativement aux Κυρανίδες. Au demeurant, prologue et Κυρανίδες se peuvent lire à la Bibliothèque nationale de Paris dans les manuscrits 2537 et 2419 de l'ancien fonds grec: le texte des prologues y est un Pen plus intelligible que chez Iriarte. Cf. Harles au tome VI, p. 250, note de la Bibliotheca Graeca de Fabricius: «Inter codd. graecos MSSt., apud Nanios Venetiis adservatos, in cod. CCXLVII, no viii > (ajoutons: et dans un chartaceus de Moscou d'après Matthaei, Accurata codicum Graecorum mss. bibl. Mosquens. sanct. synodi notitia et recensio [Leipzig, 1805], t. II, P- 302-3) cest έχ των του Άρποχρατίωνος του Άλεξανδρέως περί φυσιχών θυνάμεων ζώων τε και φυτών και λίθων, α έγραψε πρός την ίδιαν θυγατέρα etc., et editor catalogi» (voici le titre exact de ce catalogue: Graeci codices mss. apud Nanios, Patricios Venetos, asservati. Bononiae, typis Laclii a Vulpe, 1784. Un volume in-4°. L'auteur doit être J. A. Mingarelli) «p. 440 sqq. dedit specimen excerptorum ex illo Harpocrationis opere de virtutibus naturalibus etc. (Cf. Harles, ibid., t. IV, p. 164.) In cod. \* Coislin. CLVIII est fol. 80: βιβλίον Άρποχρατίωνος, σύνθεσις δε Κυρανοῦ \*βασιλέως περί κδ΄ λίθων πετεινών τε και ίχθύων και βοτανών κατ' άλφα-Amov, cujus initium paullum differt ab initio e cod. Naniano excerpto. Il paraît évident que c'est le même ouvrage, à quelques variantes près, qui est contenu dans ces six manuscrits. On remarquera que les manuscrits de Venise et de Moscou donnent l'auteur de ce traité pour Alexandrin, ce qui ne serait pas exact, s'il fallait entendre par Alexandrin né à Alexandrie.

théurges égyptiens (μαθεματικοί) un Père de l'Église dont le nom, au surplus, a été matière à controverse (vovez le traité publié successivement sous le titre de Philosophumena d'Origène. et de Réfutation de toutes les hérésies, par saint Hippolyte). Voilà l'âge d'or de la théurgie. Il se prolongea pendant près de deux siècles et jusque dans les dernières années de la vie de Jamblique. Lorsque mourut ce philosophe visionnaire, c'est-à dire vers la fin du premier tiers du 1ve siècle, des adversaires puissants s'étaient élevés qui essavaient, dans une lutte passionnée, d'abattre le paganisme chancelant et commencaient à renverser les derniers appuis sur lesquels le néoplatonisme de Jamblique avait prétendu l'étaver, la magie, les évocations, ces mille sortes de divinations dont on lit la liste énigmatique dans l'Vaouviouxóv de Joseph (7). Constantin le Grand fit les premiers préparatifs de guerre. Selon Maury (8), il aurait déjà a porté des lois sévères contre la magie». Nous ignorons sur quels textes se fonde cette opinion. Nous ne connaissons, quant à nous, qu'une loi de Constantin, de l'an 321, insérée au Code Justinien, livre IX, titre XVIII, qui ne fait, en substance, que renouveler une loi de Dioclétien (voy. ibid.) en vertu de laquelle la magie muisible (ars mathematica damnabilis) était interdite. Qu'on lise, en effet, la seconde partie de la loi de Constantin: « Nullis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus, » etc. Il fant bien se rendre à l'évidence Constantin n'osait pas encore interdire ouvertement toute pratique de sorcellerie Mais il sera raisonnable d'accorder que ce règne n'avait pas été tavorable aux croyances occultes. La loi de 321 prêtait beaucoup à l'interprétation. Libanius lui-même, un rhéteur bien inoffensif, ne dut-il pas s'enfuir de Constantinople en 346 sous une inculpation de magie? La première mesure ostensible et décisive qui fut prise, doit être une loi de Constance datée de l'an 357. Or cette loi suppose nécessairement, ne fût-ce que par la dureté même des termes dans lesquels elle est rédigée ainsi que de la sanction qui l'accompagne, un long mécontentement de la part du gouvernement impérial et, nous appelons l'attention sur ce point, une persécution antérieure plus ou moins hautement déclarée On ne peut donc

<sup>7.</sup> Galland, Bibliotheca Patrum, tome XIV, p. 72 = Migne, Patrologie grecque, tome CVI, colonnes 160 et suiv.
8. La magie et l'astrologie dans fantiquité et au moyen-age, chapitre VI.

guère se dispenser d'admettre qu'il se passa alors, comme préparation au grand coup qui fut ensuite frappé, un demi-siècle environ de lutte conduite sourdement, mais non pas sans vigueur, contre toute magie. Quant à l'importante loi de 357, en voici le texte dans son intégrité: « Nemo haruspicem consulat »aut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos male-»fices ob facinorum magnitudinem vulgus appellat nec ad hanc » partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi » curiositas. Etenim supplicium capitis feret gladio ultore pro-» stratus quicunque jussis obsequium denegaverit. » (Code Théodosien, livre IX, titre XVI, et Code Justinien, livre IX, titre xvIII.) D'autres lois, édictées coup sur coup, viennent confirmer celle-ci (voy. les mêmes codes aux mêmes titres). Nous assistons, cette fois, à la condamnation définitive de la magie (9). Des empereurs postérieurs, nul ne revint sur ce jugement, un seul excepté, Julien. Mais Julien n'occupa le trône impérial que bien peu de temps, moins de deux ans. La magie païenne était déjà trop compromise; elle ne devait pas être sauvée. Après Julien, elle ne compta plus jamais, ni en Orient, ni en Occident, de défenseurs en haut lieu (10). Par tout l'Empire, Valens et Valentinien traquèrent, païens ou mauvais chrétiens sans distinction, tout ce qui faisait encore profession de croire à la magie. Il y eut alors une affaire célèbre de lécanomancie, cette sorte de mantique qui joue un rôle principal dans notre Lettre à un Empereur (voy. p. 108, et la note 41): la fin tragique de Théodore et de tous ceux qui avaient eu l'audace de se livrer, de concert avec lui, à cette pratique superstitieuse montre combien ces actes étaient devenus coupables aux yeux des empereurs et leur paraissaient odieux. La décadence reprend rapidement sa marche pour ne plus s'arrêter. Une loi de Théodose le Grand (Code Théodosien, livre XVI, titre x, loi 7) ne fait que l'accélérer encore. Sous Justinien enfin, avec les disciples de

<sup>9.</sup> Les conclusions que nous présentons ici se trouvent tout à fait conformes au jugement porté par Beugnot (Destruction du paganisme, livre II, chapitre I<sup>ex</sup>). A l'époque où nous en sommes arrivé dans notre exposition, «les empereurs,» dit-il, «faisaient une guerre acharnée à l'art divinatoire.»

<sup>10.</sup> Quelques empereurs ou usurpateurs du trône d'Occident inclinèrent encore par la suite au paganisme; l'histoire nomme Eugène, Attale, Anthemius. Mais il n'y a pas la moindre circonstance pour nous inviter à supposer que la lettre d'Harpocration ait pu être adressée à l'un d'eux.

Proclus et les derniers professeurs de l'École d'Athènes, disparut à tout jamais la magie hellénique. Une renaissance n'était plus possible désormais, du moins sous la forme antique et naïenne.

Il fallait tracer cette esquisse. Maintenant, nous pouvous nous le demander, à quelle époque la lettre d'Harpocration a-telle été écrite? Au déclin de la magie pasenne. Harpocration arrive dans le sauctuaire le plus vénéré de l'Égypte. Diospolis on Thèbes; là, il demande aux prêtres, dont il n'a pas tarde à gagner l'amitié, el ti tig nayerig érepgelag ow getat. Et, en effet, parmi ceux-ci un seul se rencontre, déjà avancé en âge, qui a conservé religiousement quelque puissant secret théurgique. Les autres membres du collège sacré ne possèdent plus que la tradition de fausses recettes, qu'ils n'ont point éprouvées eux-mêmes, et sans vertu Toutefois, nous ne pouvous pas descendre très-bas pour dater la lettre. D'abord Alexandrie, au temps où écrivait notre auteur, continuait à passer pour le foyer le plus brillant de la civilisation grecque; la philologie et l'enseignement de la midecine s'y trouvaient toujours en honneur; ses bibliothèques n'avaient pas encore été dépouillées de leurs richesses (11). Mais sans plus attendre, présentons un argument d'une portée beaucoup plus précise. Cette lettre, qui est toute à la glorification de l'astrologie et de la théurgie païennes, est envoyée à un empereur; et elle ne pouvait l'être, sans exposer le signataire aux plus grands périls, qu'à celui qui prit ces arts païens sous sa protection spéciale et se voua lui-même à celle des dieux égyptiens (12), à l'admirateur du « divin » Jamblique (13), au familier de ce puissant ucores. Chrysanthios. au disciple enthousaste de Maxime d'Ephèse, un roi de la magie (14), an dévot serviteur du Roi Soleil et des astres (15), an

11. Voy. la Lettre, 4, 5 et 6, avec la note 23.

<sup>13 «</sup>La supers'iten e promine domine sur les monnues de Julen. Il v est seuvent represente sous la figure de Serajis, et Heline, soi epoure, sous celle d'Isis.... On trouve une foule de médailles de co pr ce que officent les images d'Isis et d'Osris, d'Isis et d'Herus, de Serie, d'Andre, d'Isis Pharia, d'Harpocrate, du Nit et du Sphinx. > Beuges, L'astreet a de parimone, lare III. chapare n' avec renvois à Bandara, II, 427-44) et & Mionnet, II, 293-302.)
18 Jahan, sur le Roi Solad, page 127 C

TA. The tank tof fiber unt un unt rie rift auf auffer ber die gene ben

philosophe superstitieux (16) qui fit un instant tout l'espoir de ce vieux monde qui périssait: on vient de peindre Julien l'Apostat.

On ne trouvera point ci-dessous en son entier la lettre d'Harpocration. D'abord le manuscrit de Madrid n'en a conservé que les premières pages. Puis nous devons avertir les lecteurs que ce fragment n'est même pas publié ici intégralement. Dans le manuscrit, il s'arrête au milieu de considérations relatives à une sorte de pharmaceutique fondée sur les influences astrales; cette partie du texte n'aurait présenté un intérêt bien vif que pour les adeptes, si tant est qu'il en existe encore, et aurait eu l'inconvénient d'être fort délicate à constituer pour des profanes comme nous. Nous avons donc cessé de copier quand ce grimoire commençait, et le résultat est que l'on communique un fragment plus court de dix lignes que ce qui se lit dans le manuscrit. Ajoutons que l'incomparable livre aux quatorze remèdes du roi Necepso, cette heureuse trouvaille de notre grammairien, ne semble pas entièrement et à tout jamais perdu. Le morceau sans titre qui, dans le manuscrit, suit la lettre d'Harpocration (voy. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis, etc., page 435), paraît former, en effet, le premier quart environ, encore inédit, de cette œuvre. Selon toute vraisemblance, Harpocration envoya à l'Empereur, avec le livre du savant égyptien, la lettre dont voici maintenant le texte; elle servait à la fois de dédicace et de préface.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-110.

[Folio 75 recto, en haut de la page:] Άρποχρατίων (17) Καίσαρι Αὐγούστω χαίρειν.

[1] Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ, πα- . ραδοῦναι πολλὰ παράδοξα μηδενὸς πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὰς ἐπαγγελίας δυνηθέντος (18) διὰ τὸν τῆς εἰμαρμένης ταῖς διανοίαις αὐ-

18. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis, etc., p. 435, cite le début jusqu'à ce mot δυνηθέντος.

<sup>16.</sup> Ammien Marcellin, XXV, 4, 17: superstitiosus magis quam sacrorum legitimus observator.

<sup>17.</sup> En publiant ce texte, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes abréviatifs que pour les deux discours inédits de Chorikios (voy. l'Avertissement de la p. 9 du présent volume).

σενεχώς είς οξρανόν (34) τὰς γείρας έντείνων τοίς θεοίς έλιτάveror di dreipor garragias à dià areinatos Jeior (3) yapigagθαί μοί τι τοιούτο, δι' οδ γαυριάσας ίλαρος είς την Αλεξάνδρειαν καὶ την πατρίδα κατελθείν δινηθώ (36). [12] Γενόμενος σίν έν Λός πόλει - άργαιοτάτιν (λέγω) τις Αιγίπτοι πόλιν και πολλά ίερα έγοισαν (37) -, διέτριβον αιτόθι. Τσαν γάρ άρχιερείς φιλόλογοι καὶ ποικίλοις κεκοσμημένοι μαθήμασι, [13] Προβαίνοντος δέ του χρόνου και τίς πρώς αίτοις μοι φιλίας μάλλον αίξαιοίστς, έπινθανόμην εί τι της μαγικής ένεργείας σώζεται. [fol. 76] [14] Καὶ τῶν μέν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῆ προπετεία μου σερόντων κατέγνων' ένδο δέ τινος διά το σοβαρών (38) των ήθων ναὶ τὸ τές έλικίας μέτρον πιστει θέναι διναμένοι οίκ (άν)εγαιτίσθην (30) της φιλίας. [15] Ετηγγείλατο δε ούτος αίτοπτικήν (40) έχειν λεκάνης ενέργειαν (41). [16] Παρεκάλεσα οίν αίτον έν τοϊς

34. outhour generals, els ofparor Ms. - A la ligne précèd. Tourmer-

161 δε μοι.
35. Cf., sur la façon dont s'opéraient les révélations divines, Jambhque, Sur les mystères, 111, 2: "proctor l'avon à roleinovers, àgrantem ague tyanτων καν πιστορός. Της 2. ησυ του το του αντό του περά των πρακτέων της ησυ το κένης, ή μεταξύ του έργησος ται και καθείθειν όντων ή και παιτελώς έρρηγος ούτων αι φωναί άκουυνται. Και ποτε μέν άφανες και άσωματον πνευ μα περιέγει κίκλω τοις κατακειμένοις, ώς δρασιν μέν αιτοί μη παρείται, την δὲ ἄλλην συναίσθησιν και παρακολούθησιν ὑπάρχειν. De telles manifestations de la divinité sont bien plus imparfaites que celle qu'obtint, comme on le

verra par la suite, Harpocration, l'aὐτοψία.
36. Faut-il κατελθεῖν (ἄν) δυνηθῶ?
37. Dans la Vie de Pythagore de Jamblique, Thalès conseille au jeune Pythagore de s'embarquer pour l'Egypte, και τοις εν Μεμφιδι και Αισπολει μάλιστα συμβαλείν εερείσι παρά γὰς εκείνων και είπιον εφωδιώσ τα ταϊτα, δι' α σοφός παρά τοις πολλοίς νομίζεται κπλ. (Η, 12) Cf. Philostrate, Vie d'Apollomus, V, 24: και η Αίγι πος η ανω μεστοί θεολογίας όντες κπλ. 38. συβεύον (à ca qu'il semble) Ms. Nous pensons que la leçon originelle

\* êtait σοβαρόν, bien qu'on puisse aussi penser au mot latin σεβερόν.
39. οὐε ἐχειταθην (à ce qu'il semble) Ms.
40. Jamblique, Sur les mystères, II, 10: ἀλλ' αὐτὰς μέν οἱ θεοὶ καὶ οἱ τοῖς σεοίς ετόμενοι τας άληθικάς είνατων εξεύτας άπικαλί τιουση, φωνιών τως διτών το και τας άληθικάς είναν εξεύτας απικά τουση, φωνιών τως τα είν εξυτών τη εξυτών το τα είν εξυτών το το εξυτών το εξυτώ

Bemr elger aironrenge algbetag.

41 Les bassins donnaient fieu à des pratiques de sorcellerie aussi nombreuses que diverses. Par exemple, un bassin plein d'eau etait place au malieu d'une chambre disposce tout exprès en vue d'une telle cerénance Arme des attributs de sa puissance, genéralement d'une bagnette d'ebene, le magicien pronongait, tout en accomplissant des rites mysterieux, l'irrisistible fermine d'evocation. Les personnes qui assistaient à la sernée se penchinent alors sur le bassin, et apercevaient dans l'ean, comme dans un nuroir, les daux, genies ou ânces de meres qui avaient ete appeles. l'eur Jamblique, on n'obtenait aissi que la vue de vairs queranjuna (voy la note qui précede. Jamblique aurait dû accorder, cependant, que ces fanti mes έρημοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν ἐμοὶ περιπατῆσαι, μηδὲν ὧν ἔχρηζον ἐμφήνας (42). [17] Απελθόντων οὖν ἡμῶν εἴς τι ἄλσος ἡσυχία βαθυτάτη περιεχόμενον, αἰφνίδιος (48) περιπεσών ἐπὶ στόμα καὶ κλαίων τῶν ποδῶν εἰχόμην τοῦ ἀρχιερέως. [18] Έχτπλαγέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς θέας καὶ πυνθανομένου τίνος ἕνεκε (44) τοῦτο ποιήσαιμι, ἔφασκον ἐν αὐτῷ τὴν

avaient l'usage de la parole. Saint Augustin, Cité de Dieu, VII, 35: « Numa... » hydromantiam facere compulsus est, ut in aqua videret imagines deorum » vel potius ludificationes daemonum, a quibus audiret, quid in sacris con-» stituere atque observare deberet. » Psellus sait quelle espèce de démon descendait dans le bassin, et prétend que la façon dont il parlait était vraiment peu intelligible: ἐπιχείμενον τῷ ὕδατι ἀμυδρούς τινας φθόγγους της του μέλλοντος ύπυψοφει προγνώσεως (traité intitulé Τίνα περί δαιμόνων δοξάζουσιν Ελληνες, publié par Boissonade à la suite du De operatione daemonum, Nuremberg 1838: voy. à la p. 42). Au second siècle de notre ère, l'auteur du traité paru sous le titre de Philosophumena d'Origène voulait voir tout simplement dans ces scènes de lécanomancie une supercherie sacerdotale. Selon lui, le fond du bassin était de verre; le plancher, percé; les apparitions surnaturelles, des compères agissant dans une pièce secrètement ménagée à l'étage inférieur: on comprend que, dans ces conditions, les visions parlassent (S. Hippolyti Refutationis omnium haeresium librorum X quae supersunt, édit. L. Duncker et F. G. Schneidewin, p. 96 = 1. IV, ch. 32 fin). Dans l'histoire fabuleuse d'Alexandre, racontée par le Pseudo-Callisthènes, le roi Nectanebo surveille journellement dans son bassin les mouvements des armées qui s'avancent contre l'Egypte. Un jour, il y vit les vaisseaux des ennemis guidés par les dieux des Egyptiens comme pilotes; en magicien consommé qu'il était, il comprit que le dernier jour du royaume d'Égypte approchait. Il se déguisa, prit sur lui autant d'or qu'il put en emporter, et s'enfuit au loin. Il s'établit à Pella en Macédoine comme λατροσοφιστής, πολλοίς αστρολογούμενος ώς προψήτης Αλγύπτιος: on sait comment il arriva qu'il devint le père d'Alexandre le Grand. Pendant qu'il était encore sur le trône d'Egypte, il avait fait bien souvent usage d'un procédé particulièrement commode pour se défendre des flottes qui menaçaient ses états. On dit qu'il façonnait de ses propres mains de petits vaisseaux et de petits hommes en cire et qu'il les mettait dans son bassin, après y avoir versé de l'eau. Il revêtait alors la robe de prophète, prenait à la main la baguette magique d'ébène, et, debout près du bassin, prononçait certaines formules qui rendaient les petits hommes de cire animés. Puis il les submergait dans le bassin: au moment même, dans la pleine mer, les flottes de l'ennemi sombraient (édit. Ch. Müller, à la suite de l'Arrien-Didot, chap. III et I). On a fait allusion dans l'Introduction (p. 103) à une histoire de lécanomancie qui eut un dénoûment terrible pour les malheureux qui avaient eu l'audace de se livrer à cette pratique. Le fait a été rapporté dans le détail par divers historiens. Pour apprendre quel devait être le successeur de l'empereur Valens, quelques conjurés avaient suspendu un anneau au-dessus d'un bassin magique, dont le limbe divisé présentait les vingt-quatre lettres de l'alphabet; et, faisant courir l'anneau, ils tiraient des pronostics des lettres sur lesquelles il s'arrêtait de lui-même. Rien de plus varié, comme on voit, que les services que pouvait rendre un bassin aux magiciens de ces temps-là.

42. Ενφήνας Με.

<sup>43.</sup> αἰφνιδίως? Cf. pourtant Thucydide, VIII, 28: προσβαλόντες τῆ Ἰάσφ αἰφνίδιοι.

<sup>44.</sup> Il se peut que ενεκε soit la leçon authentique. Cependant plus haut, 4, nous trouvons la forme ordinaire ενεκα.

έξουσίαν είναι της έμιζ ψηγής. έγειν γάρ με άνάγκην θεώ όμιλίσαι, ής ἐπιθυμίας αν άμαρτω, μέλλω αποτάσσεσθαι τῷ βίω. [19] Αναστήσας δέ με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παρηγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, άσμένως ταύτα ποιείν έπηγγέλλετο (45), καὶ ἐκέ-Leiger agreveir (40) fuépais toisi (47). [20] hazi Deiors de por τις ψηγής έπὶ ταϊς έπαγγελίαις τοῦ άργιερέως, ήσπασάμην αίτοῦ την δεξιάν και εθχαρίστουν (48), κρουνηδόν μοι των δακρύων σερομένων - φισικώς γάρ απροσδύκητος γαρά πλείονα λύπης έκκαλείται δάκρια. [21] Έπανελθόντες δε έκ του άλσους, περί (49) τίν άγνείαν έγιγνημεθα, έμηλ των ήμερων διά την προσδοκίαν ένιαιτων [fol. 76 vo] απαριθμοιμένων, [22] Επιστάσης δέ της τρίτις δμέρας (50), έπο τον βρθρον πορειθείς ήσπασάμην τον άργιερέα. [23] Εὐτρέπιστο (51) δὲ αὐτῷ οἶκος καθαρὸς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρός την επίσκεψην. [24] Έγω δε κατά προμήθειαν τζε ψηχίς είχον, άγνοούντος τοῦ ἀρχιερέως, χάρτην καὶ μέλαν ἐπί (τῷ) σημειώσασθαι (52) τῶν λεγομένων ἃ ἂν (53) δείση [25] Ανακρίνοντος δέ με (54) τοι άρχιερέως πότερον ψιχή (55) νεκροί τινος ή θεῷ ὁμιλίσαι βουλοίμην, ἔφην Ασκληπιῷ (56), είναι δὲ τὸ τέλειον της χάριτος εί μόνω μοι πρός μόνον διαλείν έπιτρέψειεν' δ μοι οιχ ήδέως μέν (67) - τοιτο γάρ ενέφαινον οι τις δήμεως γαρα-

45. απηγγέλετο Ms.

46. Jambiique, Sur les mystères IV, 11: μη καθαρώ μέν όντι έξ ἀιροοδιστων οὐκ ἀν καλοῦντι ἐπακούσκιεν (οἱ θεοί).

47. Cf. Lucien, Dialogues des courtisanes, 8, 2, εξαοσιν όλοις έτεσιν έται-σίουσα, passage que Cobet signale dans ses Variac lectiones, p. 826, 2° édit., en faisant remarquer qu'un classique aurait dit όλα έτη.

48. ηὐχαρίστουν (à ce qu'il semble) Ms. Mais on trouvera plus bas. 23, εὐτρέπιστο, et 81, εὐτύχησε. Au reste, rien de plus semblable que ε et η dans l'écriture de C. Lascaris, le copiste de notre manuscrit (on trouvers un fac-simile d'une page autographe de lui ci-après, en regard de la p. 531, et dans l'Annuaire de l'Assoc. pour l'enc. des ét. greeq. en France, 11° annee). 49, negl?] ent Me.

50. Cf. Chariton d'Aphrodisie, VI, 1, 6: Nus exelvy releventa meo vis δίκης Εφειστήκει.

51. Cf. ci-deseus la note 48.

52. μέλαν επισημειώσασθαι Ms. 53. å åν] έὰν Ms. 64. µe] µov Ms.

55. ποτήριον ψυχήν première main, corrigée en πότερον ψυχή. Ms

56. Asclepios, ou Esculape, était considéré par les adeptes comme ayant révelé à l'humanité la thérapeutique fondée sur l'astrologie. Julius Firmicus Maternus, Astronomie, préface du livre IV (p. 84): «Omnia quae » Aesculapius Enichnisque tradiderunt, quae l'etosyiis explicavit et Necepso, quae Abraham, Orpheus et Critodemus ediderunt ceterique omnes bujus
 artis antiscui (lisez antistites?) perlecta. . in his perseripsimus libris
 57. Επιτρέψειας όμοσουχιδείως μέν (à ce qu'il semble) Ms.

ττῆρες (58) —, πλην ἐπηγγείλατο. [26] Καὶ ἐγκλείσας με εἰς τὸν οίκον και καθίσαι κελεύσας άντικους του θρόνου είς δν έμελλεν ό θεός καθέζεσθαι, προαγαγών διά των απορρήτων όνομάτων τὸν θεὸν καὶ ἐξελθών ἔκλεισε την θύραν. [27] Καθεζημένου δέ μου καὶ ἐκλυομένου τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδοξον της θέας - ούτε γάρ τους της όψεως χαρακτήρας ούτε την τοῦ περιχειμένου (50) χόσμου χαλλονήν ἀνθρώπου λόγος διασαφησαι δύναιτ' αν (60) —, (αν)ατείνας (61) ουν την δεξιαν ηρξατο λέγειν ὁ μακάριος· [28] «Παρὰ θεῷ τῷ ἔχοντι θέσσαλε (62)· προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ γνωσθέντων (68) τῶν σῶν ἐπιτευγμάτων ώς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύουσιν (64). [29] Ἐπερώτα ούν περί ων θέλεις, ασμένως έμου πάντα παρέξοντος.» [30] Έγω δε μόλις μεν — κατεπεπλήγμην (γάς) και πεπληςώμην (65) τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βλέπων (66) μορφήν —, ὅμως οἶν [fol. 77] ἐπυνθανόμην δι' ἢν αἰτίαν ἐπὶ (67) ταῖς τοῦ Νεκεψώ δινάμεσιν ήστόχησα. [31] Πρός δ ό θεός εἶπεν· «Ό βασιλεύς Νεχεψώ, ανήρ φρενηρέστατος καὶ πάσαις κεκοσμημένος άρεταῖς, παρά μέν θείας φωνής ουδέν ών σύ μαθείν έπιζητείς εύτύχησε. φύσει δὲ χρησάμενος ἀγαθη, συμπαθείας λίθων καὶ βοτανῶν έπενόησε τους δε καιρούς και τους τόπους εν οίς δει τάς βοτάνας λαμβάνειν οὐκ ἔγνω. [32] Ώρια γὰρ πάντα τη τῶν ἄστρων απορροία αὖξεται (68) καὶ μειοῦται (69)· τό τε θεῖον ἐκεῖνο πνεῦμα λεπτομερέστατον ύπάρχον διὰ πάσης οὐσίας διαρχεῖ (70), χαὶ μάλιστα κατ' ἐκείνους τοὺς τόπους καθ' οῦς αὶ τῶν ἄστρων

<sup>58.</sup> Cf. Hérodote, I, 116: ὁ ... χαραχτήρ τοῦ προσώπου.

<sup>59.</sup> παρακειμένου Ms.

<sup>60.</sup> Jamblique, Sur les mystères, II, 4: οὐχοῦν ἐν μὲν ταῖς τῶν θεῶν αὐτοψίας ἐναργέστερα καὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὁρᾶται τὰ θεάματα, ἀκριβῶς τε διαλάμπει καὶ διηρθρωμένα λαμπρῶς ἐκφαίνεται... Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς εἰρημένοις τὸ μὲν τῶν θεῶν πῦρ ἄτομον ἄφθεγκτον ἐκλάμπει καὶ πληροῖ τὰ ολα βάθη τοῦ κόσμου πυρίως, ἀλλ' οὐ περικοσμίως.

<sup>61.</sup> δύναιτο άνατείνας Ms.

<sup>62.</sup> Il y a là quelque altération grave, probablement une lacune.

<sup>63.</sup> γνωθέντων Με.

<sup>64.</sup> Peut-être θρησχεύσουσιν.

<sup>65.</sup> Y a-t-il lieu d'écrire ἐπεπληρώμην?

<sup>66.</sup> Bléneur Ms.

<sup>67.</sup> Cf. 7, ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἡστόχησα. — ἐπὶ paraît douteux.

<sup>68.</sup> αύξηται (à ce qu'il semble) Ms. Voy. ci-dessus la note 48.

<sup>69.</sup> Saumaise, De annis climactericis, p. 797: «Saniores nonnulli ex secta Graecorum astrologica virtutem illam astrorum quam in fatis geniturarum faciendis ponunt ἀπόρροιαν esse tradiderunt.» Cf. Sextus Empiricus, V (contre les astrologues), 4, p. 729, Bekker: συμπαθεῖν τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανίοις και κατὰ τὰς ἐκείνων ἀπορροίας ἐκάστοτε ταῦτα νεοχμοῦσθαι.

<sup>70.</sup> διαρφεί?

the same [tres end the normale naturalis, [33] 'Es , but us too (12) none niver two location augustion. [34] Bosand run ister, if Leynpiers, xwellor aven de en enc rou "Apenc a toppoing direct reversion (12). Ette de ent tig nooming natatudis de Same vine Bakkor tag axtiras (78). Exoperaror de (74) xai casing and the Italian ulique (15). [35] Airn oil of Borier, (18) where sole Deing arroppoing Eluvonon (17), eire end (18) serpamidwe h ardeis tor Bewdy, nagazojna Javatoi tirêz de zai και άγνοιαν της βοτάνης έν ταϊς έρημίαις κατακλιθέντες παρ' which wai anjur Device; ev to ourcheur (79) ev rais avanvouis στούς (80) την ενέργειαν ετελεύτησ(αν). [36] Ανόμοιος δε έ

71 di roi Ma - nous est-il à retraucher? on faut-il de roi (re) mois? 72 "torme navia sa Squita na origwin in Brain, p. 120, 1. 21 des . Lurch in astrologica d'Artbur Ludwich (publies à la suite de Maxime, negle nouvezor, dans la Bibliotheca Teubneriona, 1877).

7). Figureus Maternus, qui nous a conservé le thème du monde, bate per Pel myra et Accepso d'après les revélations faites à Aselepios et Anulis par la appussante divinité de Hermes », vient correborer les l'assertion de netre auteur, et place, au moment de la naissance du monde. Ares au centre do signio de Scorpion. Le Scorpion est, pour les astrologues, le «domicile» (nou mano, De annis climactericis, p. 535) on l'un des deux domiciles de est te pan te; voy. Pto émée, Tétrabibles, p. 38 (edit. de Bâle, 1553, in-5°) lyer, est rife toi Apric, frontes mâxios our tre grou xal ino tre toi ίω, Ιχονιι την αφιάραν, τα Ιχάμενα ταλιν Ινείνων Ιδόθη διοδεκατημοφία την ομοίων Ιχωνία φεσιν, ο τε Σκοφπίος και ό Κριος, ακολουθώς το φθαιρική και και πεική και ξη μετική τοιότητι την τετριηώνον πους τα φώτα ποιαίντα diamenter - Sur Bullov en, axtirus, voy. el-dessous la note 82, relative h l'elner veffeille. 74. 00] yao Ms.

75. Dans le morceau intitulé Al yesom ouverneueren rois is condines, que vient de publier pour la premiere fois d'après le Laurentianus XXVIII 311 Arthur Landwich, à la suite de Maxime, voy, la note 72), on voit en effict quo l'aul d'Alexanirie et, en general, tous les auteurs astrologiques, à la reserve de l'tolemes et de Dorothee, attribuaient l'Italie au Scorpion. La (rele, an contraire, dont il sera question dans le texte quelques lignes plus bas, était, selon les mêmes auteurs et aussi selon Dorothee, en reintion tanda que l'Italie, pour Dorothee, étant devolue à la Balance, fanda que l'Italie, qui fait décidément bande à part, donne l'Italie an Luca et la Crète a la Vierge (voy. Tetrabules, p. 73), on voit que, dans tous les systemes, la c gui de Crète et celle d'Itane, nees, si nous pouve les

le dire, acua des astres différents, devaunt, astrologiquement parlant, jour

de preprietés non identiques.
76, il manque ici un terme pour exprimer l'idee suivante : « la cigué (Alland) Dans la phrase précedente, au contraire, les mots aut éxero numbernt parasites. Il nous paraît que tout irait mieux, si on lisait e Lagrantion de [aud freiro] to the lituatur mieux. Alth our (aut freiro) h formen aut es, enclosses, 32, aut freiron; tou; toutou, aut ois aut

77. Janianna Ma Elxianna Tournier

78. lind Ma.

79. avenuteiv Ma .: avvéluer Tournier.

100, notife norde bla.

(81) Κρήτη [fol. 77 v°] την απτινοβολίαν (82) · την αυτην ουν βοτάνην είς Κρήτην, τὸ κώνειον (88), ἐσθίουσιν ἀνθρώποις οὐσαν τῶν πάντων λαχάνων ήδίονα (84). [37] Τοσοῦτον αὶ τῶν θεῶν ἀπόρ-

81. Ετελεύτησαν. 'Ομοίως καλ ή Ms. La correction ('Aν)όμοιος est justifiée

par les explications données ci-dessus, aux notes 73, 75 et 76.

<sup>82.</sup> Il semble qu'il ne soit pas besoin d'être un bien fin astrologue pour voir Chair dans ce passage. Néanmoins, voici toujours ce qu'on a pu recueillir de textes et de renseignements divers sur l'axτινοβολία, à l'usage de certains qui seront curieux de savoir le sens que ce mot prit chez certains auteurs astrologiques de l'antiquité. Saumaise, De annis climactericis, préface, à la première page du cahier f: «Hae (il s'agit des planètes) cum retro eunt radios jaciunt et iis feriunt ab ea parte occurrentes stellas, out si quis retro ambularet, qui exadversum venirent comam ejus non , faciem obviam haberent. Cum vero directo cursu meant, quod et 0000-\*ποδείν Graeci dicunt, tum faciem praeserunt i. e. ὄψιν vel φάσιν vel \*πρόσωπον vel σχηματισμόν ea parte proprie facere dicuntur cum stellis certo intervallo distantibus et secundum ordinem signorum progredientibus etc. ; et, à la page 400: « qui crinibus solutis currit, coma ejus retro jactatur, et nudam faciem in anteriora praefert. Idem in stellis usu · venire asserunt. Cum cursum peragunt, comam suam retro eas vibrare \* volunt, quod est ἀχτινοβολείν, et os ostendere tantum abante crinibus, i. e. radiis nudum. Ergo dum feruntur ante se stellae, praecedentem radiis feriant, sequentem aspectu afficient. > Ptolémée, Tétrabiblos, III, p. 130, édit. citée: τῶν ἀφέσεων δύο τρόπους παραληπτέον, τόν τε εἰς τὰ ἐπόμενα των ζωθίων μόνον υπό την καλουμένην ακτινοβολίαν, όταν έν τοις απηλιωτιχοίς, τουτέστι τοις από του μεσουρανήματος έπι τον ώροσχόπον τόποις ό αφέτης ή και τούτον ου μόνον είς τὰ έπόμενα, άλλα και είς τὰ προηγούμενα, χατά την λεγομένην ώριμαίαν, δταν έν τοις άποχεχλιχόσι του μεσουρανήματος τόποις ὁ ἀφέτης η. Commentaire sur ce passage, extrait de l'Εξηγητής ἀνώγυμος (ou Pseudo-Proclus) déjà cité ci-dessus, à la note 29 : Πληρώσας την αφεσιν την είς τα ηγούμενα, ην και ώριμαίαν (ώριαίαν édit.) εκάλεσε, νυν ξπι την είς τὰ ξπόμενα μεταβέβηχεν, η και άκτινοβολία των συναντώντων λέγεται άστέρων τὰς άχτίνας τῷ ἀφέτη ἐπιφερόντων χατὰ έξάγωνον χαλ τρίγωνων και τετράγωνον κτλ. (p. 118). Porphyre, Είσαγωγή είς την αποτελεσματικήν τοῦ Πτολεμαίου (ouvrage publié dans l'édit. de Bâle, 1559, in-fol., la suite du Commentaire précédemment cité), p. 189, περι ἀχτινοβολίας: Αχτινοβολεί δε αστήρ ο επόμενος τον ήγουμενον κατά σχημα, οίον ο εν Κριφ τον εν Αλγοκερωτι και Τοξότη ο δε ήγουμενος τον επόμενον εφορά μέν και καθυπερτερεί φερόμενος έπ' αὐτὸν, οὐκ ἀκτινοβολεί δέ. Πάσης γὰρ αύγης ή μεν οιμίς είς το ξμποοσθεν φέρεται, ή δ' ακτίς είς τουπίσω (texte ainsi rétabli par Saumaise, De annis climactericis, p. 399, en se fondant sur un passage analogue d'Héphestion)... Ταῦτα μέν οὐν οὕτως, Θράσυλλος δε την απτινοβολίαν αναίρεσιν λέγει : αναιρείν δε τούς τοις τετραγώνοις σχήμασιν ξπιπαρόντας ή τοις διαμέτροις έν τῷ διαστήματι τῆς ωροσχοπούσης μοίρας, της των τριγώνων μαρτυρίας μη λαμβανομένης είς αναίρεσιν το δέ πόθεν επιφερουσι την ακτίνα ου διοίσει, φησί, πότερον εκ δεξιών η ευωvoucey xtl.

<sup>83.</sup> χώνιον, ici et plus haut, 34, Ms. — Tournier supprime ελς Κρήτην, TO XWYIOY.

<sup>84.</sup> ήδίονα] ίδίαν Ms. Cf. plus haut, 3, πάντων τῶν ἐκεῖ βελτίων γενόμενος. - Ici notre auteur ne semble plus être du tout d'accord avec les autres témoignages qui nous sont parvenus de l'antiquité. Dioscoride, à la fin du chapitre qu'il consacre à la ciguë (IV, 79), s'exprime, par exemple, en ces termes: Ένεργέστατον δέ έστι τὸ Κρητικόν και Μεγαρικόν και τὸ

ροιαι (85) παρά τούς τίποις και καιρούς δίνανται. [38] Πρόδιλον (δ') δει πάντων των αστέρων βασιλεύς έστιν ο Ήλιος. [39] Οίτος δέ έν Κριώ γενόμενος υψούται (86), και τινα μεγίστην δίναμιν εν τοίτω λαμβάνει τῷ ζωδίω : αι οίν βοτάναι τότε διναμικώταται, οξ μόνον δια τον "Ηλιον, αλλά και διότι το ζώδιον πάσι τοῖς τὰ πάθη ἐκποιοῖσι θεοῖς ἐκίχοινον . . . . . . (47).

'Arrivor ark. Mais il y a seulement un malentendu, - qui fait malheureusement qu'Asclépios, tout dieu qu'il est, ne prouve pas sa thèse. — On s'en rendra compte aisément à la lecture du passage suivant de Pline (Histoire naturelle, XXV, 13 (95) [151]: «Cicuta quoque venenum est, publica • Atheniensium poena invisa, ad multa tamen usus non omittendi. Semen 
• habet noxum, caulis autem et viridis estur a plerisque et in patinis...
• Semini et folias refrigeratoria vis, sie et necat... Vis maxima natae Semini et folis refrigeratoria vis, sie et necat...
Susis Parthorum, mox Laconicae, Creticae etc.

85. апорроса Мв.

86. Valentin Nabod, Enarratio elementorum astrologiae, Cologne, 1560, in-4°, Differentia la, page 38: «Υψωμα, Exaltatio scu Altitudo planetae apud astrologos nou intelligitur de situ locali scu distantia a terra, vel ab alio puncto, quali imaginatione deceptus est Phnus, (Hist. Nat., II, \*alo puncto, quali imaginatione deceptus est l'inius, [list. Nat., 11, 16], sed de parte signiferi, quam, cum stellae adeptae fuerint, maximam mutationem in aere atque reliquis rebus inferior bus ostendunt. Veluti soli cum primum partem XIX Arietis ingressus fuerit, statim ver manifestum nobis ostendit... Juniores astrologos l'tolemaeum, qui in totis signis planetas exaltari docet, sequi video, concedentes tamen maxime exaltari cos in partibus quae hie ab autore describinitur positos se l'holimée, l'étrabblios, p. 41: Tà de xakomera rom akomerar empiralem est la partibus qua de l'Huos è près romande production en la color describinitur positos se l'apparentation de l'est romande l'apparentation de l'apparen το υψηλον και βουειον ήμικικλιον μετάβμσιν ποιείται, εν δε ταίς Χηλαίς την εις το ταπεινόν και νότιον, οίκείως τον μέν Κριον ώς ίψοιμα άνατεθείκασιν είς το ταπείνον και νοτίον, οίκειος τον μεν κοιον ίος τήσιμα ανατεπείκασην αυτό, καθ' άν άρχειαι και το της ήμερας μέχειος και το της φύσεως αιτού θεσμαντικόν αυξεσθαι, τὰς δὲ Κηλας ώς ταπείνωμα διά τὰ ἐναντία.

87. Voy. l'Introduction ci-dessus, p. 105. — Voici les derniers mots de la Lettre dans le manuscrit, d'après Iriarte, l. l.: εί δὲ ώμας θέλεις χελας ἐκζεσον μετὰ δὲ ταῦτα σκευαζε καθ' ἐκάστην δέναιων: —

La pièce qu'on vient de lire a été l'objet d'un article de M. Rudolf Prinz, publié dans les Jahrbücher für classische Philologie, 117. Bd. (1878), pages 245 et 246, et qu'on trouvera ci-après-

### ZU DEM BRIEFE

## HARPOKRATIONS.

In dem neuesten hefte der Revue de philologie (bd. II 1878 s. 65 ff.) hat Charles Graux, einer der tüchtigsten und eifrigsten unter den jüngern französischen philologen, einen bisher unbekannten brief eines gewissen Harpokration veröffentlicht, den er in einer hs. der Madrider bibliothek (N 110) entdeckt hat. manche fehler der überlieferung hat der hg. glücklich verbessert, manche hat er aber auch stehen lassen, manche falsch zu heilen gesucht.

§ 4 bietet die hs. καὶ πλεύσας περὶ τὴν περισπούδαστον ᾿Αλεξάνδρειαν μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων παρώδευον, καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος. statt περί ist weder παρά mit Iriarte noch εἰς mit Graux, sondern πρός zu lesen. aus πρ konnte leicht περί werden. τοῖς ἐντελεστάτοις hat Graux in τοὺς ἐντελεστάτοις geändert, aber παρώδευον 'ich gieng vorbei' passt hier ganz und gar nicht. der dativ ist richtig, und der fehler steckt in παρώδευον. ich erwarte einen begriff wie προσωμίλουν. περιώδευον kommt in dem hier notwendigen sinne, so viel ich sehe, nicht vor, sonst könnte man τοὺς ἐντελεστάτους.. περιώδευον lesen.

§ 8 θανάτου δὲ βραχυτέραν ὑπολαβών εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώμην καὶ προπετέστερον τῆ γραφῆ πεπιστευκώς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεῦσιν ὡς ἤδη πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. das hsl. βραχυτέραν gibt einen trefflichen sinn ('da ich angenommen hatte dasz das umherschweifen des todes geringer sei, dh. dasz der tod nicht 80 leicht die menschen ereile') und ist nicht mit Tournier und Graux in τραχυτέραν zu ändern, das geradezu falsch ist. ver-

besserungsbedürstig ist aber das wort αὐτῶν, das man doch unmöglich auf das im vorigen satze (ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἰζοτόχησα) stehende παθῶν beziehen kann. ich vermute ἀκῶν und ziehe dies auch der vermutung φιτῶν, die mir ALudwich freundlichst mitteilt, vor, da in den ἄκη auch die λίθοι einbegriffen sind, von denen in § 6 neben den βοτάναι die rede ist. im solgenden musz dann wol καθιποστρέφειν sür καὶ

unocroéceur gelesen werden.

\$ 14 και των μέν πλειόνων επαγγελίας όμοιας τη προπετεία μου σερόντων κατέγνων ένος δέ τινος διὰ το σοβείον (?) των ήθων και το της ήλικίας μέτρον πιστειθίναι διναμένου οίκ exerioden (?) vie geliac. goderov läszt sich in der hs. nicht deutlich erkennen: 'à ce qu'il semble' setzt Graux zu, der go-Bapor in den text gesetzt hat, dies ist nach meiner meinung entschieden falsch, ein hoffärtiger und eitler mensch flöszt doch wahrlich nicht vertrauen ein, man kann an σεμνόν (im sinne von 'ehrenwert') denken, aus dem cyclio 3rv der hs. bat Graux im text areymitiogry gemacht, hiergegen sprechen verschiedene gründe, zupächst ist es paläographisch nicht nahe liegend. dann läszt sich die construction von arayaitilea Jai (im sinne von 'abgeschüttelt' oder 'losgemacht werden') mit dem genetiv nicht nachweisen, und endlich ist der ausdruck sehr geschranbt. ich schlage εψείσθην 'ich teuschte mich nicht in der freundschaft' vor, das die hs. vielleicht wirklich bietet, da Graux zu exeriosny wieder 'à ce qu'il semble' hinzufügt.

§ 21 ἐπανελθόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλοπις, ἐπὶ τῆν άγνείαν ἐγιγνόμεθα. statt ἐπί hat Granx περί in den text gesetzt. aber γίγνεσθαι περί τι wird nie im sinne von ʿan etwas gehen, sich mit etwas beschüftigen ˙ gebraucht. es musz entweder ἐν τῷ άγνεία ἐγιγνόμεθα oder ἐπὶ τῆν άγνείαν ἐτρεπόμεθα gelesen

werden.

(BRESLAU.)

RUDOLF PRINZ.

### SUPPLÉMENT

ΑU

# CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM

GRAECORUM(1).

Le manuscrit \(\Sigma-\text{I-20}\) de la bibliothèque de l'Escurial (représente par S dans la présente notice) est un petit in-folio, en papier, de 114 feuillets, écrit vers la fin du xvº siècle, à ce qu'il semble, et qui contient à partir du folio 44 verso, ligne 2 d'en bas, une collection de proverbes portant ce titre: Συναγωγή τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου καὶ τῶν παρὰ Σούδα (sic) καὶ ἄλλοις διαφόροις παροιμιών συντεθεισών κατά στοιχείον. L'écriture est à pleine page jusqu'au bas du verso du folio 57; à partir de là jusqu'à la fin, à deux colonnes. La collection est rangée dans l'ordre alphabétique rigoureux. Elle compte un peu plus de douze cents articles, chaque article étant composé d'un proverbe, accompagné généralement de plusieurs explications de provenances diverses. Les deux auteurs que le compilateur a surtout mis à contribution sont Zénobios et Suidas. Tous les antres parémiographes du Corpus de Schneidewin-Leutsch, à 82 voir Diogénien, le Pseudo-Plutarque, Michel Apostolios, Arsénios, Macarios Chrysocéphale, ainsi que les manuscrits qui ont fourni la matière de l'Appendix et de la Mantissa Proverbiorum du Corpus; puis, d'autre part, les lexiques de Phrynichos (dans les Anecdota de Bekker), d'Harpocration, d'Hésychios, les scoliastes d'Aristophane et de Platon, etc.: tels sont les principaux

<sup>1.</sup> Publié pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1878 (Juillet), p. 219 et suivantes.

recueils dans lesquels se retrouvent littéralement un nombre plus ou moins considérable de proverbes et d'explications contenus dans la collection de l'Escurial. Il y a, en outre, dans S, des parties qui trabissent une origine plus particulièrement interessante. Nous voulons parler d'un certain manuscrit. - anpelons-le a, - ayant appartenu à la même famille que le précienx manuscrit M. qui est en la possession de E. Miller, et que ce savant a publié aux pages 349 - 384 de ses Mélanges de Littérature Grecque. La trace de a est aujourd'hui perdue: mais ce manuscrit a dû exister. C'était, ainsi que M, un débris de rédactions de Zénobios, du Pseudo-Plutarque, d'autres parémiographes, plus pures comme texte et beaucoup moins écourtées par les abréviateurs que les diverses rédactions offertes par les autres manuscrits de nous connus. Toute la substance de a. on il s'en faut saus doute de peu, semble avoir passé dans la compilation du manuscrit S. Or, comparé à M dans l'état où l'a rencontré Miller, a possède sur M un avantage: il n'est point mutile en tête de la quatrième série de proverbes (celle qui est disposée par ordre alphabétique). Du reste, dans a non plus que dans M, cette quatrième série ne se continuait pas au-delà du commencement de la lettre B. Enfin la valeur de a était bien diminuée par ce fait que les citations d'auteurs classiques. si nombreuses dans M, avaient été systématiquement retranchées dans a. Nous ignorons, ce qui d'ailleurs est d'un intérêt secondaire, si a présentait la même disposition à quatre séries que M.

Dans ces conditions, voici le parti que nous avons pu tirer de S. Nous signalons (articles précédés de deux astérisques en quelques bonnes leçons de S qui viennent confirmer certaines conjectures émises par les critiques, principalement sur le texte de M. Nous relevons une certaine quantité de variantes utiles, importantes, généralement nouvelles, qui se rapportent au texte soit de M ou des divers parémiographes de Schneidewin-Leutsch, soit de Suidas. Enfin nous donnons (articles précédés d'un seul astérisque\*) quelques proverbes qui paraissent nouveaux, aiusi que de nombreux articles qui présentent quelque partic inédite, soit dans le lemme, soit dans l'explication des proverbes (2). Une variante nouvelle, si elle est considérable, c'est une par-

<sup>2.</sup> Nous ne pouvons être absolument sûr, dans un recueil de ce genre, que tel membre de phrase que nous considerons comme médit l'est recliement; il faudrait pour cela avoir retourné pendant des années les lexico-

celle inédite: il va de soi, par conséquent, que tel article que nous avons placé dans l'avant-dernière de nos trois catégories pourrait quelquefois rentrer dans la dernière, et réciproquement. Ayant dépouillé très-consciencieusement la collection de S d'un bout à l'autre, nous croyons donner ici à peu de chose près tous les éléments vraiment utiles qui s'y rencontrent pour la constitution du texte tant des parémiographes que de Suidas. Si l'on a laissé perdre quelque paillette d'or, au milieu de ce sable, on fait appel à l'indulgence du lecteur: ce travail était d'une extrême minutie et fort long (8).

1. \* Αβρωνος βίος: κτλ. Zénob., I, 4, avec la variante όθεν καὶ άβροδίαιτος (cf. Apost., I, 4). — Καὶ ἄλλως, Αβρωνος βιοϊ βίον: ἐπὶ τῶν πολυτελέσι (¹) τραπέζαις χρωμένων καὶ άβρῶς καὶ ἀνειμένως ζώντων. Ἐπὶ τούτων καὶ ἡ Σαρδαναπάλλου τράπεζα (²) καὶ τὸ Συβαριτῶν δαῖτας (³) καὶ τὸ Σμινδυρίδου (⁴) ἀπαλώτερος οὐτοι γὰρ ἄπαντες τρυφηλοὶ καὶ άβροὶ καὶ ἀσελγεῖς.

graphes et les scoliastes aussi bien que le Corpus paroemiographorum, ou il faudrait avoir édité soi-même ce Corpus ou Suidas. — Toutes les fois que nos articles se trouvent avoir, à notre connaissance, des parties communes ou une grande ressemblance avec d'autres textes imprimés, nous nous sommes contenté généralement de renvoyer à un seul de ces textes: les éditions qu'on possède aujourd'hui de la plupart des auteurs sont munies d'une assez bonne annotation, pour que, avec l'un quelconque des textes comme point de départ, on retrouve facilement, au moyen des renvois, tous les autres.

3. Voici les titres complets des ouvrages auxquels se rapportent les renvois qu'on rencontrera le plus fréquemment dans le cours de cette notice: Corpus paroemiographorum graecorum, éd. Leutsch et Schneidewin. 2 vol., Gættingue, 1839-51. — E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Paris, 1868. — Bericht über E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Von A. Nauck. Dans Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. III, 5/17 novembre 1868. — Suidae Lexicon graece et latine. Ad fidem optim. libror. exactum post Thomam Gaisfordum rec. et annot. crit. instr. Godofr. Bernhardy. 2 vol. Halle, 1834-1853.

En publiant ces textes, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes critiques que pour les discours inédits de Chorikios insérés l'année dernière dans la Revue de philologie (voyez, dans le présent volume, pages 9 et 10). On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets droits [] les parties du texte fourni par les mss. que l'on ne regarde point comme authentiques, et entre crochets obliques () ce que l'on a cru devoir ajouter à ce même texte.

1. <sup>1</sup>ποιελέσι S. — <sup>2</sup> Sur les proverbes relatifs à Sardanapale, cf. l'annotation de Leutsch sur Append., IV, 68. — <sup>8</sup> Cf. Zénob., V, 87, Συβαριτική <sup>1</sup>ράπεζα. — <sup>4</sup> σμυοδρίου S: Σμινδυρίδου H. Weil. Cf. Suid. à Συβαριτι-

1 " 1:05; rai uala uer aprov: eri tov ta devrepeia 1. Al mar. Zend. I. 12 . - Kai aller, Est tor de arros per tel spices miet to delseger & inique donalouerwor. La terres un til As ut tagi zgéas sregurées til ta-1 2 11 2)

" 'Anabei I' deidazores andoss (1): eni voir ogidog

Francisco nei rede dingra di cirror moranisco (º).

4 . A; abor Tiji, wi Dugis bjebir, zai Ayabor Salagon I', eri ron er receinen roic endreic (2) alron ei-American defour.

à " Apronatitetes faires eles vil Z-26b. 1, 16. -Kai diling, Appaunt rea g. affer Sator 9: en tor og idea caligair freumann pie i dar a caligà giverau.

6. Aprireges recallers with Said - Kai dillor, Ayris-TERROR TERRORIES: FOR SIND CONTINUES FOR CONCERNIES (1) TO YOU

undaben dei er if Saliere in der eyer in un ".

7. \* Azopa Keprustus, eti vin neupis nei natoli Itar Leveren . Konneres que directeures (" exercit reres er Egéon ed rai vir la isercia re reperse . - Kai diene, Ayopà

rait , tak rorse is tak life ore. Milleda are orthographe a territ ches des autours avec In objects, arrests remiseration room; Aux Traces to the and personage, our sense between a city is tanment.

Maranes to II des l'exert accesses mars de l'exerc. VII lu l'exerce

L'exerce to the contract of the contra Suphere reason to me Sundantes actions

2 1 (! beid fente zu, male auf üprom in rie zu derremin Advenue è africantene, et la note de Bernhardy: «Paren nes invant Proreceived and amount and could be great and I do foreign real bid, rame, a La pour e est autor que marie e me a est de tout pour satzefai-

- 4 Penn or morning removed of Search, I. Sa.

same - Pear or hereby remain, a least to an inestel que a passart, que a la la contract de la la contract de la Their a publication stream on a sea start for believe or triest or range exists has immensioned above around a cone of no-despress as Parter seasons Anne on extent as I were linear, Apales Chamberly has been britted a driver in the character of the fine or the state of th na or or Sunature his a net or person one to affect a talent pas A rous has he mandown point of he bloom of the sale of the intringen

The places - 1 seems actions to contain of 2 and 2 th 1 or hair contains on the 1 1 or hair contains on th

A Tenerous & - Col De par. 1 18.
A Tenerous & - Col Diagram this de Vindos, I I.;
The revision & De Balvis, a veryone, 20 martie, - Erical la summen de The print of the part the contract of the track of the party of the party of

Κερχώπων: ἐπὶ συμμορίας πονηρῶν καὶ κακοήθων ἀνδρῶν ἐγένοντο γάρ τινες ἐν Ἐφέσω [καὶ Αθήναις] ἀπατεῶνες (8) καὶ πονηροὶ Κέρκωπες καλούμενοι. Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ Λύκου δεκάς (4) (ἐν γὰρ Αθήναις Λύκος τις ἥρως ἵδρυτο παρ' ῷ διέτριβον οἱ κακοήθεις κατὰ δέκα γινόμενοι ὁπηνίκα σκαιωρεῖν τι κατά τινος ἤβούλοντο) καὶ τὸ Ἐξ Ανακείου (5) (εἰς τὸ Ανάκειον γὰρ οἱ πονηροὶ συνελέγοντο) καὶ τὸ Ἐκ Σηραγγίου (τόπος καὶ οὖτος τοῦ Πειραιῶς (6), ἐν ῷ οἱ κακοῦργοι ἐκρύπτοντο). — Καὶ ἄλλως, Αγορὰ Κερκώπων: κτλ. Suid.

- 8. \* Αγο ρὰ Λύκειος (1): ἐπὶ τῶν ταχέως πιπρασκόντων τὰ ώνια· αὕτη ἡ ἀγορὰ ἐν ᾿Αργει ἦν (2), όνομασθεῖσα ἀπὸ Λυκείου ἀνδρὸς, ἐφ' ἡς διὰ τὸ πλῆθος τῶν συνερχομένων (8) ἐπωλοῦντο τὰ ὧνια.
- 9. \* Αγρία μέλιττα: ἐπὶ τῶν σφόδρα πικρῶν καὶ ωμῶν <math>αετη γὰρ πικρὰ τοῖς ἐντυγχάνουσι (1).
- 10. \* 'Αγρός ή πόλις εγένετο (1): επὶ τῶν παρανομούντων' εν τοῖς ἀγροῖς γὰρ οὐ τοσοῦτον πολιτεύονται νόμοις (2) ὅσον εν πόλεσε διὰ τὸ ἄγροικον τῶν ἀγροίκων.
- 11. \* "Αδακους πόλεμος: κτλ. Diogén., I, 53, moins les derniers mots όθεν ἀπέθανεν. Καὶ ἄλλως, "Αδακους πόλεμος: ἐπὶ τῶν ἔξω τινὸς χαλεποῦ πράγματος κατορθούντων · ὁ γὰρ Δωδωναῖος προεῖπε Λακεδαιμονίοις πολεμοῦσι πρὸς Λρκάδας μάχην ἄδακρυν ἔσεσθαι, συμβαλόντες δὲ μετὰ ταῦτα ἐνίκησαν μηδενὸς ἀποθανόντος. Une seconde main a ajouté, à la marge, l'article "Αδακρυς πόλεμος καὶ Καθεύδοντος τρόπαι ον de Grégoire de Chypre, ms. de Moscou, I, 14.

mss. Bet V. πεπείραντο: πεπείρανται S. — \$ ἀπαιεωνος S. — 4 Pour ce dernier proverbe, cf. Zénob., V, 2. Diogén., I, 3, rapproche aussi de Λγορά Κερχώπων le proverbe Λυχων (sic) δεχάς. — 5 Démosthène, Stéphanos, I, § 80 (p. 1125, l. 24, Reiske): Πονηρὸς, ὦ ἄνδρες Άθηναῖοι, πονηρὸς οὐτος ἄνωθεν λα τοῦ Λνακείου κάδικος. — 6 Le Σηράγγιον était effectivement au Pirée, sans qu'on sache exactement à quelle place. Mais les mots τόπος καὶ οὐτος τοῦ Πειραιῶς, qui impliquent l'idée que l'Ανάκειον était situé de même au Pirée, contiennent une notion fausse, vu que l'Ανάκειον était dans Athènes même, sur le versant nord de l'Acropole, au-dessous de l'Érechthéion et probablement à peu près à la place où se voit aujourd'hui la petite église des Λγιοι Ανάργυροι (St Cosme et St Damien). (Note communiquée par O. Rayet.)

<sup>8. &</sup>lt;sup>1</sup>Cf. Diogén., II, 49. — <sup>2</sup>Sophocle, Électre, 7. — <sup>8</sup>Ne faut-il pas ajouter ici un mot comme rayéws?

<sup>9. 1</sup> Suid. (ou Macar., I, 24): 'Αγρία μέλιττα: Επὶ τῶν σφόδρα πονηρῶν καὶ ωμῶν.

<sup>10. 1</sup> Cf. Diogén., II, 47, Άγρὸς ἡ πόλις. — <sup>2</sup>νόμοι S.

12. \* Αδεές δέος δέδιας; έπὶ τῶν τὰ μη φοβερά φοβοιμέvov. Suid. à Adrés, avec de légères variantes. - Kai allor. Αδεές δέδητκας δέης (1): έπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερά φηβητμέvwv. Ent roviw xat to Acya dedoine leainar (2) (autr. γαο έν τῷ τίκτειν ἀκίνητὸς ἐστι) καὶ τὸ Δέδοικας δέος ἀπωρινόν (εν γάρ τους κήποις οί φιτειόμενοι (3) φόβητρα ίστωσι γειρότενατα αι θρωπόμορφα απί θεριόμορφα απί δριεόμορφα).

13. \* Adwredog unnog: xtl. Suid., art. Adwredog unnot. à cette variante près que la seconde partie de l'article (A. xinoc et l'explication) précède dans le ms. S la première partie (A. ni not et l'explication). - Kai allog, Adwiedog xi not: έπι των πρό της ώρας ξηραινομένων ή απολλυμένων κήτων ή yidian tip Adonide yao xi, torg texpitore aretidory ardeas χομώντας α πρό της ώρας ήμανίζοντο, αίνιττόμενοι το άωρον τηῦ θανάτηυ αὐτηῦ.

14. \* Ael yag ev nintovouv oi diag nuboi (1): ent zwe διά παντός εξπραγοίντων. - Καὶ άλλως, 'Αεὶ γάρ κελ. Zénob.

IL 44.

15. \* Λεί γεωργός είς νέωτα πλούσιος: πτλ. Zénob., II. 43. avec la mauvaise lecon ex' Elnion, et detro au lieu de detνών. - Καὶ άλλως, 'Αεὶ γεωργός εἰς νέωτα πλούσιος: έπι των ταίς έλπισι πλοιτούντων και ταίταις ξαυτοίς παριγορούντων οι γάρ γεωργοί πλουτείν τῷ θέρει προσδοκώσιν.

\* 'Aεὶ τὰ πέρυσι βελτίω (¹): ἐπὶ τῶν εἰς τὰ κατόπεν (²)

ropolytor apaymitor.

17. \* 'Λέρα παίεις(1), Καθ' δδατος γράφεις (2), Κατά Wannor ariters, Hhirdor adirecs (3), Kooziro arrheis (4). (Σιόγγω) πάτταλον προίεις (5): επί των ανοίτοις έπιγειpoirtor.

12 <sup>1</sup>Cf., pour le lemme, Apost., I, 30. — <sup>2</sup> Ce proverbe ci et le suivant semblent être medits — <sup>2</sup> quievousion S 14. <sup>1</sup>Sophoele, fragm. 763, ches le scoliaste d'Euripide, Oreste, v. 592. 16. <sup>1</sup>Cf. Diogen., II, 54. — Grégoire de Chypre. I, 48, complète sinsi ce proverbe: <sup>2</sup>Aμμες ποτ' ημεν (sic) · ἀεὶ τὰ πέψυσε βελίτω. —

<sup>17. 1</sup> Cf. Sund. à '1600 despeir On peut rapprocher saint Grégoire 17. Cf. Suid, à 46ρα d'alpeir On peut rapprocher saint Grégoire de Nazunze, homelie XXII (Ploge de S'Athanase), p. 389. (τον άνητων εξ άττιρο) τον άθρα πλίσο παίοντες ή τα πωματα τωι άνλων άτοιτεχάτωτοι — 2Cf. Suid à Απθ' έθατος γράφειν. — 3Cf Zénob., VI, 48. — 4Cf. Macar, V. 20. — 6 Στογγο est omis dans le ms. 8., qui donne, en outre, fautivement πάιτοιλον. La restitutem du texte exact de ce proverbe est fourme par la Mant Proverb. (t. II de Leutsch), II, 88, et par Suid. a 4κκώ. (Acco fut, dit on, le nom d'une folle qui avait la manie de voulon

On trouve de nouveau dans le ms. S, à la lettre K: Karà Ψάμμου κτίζεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων.

18. \* 'Αετὸν ἵπτασθαι διδάσχεις: χτλ. Zénob., II, 49. — Καὶ ἄλλως, Αετον επτασθαι διδάσχεις: ἐπὶ τῶν ἐχεῖνά τινας διδάσκειν έπιχειρούντων α ούτοι (1) σαφώς γινώσκουσι.

Plus bas, à son rang dans la lettre 1, le ms. S donne le proverbe  $\Delta \epsilon \lambda \phi i \nu \alpha \nu \dot{\eta} \chi \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \pi \alpha \iota \delta \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \varsigma (2)$ , qu'il fait suivre de la même explication qu'on vient de reproduire (8).

- 19. \* 'Αετός εν νεφέλαις ἱπτάμενος (1): ατλ. Zénob., II, 50.
- 20. \* 'Αετοῦ γῆρας, πορύδου νεότης: πτλ. Zénob., ΙΙ, 38, avec omission de παντός (comme l'ancienne vulgate). — Καὶ αλλως, 'Αετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: ἐπὶ τῶν κάν τῆ δυστυχία βιούντων ἄμεινον ἄλλων, ἢ κάν τῷ γίρα τινῶν ἄμεινον (1) λοχυόντων · δ άετὸς γὰρ καὶ γιρῶν λοχυρότερός ἐστι κο**ρύδου.**
- 21. \* 'Αζαναῖα (sic) (1) κακά: κτλ. Zénob., II, 54, avec la bonne variante οἱ γεωργοί. — Καὶ ἄλλως, Άζαναῖα (sic) (1) κακά: ἐπὶ τῶν σκληρὰν γῆν καὶ ἄκαρπον γεωργούντων οἱ γὰρ την Αζάνην γεωργούντες πολλά κάμνοντες δλίγα ώφελούνται διά τὸ αὐτὴν σκληράν (εἶναι) καὶ ἄγονον.
- 22. \* Αἰάντειος γέλως: ατλ. Zénob., I, 43. Καὶ ἄλλως, Αἰάντειος γέλως: ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων ἐκεῖνος γὰρ διε εμάνη τους χριούς αποσφάζων χαι αιχιζόμενος εχάγχαζεν ώς τοὺς ἡγεμόνας τῶν Ελλήνων τιμωρούμενος (1).
  - 23. \* Αίγα [πρός] την ουρανίαν επιτέλλουσαν εθεά-

19. 1 Ιπτάμενος ne se lit pas dans les mss. de Zénobios jusqu'ici dé-

pouillés par les éditeurs.

92. N 22

21. 1 Il faut sans doute corriger 'Αζάνια avec Leutsch, conformément au témoignage d'Étienne de Byzance.

22. 10n trouve chez E. Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 355, proverbe &, une explication toute différente, qui a au moins le mérite d'être très curieuse.

23. 1 Cf. Suid. à Αιξ ουρανία:... Αιξ ουν ουρανία επὶ των τυγχανόντων οσων βούλονται· την γαρ αίγα την Διός τροφόν κατηστερίσθαι φασί, καί φασι τον ξπιφθασάμενον (var. Επιθεασάμενον: corr. θεασάμενον) Επιτελλουσαν

causer avec son image dans la glace et enfoncer un clou en frappant avec une éponge. Cf. ci-dessous le proverbe 'Αχχιζόμενος Σχύθης τὸν ὄνον.) 18. 1 αύτοι S. — 2 Cf. Zénob., III, 30, Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις. — <sup>8</sup> Cette fois le ms. porte la bonne leçon obtoi (et non plus autol).

<sup>20. &</sup>lt;sup>1</sup> αμεινον S: μείζον? (le second αμεινον doit provenir du premier.) Pour la locution utilor toxier, cf. Démosthène, II Philippique, § 27; et passim.

σατ ο: επί των τιγίντων ων εβούλιντο καὶ είτιγησώντων ελεγον γαι εδιντας επιτελέλινουν την Αιις τροφών είγα, ην εν ούρανη κατιστέρισεν σίτης τιγγώνευν παυτώς εγαθοί (1). Επί τούτων και (2) τι Της Αιιαί θείτας κέρας είγας (3) φακί γάρ τον Αία κεκοφίας τι δεξιου κέρας επίτης της είγας παρασχεύν τη διαθρεθώνη πάσων (4) δια της ρηθείσης είγας. Εβίνιζε δε τούτο καν έγαθνοι.

24. Altreim iniete. uni Avenm denletz: eni uni adlac, Airouseum. Suid. (à une transposition près). — Kai allac, Aigialm lalete. Avenm denletz, Maçà ramoù dica, Aigialm lalete. Avenm denletz, Maçà ramoù dica, Merà deile, Kerà deilete. Ele vençòr arior rois mà rair leñom la piète en em mà mit man la la discorrer rois mà rair legoméram hime èmorpequatione i (1) empedarant rois, noi padèr
arvirem. Emi rairun uni rò (2) Margo àvalianets vòme
où parapei arres pap b en naimen neòs vòme peperquéror
elepor. Miller. p. 576. — On retrouve plus des dans la collection. à leurs range respectifs dans l'ordre alphabétique, les
articles enivants:

Kera valleig: en vie mary laleirem.

Elz veredor arior (4) kreiz: Ent var els mivip lalouveur. Nagi de parte l'explication déjà transcrite ci-dessue, avec la var énsergeponérous, énues Jaroné-muz dé.

Enfin la variante que voici de Naçà xu pou d'éças gous: Naçà xu q qua négous: Eni vur advisses.

25. Aigueis (sic) offe thitoe offe tétaptou xtl. Zó-noh. L 48. — Kai äilioz, Aigueis ofte thitoe ofte tétaptou è d'uniter titelièr mèr ortur, meyaltur de douourtur (1) tois Aigueise par jap (2) in à énapoeus xtl. Miller, p. 377, sauf un bourdon dans 8 provenant de la répétition de tétaptou (tétaptou 1 noutéoux e èvre, oîte tétaptou M seul), âll).

24. 17 M: manque dans S. — 2 mi undér divortur (f. striéteur) ent toutur. Asi to Miller Nanck Mélanges gréco-romains, t. III, p. 153-4) a restitué par conjecture le texte de M, tel qu'il nous est rendu maintenant par le ms. S. — \* unposor oi émogrécorres M. — 4 údios S.

edith franczinist bac de sispen. — 2 mil etc S. — Pour ce dernier proverbe, cf. Zépob., I. 26. et II. 48. — 4 miror] roitor S.

<sup>25.</sup> I fai ama statima mer darma, mermina de dozoisama S: ent ama entima mer dozoisama mermina de circu M: Miller proposait, soit d'ajouter (nu texte de M: Soutomérma, soit de lire mès merminas de dozoisama mirois circu: la vanie leçon paraît être, conciliant celles de S et de M, mès obrus, mercian de dozoisama circu. — 2 naçõesa vais Alpreseur M.

- 26 \* Αἰγύπτου πόειμος (sic): ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῶς γαμούντων (1) · ούτης γάρ συζεύξας τους υίεις ταις θυγατράσι του άδελφοῦ πάντας ζέν τῆς αὐτῆ νυκτὶ εὐρεν ἀπεσφαγμένους ὑπὸ των ιδίων γυναικών πλην ένός.
- 27. \* Αἰδώς ἐν ὀφθαλμοῖς (1) ἡμῶν κεῖται, πρὸς δὲ καρδίαν ου βέβηκεν: ἐπὶ τῶν τοὺς φίλους ὁρωμένους μὲν αίδουμένων, μη δρωμένους δε μη σεβαζομένων. Καὶ άλλως, Αίδώς δ' οὐκ ἀγαθή κεχρημένψ ἀνδρὶ προΐκτη (º): κτλ. Suid. à Aidws.
  - 28. \* Αλθίοπα σμήχων: κτλ. Zénob., I, 46 (ἔργον manque dans S). — Καὶ ἄλλως, Αἰθίοπα σμήχεις (1) καὶ Καρκίνον ορθά βαδίζειν διδάσχεις (2): ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων μεταπείθειν τους αμεταπείστους.
  - 29. \* Αὶξ εἰς τὴν ἑορτήν: ἐπὶ τῶν εὐχαίρως ἐπί τι ἀφιχνουμένων (1).
  - 30. \* Αῖξ οὔπω τέτοχεν, ἔφιφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἔτ' ὄντων, τέλεια δὲ πράττειν ἐθελόντων  $\pi \varrho \hat{o}(1)$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\tau \epsilon \lambda \epsilon \iota \hat{\omega} \sigma \epsilon \omega \varsigma(2)$ .
  - \* Αἳξ οὖπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: έπὶ τῶν τὰ οὖπω τεχθέντα (8) ώς γεγονότα προλεγόντων (4).
  - 31. \* Αὶξ τὴν μάχαιραν: ἐπὶ τῶν ποιούντων τι καθ' ἑαυτών αίγος γάρ θύεσθαι μελλούσης, ἐπεὶ μαχαίρας ηπόρει ό θύσαι θέλων, σχαλεύσασα (1) τοῖς ποσίν αὕτη τὴν γῆν μάχαιραν ανέφηνε κεχωσμένην, μεθ' ής αὐτην εσφαγίασεν (2). Επὶ τούτων παὶ τὸ Καθ' ἑαυτοῦ τὴν γραφὴν ὁ Βελλεροφόντης (8), καὶ τὸ Σφηκιὰν ή ξέθισας (4), καὶ τὸ Αὐτὸς εὖξε τοῦ κακοῦ την πιτύαν (sic) (5), καὶ τὸ Λυδῷ πράγματ' οὐκ ην, ὁ δ'

est une corruption de Γάμος (sans doute en passant par Πόιμος).
27. 1 Cf. Append. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 10, et Diogén., ms. de Vienne, I, 69, Alδώς εν όφθαλμοίς. — 2 Odyssée, XVII, 347.

<sup>26. 1</sup> Cf. Diogén., II, 55, Αλγύπτου γάμος. Il faut admettre que Πόειμος

<sup>28. 1</sup> Cf. Apost., I, 71. — 2 Cf. Append. (t. I de Schneid.-Leutsch), III, 46, Καρχίνου πορεία. Apost., ΙΧ, 50, Καρχίνος όρθα βαδίζειν οὐ μεμάθηχεν. Aristophane, Paix, 1083: Οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρθὰ βαδίζειν.

<sup>29. 1 «</sup> Δίξ εἰς τὴν ἐορτὴν, dici solitum ubi quis in tempore ad negotium aliquod accederet. Vid. Erasm. Chil. 8, 8, 77. (Thesaurus, t. I, col. 1010.) 30. 1πρός S. — 2 Cf. Diogén., I, 40. — 3 τὰ ἔπωτεχθέντα S. — 4 Cf. Zénob., 1, 42.

<sup>81. &</sup>lt;sup>1</sup> σαλεύσασα S. Plus loin: αὐτὴν] ταύτην S. — <sup>2</sup>Cf. Diogén., I, 52. — <sup>8</sup>Cf. Diogén., V. 45, Καθ' έαυτοῦ Βελλεροφόντης, et Eustathe (cité en note) qui donne le proverbe sous cette forme: Βελλεροφόντης καθ' <sup>ξαυτοῦ</sup> γράμματα. — <sup>4</sup>Cf. Macar., VII, 94. — <sup>5</sup>Cf. Diogén., III, 18. —

anel 9 wv (1) Empiato (Koolang yap & Ardig nay factor tor Kroov Exiverse) (7), xai to "Atlac tov Oi pavov(8) (tortov yao. ώς (9) φασιν, "Athag Γποδεξάμενος είς ξενίαν και φωραθείς έπιβοιλείων έρρίης, παρ' αὐτοῦ (10) εἰς τὸ 'Ατλαντικόν πέλαγος). καὶ τὸ Οἰναῖοι τῆν χαράδραν (οἱ γὰρ (11) τὴν καλοιμένην Οίνην οιχοίντες, παρογετεύσαντες την ανωθεν αίτων φερομένεν γαράδραν, τούς (19) οίκείοις κατίρδει σαν παραδείσοις 'ίδατος δέ πολλού επιγεγονότος, πολλάς των οίχιων απώλεσαν), και το Καρπάθιοι τον λαγών (οίτοι γαρ επσον οίχοιντες και αμπέλων μόνων είπηρουντες έπεκομίσαιτη λαγώς (18) είς την νέσον (14) τέρψεως ένεκεν οι δε πληθινθέντες (16) τὰς ἀμπέλοις αίτων έφθειραν)(18), και το 'Εφ' έαυτην αίξ τὰ κέρατα (αίξ γάρ, ώς φασι, τόξω βληθείσα και το τόξον ίδοισα τοίτο είρίχει ώς άρα (17) καθ' έαιτίς τα κέρατα έφισε), και το Κορώνς τον σχηρπίον (αίτη γάρ τοιτον άρπάσασα καὶ ὑπ' αίτοι τρωθείσα βθανατώθη (18) καὶ τὸ Ανάγυρον κινείς (τον γάρ (19) τάσον Αναγίρου του ήρωση οι γειτονούντες αίτω κινίσαντες παμπολλα δεινά έπ' αύτοι επέστησαν. "Εστι (20) δέ ανάγιρος και είδος δένδρου δισώδοις). - "Η, Αιξ την μάγαιραν: xth. Zénob... I, 27, avec l'omission de ἐπιλελησθαι (à la ligne 6) et la mauvaise variante draguetagaga (à la ligne 7). - "H offe, Koper-9iwr "Hoa xel, Suid. & AiE.

32. Αἴςειν μασχάλην: ἐπὶ τῶν ἀρχουμένων ἀγροίκως. Une seconde main a corrigé: ἀντὶ τοῖ εὐωχεῖσθαι εἴςται δὲ ἀπὸ τῶν ἀγροικῶς (sic) ἀρχουμένων, ce qui est, à une fante d'accent près, la version de Grégoire de Chypre, ms. de Leyde, I, 6.

33. Λίσωπειον αίμα: κελ. Zénob., I, 47, avec l'omission de Δελφοῖς (l. 11) et la var. μυθεύεσθαι (l. 15). — "Η, Λίσωπειον αίμα: ἐπὶ τῶν δισαπονίπτοις (1) ὀνείδεσι καὶ (2) κακοῖς σινεχομένων οἱ γὰρ Δελφοὶ τοῖτον ἀνελόντες πολλαῖς δι' αἰτὸν θεο-

Surd. & Arripupos.

33, I distance forces M: Instance S. — I not omis par M et Miller.

32. Instance S. Instance M.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> àil' airò; tṛthoùr, que donnent, p. ex., les mss. de Diogénien, semble préférable. — <sup>1</sup> Cf. Diogén., ms. de Vienne, I, 42. — <sup>6</sup> Cf. Macar., II, 57. — <sup>8</sup> Sur ce mot os commence le fragment de la quatrième collection de Miller, Mélanges de Lattérature gracque, p. 376. — <sup>10</sup> nno' airoi M: naç' airoi S — <sup>13</sup> naporos of M. — <sup>14</sup> rois M: roi S — <sup>13</sup> naporos M. — <sup>14</sup> Les mots clasives, xal - την τησον manquent dans S, cette lacune a été comblee cruissus à l'aide de M — <sup>13</sup> ληθενθέντες M: τλακινθέντες S. — <sup>16</sup> luquipar oq lagderous S (à ce qu'il semble). διέμθεισον M. — <sup>17</sup> οἰ; αρα M: ως S. — <sup>18</sup> τωρ' αἰτοῖ τρωθείσα θανατιώθη S J'ai donne le texte de M — <sup>18</sup> πασίσαν την M. — <sup>20</sup> Εστι et les mots suivants ne se lisent pas dans M. Cf Sund. à Austropose.

μηνίαις ἐνέπεσον (8), ἀεὶ τὸν τούτου φόνον ὀνειδιζόμενοι. Miller, p. 376.

- 34. \* Λί χάριτες γυμναί: ατλ. Zénob., I, 36, avec les var. δεϊ τὴν δωρεὰν ἀφειδῶς καὶ χαρίζεσθαι. Ἡ, Λὶ Χάριτες γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιχάριτας προαπαιτούντων (¹) · προτρέπεται γὰρ τὰς χάριτας προῖκα παντελῶς καὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας γίνεσθαι, εἴπερ κυρίως χάριτες εἰναι βούλονται.
- 35. Ακλητὶ κωμάζουσιν εἰς φίλων (1) φίλοι καὶ Αὐτόματοι δ' άγαθοὶ άγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι: ἐπὶ τῶν ἐξ
  ἀγάπης (2) ἐπὶ τὰς τῶν φίλων τραπέζας ἀκλητὶ παραγινομένων
  (Miller, p. 377) ἢ (8) αὐτομάτως πορευομένων ποι.
- 36. Αχοον λάβε καὶ μέσον ξξεις: τούτψ (οὕτω S, fautivement) χοώμεθα ὅταν τινὰ τὸ αἴνιγμα τὸ δωρηθὲν (sic M: S porte τὸ δοθὲν) νοῆσαι προτρεπώμεθα κτλ. Miller, p. 377.
- 37. \*\* "Αλλα μεν ὁ Λεύκων (1), ἄλλα δ' ὁ Λεύκωνος ὅνος φέρει: κτλ. Miller, p. 379.
- 38. \*\* \*Αλλο γένος κώπης: ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις πανουργούντων (corr., avec S, καινουργούντων) φασὶ γὰρ 'Ηρακλέα ἐπὶ τὰς Ι ηρυονείους βοῦς ἐν λέβητι περαιωθήναι, ἱστῷ μὲν τῷ ἑοπάλφ χρησάμενον (χρησάμενος Μ: « fort. χρησάμενον» Miller: χρησάμενον se lit dans S), ἱστίφ δὲ τῆ λεοντῆ, σχοίνοις δὲ τοῖς τῆς φαρέτρας ἱμάσι (corr., avec S., ἱμᾶσι), κώπη δὲ τῷ τόξψ δν οἱ τηνικαῦτα ἰδύντες τὸ παρὸν ἐπεφώνησαν. Miller, p. 379.
- 39. À l'article "Αλλος οὖτος Αρεοπαγίτης (Miller, p. 379), on lit dans S: Εἰς Τροφωνίου μεμάντευται (-τευσαι Μ) φασὶ δὲ (corr. γὰρ avec Μ) τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ καταβάντας σκυθρωπάζειν ἀεί (Μ: σκυθρωπάζειν καὶ μηδέποτε διαχεῖσθαι).
- 40. \*\* "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Grég. de Chypre, ms. de Leyde, I, 38. "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Suid. Καὶ ἄλλως, "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: ἐπὶ τῶν βία (¹) τι πραττόν-

<sup>34.1</sup> προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων S.

<sup>35. 1</sup> εἰς φίλους M et S: εἰς φίλων corrigé d'après Zénobios, II, 46. — <sup>2</sup> ἰξαπίνης? Ακλητί pourrait être alors à supprimer. — <sup>8</sup> La fin de l'explication à partir de η manque chez Miller; elle se retrouve dans une autre rédaction, celle d'Apostolios, I, 92, mais avec la mauvaise variante που.

<sup>37. 1</sup> Λεύχων et ci-après Λεύχωνος S: Λάχων, puis Λάχωνος M. Déjà Miller, note 7 de la p. 379: «Lisez Λεύχων-Λεύχωνος, Zén., I, 74. »

<sup>40. 1</sup> βία S: τῷ βίῳ M. et Miller. βία avait été conjecturé par Nauck, Mélanges gréco-romains, t. III, p. 154. — 2 παρόσον ούτος M.

ene viene que :, i uma, rue Exercis un acrespoidare. Est tritor ou to Act : theoree Mar. to 115

41. " April & myris, For repeate, dite; anolors: Lee vier superis 3 64 Boy Sugarers, were civil Bistons (1). 42 Apal Deia; riga; xil Zond, II. 48 - Kai ailw. Apal. Friag regue: bei beir ag Dires; nor e Barmires Livrent the eldergives me el torgairem. Es F inc men Beng Estiv 'Apalbein; sign; with the si toogis xil. (1) Apost. II, 33. avec les deux additions suivantes (ontre celle qui vient d'être signalce): 1, 10 (après m'x éymou, yala (1, et 1 14 (après xépatos), "Der toig eibainora, gagir Anal Beiag xépag Exer.

- Kai allws, Apaltrias xipas: xtl. Suil

43. \*\* "Außois (1) naiverai: kai rur gereror per te noutτοντων, μαίνεσθαι δέ τους άσυνέκοις δοκούντων γρησιιού γύρ So Dévenz Si Bugitais (2) anoleto Dat nartas otar 9500 Boorde (8) προτιμήσωσιν, ίδων ποτε "Αμβρις δ σοφός οίκετην προσφυγόντα σική θεού και έλειθεν άποσπασθέντα, είτα πρός τους τάφους τών τοι δεσιτότοι αίτοι γεννιτόρων παταφυγόντα και σωθέντα, καί του χρησμού μνησθείς, έξαργιρισάμενος την οδσίαν αίτου έπεχώρησε της Σιβάρεως, δύξαν μανίας (4) τοῖς πολίταις παρασχών · οὶ δὲ μετ' όλίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, p. 380. - Kai allog, "A prois pairetai: Eni toi gosviones. Θεωρός κελ. Suid., avec la var. μετέσερεψαν s. fin.

44. \*\* "Λμ' ἔπος, αμ' ἔργον: xτλ. Zénob., I, 77. — "Η άλλως, 'Αμ' έπος, άμ' έργον: επί των ταχέως άνιομένων, έφ' ων (1) καὶ τὸ 'Αφίας εἰς πῖρ (2) (τὸ γὰρ ἰχθίδιον τοῦτο (1)

41. 1 Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre de celui de Suidas.

42. Les mots aut cianvouvrouv « xious alyos manquent dans le texte d'Apostolios; ils so retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste. est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troiseme ex-plication du proverbe. — 2 Ce mot yala et, de neuveau plus lour, les mota qui viennent après réparos, se lisent chez l'intarque (t I de Schoed-Leutsch), II, 27.

Leutsch), II, 27.

43. \*\*Audor; M et S, ici et plus bas, corruption de Muley, et pent-être de teures; (cf. Diogen., III, 26, et l'annotation). — \*\*Letterer; M Indiana S. — \*\*Austro S, dejà conjecturé par Miller. Anno R M — \*\*austro manque dans M et chez Miller. Anno a fait remarquer ip 154. con au tavant, soit après le mot Josev, il faliant supplicer aussi. (\*\*Austro au tavant, soit après le mot Josev, il faliant supplicer aussi. (\*\*Austro aussi. et l'après de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de

tuen va (p. 154) que e su hen de conde de seus a manque (pérdere e

αμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (4) · ἐν τῇ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἢν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (5) ἀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοτο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ἄρους κρύπτεσθαι (6) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεημένων παρήσον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Ανεφίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (l. 13), avec la var. ἀφινεὸς (l. 9). — Καὶ ἄλλως, Ανεφίναστος εἰ: κτλ. Ζό-nob., II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (l. 18), σφῆνας (l. 20), et cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπεφ τούτων (l) εἰφῆσθαι τὴν παφοιμίαν. — "Η, Ανεφίναστος εἰ: ἐπὶ τῶν ὅπεφ ἀν λάβωσι μὴ κρατούντων ἐν γὰφ τοῦ ἐφινεοῦ τῷ καφπῷ ζωϋφια γίνεται ὰ προσαγοφεύουσι ψῆνας τούτων οἱ γεωφγοὶ λαβόντες ὅπτουσι τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καφπὸς οὐκ ἀποφφέῃ (sic) (l²).

47. "Ανθοωπος κοίβανον: παροιμία έπὶ τῶν καινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αλγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν ἐπενόησε τὸν κρίβανον. — "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss.,  $\alpha \overline{\nu o}_{S}$ . Cet article est précédé et suivi d'autres articles commençant par les lettres Av3e: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθρωπος. Mais convertissons la leçon du ms. en "Aννος (dans le; lemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Arrog. — Une autre version remplaçait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ὅτι] τὴν "Ανναν Αὶγυπτίαν ουσαν είς την των άρτων όπτησιν έπινενοηκέναι τον κρίβανον.

48.  $\Lambda \pi \hat{o}$   $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \tilde{\eta} \varsigma$ :  $\kappa \tau \lambda$ . Apost., III, 48. — Kai  $\tilde{a}\lambda \lambda \omega \varsigma$ ,  $\Lambda \pi \hat{o}$ 

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — \* κατειργάσθαι M et S. — \* οἱ M: manque dans S. — ετὰ δὲ λοιπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

<sup>45.</sup> ¹Cf. Zénob., I, 17.
46. ¹διὸ ἐπὶ τούτων? — ²C'est une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à Άνηρίναστος.

των οίτος γὰρ (2) ἄπαντας τοὺς ἄθλους βία κατεπράξατο. τούτων καὶ τὸ Αρης τύραννος. Miller, p. 378.

41. \* Αμάλη ὁ καρπός. Καὶ παροιμία, Αὐταῖς ἀμάλι ἐπὶ τῶν πανωλεθρία διαφθειρομένων, οἰονεὶ αἰτοῖς βάθρου

42. 'Αμαλθείας πέρας: κτλ. Ζέπου., ΙΙ, 48. — Καὶ ἄλ 'Αμαλθείας πέρας: ἐπὶ τῶν ἀφθόνως καὶ εἰδαιμόνως τῶν καὶ εὐθηνούντων καὶ εὐπραγούντων. "Ενθ' ἐνα μοι βίος ἐλμαλθείας πέρας αἰγός ὅτι τῆ τροφῷ κτλ.(1) Apost., IL avec les deux additions suivantes (outre celle qui vient di signalée): 1.10 (après οὐκ ἔχουσα), γάλα(2), et 1.14 (après τος), ὅθεν τοὺς εὐδαίμονάς φασιν 'Αμαλθείας πέρας Ε

- Kai allwg, Aual Jeiag népag: xtl. Suid.

43, \*\* "Αμβρις (1) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι τόντων, μαίνεσθαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοκούντων ' χρισμοθείντος Συβαρίταις (2) ἀπολείσθαι πάντας ὅταν θεοῦ βι προτιμήσωσιν, ἰδών ποτε "Αμβρις ὁ σοφὸς οἰκέτιν προσσηκῷ θεοῦ καὶ ἐκεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἰτα πρὸς τοὶ τῶν τοῦ δεσιτότου αὐτοῦ γεννητόρων καταφυγόντα καὶ καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθείς, ἐξαργιρισάμενος τὴν οἰσ ὑπεχώρησε τῆς Σιβάρεως, δόξαν μανίας (4) τοῖς πολίσχών ' οἱ δὲ μετ' ὁλίγον πανωλεθρία διεφθάρησα p. 380. — Καὶ ἄλλως, "Αμιρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ Θεωρὸς κτλ. Suìd., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* "Αμ' ἔπος, ἄμ' ἔργον: κτλ. Ζέποδ., Ι, 77 λως, "Αμ' ἔπος, ἄμ' ἔργον; ἐπὶ τῶν ταχέως ὡ ὧν(¹) καὶ τὸ 'Αφύας εἰς πῦρ(²) (τὸ γὰρ ἰχθι)

41. 1 Cet article paraît avoir été emprunté à un lexude celui de Suidas.

de Giucos (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). —

trus S. — \* 300000 S, depà conjecture par Miller
manque dans M et chez Miller. Nunck a fait remar
avant, soit après le mot dosar, il fallait supplier.

avant, soit apres le mot dofor, il fallait supplier parlos vient doss S après dófor.

44. \$ \$\psi\_0^\* \tilde{u}\_1\$, En rotour M. \$\to 3 Aq \tilde{u}\_0\$ is \$\epsilon z\_0\$.

IV. 57). Diogémen, ms. de Vienne, I, 64, donné forme Aq \tilde{u}\_0 \in \epsilon \tilde{u}\_0, \$\to 3 naposor i\delta \in \epsilon \tilde{u}\_0\$.

bien va (p. 164) que « au heu de lixidior le second de li

<sup>42.</sup> Les mots και εὐθηνούντων - κέρας αίγός manq-d'Apostolios; ils so retrouvent à l'article de Suidas, are est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, eplication du proverbe. — 2 Ce mot γάλα et. de nouvem qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarqui Leutsch), II, 27.

- 55. Miller, p. 378, l. 5: Γυμνότερος ὑπέρου, ὅ ἐστι ξύλον μεθ' οὖ τρίβουσι πισσάνην. Lire, avec S: πτίσανην.
- 56. Δανάκη (1). Τοῦτο νομίσματός ἐστιν ὄνομα δ τοῖς νεκροῖς συνέκαον (2) Νεως Αχερουσίας ἐπίβαθρον (8). Suid.
- 57. \* Δέχεται καὶ βῶλον ᾿Αλήτης: κτλ. Zénob., III, 22.

   Καὶ ἄλλως, Δέχεται καὶ βῶλον ᾿Αλήτης ἐπὶ τῶν ἅπαντα πρὸς τὸ κρεῖττον ἐκδεχομένων. ᾿Αλήτης γὰρ, ὡς φησι Δοῦρις, ἐκπεσων (¹) Κορίνθου, κατὰ χρησμὸν τοῦ θεοῦ ἐπειρᾶτο (²) πάλιν κατελθεῖν ἐς τὴν χώραν περιπεσων γάρ (lire δέ?) τινι βουκόλωρ (³), ἤτει τροφήν ὁ δὲ βῶλον ἐκ τῆς πήρας ἀράμενος ἐδίδου ὁ δὲ ᾿Αλήτης ἐδέξατο οἰωνισάμενος καὶ εἰπών ᾿ Δέχεται καὶ βῶλον ᾿Αλήτης. Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), I, 48.
- 58. Nauck a attiré l'attention sur la plupart des renseignements nouveaux apportés par le recueil de proverbes qu'a publié Miller. Voici cependant une intéressante leçon qu'il ne semble pas avoir remarquée. Elle est commune à notre ms. S et au ms. M. Miller, p. 377, l. 14: "Εβδομος βοῦς. Έν "Αθήναις γὰς οί πένητες εξ έμψυχα θύοντες πρόβατον, δν, κτλ . . . , εβδομον επέθυον πέμμα είς σχημα βοὸς πλασθέν, δ ξβδομος εκαλείτο βοῦς. Divers parémiographes rapportent la même explication; tous ils annoncent six animaux sacrifiés, qu'ils se mettent à énumérer. Diogénien (III, 50) et Apostolios (V, 8) donnent: πρόβατον, ὖν, αίγα, ὄρνιν, πετεινον, χῆνα. Au lieu de πετεινόν, Leutsch conjecturait πέλειαν: il n'est pas tombé juste, ainsi qu'on va voir. Des deux mots ögrer et πετεινόν, l'un revient à l'autre: et cela ne nous fait plus que cinq victimes au lieu de six. Macarios (II, 89) n'a point la leçon meterivor; le sixième animal manque anssi chez lui. Voici encore les termes dont se sert Suidas à Βοῦς Εβδομος: ... θυομένων δὲ τῶν εξ ἐμψύχων, προβάτου, ὑὸς,

partie de l'article se lit, sauf les var. notées, chez Suidas. — 4 Pour cette fin, cf. Macar., II, 76.

<sup>56. &</sup>lt;sup>1</sup> Δανάχι S. — <sup>2</sup> συνέχαον S: εδίδοσαν πάλαι συγχηδεύοντες Suid. — <sup>8</sup> επίβαθρον Suid.: ὑπόβαθρον S.

<sup>57. &</sup>lt;sup>1</sup> ἐχπεσών S: ἀποπεσών édit. — <sup>2</sup> ἐπειρᾶτο S: ἀπεπειρᾶτο édit. — <sup>3</sup> πάλιν χτηθεῖν ἐνὶ †τῆ χώρα περιϊδών τινα βουχόλον édit., avec l'annotation suivante: « ἐνὶ sanum esse nequit: videntur excidisse haec: ἐλθών οὐν εἰς κόρινθον, ἐν τῆ χτλ.: aliter Wyttenbachius: corrigit enim: πάλιν χατελθεῖν χαὶ ἐν τῆ χώρα ἐδών τινα βουχόλον χτλ. » On voit que la conjecture de Wyttenbach se rapprochait déjà beaucoup de la leçon plausible que nous fournit aujourd'hui le ms. S.

The series of th

of the entry of the entry  $E_{i}$  and  $E_{i}$  and  $E_{i}$   $E_{i}$   $E_{i}$  and  $E_{i}$   $E_{i}$   $E_{i}$  and  $E_{i}$   $E_$ 

in theorem in 1000 the the this is collection a son rang this form and and the annual time the training of independent of the socie sur Lemonthise American, this is this. Lie of the socie sur lemonthise American, this is this. Lie of the socie sur lease the training of the collection and the socie.

Θ. Ενόνω στη έπτη Συθού. Π. Τά. – Καὶ ἀἰλιος, Ένδυμε αυτή έπτη καθει ότι επιτών .... (2) Υπνος ἐρασθείς παιδος Ενόνω στος καιστων και το Επιτων τον κατέχει αντόν κοιμωνική.
 Δοαιτως και το Επιμενίδειος έπνος (3).

fil. Exerc in en rom experientem ira depres (1) i, destruction d'Aristophane.

ο 32. \* Η (-) δεί φαρείν χελώντε πρέα ή μη φαγείν(-): Επι των κατακώρως και άδιαφώρως πάντα έσθιώντων.

<sup>59.</sup> ½ zai] ως S. — ½ Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 25, et Apost., VI, 34.

<sup>60.</sup> ¹Ce proverbe est énoncé ici sous une forme qui, à notre connaissance, n'a pas encore été signalée. — ²La lacune se peut combler, à l'aide du ms. viennois de Diogénien (II, 48) ou de M (p. 351 Miller), de la façon suivante: ἐπὶ τῶν ⟨ὑπνηλῶν ἐπειδὴ ἔν τινι πόλει τῆς Καρίας ὁ⟩ "Υπνος κτλ. — ³ Pour ce dernier proverbe, cf. Grég. de Chypre, II, 23. Cette troisième rédaction du proverbe sur le sommeil d'Endymion est, sauf la variante considérable du lemme et les autres différences signalées ci-dessus, identique au proverbe κ' de la première collection Miller.

<sup>61. &</sup>lt;sup>1</sup>őger éditions. Küster, en comparant la scolie sur Aristophane. Nuées, 734, proposait déjà de rétablir őgrer chez Suidas.

<sup>62.</sup> Le ms. S, réunissant par suite d'une confusion deux lemmes distincts

63. Ἡράκλειος ψώρα(¹): ἡ τῶν (sic) Ἡρακλείων λουτρῶν δεσριένη κτλ. Suid. avec la var. ἀνῆκε θερμὰ(²) λουτρὰ.

64 \* Θάλασσαν αντλεῖς(1): ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούν-

WY.

65. Ἰαλέμου ψυχρότερος: κτλ. Zénob., IV, 39, avec omission de λέγουσι (1.33). — "Η οὕτως, Ἰάλεμος υίὸς Καλλιόπης ὁ κακοδαίμων καὶ οὐδενὸς ἄξιος (1), ὅθεν καὶ Ἰαλέμου ψδὴ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς ἀξία (2), καὶ παροιμία Ψυχρότερος Ἰαλέμου καὶ Οἰκτρότερος Ἰαλέμου καὶ τὸ θρηνεῖν ἰαλεμίζειν λέγεται (8).

66 \*\* On lit chez Diogénien, V, 74: Κακ η πρόδοσις: ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. L'explication ne convient pas du tout au proverbe. Aussi Leutsch a-t-il accepté avec empressement le changement dans le lemme qu'il trouvait chez Apostolios: Κακ η πρόσοδος (avec la même explication, mot pour mot). Cependant la leçon d'Apostolios ne semble être qu'une conjecture, ingénieuse peut-être, mais mauvaise. Les mss. M (p. 363, Miller, proverbe μβ') et S donnent, en effet, la rédaction, claire et satisfaisante, que voici: Κακ η πρόδοσις (1): ἐπὶ τῶν ἐρωμένων (2) τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον οὖ (8) κομιζομένων μισθόν.

67. Κινήσω τὸν ἀφ' ἱερᾶς: κτλ. Suid. Var.:... ἀπὸ τῶν πεττευόντων παρ' αὐτοῖς γὰρ κεῖται ψῆφος οἶον ἱερὰ καὶ ἀκίνητος, θεῶν νομιζομένη (cf. la scolie sur Platon citée en note par Bernhardy).

en un seul, donne: Aoύσαις τὸν Πηλίαν η δεῖ φαγεῖν <math>xτλ. (à la lettre A). — 2 Cf. Zénob., IV, 19.

64. ¹ Cf. Append. Prov. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 58. 65. ¹ Cf. Suid. à Ἰάλεμος. — ² Comp. Suid.: Ἰαλεμώδη: τὰ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια. — β Tout cet article est composé à l'aide des articles Ἰάλεμος, Ἰαλεμώδη et Ἰαλεμίζειν d'Hésychios.

<sup>63.</sup> ¹φορὰ S. — ² θερμὰ qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant servi de base aux éditions de cet auteur, ne manque d'ailleurs à aucune des rédactions parallèles qui se trouvent chez les parémiographes.

<sup>66. &</sup>lt;sup>1</sup> πρόδοσιν S. — <sup>2</sup> M ajoute ici λέγεται. — <sup>8</sup> οὐ M: μη S. — On a là la confirmation d'une conjecture de Meineke. Expliquant (Fragmenta comicorum Graecorum, t. II, p. 415) cette phrase de Pollux (VII, 194): Εομιππος δὲ ἐπὶ τοῦ προπιστευθέντος ἄνευ ἀργυρίου πίνειν ἐχ καπηλείου προδόσει πίνειν» εἴρηκε, dans laquelle les mots empruntés à Hermippos signifient boire à crédit (cf. Casaubon sur Théophraste, Caractères, XVIII), il s'exprime dans les termes suivants: «Eandem significationem hoc nomen (πρόδοσις) habet in proverbio Κακ ἡ πρόδοσις, quod Diogenianus V 74 dici affirmat ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μίξιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. Eodem fere modo Proverbia Bodl. 572. Sed legendum haud dubie οὐ κομιζομένων. Nec multum dissimili sensu Demosthenes p. 1208 coniunxit δωρεὰς και προδόσεις h. e. Vorschüsse» (en français, des avances).

adyos.

prove

met

kara

τε φυσιν βιαζομένων πτλ.

. ιευχίτης série de Miller

- τειρας (στειρίφας sic M et

... '\* τ. III, 52, dans un récit

τήσαντ' ἴδης(1): Επὶ τῶν επνοιμένους τοῦ γάρ Εστι πρὶν ποὶν κας ἀγαγόντ' ἴδης(2) μὴ θαιΠῶντ, p. 381.

(2)  $t\tilde{\omega}v$   $d\pi o \varrho \varrho i_{t} to v$  (2)  $t\tilde{\omega}v$   $d\pi o \varrho \varrho i_{t} to v$  (2)  $t\tilde{\omega}v$  (2)  $t\tilde{\omega}v$  (2)  $t\tilde{\omega}v$  (2)  $\pi c \circ v$  (2)  $\pi c \circ v$  (3)  $\pi c \circ v$  (4)  $\pi c \circ v$  (4)

το τες κιρούμενος άμα αὐτὸν βργοπ τες κιραία λέγονια διάφοροι είναι απαυ τ. i de Schneid.-Leutsch), I, 12. π π π εί των έπὶ μακροίς συκοφαν-

, and the second of the remarquer Nauck (p. 154), an ા 🔒 🔑 માન્યું 🐪 માન્યું 🚺 25: એ લાલેકાશકું દીર્બરેલના પાર્રકાર્યો છે.  $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$   $\mathbf{M}_{i}$ production of the twee extremoter is Wyttenbachius vertit: and a second traditions suscept beatum opus, et pro v. 1970-. . . . . . . . . . . . lum esse. Le ms. 8 donne raison à William Joseph Mellic, v. 370, proverbe of). Quant à l'exle le le le le le ms. M présente des variantes que garage en la companyación de viaisemblance, qu'elle Angargaic na mis sei, Negargaic na mis sef. Zénob., IV, 49). and the service of the entirely of Mic xik est placé à la and the control of Planar pre. I. 42), at est suivi du Well r. p. 351). Pais, un peu plus bas a ve e ditr alphabetique, nous retrouvons le survi de l'explication de Zénob., grand control of the est commune aux mss. M (p. 353, okonomi, kontra es or. — 2 Le retablissement de spession il est suggéré par la va-, a communication de la co 

- 74. Οὐδὲ ἐγγὺς ἱππικοῦ δρόμου: ἐπὶ τῶν μεγάλα ἐπαγγελλομένων, μηδὲν (¹) δὲ ποιούντων ἐπειδη τὸν (²) ἱππικὸν δρόμον
  τετράπωλον καθίστασαν (³) τέσσαρας (⁴) καμπὰς ἔχοντα, τοὺς δὲ
  κτλ. Miller, p. 351, proverbe κη΄.
- 75. Ο ὐ πάνυ με ἡ τοῦ Κύκλωπος εὐφραίνει δωρεά: ἐπὶ τῶν δῆθεν δωρουμένων ἀναβολήν (¹) τινα καιροῦ, εἶτα πάλιν τὰ πρότερον δόξαντα πεποιηκότων ' ὁ γὰρ (²) Κύκλωψ εἰς ἀντίδοσιν τῆς ἐπὶ τῷ οἴνψ εὐφροσύνης, τὸ ὕστατον φαγεῖν τὸν Ὀδυσσέα αὐτῷ δὴ τούτψ (³) ὑπισχνούμενος ἦν (⁴). Miller, p. 381.
- 76. \* Οὐρανοῦ τοξεύεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων (1).
- 77. \* 'Ο Φ(θ) άς σοι λέλακεν (1): Μεμφῖται τὸν "Ηφαιστον Φ Φ αν καλούσιν: ἔστι δὲ χρησμολόγος ὁ Φθας παρ' αὐτοῖς (2).
- 78. Παθωνδέ τε νήπιος ἔγνω (1): ἐπὶ τῶν ὑπό τινος περιστάσεως σωφρονισθέντων καὶ προσεκτικωτέρων γενομένων. (Extrait de l'explication du proverbe Αλιεύς πληγείς νοῦνο εσει, Miller, p. 378.)
- 79. Πάντα χναύματα (¹): (χναύματα) λέγουσι τὰ ἀποθραύσματα τῶν ἰτρίων καὶ πλακούντων τὸ οὖν (²) πᾶν χναῦμα σημαίνει οἶον πᾶν πρᾶγμα. Zénob., V, 73 et Miller, p. 364, pro-Verbe ξ΄.
- 80. Πλακιάδαι καὶ στέλαιον (sic) (1): ἐπὶ (2) τῶν μοιχῶν καὶ (8) ἀξίων ὕβρεως (4)· δῆμος δέ ἐστι (5) τῆς Αττικῆς οἱ Πλακιά-

<sup>74. &</sup>lt;sup>1</sup> μηδέν Μ: ούδέν S. — <sup>2</sup> τὸν Μ: τοι S. — <sup>8</sup> καθιστῆσαν S. Au lieu de τετράπωλον, Weil conjecture τετράκωλον. — <sup>4</sup> τέσσαρας S: τέσσαρα M et Miller.

<sup>75.</sup> ¹ ἀναβαλήν S. — ³ παρόσον ὁ Μ. — ³ τούτω Μ: τοῦτο S. — ⁴ Μ ajoute: Τί γὰρ αὐτὸν ἔμελλεν ὀνῆσαι τὸ τῆς ἀναβολῆς, εἴπερ ἔμελλε ταὐτὸν καὶ ὕστερον πεπονθέναι, ὅπερ καὶ πρότερον. «Il y aurait bien quelque chose à répondre à cette dernière réflexion; mais acceptons l'explication telle qu'elle
nous est donnée.» (Miller, p. 347.) Cette « dernière réflexion» nous paraît
provenir de la marge.

<sup>76.</sup> ¹ Cf. Zénob., III, 46, Εἰς οὐρανὸν τοξεύεις.

<sup>77.</sup> ¹ Cf. Suid. Φθάς: ὁ Ἡφαιστος παρὰ Μεμφίταις καὶ παροιμία, Ὁ Φθάς σοι λελάληχεν. — Ἦφαιστος γὰρ αὐτοῖς S.

<sup>78. &</sup>lt;sup>1</sup> Hésiode, Oeuvres et Jours, v. 218.

<sup>79. &</sup>lt;sup>1</sup> πάντα χναύματα S et Zénob.: παγχναύματα M. (Miller, p. 344: παγχναύματα, c'est-à-dire morceaux de pain d'épices et de gâteaux. Ce mot composé πάγχναυμα manque aux lexiques.) Cette mauvaise leçon provient de l'orthographe πανχναυματα. — <sup>2</sup> τὸ οὐν M et S: τὸ γοῦν Zénob. 80. <sup>1</sup> Nauck (p. 145-7) conjecture: Ω Λακιάδαι (cf. Append Proverb., V, 53, avec l'annotation critique) καὶ στειλέαι (cf. Hésych., Στειλέαν: τὴν μα-νρὰν ὁάφανον). — <sup>2</sup> Λῦτη εξοηται ἐπὶ M. — <sup>8</sup> καὶ S: ὡς ἐπὶ τῶν M. — <sup>4</sup> Αρτès ὕβρεως, le ms. M ajoute: αἱ Κλαζομεναὶ ἐκ διζωπυριῶν, mots que

δαι, κάχει βαφανίδες μεγάλαι γίνονται ταίταις δέ (6) γρώνται nata two lig Bertwo morgor egrapilores: el de mi nageler. στελαίω (1) τῷ ἐκ τῆς δικέλλης. Miller, p. 357, proverbe oy'.

- 81. Holla ustuži nélet nílinog nai ysíleng anpor: 25λ. Zénob., V. 71, avec omission de έτι à la l. 15. - Kai ülling. Hollie neraži néhet nihtnog zai yeileng azont: τιώτιν φασιν(1) είρτσθαι από ττς συμφοράς του 'Αντιζόνου (sic) (τοί) μνηστεισαμένου την Πηνελόπην (\*) προσαγόμενος γάρ τὸ έντισμα ετελεύτησεν άλλοι δέ (3) Αγκαϊόν τινα Σαμίων βασιλέα μέλλοντα πίνειν αποίσαί τινα (4) πραυγήν περί θύραν (5) γενομένην, και έξελθόντα συμπλακήναι τῷ σιὰ και ἀποθανείν. Miller, p. 368, proverbe Mg'.
- 82. \* Πολλοί θριοβόλοι, παύροι δέ τε μάντιες (1) άνδρες: φασί την Αθηνάν είρειν την διά των ψήφων (2) μαντικήν, ής εύδολιμοίσης μάλλον τών Δελαικών χρησμών τον Δία χαριζόμενον τῷ Απόλλωνι ψειδή καταστήσαι την διά των ψήσων μαντείαν πάλιν οθν των άνθρωπων έπὶ τοὺς Λελαικοὺς έργομένων χρισμοίς, είπειν την Πιθίαν Πολλοί θριοβόλοι, παίροι δέ τε μάντιες (1) άνδρες. Καλοίνται δε αι μαντικαί ψήφοι θριαί (8), - "Η ούτω, Πολλοί θριοβόλοι, παύροι δέ τε μάντιες ανδρες: κελ. Zénob., V, 75, avec omission de τε à la I. 7.
- 83. Προμέρου κύνες: οίτος βασιλικός οίκετης ών εμίσισε παθ' ύπερβολίν Εύριπίδην τον των τραγωδιών ποιητίν έκ τινων διαβολίς (1) των πρός τον βασιλέα, αναλίοντι δ' αυτώ έπαιτικε xivaç appiare of tov Evoluidin zate Joinidanto. Cf. les lecons des mas. Vaticanus et Baroccianus de Diogénien (VII, 52).
- 84. Πρόσω τις γελιδών όλοσχοίνους παρείται. Ρίαtarque (t. I de Schneid. - Leutsch), I, 85, à une variante près: ric S, avec Érasme, IV, 3, 22, au lieu de xai.

paraisse plus 'aelle pour cela d'en rendre compte. — ° dé fon M: fin S. — ° dè M; manque dans S. — '' napiter arthaio M: napiteroatiaio S. SI. 'racing à Averino; quar M. — ' ἀπό τῆς Αντινόα ανεκατατατείας την Ημγελοπρη συμφοράς Μ. — ' Αματοτέλης δέ αμμιν Μ. — ' αποίοπ τινα S: άκαίσαι Μ. — ' δέραν S: δήμαν M et Miller 82. ' Μάντεις (bis) S. — ' διὰ τῆν ψῆφον S. — ' Cette d'unicre phrase re retrouve à peu pres telle quelle chez Sudas à Hoale à γονού και διλης S. Cf. mas. Bet V de Di genera la rever d'a servir

tur sons the laured deatoryr. Il nous paraît difficile de restituer & or up sur le vram leçon de ce passage.

ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans S, il peut y avoir heu de croire qu'ils viennent de la roarge, sans qu'il paraisse plus faeile pour cela d'en rendre compte. — 5 dé tan M: tim S

- 85. Πυραύστου μόρος: ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν(¹) · πτηνὸν γάρ ἐστι ζωΰφιον, δ προσιπτάμενον τοῖς λύχνοις καὶ δοχοῦν ἄπτεσθαι τοῦ πυρὸς καταχαίεται. (Extrait de Miller, p. 352, prov. λε').
- 86. \*Πυρός θερμότερος καὶ Λόγων ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι(1): ἐπὶ τῶν καθ' ὑπερβολὴν γινομένων.
- 87. Dans l'article  $\Sigma \alpha \varrho \delta \acute{\alpha} \nu \iota o \varsigma \gamma \acute{\epsilon} \lambda \omega \varsigma$  de Suidas, col. 684 b (Bernhardy), au lieu de  $\Sigma \iota \lambda \eta \nu \grave{o} \varsigma \delta \acute{\epsilon} \acute{\epsilon} \nu \delta' \tau \check{\omega} \nu \tau \iota \epsilon \varrho \grave{\iota} \Sigma \nu \varrho \alpha \varkappa o \iota \sigma \alpha \varsigma$ , S donne, d'accord avec l'ancienne vulgate, les deux leçons  $\Sigma \iota \mu \omega \nu i \delta \eta \varsigma \delta \acute{\epsilon}$  et  $\grave{\epsilon} \nu \beta'$ . La première de ces deux variantes est fautive; mais on a eu tort, selon nous, de ne pas conserver  $\grave{\epsilon} \nu \beta' = \acute{\epsilon} \nu \delta \epsilon \nu \iota \epsilon \acute{\epsilon} \varrho \varphi$ , qui explique la variante  $\acute{\epsilon} \nu \delta'$ , tandis que la réciproque n'est pas vraie.
- 88. \* Συντομώτερος ληκύθου(1): οἱ γῆς ἐπίβαθρον παρ' Αθηναίοις τελοῦντες μέτοικοι λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει Αθηναίων ἦνείχοντο(2) οὐδὲ χανεῖν(8) πρὸς τὴν λοιδορίαν δυνάμενοι.
  - 89. \*Τὰ ἐκ παλαιᾶς: λείπει ἐνθάδε «τῆς Τύρου» (1). Τύρον

89. 1 Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 79, Tà &x

<sup>85. 10</sup>n lit, à la fin de l'explication, dans M: εἴρηται ἐπὶ τῶν ἐαυτῶν (sic) προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν (sic), passage dans lequel Nauck (p. 153) corrige ἐαυτοῖς (d'après Zénob., V, 79: ἐαυτοῖς est aussi la leçon de S) et σχωμματιχῶς.

<sup>86. 1</sup> Aristophane, Chevaliers, v. 383-5: "Ην ἄρα πυρός γ' ξτερα θερμότερα, καὶ λόγων | εν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι.

<sup>88. 1</sup> ληχήθου S. Cf. Zénob., V, 95, Συστομώτερος σχάφης, avec les leçons du Vaticanus, qui porte pour lemme Συστομώτερος ληχύθου. Συντομώτερος σχάφης est une leçon qu'a eue sous les yeux Erasme (d'après Schott, note sur Diogén., VIII, 12). Miller, p. 355, proverbe v3', donne le même texte que Zénobios, à quelques variantes près, entr'autres Συντομώτερον σχάψης. Suidas (éd. Bernhardy): Συστομώτερον σχάφης, certains mss. offrant les variantes σχάφους et σχάφος. Il y a ici un jeu de mots par à peu près sur συστομώτερος σχάφης (les σχάφαι devant avoir été des vases à bouche étroite) et συντομώτερος σχαφέως (cf. Harpocration à Μετοίχιον, p. 127, l. 15, Bekker: Εχάλοιν δε οί χωμιχοί σχαψέας τοὺς μετοίχους, επεί εν ταῖς πομπαῖς τὰς σχάφας εχόμιζον οὐτοι, et comp. l'explication du proverbe dans S, chez Zénob., etc.) ou même συντομώτερος σχάφης (cf. Suid., col. 990, l. 9, Bernh.: Καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο μέτωχον δηλώσαι, η σχάφην έλεγον η σχαφηφόρον). Il paraît bien probable que le dicton a eu cours dans l'antiquité classique sous les deux formes συνιομώτερος ου συστομώτερος σχάφης, celle-ci antérieure, selon toute apparence, à celle-là, qui doit en être comme une parodie. Le lécythos aussi était, on le sait, sténostome. Ainsi la variante propre à S et au Vaticanus provient d'une permutation de synonymes; mais elle fait perdre à la plaisanterie tout son sel. — 2 quéxorros (sic) (c.-à-d. εἰυείχοντος) S.— <sup>8</sup>χαναι S. Comp. Vatican.: Συστομώτερος ληχύθου: οί γαρ μέτοιχοι λοιδορούμενοι υπό των φύσει Αθηναίων ούδε χάναι (sic) πρός τας λοιδορίας ηδύναντο (Zénob., V, 95, annotation critique).

yao thy nakaiar 'Akézardong à Maxedièr diétrice tà gale tietata( $^2$ ) 'öter kéyetai 'Ex nakai $\tilde{a}$ g ( $^8$ ), hon èz i érater h nakaià Trooc.

90. \*Τὰ μηδέν πρὸς τὸν Ιιόνυσον(1): τὴν χωμφδίαν καὶ τὴν τραγφδίαν ἀπὸ γέλωτος εἰς βίον φασὶ παρελθεῖν, καὶ κατὰ καιρὸν τῆς σιγκομιδῆς τῶν γεννημάτων(2) παραγενομένους τινὰς ἐπὶ τὰς ληνοὺς καὶ τοῦ γλεύκους πίνοντας(3) ποιἡματά τινα σκώπτειν καὶ γράφειν διὰ τὸ πρότερον εἰς κωμφδίαν καλεῖσθαι ἤρχοντο δὲ καὶ σινεχέστερον εἰς τὰς κώμας τὰς Αττικὰς γίψην τὰς ὄψεις κεχρισμένοι καὶ ἔσκωπτον.

91. Dans l'explication du proverbe Tôr èr Sâµq xoµi,tr,r, que le ms. S reproduit exactement d'après le Pseudo-Plutarque (t. 1 de Schneid.-Leutsch), II, 8, il faut noter les leçons palaring piqu (au lieu de nlàrgu piqu, 1. 10) et nateigraquéror nai ngàs reagrè l'empor, confirmées par la rédaction parallèle de Suidas à Alilequéror, et qui devront être introduites, sur l'autorité de 8, dans le texte du Pseudo-Plutarque.

92. \* Ύδως μένει: παραμία επί των ανήνιτα πονοίντων.

93. 'Υς ἐκώμασεν (1): ἐπὶ τῶν ἀκόσμων (sic) (2) τι ποιοίνιων.

Ω\$. \* Φρίξ ἀν ῆρ πληγεὶς ἀμείνων (¹): νωθροὶ γὰρ οἰ
Φρίγες(²): ἐτεὶ πόλεμός τις αὐτοῖς γενόμενος ἄριστα μετέβαλλεν
ὑπὸ τῆς ἀνάγκης.

nalacov: λείνει το Τύρου Τύρον (sic) γάο κελ (suit une rédaction plus developpes que la nôtre). Leutsch a omis de faire remarquer qu'on ne pouvait pas sons entendre Τέρου après ἐκ παλασον. Le ms. S rétablit le genre qu'on attendait su égard à Τέρου. — ε δεέδηκεν δει χαλεπώτατα? — ε δεεν λέγεται (Τὰ) ἐκ παλατάς?

30 ε Pour le lemme, cf. Append. Procerb, IV, 82. Le même proverbe

10 Pour le lemme, cf. Append. Proverb, IV, 53. Le même proverbe se présente susse sous d'autres formes: Θέδεν προς τον Δεόνυσον (Lemab. V, 40), Τε πρὸς εξεονυσον, etc. — 3 τον γέννημα των S. —

B nepurtes S.

13 Commo Diogén, VIII, 60, dont l'explication commence amai 172 cuy dadpress re noccerrar. — \* Faut-il corriger aroquer en aroques (cf.

Diogenien dataros)?

pl. Urogoro de Chypres III, 95, et Suidas achèvent ainsi le vers: xai diamprente (100. — 2 cetto première partie de l'explication est l'abregé de celle qu'on lit ches Gregoire de Chypre, où, par contre, ne se trouve pan la phrase suivante, du ms. S; cette dermere phrase semble alterée, on ajoulee au texte primitif par un bien mauvais ecrivain.

### NOTICE ET EXTRAITS

# D'UN MANUSCRIT GREC

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BALE (1).

## Manuscrit marqué A. N. II. 14 (2).

(Haenel, Catalogus librorum manuscriptorum, etc., col. 527, l. 3, et col. 533, l. 3, le désigne par l'ancienne marque F-I-6. — On voit aussi, sur le dos du manuscrit, une autre marque K-II-6, qui est biffée.)

Manuscrit in-folio, sur papier, du XV<sup>e</sup> ou du XVI<sup>e</sup> siècle, de 534 feuillets numérotés. Il est composé de deux parties écrites sur même papier (comme cela ressort de la comparaison des filigranes) par trois ou peut-être seulement deux mains différentes.

1. Publiés pour la première fois dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 1875, pages 76 - 89.

2. Ce manuscrit a été prêté à la bibliothèque de l'université de Paris. Qu'il nous soit permis d'adresser de vifs remercîments à M. Léon Renier, membre de l'Institut, administrateur de la bibliothèque de l'université de Paris, et à M. Louis Sieber, bibliothécaire de l'université de Bâle: c'est grâce à leur bienveillante obligeance qu'il nous a été donné d'étudier le manuscrit dont on publie ici la description.

Cette description ne sera pas inutile, car il n'existe pas d'autre catalogue imprimé des manuscrits grecs de Bâle que celui qu'a publié Haenel
(Catal. libr. man., p. 514 et suiv.), s'il est permis de donner ce nom à
une série de renseignements fort incomplets, quelquefois faux. En ce qui
concerne notre manuscrit en particulier, on savait, jusqu'à présent, qu'il
contenait quelque chose d'Athénée, quelque chose de Héron, que c'était
un chartaceus et qu'il était in-folio: et c'était tout. (V. Miller, Journal des
Savants, 1868, p. 187.)

Nota. - Sauf in l'at. Do natra re, les écrits catalognés ci-dessous comnament et forsent dans .. manment o mme dans les éditions suxquelles nous renvoyons dans les notes.

#### PREMIÈRE PARTIE.

Feuillet de garde, non numéroté. En blanc.

1. En blane : porte seulement ce titre, au ro : 19rrain seel arrangator.

Fol. 2. Table (défectueuse' des matières comprises dans la première partie.

Fol 9 40 1. Athènie. Des machines de querre (8).

Fol. 15 vo. II. Biton, Construction des machines de querre (4).

Fol. 21 vo. III.] Héron d'Alexandrie, Construction de la chirobaliste (5).

Fol. 23 vo. IV.) Id., Bélopée (9).

Fol. 34 vo. V | Apollodore, Poliorcitique (7). (Le fragment inédit publié par M. Wescher, Poliorcétique des Grees, p. 193, de la ligne 1 à la ligne 5, manque.)

Fol. 50 vo. VI. Apollodore. Construction de l'hélépole dite

Κόραξ (8).

Fol. 52 vo. VIL Philon l'Ingénieur, Belopée = livre IVe de la Migariai giraatic (9). (Le titre et les premières lignes manquent: le traité de Philon commence à la ligne 7 à compter du bas de la page, tout simplement comme s'il venait un nouvel alinéa, et il semble ainsi faire la continuation du morceau précédent. Les premiers mots appartenant à Philon, dans le manuscrit, sont: Star ele Elaggor (10).)

4. Imprime dans les Vet Math, p. 105, et dans la Poliore., p. 43. Dans le manuscrit, il manque six figures; la place de trois a été laisse en blanc.

5. Vet. Math. p. 115, et Poliore, p. 123. Dans le manuscrit, les figures sont moomplétement dessinées, et il en manque deux entierement.

6. Vet. Math., p 121, et l'ohore, p 71. Dans le manuscrit, il manque

cinq figures.
7. Vet. Math., p. 13, et Poliore., p. 137. Dans le manuscrit, il manque neuf figures.

8. Vet. Math., p. 43.
9. Vet. Math., p. 49, et griechische Kriegsschriftsteller von Köchly und Rüstow, t. I, Leipzig, 1853, in-12, p. 240.
10. Vet. Math., p. 50, l. 17, et gr. Kriegsschriftst, p. 242, l. 15.

<sup>3</sup> Imprimé dans les Veterum Mathematicorum opera, Paris, ex typ. reg., 1698, in fol , p. 1, et dans la Poliorcétique des Grece, par C Wescher, Paris, Impr. impér., 1867, in-4, p l. (Les figures, soigneusement reproduites en apparence, sont fort altérees. Elles n'ont pas été mises en couleur. Ces observations s'appliquent également aux n° u ~ v)

Fol. 83 vo. IX.] Jules l'Africain, Cestes (12).

Fol. 114 v°. X.] Compilation anonyme sur la défense des places,  $O\pi\omega\varsigma$   $\chi\varrho\dot{\eta}$   $\tau\dot{\delta}\nu$   $\tau\ddot{\eta}\varsigma$   $\pi \kappa \lambda \iota (18)$ .

Fol. 132 v°. ΧΙ.] Παρεκβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων (compilation en partie inédite) (14).

Fol. 165 v°. XII.] Léon (l'empereur), Tactique éditée (15). (L'ordre des chapitres III-IV est interverti. Lacunes: 1) au fol. 208, commençant après τούλδου (p. 119, l. 12, éd. Meursius), finissant devant τὰ στρατιωτικὰ (p. 121, l. 10 d'en bas); 2) au fol. 211 v°, δυσχερία (p. 132, l. 13) ~ Εὰν οὖν (p. 179, l. 2 d'en bas); 3) au fol. 234, τείχει ἀποσο (sic) (p. 234, l. 6) ~ πρώτερον (p. 236, l. 3). La seconde lacune est cause que le chap. XV se trouve numéroté XII dans le manuscrit, et que le numéro d'ordre de chacun des cinq chapitres suivants se trouve toujours diminué de trois unités. L'épilogue (pp. 416 - 433, éd. Meursius) manque à la fin de la Tactique; mais il a été incorporé plus haut (fol. 136 v° ~ fol. 142) dans les Παρεκβολαί [XI].)

Fol. 304 v°. XIII.] Nicéphore Phocas (l'empereur), Fragments militaires inédits désignés généralement par le titre du premier

<sup>11.</sup> Vet. Math., p. 79. Une traduction française de ce livre, due à M. A. de Rochas d'Aiglun, a été publiée sous le titre: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance. Paris, 1872, in-8. 12. Vet. Math., p. 275.

<sup>13.</sup> Vet. Math., p. 317 et p. 361. Une traduction française de cette compilation, due à M. E. Caillemer, a été publiée à la suite du livre déjà cité de M. de Rochas, p. 197.

<sup>14.</sup> Sur cette compilation, voir Fr. Haase, De militarium scriptorum graccorum et latinorum omnium editione instituenda, Berlin, 1847, p. 14. Ces
παρεχβολαί se trouvent aussi dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 2437 et 2441 de l'ancien fonds grec et 26 du supplément
grec, ainsi que dans les manuscrits grecs Y-III-11 de l'Escurial, 393 de la
Bibliothèque palatine à Heidelberg, 195 de la bibliothèque de Munich,
219 de celle du Vatican, 24 et 55 (Nessel, 4° partie) de celle de Vienne,
III-C-18 de celle de Naples, Baroccianus 187 de la bibliothèque Bodléienne
à Oxford, Urbinas 79 de la bibliothèque du Vatican, et dans un manuscrit
de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans
le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

<sup>15.</sup> Publiée pour la première fois par J. Meursius, à Leyde, imp. Lud. Elzevirij, 1612, in-4, et rééditée par Lamius dans J. Meursii opera, t. VI, Florence, 1745, in-fol. — Sur la Tactique inédite de l'empereur Léon, consulter Fr. Haase, ouvrage cité, p. 17, et Köchly, Programmes de l'université de Zurich, semestre d'été de 1854 et semestre d'hiver de 1854-55.

d'entre eux : περί καταστάσεως ἀπλήντοι, Sur la castramitation (10).

Fol. 324 vo. XIV | Id., negi nagadoonis (nolénot) (17).

Fol. 350-355. Ces six feuillets, postérieurement ajoutés au volume précédent, contiennent une table des matières (défectueuse) en latin.

#### DEUXIÈME PARTIE.

Fol. 356. Feuillet postérieurement ajouté. En blanc, sauf ce titre au v°: ἐξέρροις ἀνώνιμος εἰς τὴν τετράβιβλον Πεολεμαίοι. Fol. 357. XV.] Commentateur anonyme sur le Traité d'Astrologie Judiciaire, en quatre livres, de Claude Ptolémée (18).

La main qui a copié le commentaire ci-dessus n'est pas celle qui a exécuté la première partie du manuscrit.

16. Ce recueil, saus nom d'auteur dans le manuscrit, compte trente-deux chapitres: nous en publions plus bas trois seulement, à titre de spécimen. Il est signalé aussi dans les manuscrits suivants: Pulatinus 393, Monacensis 195, Neapolitanus III-C-18, Escorialensis Z-1-19, dans un manuscrit de la ville de Zeitz, puis dans trois manuscrits parisiens, savor: 26 du supplément grec, 2487 et 2445 de l'ancien fonds grec (ce dernier manuscrit n'en renferme qu'une partie). Il est probable qu'on en reconnaîtrait l'existence dans d'autres manuscrits encore, si les notices des catalogues étaient, en général, suffisamment détaillées

Staient, en général, suffisamment détaillées

17. Publié pour la première fois par C.-B. Hase, à la suite de Leo Diaconus, Paris, 1819, in-4°, p. 117, et reproduit dans l'édition de Bonn, 1828, in-8.

18. Imprimé à Bâle, en 1559, avec une traduction latine attribuée à Júrôme Wolf, dans un volume in-fol, qui porte en titre «Ετηγητης άτωννυμος εξε τὴν τετράβιβον Πτολεμαίον. — In Claudis Ptoleman quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclum fusse quadam existimant», et sur la dernière page (p. 279): «Basileae, ex officina petriana anno m. D. Lix, mense septembre.» Déjà il en avait paru à Venise, en 1502, une traduction latine, peu correcte, sons le nom de G. Valla (v. la préface de l'édițion de 1659, et l'abricus-Harles, Bibliothica gracea, t. V, p. 268) — M. Ch.-Em. Ruelle (Archives des missions scientifiques, 3° série, t. II (1875), 2° livr. p. 554), ne sait pas s'il doit identifier le commentaire anonyme sur la εετράβιβος de l'tolemée signalê par M. Miller et qu'il a vu luméme dans le manuscrit de l'Escurial T-1-14 (Miller, Catal, des miss, grees de l'Escur, p. 111), avec les commentaires sur le même traité qui existent dans les manuscrits grees 303 et 314 de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise. Il n'y a pas de doute à conserver. Le Marcianus 303 contient la paraphrase de Proclus, publiée en gree et en latin à Bâle apud Johannem Oporimum, M. D. Liv, très-potit in-folio, avec une préface de Philippe Melanchhon; mais l'exègete anonyme du manuscrit bâlois est bien nume qui se retrouve dans l'autre Marcianus, aussi que dans l'Escoriatione. et l'on peut ajouter encere dans le Constituanus 171 (à la Bibliothieu, et l'on peut ajouter encere dans le Constituanus 171 (à la Bibliothieu).

l'el 511 IVI. Perphyre, Introduction au Traité d'ASTRO-10612 ADELLES. en grade livres, de CLAUDE Prolèmée (19).

le mir qui a capit ce livre de l'orphyre, bien distincte de celle qui a cricati le x xx, cat pent-être la même à qui l'on doit la première partie de manurit, him que l'écritare soit isi plus grande et moins servée.

Pist En blanc

P 534. Femiliet postérieurement ajouté. En blanc.

Dans la première partie du manuscrit, on rencontre de temps ca temps, à la marge, des écritures qui appartiennent à deux mins différentes. L'une est celle du copiste, qui a réparé luinière de fréquentes conissions; la plupart de ces compléments maginanx sont de seconde encre, ce qui prouve que la copie, une fois terminée, a été collationnée par son auteur, soit sur l'original, soit sur quelque autre manuscrit. L'autre main propose surtout des rectifications et témoigne d'une revision postérieure.

<sup>19.</sup> Imprimé à Bâle, en 1569, à la suite de l'Espynthe druireuse (voir la note précédente). Comp. Fabric.-Harl., Bibl. grace., à l'endroit cité.

#### FRAGMENTS MILITAIRES INÉDITS.

Nota. — Les mots que nous plaçons entre crochets obliques ( ) manquent dans nos manuscrits; nous enfermons entre crochets droits [ ] ceux

que nous sommes d'avis de retrancher.

En général, nous ne noterons pas les mauvaises leçons qui ne se rencontrent que dans deux au plus de nos trois manuscrits; nous ne relèverons même pas celles qui sont communes à tous les trois, quand nous n'aurons affaire qu'à une faute d'orthographe provenant de l'identité dans la prononciation de 1, 21, 7, 7, 10, 11, entre eux, de 11 et 2, enfin de 0, to et 2.

Ι. Περί του δτι ασυμφορόν έστιν έν ανίδροις τόποις όδοιπο-

ρείν πολεμίων ἐπιόντων.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰδέναι δεῖ ὅτι πολεμίων προσδοκωμένων ἀσύμφορόν ἐστιν ἐν ἀνίδροις τόποις εἰσαγαγεῖν τὸ στράτειμα καὶ μάλιστα θέροις ώρα γειμῶνος μέν γὰρ πολλάκις ἡμέραν ὁλόκληρον ἄνει ἱδατος καρτερήσοισιν, ἐν δὲ τῷ θερινῷ καιρῷ οἰδὲ μέχρις ἀρίστου, ἀλλὰ σιναπολοῖνται τοῖς ἔιποις καὶ οἱ ἄνθρωποι. Δεινὰν οἶν ἐστι δισὶ πολέμοις ἐαιτὰν ἐκδοῖναι, (τῷ) τῶν ἐχθρῶν λέγω καὶ τῷ τοῖ καίσωνος ἱδατων ἐπιλει τόντων. 'Αλλ' εἰ δεήσει, καὶ κόπον τριῶν ἢ καὶ τεσσάρων ἡμερῶν προκρινάτω τῆς σιντετμημένης (20) ἐκείνης καὶ ἀνίδροι ὑδοῖ· κρεῖττον γὰρ κόπων ἀιρετισάμενον δι' ἐκείνης τῆς μακρᾶς καὶ ἀκινδίνου ἀσφαλιὸς ὁδεῖσαι ἢ προκρίναντα τὴν σίντομον κινδύνον περιπεσεῖν.

ΙΙ. Περί του μη επάγεσθαι πληθος άργον εν τη πολεμία.

Σφαλεφὸν δὲ καὶ ἐπιβλαβὲς, καθὰ καὶ τοῖς παλαιοῖς δοκεῖ καὶ τμῖν ἡ πεῖφα παφέστησε, τὸ ἀργὸν καὶ ἀτόλεμον ἐπιφέφεσθαι πλῆθος ἐν πολεμία καὶ φόρτον παφὰ τὴν ἀναγκαἰαν χρείαν καὶ ὄχλον ἡμιόνων καὶ ὄνων καὶ καμήλων έχειν καὶ μάλιστα ἐν τῷ τῶν Βοιλγάρων χῶρα, ἐν ἡ καὶ κλεισοῦραι ἐλώδεις καὶ δίσβατοι καὶ ὁδοὶ στενότητα πολλὴν ἔχοισαι, ᾶς, εὶ μέλλει διοδείειν ἡ στρατιὰ, ἀργίαν (²¹) ἐκ τοῦ τοιοίτου ὑφίσταται τράποι ' τὴν γὰρ ὁδὸν τῆς μιᾶς ἡμέρας, ὁπόταν τὸ ἀργὸν ἐπιφέρηται πλῆθος καὶ τὸν παράλογον καὶ τριφηλὸν φόρτον τήν τε ἀνόνητον καὶ πολιτελῆ ἀποσκειὴν, οἰδἱ ἃν εἰς τέσσαρας ἐξανίσειεν, ἀλλὰ καὶ ποταμῶν τοὺς βαθεῖς καὶ τελματώδεις ἐν τῷ περαιοῦσθαι ἡ γεφί-

<sup>20.</sup> Zorresaptry; f. 21 Hoyolar k f h; k, en marge, appeter (de seconde main).

The second second

## FRAGMENTS MILITAIRES INÉDITS

Publiés d'après le manuscrit de Bâle ci-dessus décrit (= k) et les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 26 du supplément grec (= f) et 2437 de l'ancien fonds grec (= h) (22).

### TRADUCTION FRANÇAISE.

I. Qu'il est nuisible de faire traverser à l'armée un pays sans eau, quand l'ennemi approche.

Il faut savoir, en outre, que, lorsqu'on s'attend à voir bientôt l'ennemi, il est très-désavantageux d'engager l'armée dans un pays dépourvu d'eau, surtout en été. Encore, l'hiver, les soldats supporteraient-ils bien le manque d'eau pendant toute une journée; mais l'été, ils ne gagneront seulement pas midi: hommes et chevaux périront. C'est trop de se mettre à la fois deux guerres sur les bras, j'entends la guerre contre les ennemis, et la guerre contre la chaleur, en souffrant de la privation d'eau. Que l'armée préfère, s'il le faut, trois ou quatre journées de fatigue à une route plus courte, qui n'offrirait point d'eau. Il vaut bien mieux choisir la fatigue d'une route longue, mais sans danger, et marcher en sûreté, que de prendre la traverse et tomber dans le péril.

II. Qu'il ne faut pas mener à la suite de l'armée en pays ennemi de bouches inutiles.

Il est dangereux et nuisible, — tel est l'avis des anciens, et c'est ce que notre propre expérience nous a aussi démontré, — d'emmener en pays ennemi des bouches inutiles, ainsi que de traîner à sa suite plus de bagages qu'il n'est strictement nécessaire, avec un grand nombre de mulets, d'ânes et de chameaux. Cela est surtout vrai lorsqu'on fait une expédition chez les Bulgares; leur pays est rempli de défilés boisés et de difficile accès, ainsi que de passages étroits: si l'armée doit les franchir, elle est condamnée, dans ces conditions, à perdre beaucoup de temps. La route d'un jour, grâce à cette foule oisive, à ce train

<sup>22.</sup> Voir ci-dessus, pages 141 et 142, le n° xIII de la description du manuscrit de Bâle et la note.

τω τίς ανατολίς λαθ καλούμενοι τραπεζίται(31), και συνεγώς άλλοι άλλαχόθι τίς χώρας εἰσίτωσαν πρός τὸ σίχμαλωτίζειν άνθρώποις, ίνα δί αίτων ακριβώς αι των πολεμίων αναδιδάσχωνται βοιλαί είτε επισινάγονται η σιμμάχοις (92) δέχονται, καί, σεντόμως είπειν, ίνα τών παρ' αιτοίς μελετωμένων λαι θάντ

under.

Οί δὲ άληθεῖς των κατασκόπων καὶ αὐτοὶ γοησιμώτατοι. είσιώντες γάρ είς την πολειμίαν δίνανται τά των έγθρων ακριβώς μανθάνειν και τοις αποστέλλοισι δίλα ποιείν. Οι μόνον δέ είς τοίς Βοιλγόροις έξεστι τῷ δομεστίκο (33) καὶ τοῖς ἀκρίταις στρατιγοίς (34) κατασκό τοις έγειν, άλλα και είς τα λοιπά γειτοvoirta ébra eltour (35) ele Harzivaziar 36) zai ele Tompiar zai είς Ρωσίαν, ίνα μηθέν (37) των έλείνων βοιλειμάτων αγνωστον ทุนเข ทู.

Οι δέ σύν γυναιξί και παισίν άλισκόμενοι αίγμάλωτοι ένίστε καὶ αὐτοί των κατασκόπων (38) πλείον ωμελοίσι πίστεις γάρ λαμβάνοντες παρά τών στρατιχών έλει θερίας τιχείν σίι γινωξι καὶ παιδίοις (39) καὶ αίτοὶ πρός κατασκοπίν άποστελονιαι ναί μετά το κατανοί, σαι ώς έχει τὰ τῶν όμοφίλων άπαντα ύποσερί-

φοντες (40) το άληθες απαγγέλλουσιν.

des corruptions évidentes d'une forme cursarius qui a dû nécess rement exister dans la basse latimité et qui a don é, per exemple, le mot français

32. Leuperogue, f. - Peut-être faudrait-il corriger le mot survant, δέχονται, en προσδέχονται. Pour la fréquente omission de προς causée par l'emploi d'une abreviation ancienne devenue inintesligible plus tard pour les copistes, voir Cobet, Var. lectiones, p 82. « Hoos intercidit, ut sexcent.es,

ob siglam librariis sequioribus non intellectam.

corsaire. On trouve τροχάδια κουρασίμα, = e des sandales de pietou, de courrier», dans l'Édit de Dioclétien, ch. ix, l. 14 (p. 25 éd. Waddingter).

31. Cp. Niceph. Phoc., περί παρασσομής πολ., p. 121 D. éd Hase ... και τραπεζιτας επιθέγεσθαι γενιαίοις και αναφείοις, οις οί Αρμένιοι τα σενασ glove nakovair, ... nat tourous disprende anounterest tot narrogeadan ets expoint rengers and poetas arapardary. Cp. ibid , p. 126 D: rois routestras du uhlan mederne. Le peuple du Levant dont il est ici questient, ce sont les Armémens. Tounstirm qui n'est sans doute pas un mot arminien, puisqu'il est grec, pourrait bien avoir été substitue dans le texte à la leçon or ginale ranivação ou ranivaza

qui sont connus chez le peuple du Levant (c.-à-d. les Arméniens) sous le nom de ? trapézites. On les envoie sans cesse sur le territoire ennemi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, pour y enlever des prisonniers dans le but d'être exactement renseigné par leur moyen sur les desseins de l'adversaire, d'apprendre s'il rassemble ses troupes, si des alliés viennent à son secours, en un mot, de n'ignorer rien de ce qui se prépare.

Les espions proprement dits rendent, eux aussi, les plus grands services. Ils vont dans le pays de l'ennemi, s'enquièrent exactement de tout et en instruisent ceux qui les ont envoyés. Le lieutenant général des armées de terre, ainsi que les généraux des armées frontières, doivent entretenir des espions non-seulement chez les Bulgares, mais aussi chez les autres nations avoisinantes, en Patzinaquie, en Turquie, en Russie, pour que rien, dans les projets de ces peuples, ne nous reste inconnu.

Parfois ceux des ennemis qui ont été faits prisonniers avec femmes et enfants peuvent être plus utiles eux-mêmes que les espions ordinaires. Les généraux, après s'être engagés à leur donner la liberté, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, les envoient espionner. Ils observent comment tout va chez leurs compatriotes, reviennent et rapportent fidèlement ce qui en est.

<sup>33.</sup> Cp. Léon Diacre, p. 3 D, éd. Hase.

<sup>34.</sup> Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδρ. πολ., p. 122 D, éd. Hase.

<sup>35. «</sup>Etrouv idem significat quod ηγουν.» (Bast: lire sa note chez Grégoire de Corinthe, de dialectis, éd. Schaefer, p. 876.) Cp. aussi E. A. Sophocles, Greek Lexikon, s. v. είτουν. De même au chapitre X\*, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: στοιχηδὸν πορευομένας είτουν κατ' ὄρδινον.

<sup>36.</sup> Le pays des Patzinaques ou Petchénègues s'étendait, au xe siècle, le long du littoral de la mer Noire, depuis l'embouchure du Danube jusqu'à celle du Don (voir, p. ex., Spruner, Hand-atlas . . . des Mittelalters, 1846, 44e carte). Les Russes étaient établis au nord des Petchénègues, et les débordaient un peu à l'est, occupant la région comprise entre la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'à la chaîne du Caucase. Quant aux Turcs, ils menaçaient perpétuellement la frontière orientale de l'Empire et l'Asie-Mineure, qu'ils devaient conquérir pendant le siècle suivant.

<sup>37.</sup> Μηδέ k f h.

<sup>38.</sup> k insère zal devant alsiov.

<sup>39.</sup> Maist f.

<sup>40.</sup> Αποστρέφοντες k f h.



# ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS



## PHILON DE BYZANCE

## **FORTIFICATIONS**

ÉDITION CRITIQUE, AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (1).

L'ingénieur Philon, byzantin soit de naissance, soit par adoption — il est appelé Βυζάντιος par Héron d'Alexandrie (Automates, page 263, ligne 10 des Veteres Mathematici), Vitruve (VII, préface, 14), Eutokios (sur Archimède, Sphère et cylindre, liv. II, propos. II, page 136, l. 8 d'en bas, Torelli) et Héron le Jeune (p. 260, l. 5, Wescher) —, ne doit pas être confondu, comme ont fait notamment Héron le Jeune (p. 212, l. 12), à l'époque byzantine, et, dans les temps modernes, l'éditeur des Veteres Mathematici (p. XI, l. 35) et J.-A. Fabricius (Bibliotheca graeca, tome IV, p. 251, l. 1, Harles), avec Philon d'Athènes, architecte illustre, contemporain de Lycurgue l'orateur et de Demetrios de Phalères. D'autre part, le livre des Sept merveilles du monde, qui est intitulé, dans le manuscrit unique que nous en ayons, Φίλωνος Βυζαντίου περί των έπτα θεαμάτων, et qu'on publie toujours sous ce titre, n'a certainement pas été composé par l'ingénieur Philon.

Philon de Byzance, l'ingénieur, appartenait à une génération intermédiaire entre celle de Ctesibios, le célèbre mécanicien d'Alexandrie, et celle du non moins fameux disciple de Ctesi-

l. Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1879 (Janvier, Avril, Juillet), p. 91 - 151, en collaboration avec M. A. de Rochas d'Aiglun, qui avait déjà fait, du prétendu cinquième livre de Philon l'Ingénieur, une traduction française, laquelle obtint en 1873 une médaille de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France.

bios, Héron, dont le nom figure encore anjourd'hui dans tous les traités de physique. En effet, lorsque Philon écrivit, alors dans un age assez avancé, à ce qu'il semble. - le IVe livre du grand ouvrage dont nous parlerons plus bas. Ctesibios devait être déjà mort: on paraît être en droit de le conclure des mots Kingistor tor er Alegardosia revorota (dans un passage cité ci-dessous, p. 155, l. 24). D'ailleurs, un autre livre du même ouvrage, certainement postérieur au IVe (voy, ci-dessous, p. 158, l. 4 sqq. et pp. 162-163), avait para et jonissait déjà d'une grande célébrité, lorsqu' Héron composa ses Automates. comme on le voit nettement par la préface du second livre de ce dernier traité (p. 263). Or, Th.-H. Martin (Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, 1854, p. 22 sqq.) a ingénieusement et assez solidement établi qu'Héron n'a pas dû mourir avant le milieu du Ier siècle avant J.-C. Il serait oiseux de rouvrir la discussion qui a été longtemps pendante sur ce sujet, tant du moins que de nouvelles déconvertes ne viendront point fournir d'éléments inattendus pour confirmer ou modifier les conclusions sagement posées par Martin. Il v a lieu d'admettre, pour le moment, que Philon a fleuri vers l'an 100 avant notro dre (2).

<sup>2</sup> Productio Hanse est l'auteur d'une notice sur la vie et les écrits de l'un un, qui a paru dans l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 et dont Martin n'a pan eu connaissance. Pour Hanse, Ctesibios, Philon et Héron cui voin au un's siècle avant J.-C., mais l'argumentation qu'il emploie n'est pas sans reponse possible. Sur beaucoup de points, cette excellente notice d'une cuerre automit l'un l'état de la question. — Tout dernièrement, Victor Pront l'a Chien d'alcandrie, t XXVI, 2° part, des Notices et calle le characteris, 1877. p. 51), dans un travail d'une valeur interes de calle le calle de l'une façon defectueuse au point de vue philotect d'une acquire les conclusions chronologiques de Martin, l'estat de la calle de l'une façon defectueuse au point de vue philotect d'une acquire les Romains, et peu avant le mi teu du l'estat de la laccide de l'une façon de Rome dans les affaires d'Egypte, que des l'elle mes arraient connu l'élasticité spéciale des l'estat de l'estat de l'estat prouvée, on saurait definitivement de l'estat de l'estat de l'estat prouvée, on saurait definitivement de l'estat de l'estat de l'estat prouvée, on saurait definitivement de l'estat de l'estat

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fit un assez long séjour à Alexandrie, et vécut aussi quelque temps à Rhodes:

Βείοροϊ ques, § v, Köchly-Riistow, Ίστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὖτοὶ περιειλήφαμεν (corr. παρειλήφαμεν) ἔν τε Αλεξανδρεία συσθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (c.-à-d. τὴν βελοαμην) καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν Ῥόδψ γνωσθέντες οὖκ ο Αἰγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὀργάνων εὐδοκιμοῦντα.

A Alexandrie, parmi ces τεχνῖται dont parle Philon, il faut idemment ranger son contemporain, un peu plus âgé que lui, comme on vient de voir, Ctesibios. Philon (Bélop. § LX, sqq.) cerit de visu une machine, de l'invention de cet ingénieur, qui lançait des pierres par la force d'élasticité de l'air comprimé. Pour ce qui est d'une autre machine de guerre, à ressorts d'accier, imaginée par le même Ctesibios, Philon, sans doute après son départ d'Alexandrie, en ayant entendu parler d'une manière vague, et, si nous constituons bien le texte, alors que le secret de la construction n'était pas encore divulgué, se mit à construire de son côté une machine fonctionnant en vertu du même principe, mais qui, lorsque plus tard l'engin de Ctesibios lui fut décrit par des personnes qui l'avaient étudié de près, se trouva en différer beaucoup dans l'exécution:

Βέιορ., § ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλή φαμεν εὐρετὴν μὲν - Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρεία γεγονότα προσπεσόντος δὲ καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασκευῆς οὕτω (corr. οὖπω) διαδεδομένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (corr. αὐτοὶ) ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὀργάνου τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐκείνου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων (cf. § XLIX, "Υστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλόν τινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων κτλ.).

Il serait difficile de dire si c'est avant ou après son séjour à Alexandrie que Philon se rendit à Rhodes. Rhodes, illustrée par la belle et victorieuse défense qu'elle opposa en 305/304 aux efforts prodigieux de Demetrios Poliorcète, avait toujours gardé dès lors, et conserva, jusqu'au temps des empereurs romains, la renommée d'une des villes le plus savamment fortifiées et le mieux pourvues du monde en moyens de défense;

elle était le siège d'une célèbre école d'ingénieurs et de constructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Κάνται θα δε ωσπες εν Μασσαλία και Κιζίκις τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ἀργανοποιίας καὶ θησαιροίς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσποίδασται διαφερόντως καὶ ἔτι γε τῶν πας' ἄλλοις μᾶλλον: Philon, Βίλορ, § ν, cité ci-dessus, p. 155, l. 3: § LI, Λονίσιος δέ τις ᾿Αλεξανδρείς κατεσκεύασε Ὑροδίοις τὰν καλοίμενον πολιβάλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνι ποικίλιν ἔχοντα κατασκει ὑν κιλ. (Philon, qui avait νu cet engin à Rhodes même, le décrit minutieusement): Fortifications, § III, 6, et § VIII, 15: Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodus (Heiligenstadt, 1868), page 37: « Am Hafenbollwerk entlang und rings um die Stadt zog sich eine starke, mit vielen Thürmen versehene Mauer, von der an mehreren Stellen bis auf den heutigen Tag noch ansehnliche Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.»

Qu'il parle de Rhodes ou d'Alexandrie, Philon, dans ce qui nous reste de ses ouvrages, le fait toujours comme quelqu'un qui n'y est point établi. Cf. plusieurs des passages déjà cités, ainsi que le suivant (à propos des progrès accomplis dans l'art de la balistique):

Βέθορ., § ΙΠ, Τοΐτο δὲ στιμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν 'Αλεξανδρεία τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχικότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτεχνών \* ἐπειλῆφθαι βασιλέων.

Qu'était-il alors devenu? Où s'était-il fixé? C'est ce qu'on ignore absolument. Une ancedote, rapportée par Vitrave, donnera du moins une idée de la situation que ponvaient obtenir, vers cette époque et dans le monde hellénique, les ingénieurs militaires:

Vitruve, X, (XVI) XXII, 3. «Diognetus — fuerat Rhodius architectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis
dignitate tribuebatur ad bonorem. Eo tempore quidam architectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroasin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in
carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accidentem corripuit et transtulit intra murum. Hoc exemplar
Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam transtulerunt, » etc.

<sup>·</sup> quierryver Res, de Ph. : quierryver E.-Rüst. H. G.

immense et de luxe, à tout ce bagage superflu et somptueux, sera faite à grand'peine en quatre. Faut-il traverser des fleuves profonds ou à lit de vase, passer sur des ponts, c'est alors que les monvements sont singulièrement entravés par cette queue. Cependant, les vivres que devraient consommer les combattants avec le nombre de valets convenable et utile, les bouches inutiles les dévorent, et le manque de vivres ne tarde pas à forcer l'armée de battre en retraite sans avoir pu rien faire. C'est ainsi que souvent les résultats que l'ennemi, même avec des forces considérables, n'aurait pu obtenir par lui-même, sont amenés par une disette que l'imprévoyance a causée. Puis ces mêmes gens, qui ne prennent point part aux fatigues et à qui l'ennemi fait peur, profèrent des paroles et des cris d'un effet fâcheux; ils s'empressent, s'ingénient dans la mesure du possible à renverser les projets formés par l'Empereur pour le succès de l'entreprise, et à accélérer la retraite.

## III. Des guides et des espions.

Il est bon de ne rien négliger de ce dont l'armée a quelque avantage à retirer; aussi faudra-t-il se procurer des guides expérimentés et intelligents, et leur faire du bien, s'occuper d'eux de toute manière, s'intéresser à eux: car, sans eux, on ne peut mener à bonne fin aucune entreprise utile. Les guides dont nous parlons ne sont pas simplement des gens qui savent les chemins (car, pour cela, les premiers venus, des paysans suffiraient), mais il leur faut, en outre, être en état de diriger les mouvements de l'armée au passage des défilés, de prévoir et de connaître les dimensions des camps, ainsi que les lieux qui seront propres à les établir, comme étant abondamment pourvus d'eau et tels qu'on ne puisse jamais s'y trouver bloqué. [Enfin ils doivent posséder une connaissance exacte de la position du pays de l'ennemi: l'armée y étant conduite par eux, fera du butin et des prisonniers].

Il faut avoir aussi de nombreux et bons éclaireurs, de ceux

29. Il y a lieu de soupçonner que le membre de phrase  $\xi \chi \epsilon i \nu \tau \epsilon \leftrightarrow \xi \xi \alpha \nu$ - $\delta \rho \alpha \pi o \delta \delta \sigma \eta \tau \alpha i$  est une addition postérieure à la rédaction originale.

<sup>30.</sup> Χωσάριοι k f h. Cp. χοσιάριοι chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graecit., p. 741, s. v. κουρσάριοι. On lit au chap. XI, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: πυκναίς επιδρομαίς κατά τῆς αὐτῶν χρῶνται χώρας διά τε κουρσόρων καὶ τραπεζιτῶν τῶν παρὰ τοῖς δυτικοῖς χῶσαρίων καλουμένων. Ce sont les Romains qui sont désignés par l'expression οἱ δυτικοί, «les Occidentaux». Χωσάριος ου χοσιάριος sont

1. 79-104, sons le titre Oikovoz kóyog é. Philonis liber V, et avec le titre courant Philonis de telorum constructione.

Le seul travail d'ensemble, imprimé, auquel ait donné lieu la publication de ce morceau est le suivant: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance, traduit , commenté , etc., par A. de Rochas d'Aiglun, capi-

taine du génie (Paris, 1872, in-8°) (5).

On n'a pas ici à faire à un livre conservé à peu près intact comme les Bélopoïques. Si nous ne nous trompous, ce prétendu l' livre se compose de quatre parties distinctes, dont chacune est l'epitome d'un des livres suivants de Philon: l' Fortifications, 2° Approvisionnements, 3° Défense des places, 4° Attaque des places.

Du prétendu V° livre, et du IV°, il existe, dans les papiers manuscrits de A. J. H. Vincent, une traduction inédite, que l'on peut consulter à la bibliothèque de l'Institut de France.

3º Une traduction latine du moyen âge, faite sur une version arabe, d'un fragment assez considérable des *Pneumatiques*, publiée, en 1870, par Valentin Rose, au tome II de ses *Ancedota gracea et graecolatina* (p. 299-313) sous le titre « Philonis liber de ingeniis spiritualibus».

On peut, à l'aide de ces parties plus ou moins fidèlement conservées, reconstituer, jusqu'à un certain point, l'ordonnance du grand ouvrage de Philon.

Mixarin, o'irraţis était le titre général que portait l'ouvrage (nous nous eu sommes servis, par anticipation, dans les lignes qui précèdent). Le premier livre servait d'introduction générale; l'auteur y développait le plan de l'ensemble, et passait sans doute ensuite à la solution des principales questions de mathématiques qui trouvaient, de son temps, une application à la mécanique. On y voyait, notamment, traité le problème de la duplication du cube, et exposée la méthode à suivre pour construire, sur un modèle donné, des machines plus petites ou plus grandes que ce modèle. C'est ce qui ressort des passages que voici:

<sup>5.</sup> F. Prevost, commandant du gênie (1869), paraît être le premier qui ait rênssi à élucider, en partie du moins, le morceau de Philon relatif aux fortifications: ef. l'analyse qu'il en donne dans ses Études historiques sur la fortification, l'attaque et la défense des places (p. 19-23).

Π. Φοδόν τινα υπάρχειν, εὰν ἀπὸ παρα
πιεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ. ← Καθότι

οὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίω, πρώτω δὲ

κατικῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous

ας ΠΙ-ΙΥ.

ι. Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμον, ώς ἐν τῷ .... δεδηλώκαμεν.

le second livre, intitulé Moχλικά, l'auteur exposait le macipe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Moχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπερ εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χρώμενος πρὸς τὴν έντασιν βία τἢ μεγίστη δεδυγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Ὁργανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Bélopoïques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Τὸ μὲν ἀνώτερον ἀποσταλὲν πρὸς σὲ βιβλίον περιεῖχεν ἡμῖν τὰ λιμενοποιικά νῦν δὲ καθήκει λέγειν, καθότι τὴν ἐξ ἀρχῆς διάταξιν ἐποιησάμεθα πρὸς σὲ περὶ βελοποιικῶν, ὑπὸ δέ τινων ὀργανοποιικῶν καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la Μηχανική σύνταξις.

<sup>6. «</sup>Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Phile-tairios (ἐν λιμενοποιίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, Π, 87).

Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voi-sinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la composition de ce livre.» (Haase, art. Philon, p. 430-1.)



# ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS

Philon, dont nous ne savons pas les titres(8), qui venaient sans doute dans la Miganzi, obriagic après les Haganziantica.

On sait encore que Philon avait traité particulièrement, dans la suite de son ouvrage, de la Manière d'envoyer des lettres secrètes:

P. 102, L. 3 d'en bas, Πολλοί δε και άλλοι τρόποι είσι των κριφαίως άποστελλομένων γραμμάτων, ώς διλώσομεν εν τῷ είδει (sic) τῶν (corr. τῷ) περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων.

Rien ne nous dit que Philon n'avait pas encore compris dans sa Μιχανική σύνταξις d'autres livres concernant la guerre de siège. Seulement, les renseignements positifs que nous possédons sur ce point, se bornent à ce qui vient d'être exposé. Néanmoins, notre sentiment est que Philon de Byzance avait da, quelque part en son grand ouvrage - était-ce dans le livre correspondant à la quatrième partie du liber V? ou était-ce dans un livre spécial dont le souvenir a disparu? nous ne le saurions , décrire la construction du bélier, des tours de charpente, des diverses tortues, portiques et autres engins employés dans les sièges, avec un grand détail et en donnant toutes les dimensions, comme il avait fait, au IVº livre, pour l'artillerie, et comme, au travers de l'epitome du Ve, on devine encore qu'il avait fait pour les tours, les courtines et les autres parties constitutives de ses fortifications. Aussi, pour notre part, eroyonsnous qu'il faut entendre de Philon de Byzance, ce qui, par suite ou d'un lapsus, ou d'une erreur imputable soit à Athénée luimême, soit aux copistes, se trouve dit de Philon d'Athènes dans le passage suivant:

Athénée, p. 15, Wescher,

Χελώνης χωστρίδης κατασκειή.

Τοίτο τὸ κατασκεί ασμά φισι Φίλων ὁ 'Αθιναίος χρίσιμον είναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγὴν (corr. προσα-

<sup>8.</sup> Le traité de la Difense des places d'Enée porte en titre dans le ms, litel tot nos xon relicoroniments àtréxes, mais devait avoir reçu de l'auteur un titre plus corcis. Hokoogenium serait un titre apprente aux lures de l'Attaque des places, aussi ben d'Enei que de l'haon: cf. Arollodopou minorente (dans la Indiorentique des tirces, de Wescher, p. 137). Hologou minorente (dans la Indiorentique des tirces, de Wescher, p. 137). Hologou minorente et et pourraient encore avoir servi de titres à deux lures se correspondant, l'un sur la Défense, l'autre sur l'Attaque des places.

γωγάς) τῶν μηχανημάτων (θ) καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν σταδίων (corr. στωδίων [R. de Phil. στωδίων: ms. de Ch. Gr. στωιδίων. H. G.]) καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέη χῶσαι.

C'est, à ce qu'on peut penser, à la suite de cette partie proprement militaire, que venaient, dans la Myxarixi σύνταξις, deux livres de physique pure.

- 1° Concernant l'un, savoir les Automates, on a deux témoignages, dont le second, s'il n'est pas récusé, établit la priorité de ce traité sur les Pneumatiques:
- 1) Héron, Autom., IIe livre, p. 263, l. 7 (après avoir dit que son Ier livre, Περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, contenait beau-coup de choses originales), Περὶ δὲ τῶν στατῶν αὐτομάτων βου-λόμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἅμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν άρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (d'après la restitution de Haase).
- 2) Philon, Pneumatiques, p. 302, l. 5, Rose, à propos d'explication sur la nature matérielle de l'air, « Et iam declaravi hoc » alias sufficienter ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus », ce que Valentin Rose, Anecd. graec., II, p. 285, entend, avec raison, pensons-nous, du livre des Automates.

2º L'autre livre, intitulé *Πνευματικά*, dont Rose a retrouvé en latin le commencement, à savoir l'introduction suivie d'un morceau important sur les *machines hydrauliques* (voy. ci-dessus, p. 158, l. 18), est annoncé par Philon lui-même dans les *Bélopoïques* comme devant paraître dans la suite de l'ouvrage:

Bélop., § LX, Συνιδών γὰς (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματιχοῖς θεως ήμασι τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ξηθησομένοις ἰσχυςον ὑπάςχοντα καὶ εὐτονον τὸν ἀέςα κτλ.

Telles sont les données qu'on possède aujourd'hui sur l'ensemble de la Mηχανική σύνταξις de Philon de Byzance. Venant présenter, comme spécimen d'une édition critique de Philon, le texte de ce que nous considérons comme l'epitome du livre sur les Fortifications, (voy. ci-dessus, p. 160, l. 10 sqq.), accompagné d'une traduction française et de notes, il nous reste encore à fournir au lecteur, 1° des indications, au moins sommaires, sur

<sup>9.</sup> Wescher constitue ainsi ce texte: πρός τε τὰς γινομένας εἰς τὴν προσαγωγὴν τῶν μηχανημάτων ⟨προσόδους⟩ καὶ τὰς κτλ.

les manuscrits de notre auteur, 2° quelques mots d'explication sur la méthode de la présente publication.

Le IVe et le prétendu Ve livre ne vont généralement pas l'un sans l'autre dans les manuscrits. Ceux-ci, à première vue, se partagent en deux groupes. L'un se compose de trois manuscrits anciens, en parchemin, savoir:

E = Escorialensis Y-III-11 (X\* siècle);

V = Vaticanus 1164 (XIª siècle);

P = Parisinus 2442 (XI-XII \* siècle).

L'antre groupe est formé par un nombre considérable de manuscrits, tous, sauf erreur, en papier, mais qui, en tout cas, datent tous de la Renaissance ou d'une époque encore plus récente. Comme on le verra après discussion, ce second groupe de manuscrits est, en bloc, sans aucune espèce de valeur.

E, V et P, entre autres particularités, présentent respectivement les suivantes qu'il est utile de signaler:

#### E

Le livre IV est mutilé en tête. Le feuillet sur lequel commençait Philon a été coupé, ainsi que le précédent. Au verso du folio qui est coté 48, finit le morceau anonyme intitulé Kazaszei, êle rôlews κόρακος δνομαζομένοι (sic. p. 43 \* 48, Vel. Math.); avec les premiers mots du folio 49 recto, διαν εἰς ελασσον σεναιρών, nous nous trouvons en plein texte de Philon, Bilopoi ques (p. 50, l. 17 Vet. Math., = p. 242, l. 15, Küchly-Rüstow) à une page (de manuscrit) du debut. Le livre IV finit en haut du fol. 66 recto, et est suivi des mots: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον. Alors, à la ligne 5, commence, sans titre, le liber V, sur les mots: Φίλων ἀρίστων (sic) χαίρειν πρώτον κελ. Le manuscrit E, quoique plus ancien que les deux autres de son groupe, est le moins bon des trois.

#### V.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit aussi à la fin: ετλιρώθη τὸ τέταρτον (au milieu du fol. 64 r.). Suit. sans autre titre. Φίλων ἀρίστωνε χαίρειν πρώτον κελ. — Au § x, 1 (voy. ci-dessous, p. 216, aux Notes critiques), l' donne la leçon bar-

bare πεώτην (pour πρώτην). — L'abbé L. Duchesne a bien voulu collationner ce manuscrit.

P.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit à la fin :  $\epsilon \pi \lambda \eta$ εώθη τὸ τέταρτον (vers le bas du fol. 114 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι χαίρειν πρώτον κτλ. Le liber V est incomplet à la fin. Le manuscrit s'arrête actuellement sur les mots: τοὺς μὲν στασιάζειν ποιήσουσι κατὰ δὲ (p. 103, l. 4), qui terminent le fol. 124 v.; les feuillets qui suivaient sont perdus. -P présente un certain nombre de fautes et de bonnes leçons qui lui sont propres. Notamment, dans les Approvisionnements, p. 90, l. 3, P contient seul, dans la phrase suivante, les huit mots imprimés en caractères espacés (les mots que nous avons mis entre crochets nous paraissent devoir être retranchés, bien qu'ils soient donnés par tous les mss.): Δεδοκιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην [ἐν ταῖς χρείαις], ἵνα μὴ κατὰ πόλεμον έν ταϊς συμβαινούσαις χρείαις συντριβόμενα άχρεῖα γένηra. – Des trois manuscrits du groupe ancien, P, le plus récent, est le meilleur.

Les Notes critiques renferment la collation complète de E. V. P., à l'exception de certaines catégories de variantes qui ont été systématiquement négligées : ce sont celles qui portent sur l'accentuation, l' $\iota$  muet, le  $\nu$  dit euphonique, l'emploi de la lettre simple pour la lettre redoublée ou réciproquement, sur la confusion de o avec  $\omega$ , de  $\alpha\iota$  avec  $\varepsilon$ , des sons  $\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$  et v entre eux; enfin on ne s'est généralement pas inquiété de la ponctuation des manuscrits.

Si l'on passe maintenant au groupe de la Renaissance, on trouvera d'abord que les dix-neuf manuscrits dont la liste va suivre — et nous ne doutons pas un instant, d'ailleurs, que cette liste ne puisse être facilement augmentée — n'ont pas le commencement du IVe livre de Philon, et que les derniers mots du traité anonyme sur le Κόραξ y sont suivis immédiatement des mots: ὅταν εἰς ἐλασσον συναιρῶν, ceux-là mêmes qui commencent le fol. 49 r. de notre manuscrit E. Ce sont donc des manuscrits dérivés, directement ou indirectement, de E, après la perte des deux feuillets. Voici la liste annoncée:

Paris, Ebliotheque nationale nº 2407, 2415, 2441 de l'ancien fonds; nº 26 et 244 du supplement crec :

Leyde, cod. Vanuanus grace., tol., nº 3;

Oxford, cod. Daroceranus, 1-7:

Upsal, n' 44;

Copenhague, Bibliotheque royale, nº 152, in 4', du nouveau fonds;

Vienne, cod, ms. philos. et philol. grace., no 24 et 55;

Manich, nº 195;

Bale, ms. fol. A-N-II-14;

Turin, cod. LX. c. III. 3;

Rome, cod. Vaticanus, nº 219; Urbinus, nº 79;

Naples, nº 276 (= III. C. 18);

Madrid, Bibliotheque nationale, 0-42;

Escurial (I'), W-II-22.

Trois autres manuscrits, copiés de la main d'un scribe malhonnête, André Darmarios (fin du XVI° siècle), contiennent ou contenaient le liber V sans le livre IV. Ce sont:

Strasbourg, cod. graec., C. III. 6 (ms. brûlé dans le bombardement de Strasbourg en 1870);

Escurial (l'), Q-IV-10;

Madrid, Bibliothèque de S.M., nº 36.

Dans les deux derniers de ces trois manuscrits, le livre de Philon est caché sous de faux titres; le texte dérive encore, indirectement, de E. Le texte du manuscrit de Strasbourg ne devait pas différer sensiblement de celui de ses deux frères.

Parmi les manuscrits dont le signalement nous est parvenu, nous en avons encore quatre du groupe de la Renaissance à examiner. Ils occupent une autre position dans l'arbre génea-logique. Ce sont les suivants:

1º Leyde, cod. Vossianus grace., iu 4º, nº 70 (J. van Leenwen a eu l'obligeance de collationner ce manuscrit pour tout le liber V);

2º et 3º Paris, nº 2445 et 2435 de l'ancien fonds: nous d'asignous ce dernier par la lettre p;

4º Rome, cod. Valueanus, nº 220 liber V collationne en entier par l'abbé L. Duchesne).

Ce dernier ms. est une copie de V, dont il reproduit fidèlement, à quelques lapsus près, les bonnes et les mauvaises leçons, y compris la forme barbare  $\pi \epsilon \omega \tau \eta \nu$ . N'était que cette même variante  $\pi \epsilon \omega \tau \eta \nu$  ne se trouve pas reproduite dans les trois autres manuscrits, on pourrait admettre sans hésiter qu'ils dérivent également de V. Le premier ancêtre commun (en remontant le cours du temps) de ces trois copies porta la leçon πεσώτην, qui est aussi celle de toute la famille de E (P seul a conservé la vraie leçon  $\pi \varrho \omega \tau \eta \nu$ ), et il présentait çà et là dans le texte quelques corrections conjecturales, qui ont fait disparaître de ces copies quelques-unes des fautes les plus grossières qui existent encore dans V; mais, en se livrant à ce travail, il arriva an correcteur d'aggraver parfois les altérations (voy. p. ex. cidessous, p. 168, l. 18). Outre ces infidélités volontaires, les trois manuscrits dont il s'agit fourmillent de fautes de copie inconscientes, consistant surtout en mots passés. Bref, ils ne peuvent à aucun degré nous servir de sources pour la constitution du texte: ce serait puiser volontairement à des sources d'erreur.

C'est pourtant ce qu'a fait l'éditeur des Veteres Mathematici. Il a reproduit le texte de p, ainsi que les variantes inscrites à la marge, «avec une fidélité telle qu'il semble que le manuscrit le tété employé directement pour l'impression, sans l'intermédiaire d'aucune copie (10). Il est vrai de dire que ces variantes marginales proviennent de P: elles nous font l'effet d'être le résultat d'une collation très superficielle de P, entreprise à l'occasion même de l'édition. Nous avons marqué ci-dessous, dans les Notes critiques, peut-être par un scrupule excessif, toutes les variantes, sauf celles d'accent, de l'édition princeps Par rapport à notre texte, et un certain nombre des leçons de P, qui suffisent pour mettre en évidence dans quelle mesure l'édition est dépendante de p. On désigne ici l'édition par les lettres Th (du nom de Thévenot, l'éditeur du volume).

En résumé, pour la constitution de notre texte, 1° l'édition Princeps n'est pas à consulter, sinon pour y recueillir les conjectures, extrêmement clair-semées, que l'éditeur a tirées de son fonds et proposées en marge ou insérées dans son texte; 2° des

<sup>10.</sup> C. Wescher, *Poliorcétique des Grecs*, p. xxxv. Nous devons avertir que, sur plusieurs points, notre classement est contradictoire avec les conclusions posées par Wescher.

vingt-six copies qui composent ce que nous avons appelé le groupe de la Renaissance, il n'y a pas le moindre usage à faire (11). Elles n'existent guère, à vrai dire, que pour le tourment du philologue et l'encombrement des bibliothèques.

La tradition du texte établie sur le témoignage comparé de P. V. E., étant plus pure que celle de l'édition, permet de faire disparaître sans grand'peine telles altérations qui enssent pu défier longtemps les efforts d'une critique même habile. En voici deux exemples très clairs:

- 1.) § VI, 4. Ne faites pas vos tours trop hautes, recommande Philon: Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ (πύργοι) Θᾶττον ὑπὸ τῶν πετροβόλων υπτόμενοι καταπίπτοισι οἱ δὲ δινάμενοι τὰ βάρη φίροισι (texte des Vct. Math.). Cette fin de phrase est rendue ainsi par le traducteur latin: «Firmae vero ac validae turres » sustinent pondera», ce qui ne donne pas du tout le sens qu'on attendait ici. Or, on lit dans P; οἱ δινάμενοι et φέρειν. Corrigeons οἱ en οὐ, et nous retrouvons la main de l'auteur: καταπίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν.
- 2.) § XI, 12. Il faut ménager de bonnes communications entre l'intérieur de la place et la palissade (xágas) élevée en arrière du fossé qui fait le tour du rempart, pour que les ennemis ne s'emparent pas aisément du fossé, «et ne vallum hostibus usui - sit > = ίνα μή - τοῖς πολεμίοις μή ή χρήσιμος. « Nos vero - diligenter et accurate humum fodere oportet, praecipue circa pro-· pugnacula antemurana et circa fossas et vallationes · - 'Huir δέ ή ταφρεία σποιδαστέα έστιν ώς μάλιστα περί τά προτειχίσματα καὶ τάφροις (sic) και τὰς χαρακύσεις. Il est bien étrange de «creuser autour de fossés» (raquela nequirágeous). Les mss. P. V. E. en nous rendant σπουδαστέον δ' έστίν nous mettent sur la voie de la leçon originale: iva un τοῖς πολεμίσις η χρίσιμος, ήμεν δέ μη, ή ταφρεία. Στοιδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειχίσματα καὶ τοὶς τάφροις καὶ τὰς χαρα-Awoeig. Rien de plus naturel que cette recommandation de « s'occuper des fossés ».

D'autres fois, la tradition commune à P. V. E. et à l'édition, est évidemment altérée; mais l'altération consiste dans une simple

<sup>11.</sup> Cette conclusion a une portée plus générale que pour Philon seulement, elle s'applique aux autres polioretes, savoir Athènee, Biton, Heron et Apollodore, qui accompagnent ordinairement Philon dans les manuscrits.

faute de lecture, et la leçon fautive, fidèlement transmise jusqu'à nous par les copistes, sans essai de correction de leur part, laisse encore entrevoir, comme par transparence, la lecture authentique. C'est ce qui a lieu, par exemple, au § x, 7:

Aux approches de la ville, dit Philon, il faut, sur les chemins qu'auront à parcourir les grandes machines de l'assiégeant, enterrer des amas de poteries vides, dont l'orifice est bouché exe de l'algue, et les bien recouvrir de terre: là-dessus, les hommes passent sans danger, mais les machines s'enfoncent. On lit dans le texte traditionnel: Κεράμια δρθά καὶ κενὰ δεῖ κατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φυκίας ἡττον γάρ ἐστι. Μετὰ δὲ ταῖτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν κτλ. Les mots ἡττον γάρ ἐστι n'ont pas le sens que leur attribue le traducteur latin: et denim vilius est :; et l'expression φυκία comme synonyme de ψίκος n'est pas grecque. Toute difficulté disparaît en écrivant, par le plus léger changement: σάξαντας τὰ στόματα φύκει αση πτον γάρ ἐστι.»

Le mal est plus difficile, et, souvent même, paraît impossible à guérir, quand l'altération consiste en une lacune: or, c'est, à ce qu'il nous semble, un cas qui se présente bien fréquemment. Nous avons inséré plusieurs points dans le texte, sans autre avis, chaque fois que nous avons cru avoir affaire à une altération de cette catégorie. Sur l'emploi que nous avons fait des points dans tel ou tel passage en particulier, il sera loisible à chacun de présenter des objections. Toujours est-il que la tradition de P. V. E. est défigurée par de nombreuses lacunes: la preuve, le manuscrit de Minas (Paris, supplém. grec, nº 607), la fournit sans réplique pour Athénée, Biton, Héron et Apollodore. S'il contenait encore Philon (12), si la partie de ce manuscrit qui renfermait Philon venait — ce qui est bien possible - à être retrouvée quelque jour, autant P comble de lacunes de p, autant, sans aucun doute, le précieux parchemin de Minas remplirait-il de vides dans la tradition de P. V. E. - Tout mot ou groupe de lettres qui, dans notre édition, a été ajouté par conjecture au texte traditionnel de P. V. E., est enveloppé de crochets obliques ().

<sup>12.</sup> Philon n'a pas été réimprimé dans la Poliorcétique des Grecs, le beau et si utile volume de C. Wescher, parce qu'il manque dans le manuscrit de Minas, «et qu'il eût fallu se contenter de le réimprimer d'après les sources moins anciennes et moins pures auxquelles Thévenot avait déjà puisé.» (Pages XII-XIII.)

Il y a un autre genre de fautes auxquelles il est moins malaisé de remédier, du moment que leur présence est bien et dûment constatée: nous voulons parler des intrusions. Dans ce texte, nous avons à en signaler de trois sortes principalement :

1.) P. ex.: § IV. 4. Airove noisiv paraît être une mauvaise variante qui se trouve côte à côte dans le texte avec la leçon primitive qui lui a donné naissance: actor tois toivois naretépous moisir (et réunie à celle-ci par xai).

2.) P. ex.: § V, 'Eninedoe nai natuopeyoe durent figurer jadis à la marge en regard de ai per opterai, ai de é tiretot, à titre

de glose.

3.) P. ex.: Les alinéas 10 et 11 du § x. dans lesquels il est question d'instruments pour s'opposer à l'escalade, ainsi que de tours de charpente mobiles que doit se procurer l'assiégé, n'ont absolument rien à faire au beau milieu des prescriptions relatives aux ouvrages extérieurs, aux fossés et aux palissadements. (Ils seraient à renvoyer, s'ils étaient authentiques, au livre des Παρασχει αστικά.)

Nous enveloppons de crochets droits [] toute portion du texte

qui ne nous paraît pas authentique.

Ailleurs (§ IV, 6) on a cru reconnaître la transposition d'un membre de phrase. (Il y a d'autres transpositions, plus considérables, dans la partie du texte qui n'est pas publiée ici.)

Pour quelques fautes simples qu'on a pu corriger cà et là, il reste un grand nombre de difficultés qu'on a vainement cherché à résoudre. D'autres seront plus heureux que nous. Pour ne pas compliquer la tâche des critiques futurs, on s'est fait serupule d'admettre dans le texte aucune conjecture changeant notablement la physionomie de la leçon traditionelle de P. V. E. C'est dans les notes critiques qu'il faudra prendre presque toutes celles de nos conjectures qui ne sont pas purement grammaticales; et là, nous avons imprimé en caractères espacés celles qui nous paraissaient le moins incertaines. Pour ce qui est de l'indication des intrusions ou des lacunes, ou, au contraire, de l'insertion des suppléments qui paraissaient évidents. on a procédé avec une plus grande liberté d'allures. Il est, en effet, fort facile au lecteur de supprimer par la pensée, ou les crochets droits ou les points intercalés au milieu du texte, dans les deux premiers cas; ou, dans le dernier cas, toute la partie

enveloppée de crochets obliques: et de faire ainsi réapparaître en reproduction fidèle le texte traditionnel.

La traduction française ne vise, en aucune mesure, à l'élégance. Elle a simplement pour but de montrer perpétuellement comment nous croyons qu'il faut entendre le texte dans les endroits où il nous paraît avoir été transmis exactement, et quel sens il devait ou pouvait offrir originellement là où la tradition semble altérée. Voulant éviter que certaines personnes, en se servant de la traduction seule — ce qui est toujours dangereux —, ne prennent quelquefois nos conjectures pour la lettre même de l'auteur, on a tâché d'imprimer en italique tout ce qui, dans la traduction, renferme quelque chose de conjectural, soit que le sens des mots grecs fournisse matière à discussion, soit que le français corresponde, non au texte traditionnel, mais à une restitution.

Quant aux notes explicatives, elles ont pris forcément beaucoup de développement. Philon emploie plusieurs mots qui ne sont pas jusqu'ici expliqués comme il faut dans les lexiques, et plusieurs autres dans des sens qui ne sont consignés ni au Thesaurus, ni ailleurs. Nous avons donc été obligés d'avancer pas à pas, en rédigeant nous-mêmes notre lexique au bas de chaque page. Ces notices lexicographiques aideront à interpréter sainement des centaines de passages ordinairement mal compris chez les écrivains grecs dans leurs récits de siège. Signalons seulement, pour donner ici même une idée des résultats auxquels on arrive, le double sens de mots comme:  $B\dot{\epsilon}\lambda\eta$  (§ I, 3), qui veut dire, tantôt projectiles, tantôt machines de tir; Петроβόλοι, Καταπάλται, etc. (§ 1, 2) qui se prennent également bien pour les machines dites balistes, catapultes, etc., et pour les projectiles que ces machines envoient. D'autres notes, comme celles sur l'emploi de  $\Gamma \dot{v} \psi o \varsigma$  pour désigner la chaux aussi bien que le plâtre, sur une unité très particulière de surface que les anciens appelaient Khirn, etc., contiennent l'exposé de petites déconvertes que nous croyons avoir faites relativement à la technique de la construction en Grèce ou à divers usages antiques.

Exprimons, en terminant ces lignes, le vœu que la présente publication réussisse à attirer l'attention, non seulement des hommes spéciaux, mais surtout des philologues, sur un auteur pent-être plus important qu'on ne pense communément (13). Le texte de Philon est, il est vraî, aujourd'hui en bien mauvais état. Celui d'Énée le Tacticien n'était guère plus compréhensible dans l'édition princeps qu'en avait jadis donnée Casaubon. Cependant, grâce à la persévérante sagacité de plusieurs des plus éminents parmi les critiques de notre siècle, Énée se lit maintenant presqu'aussi couramment que son contemporain Xénophon. Puisse ainsi notre Philon être choisi comme thème favori par ceux qui ont le don des conjectures heureuses!

<sup>13.</sup> Ch. Graux, dans sa Note sur les fortifications de Carthage à l'époque de la troisième guerre punique (dans les Mélanges publiés par l'École des Hautes Études pour le dixième anniversaire de sa fondation Paris, Vieweg. 1878), a essayé de montrer, p. 197 sqq, que le Manuel de fortification de Philon n'était pas un livre de pure théorie, mais que, par exemple, le triple système de desense qu'on y voit décrit, —, mur, avant-mur, fossés, — avait été réellement exécuté par les anciens sur le terrain.

# PHILON DE BYZANCE

TRAITÉ DE FORTIFICATION

TEXTE

ET

**TRADUCTION** 

#### (EK TΩN

### ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

## ΤΕΙΧΟΠΟΙΙΚΩΝ.>

(Page 79 des Vet. Mathem.) Φίλων 'Αρίστωνι χαίρειν.

(§ I) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰχοδομοῦντας πύργους, ὀρύξαντας μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἢ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς, τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα, τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψφ,

NOTES CRITIQUES. — En titre,  $\Phi I \Lambda \Omega NO \Sigma \Lambda O IO \Sigma E' Th.:$  pas de titre dans E. V. P.  $\P \P$  å $\varrho l \sigma \iota \omega \nu E.$ 

§ I. ἐδάφους ἀσφαλῶς τοῦτον Ε. V. P. ¶¶ ἢ τινὸς ἐδάφους (aut solum quodpiam, trad. lat.), ἀσφαλῶς τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον, ὡς μάλιστα τιθέναι κτλ. Th. Cf., à l'appui de la conjecture ἀσφαλοῦς, Vitruve (cité aux Notes explicatives), «Fundamenta fodiantur ad solidum et in solido»: Jules l'Africain, Cestes, chap. LXXVI (alias LXXV), col. 976 D Lami, Παρακεῖσθαι ἢ εἰς ποταμὸν ἢ εἰς ἄλλον ἀσφαλῆ τόπον: Lettre de Philippe (dans la collection démosthénique), § 13, p. 162, 14, Τὸν τόπον τοῖς πλέονσιν ἀσφαλῆ παρέχοντος: et ci-dessous, § VIII, 13, Τειχοποιία ἀσφάλειαν ἐκανὴν ἔχουσα. ¶¶ ὑπορδύττηται Th.

NOTES EXPLICATIVES. — § I. Toùs oixodoµoũvias xil.] Cf. Vitruve, I, v, 1, « Turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum qui supra terram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura.

Μέχοι πέτρας — ενα μη — ὑπορύττηται τὰ τείχη] Philippe (le père de Persée) assiégeant Prinassos dans la Pérée rhodienne, ηρξαιο πολιορχείν διὰ τῶν μετάλλων. Οὕσης δ' ἀπράχτου τῆς ἐπιβολῆς αὐτῷ διὰ τὸ πετρώδη τὸν τόπον ὑπάρχειν χτλ. (Polybe, XVI, xi, 2-3. Cf. Polyen, IV, xviii (xvii), 1.)

'Αποστέρεωσαντας] Cf. § 111, 7, Ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλαχτήριον τοῖτο. Τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψω] « Les Grecs, » dit Heuzey (Læ mont Olympe et l'Acarnanic, page 329) en décrivant une grande citerne de construction hellénique qu'il étudie dans la forteresse de Pelegriniatza, «dans

## PHILON DE BYZANCE.

## TRAITÉ DE FORTIFICATION.

(EPITOME)

Philon à Ariston, salut.

§ I. Fondations, emplacement, forme des tours.

Pour bâtir des tours, il faut commencer par creuser jusqu'au roc, ou bien jusqu'à l'eau, ou bien jusqu'à un sous-sol présentant une certaine sûreté, puis consolider le lieu le mieux possible, et y établir les fondations avec du gypse: afin d'éviter qu'on ne

leurs constructions ordinaires, ne faisaient usage d'aucune liaison; mais, pour une citerne, il était de toute nécessité que les joints fussent bouchés avec un enduit: dans celle-ci, on trouve, entre toutes les pierres, les restes d'un ciment très-dur. > Il est de fait également que, dans les fortifications, les Grecs ainsi que les Orientaux, employèrent quelquefois un ciment connu sous le nom de γύψος. Voy., en effet, § 111, 1, Τιθέντας τοὺς Μθους ορθίους εν γύψφ: § IV, 1, Τοὺς πύργους οἰχοδομήσομεν εχ λίθων οίων ελοήχαμεν τιθέντες ουθίους αὐτοὺς εν γύψφ: § I, 5, Έν μολύβδφ καλ σιδήρφ η γύψω (cf. les Notes critiques et les Notes explicatives sur ce passage) των Εσχάτων λίθων πρός αλλήλους δεθέντων: Arrien, II, xxi, 4, Τείχη (il s'agit des remparts de Tyr) — λίθοις μεγάλοις εν γύψφ πειμένοις ξυμπεπη γότα: Diodore, II, x, 5 (dans la description des Jardins suspendus de Babylone), Πλίνθον όπτην διπλην έν γύψφ δεδεμένην. La raison de cet emploi de la γύψος dans les fortifications est implicitement contenue dans un passage capital de Théophraste, Fragm. II (Περί λίθων), ix, 65-66 (à propos de la γύψος de Tymphée, de Perrhébie et d'autres lieux), Χρώνται γαρ πρός τε τα οιχοδομήματα τον λίθον περιχέοντες χαν τι αλλο βούλωνται τοιούτον χολλήσαι: et plus bas, Θαυμαστή δε χαλ ή λαχύς. ὅτε γάρ οι λίθοι δήγνυνται η διαφέρονται η γύψος ούχ ανίησι, πολλάχις δε και τα μεν πέπτωχε χαὶ ὑφήρηται, τὰ δ' ἄνω χρεμάμενα μένει συνέχομενα τῆ χολλήσει. Οπ admet généralement que, par vivos, les anciens entendaient toujours le plâtre. Mais il semble ressortir de ce même passage de Théophraste que le mot yúthos servait également à désigner la chaux vive qui, à la différence du plâtre, dégage, lorsqu'on la mouille, une grande quantité de chaleur. 65, Η δε γλισχρότης, και θερμότης, δταν βρεχθη, θαυμαστή: 66, Κύψαντες δε και υδωρ επιχεοντες ταράττουσι ξύλοις, τη χειρί γαρ ου δύνανται διὰ τὴν θεομότητα: cf. Fragm. III (Περί πυρός), x, 66, Φασί γὰρ (τὴν

ΐνα μή ένδον τών θεμελίων οἱ τοῖχοι ἡιχνίωνται μηδ' ὑπορίττηται τὰ τείχη. (2) Δείτερον δὲ τοῖς τίργοις οἰκοδομεῖν κατὰ τοῖς άρμοττοντας τόποις, τοὺς μὲν ἀντὶ τῶν στρογγίλων έξωθεν περιφερεῖς, ἔνδον δ' ἔχοντας ἐ τιφάνειαν οἱα γένοιτ' ἂν κιλίνδροι τιηθένιος κατὰ τὴν βάσιν δίχα: τοῖς δὲ ἐξαγώνοις και πενταγώνοις καὶ τετραγώνοις κατασκειαζοντας, ἐκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν,

2. Acirsopo de ici et, su début, son corrélatif neciror µév, ne doivent point provenir de la rédaction originale de Philon, qui, probablement, avait assez de bon sens pour ne pas diret « Faites d'abord les fondations, puis vous choisires l'emplacement de votre construction». ¶¶ êxiséma E. V. P. et Th.

primor tipe gomenant) recallement alle commenter a la chaux sans subt. Mais comme il n'est nullement question de sable dans les passages ettes de Theophraste, l'hilon, Diodore et Arrien, il est présumable que les auciens s'en passaient. Ils opéraient dans des conditions, qui ne sont plus les notres: ils pouvaient faire usage d'un proce le différent du nêtre. Dans les constructions d'appareil hellenique, les blocs de pierre sont tailles sur toutes leurs faces, et ces faces bien aplanies et dressees, de façon à obtemir entre les blocs de bonnes surfaces de contact. D'il s'agissait d'une construction ordinaire, on ne cimentait alors les blocs par aucune l'aison; mais, pour obtemir des garanties exceptionnelles de résistance et de solidité, comme, par exemple, dans le cas particulier d'un mur de fortification, en avait été amène à relier les blocs par une couche, sans doute fort minec, de chaux préparce sans sable et comme l'indique Théophraste. La chaux doit ses proprietes agglutinantes à sa transformation en carbonate de chaux. Or, le mélange du sable à la chaux a pour but: 1° de faciliter la formation du carbonate dans toute la masse par suite d'une action encore mai definie; 2° d'empécher le retrait; 3° d'economiser la chaux. A n'employer la chaux que sous une très petite épasseur, l'adjonction du sable paraît sans utilité. C'est, du reste, ce dont il deit être lacile de se rendre compte par une expérience directe.

2. Kara rous aquorrorras ro rous (cf. § 111, 5, Ev rois coursons to rous Polybe, V, IV, 6, . hadeis ra sely rai rous rerooschars rata rous aquoscorras

Arkindyou rungituros - digal Cf. § IX, 3, Two hannelindown regy as

Εξηγωνοις Les tours hexagonales subissalent du côte de la place une modification analogue à celle que Philon vient de décrire pour les tours rondes. Anonyme de Byzance, κη, 2, τεὶ γας τους πισγοις ποιείν κατα μεν την έξω αυτών ετιφανιαν και ἀπέταντι τών πολιουχοίτετοι εξηγονείτε καὶ Ισοπλεύρους, τών μεν διο εὐθιιών ἀναιρουμένων, της ὑπ ἡ εντος γωνία γένεται, μιας δ' ἀντ' αὐπών ἐπιζεύς νυούσης τὰς παραλληλοις εἰ θέας (Voy à la pag. 180, la fig. 1, οù cette construction de la tour hoxagonale est réalisée)

Letisterae et l.] Cf. Dion Cassius Epitome, LXXIV, x, 4 (fortunations de Byzanos), Algori te tulloi est ues ako lêm te executeroi est supoda, neus en akhidous exortes haar, wate tods apospalkorias to zinko erios mitor atokausuresonar di oktoti te yao est od ear eise, akli of per to of ol to arokausureson orosonipelva, est to rosonipelva aposi even exorte esta value et externem purtem, uti

fasse crouler les murs en les attaquant dans les fondations, et qu'on ne passe en galerie de mine par dessous les remparts.

2. Il faut, en second lieu, construire les tours dans les endroits convenables. Les unes seront, non point complètement rondes, mais arrondies seulement à l'extérieur, et présenteront à l'intérieur une face plane, comme un cylindre coupé en deux par un plan perpendiculaire à sa base. D'autres seront hexagonales,

cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulneretur.

Έχτιθέντας χατὰ μίαν γωνίαν] Cf. la fin de la phrase (αί δὲ περὶ τὴν ἐχχειμένην γωνίαν), avec la note: § IV, 2, Γνα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα — ἐάν τε ἐπὶ τινα τῶν ἐχχειμένων πύργων ἐπιστρέφη: § VIII, 15, Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεὶ τοὺς πύργους προεχτιθέναι χατὰ μίαν γωνίαν: § I, 4, Τετραγώνους δεὶ ποιείν χαὶ προεχτιθέναι μιχρὸν χατ' ὀξεὶαν γωνίαν: § IV, 6, Λίθοι ὡς σχληρότατοι ἐχτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμήν: Vet. Math., p. 91, l. 11, ᾿Ανωθεν δ' ἐχ τῶν ἐχχειμένων ξύλων αἱ ὁρμιστηρίαι δέ-

δενται τῶν σανίδων καὶ τῶν μαλαγμάτων. Εκ τῶν πλαγίων] Cf. § VI, 1, Πυλίδες πολλαὶ καταλείπονται ἐκ τῶν πλαγίων: § 1, 6, Μεταπύργια ἐπικαμπίας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: § IV, 1, Καταλιπόντες θυρίδας ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: § VIII, 10, [.... Στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας

τοις λιθοβόλοις].

Μηχανήματα] Le mot μηχάνημα ne prend pas ordinairement le sens vague de machine de siège. Chez Démosthène (III. Philippique, § 17, p. 115, et § 50, p. 124), chez Énée le Tacticien, § xxxII, 8 et § xxxIII (intrusion supposée, mais, en tout cas, postérieure de peu d'années à la rédaction originale), partout chez Philon (p. ex. § IV, 2 (bis) et 4: § VIII, 10 et 13: [§ x, 11,] etc.), et généralement aussi chez les autres auteurs (p. ex. Polybe, I, XLVIII, 2 et 5, etc., etc.), μηχάνημα désigne une tour de charpente telle que les turres dans la description suivante de Végèce: IV, xvII, «Turres — dicuntur machinamenta ad aedificiorum speciem ex trabibus tabulatisque conpacta et, ne tantum opus hostili concremetur incendio, diligentissime ex crudis coriis vel centonibus communita, quibus pro modo altitudinis additur latitudo. Nam interdum tricenos pedes per quadrum interdum quadragenos vel quinquagenos latae sunt. Proceritas autem ipsarum tanta fit, ut non solum muros sed etiam turres lapideas altitudine superent. His plures rotae mechanica arte subduntur, quarum lapsu volubili magnitudo tam ampla moveatur. Praesens autem periculum civitatis est, si ad murum fuerit turris admota. Plures enim accipit scalas et diverso genere conatur inrumpere. Nam in inferioribus habet arietem, cujus impetu destruit muros, circa mediam vero partem accipit pontem, factum de duabus trabibus saeptumque de vimine, quem subito prolatum inter turrem murumque constituunt et per eum egredientes de machina bellatores in civitatem transeunt et occupant muros. In superioribus autem turris illius partibus contati et sagittarii collocantur, qui defensores urbis ex alto contis missilibus saxisque prosternant. > Il convient d'ajouter que les différents étages de la tour étaient munis de machines tirant au travers d'embrasures. Lorsque ces tours atteignaient des dimensions extraordinaires, comme celle qu'amena Demetrios Poliorcète devant les murs de Rhodes (cf. III, 6, note Επτάκλινα), elles prenaient alors le nom d'hélépoles (élenóleis). En nous basant sur les dimensions, discutées à la note qu'on vient de citer, de l'hélépole de Demetrios, le calcul nous montre que cette tour de charpente mesurait 92 coudées (environ 46 mètres) depuis

Γνα άλλήλοις άμύνωσιν έχ των πλαγίων άφιεμένων των βελών είς τὰ προσαγόμενα μηχανήματα, καὶ Γνα μήθ' ὑπὸ τῶν κριών μήθ' ὑπὸ τῶν πετροβόλων τιπτόμενοι μηδέν πάσχωσιν αὶ μέν γὰρ γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς καταφοραί τῶν πληγῶν ἰσχιραί, αἰ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν περικλώμεναι παντελώς ἀσθενεῖς ἐσονται. (3) Αρμόσει δέ πως τοὶς περιφερεῖς καὶ τοὶς τετραγώνους, ὥσπεο νῖν οἰκοδομοῦνται, τίθεσθαι . . . . . . τοὺς δὲ

3. \*10 \*coneniet ... turres ... PONERR quo nunc aedificantur). La lacune

le plancher inférieur jusqu'au plus élevé, et que, vu la largeur de la base, qui avait 24 mètres environ de côté (l'hé.époie construite pendant le siège de Salamine de Cypre par le même Demetrios n'était guère moins colossale: 90 coudées de haut, selon Diodore, XX, xiviii, 2, sur un carré de base de 46 coudées de côté), et vu le rétrécissement considérable en approchant du sommet, le centre de gravité de tout le système devait être situé, au plus haut, vers le quart de la hauteur; pour renverser l'hélépole, il cût fallu, dans ces conditions, la faire basculer d'un angle de 45°, effet que les moyens au pouvoir de l'assiégé étaient absolument incapables de produire. Aussi n'est-il jamais question dans les récits de siège d'helépole renversée. — On peut donner comme caractéristique du sens spécial de Μηχάνημα Ελέπολις le passage de l'hilon que voici (p. 95, l. 16 d'en bas): Τεπειδάν δὲ τῷ προσαρομενο μηχαιήματι οδοποιηθή, πέτροις ώς μεγίστους προσφίπτειν ἐκ τῶν πετροβόλων, μὴ στρογγύλους, ἴνα μὴ δύνωντως τὴν ἐλέπολιν προσάγεις.

\*\*Record « Bélier, machine de guerre, dont se servaient les assiégeants... 

pour ouvrir la brèche. C'était une poutre énorme..., garnie à l'une de 

ses extrémités d'un épais et lourd talon de fer. » (C. de la Berge, article 
Aries du Dictionnaire des antiquités de Daremberg et Saglio, bon article

αυquel le lecteur pourra recourir.)

Πετορδόλων] Πετορβόλοι, Λιθοβόλοι, Καταπάλιω, Όξιβελείτ, désignent tantôt des machines de tir, tantôt les projectiles qu'envoient ces machines. Cf. § 1, 4, Ο τε ταλανταίος πετορβόλοι, ος επι αφοδρότατος, η ούν αφίζεται πρός το τείχος η έχλυτος ών άντιτυπτήσει: § 17, 8, Λίθοι — προέχοντες—παλ διεστηκύτες ἀπ' άλλήλων τοπούτον ώπτε ελς την άνα μέσον χώραν ναλαννειώτον πετορβόλον μη παραθέχεσθαι: § 1, 6, Τούς πετορβόλους παραφόρους γινουένους μη δίνασθαι τας έπάλξεις άποχόπτειν: § νιιι, 16, Για τερε την έχχειμένην γωνίαν, στερεαν καλ έσχυραν ουσαν, οί λιθοβολοί παραφόρους γινομένος μη παταβάλλωσι τούς πύργους: § 11, 8, Υπό τῶν λιθοβολοίν δάν κατά τι (τα τείχη) ποιήση · § 17, 2, Φερομένων των λιθοβολοίν έχ τῶν πλαι (ων τιαχων: 1, Γνα—ολ ένδον—άφθοσι τούς τε καταπάλιας καλ τούς πετορβόλους ων τροσφούνται: 2, 61οίδας τοῖς άφιεαένοις καταπάλιας και τούς περοβόλους ων τροσφούντα: 2, 61οίδας τοῖς άφιεαένοις καταπάλιας και τείχηθοβολού διαθόλου άφίενται. Αρουτοιια quelques exemples empruntés, entre mille, à divers auteurs: Επόο le Ταςτικία, Χχχιι, 8, λαι βέλη έξ αίτων .c.-λ-α των αεγαλίων αγχανημάτων) άφθεται άλλα τε καί καταπέλια και σφενδονα: Polybe, VIII, 1κ, 2, Τοῖς τε πετορβόλοις και καταπέλια διεφβείροντο: ΚΥΙ, Σκλ, 4. Τῶν — μηγανημάτων τα μέν τοῖς πετορβόλοις τώντοντες διεσάλεισαν κελ. Τῶν — μηγανημάτων τα μέν τοῖς πετορβόλοις τώντοντες διεσάλεισαν κελ. Τῶν — μηγανημάτων τα μέν τοῖς πετορβόλοις κατέβαλε τα τείχη, τοῖς δ΄ δὸς βελέσιν ἀτείορε τοις έτλ των Επάλεισων τερισφούνες κατέβαλε τα τείχη τοῖς δ΄ δος βελέσιν ἀτείορε τοις έτλ των Επάλετων έφτοιδιας: ΧΧ, ΣΟι, 6, Πσαν μεν γάρ (τὰ καλύμματα τῶν θειβών) έκ βιροών περισφομιμένα, πληση δε έρίων, εξε τὸ τῆ πληγή ἐνδιδόνει των λιθοβόλων: ΣΟΝΙ, 6, Λοελήνου δὲ τῆς νυπός

seul angle en saillie; ainsi, elles se défendent les unes les seul angle en saillie; ainsi, elles se défendent les unes les entres en envoyant par les flancs des projectiles contre les tours charpente amenées par l'ennemi, et ni les béliers, ni les pétroles, en les frappant, ne leur font éprouver de dommages: car les coups qui tombent perpendiculairement aux faces prodisent beaucoup d'effet, ceux qui arrivent sur un angle saillant cochent en perdant toute leur force.

3. Il sera à propos que les tours rondes et les carrées, telles on les construit aujourd'hui, soient placées . . . . . . Quant

Φοσης — οξ — όξυβελεῖς καὶ πετροβόλοι την φοράν ἀπροόρατον ἔχοντες πολ-2005 διέφθειρον των μή δυναμένων συνιδείν την Επιφερομένην πληγήν: ΣΟΥ 11, 2, Προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἀθροῖσαι τὰ βέλη τὰ πεσόντα παρὰ τῶν Ροδίων- Ηριθμήθησαν πυρφόροι μέν κτλ., όξυβελείς δ' οὐκ ελάττους των χελίων πενταχοσίων. Τοσούτων δε βελών ενεχθέντων εν βραχεί χρόνφ νυχτός κτλ.: Polyen, VII, IX, Πολλά προσάγοντες μηχανήματα ήψεεσαν καταπέλτας όξυβελείς, πέτρους (πετροβόλους?) και πύρ. — Catapulta, Scorpio, Ballista, désignent de même en latin, surtout chez les anciens auteurs, tantôt la machine, tantôt le projectile. Ex. Plaute, Pers., I, 1, 28, «Vide modo, ulmeae catapultae tuum ne transfigant latus »; Nonius Marcellus, p. 552 Mercier, «Ca-TAPULTA, jaculum celer vel sagitta. — Titinius in Setina: — "catapulta volat". - Varro de Vita populi Romani lib. III: - "catapulta ictus". Id., p. 553, Scorpio est genus teli. Sallustius Historiarum lib. III: — "scorpionem in castra misere". Sisenna Historiarum lib. III: "Longius scorpiones catapulta concitos". Id., p. 555: «BALISTAE, — Lucilius lib. XXVIII: "Quid fit? balistas jactas centenarias" >; Plaute, Trinumm., III, 11, 42, «Ita est amor, ballista ut jacitur; nihil sic celere est, neque volat. » — La composition des substantifs Καταπαλταφέτης (dans une inscription funéraire de l'Attique et dans une inscription de l'île de Zéa, citées aux Notes Critiques sur § 1V, 1) et Καταπαλταφεσία (même inscription de Zéa, citée l. l.) suppose aussi au mot Καταπάλτης le sens de projectile, sens qui, d'ailleurs, be trouvait déjà consigné dans le lexique d'Hesychios s. v. Καταπάλτις. βέλει. ποιητικόν. ὄργανον. και τὸ ἀφιέμενον βέλος. Ce texte est altéré; il faut probablement restituer, avec Meineke: Καταπάλτη· βέλει. (Καταπάλτης · > πολιορχητικόν (ou mieux, comme il est proposé à l'art. Καταπέλτης da Thesaurus, πολεμικόν) δργανον, καλ το αφιέμενον βέλος. — Σφενδόνη et Tora sont pris de même tantôt dans le sens de fronde, arc, tantôt dans celui de pierre de fronde (cf. Aristophane, Nuées, 1125, Τοιαίταις σφενδόναις παιήσομεν, en parlant de la grêle; l'exemple d'Énée cité ci-dessus; et le Thesaurus), de stèches (cf., outre les exemples cités au Thesaurus, Platon, Lois VII, p. 815 A, Εν τε ταῖς των τόξων βολαῖς καὶ ἀκοντίων καὶ πασών πληγών). — Enfin, le pendant de ce double sens des mots désignant, pour ce qui est de leur emploi le plus fréquent, les machines ou armes de projection, c'est le double sens du mot  $\beta \in \lambda \eta$ , qui se traduit ordinairement par projectiles, mais se dit assez souvent aussi des machines de tir (voy. la note  $B \in \lambda \tilde{\omega} \nu$ , § 1, 3).

Αἱ δὲ περὶ τὴν ἐχχειμένην χτλ.] Cf. VIII, 16, Γνα περὶ τὴν ἐχχειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἐσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους. Pour l'expression ἐχχειμένην, cf. la note Ἐχτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν, § 1, 2.

3. Πυλώνας] «Πυλών, Totum aedificiúm in quo sunt αἱ πύλαι.» (Schweighäuser.)

κατὰ τοὺς πιλῶνας ἐξαγώνοις δεῖ σιντελεῖν, ἵν' αῖ τε γωνίαι ἔττον θραύωνται, καὶ μὴ παραπίπτοντα τὰ βέλι καὶ σιμφερόμενα ἄπαντα πρὸς τὰς ἐξόδοις σιντρίβη τὰς πίλας καὶ δισεκπορεύτοις κατασκειάζη, τὰς τε ἐπιτάσεις τῶν βελῶν ἔχης πανταχόθεν. (4) 'Εὰν δὲ (page 80) πλινθίνοις οἰκοδομῆς . . . . . τετραχώ-

marquée dans le texte a été signalée par Egger (voyes A. de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 29, note 2). De Rochas (ûnd.) la comble aussi quant au seus: «dans les parties les moins accessibles de l'enceinte et aux angles saillants. On placera les tours pentagonales sur les fronts à peus près en ligne droite.» ¶¶ πυλεώνας Ε. Υ. Ρ. Τh. ¶¶ δραύσται Τh. ¶¶ παçαπίπτονια Ρ.: περιπίπτονια Ε. V.: περιπίπτωσι Τh. ¶¶ ἐπινάσσεις Ε. Υ.
Ρ.: ἐπινάσεις p. Τh.: peut-être ἐπιστάσεις. Cf. p. 90, l. b d'en bas, Ἐφεστάναι
δεῖ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκονιας ἐκάστψ τόπους: p. 97, l. 10, Τόνε
τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: Josèphe, Guerre des Jiufs. III, vii, 9, Οὐεσπασιανὸς
δὲ ἐν κύκλφ τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐπιστήσας (il s'agit de seu catapulteu
et de seu pétroboles): Diodore, XVIII, LXX, 4, Βέλη παντοδαπὰ—ἐπιστήσας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἀντιτειαγμένους. Cf., en outre, l'expression βελόστασες (voy. au § v la note Βελοστάσεις. ¶¶ ἐχης) ἔχη Ε V. P.:
ἔχη Τh.

4. προεκτιθέναι V. ¶¶ τῷ πέρατι] «f. τὸ πέρας» Th. à la marge.

Esquirous] D'après la note Esquirous sur la phrase 2, les tours hexagonales ne sont, en somme, que des tours pentagonales où deux des angles



' Figure théorique.

Billon.

Billon | Billon ne vent pas toujours dire projectiles, mais très souvent aussi machines de tir. (Voy. à ce propos Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, et dans la Rev. crit. du 12 octobre 1878, ou Not bibliog.

ρ. 74.) (f. 1v, 1, Παρατεινομένων (?) των βελώι : v, 1, Λαιωθεν τον τειχών και των προτειχισμάτων τοῦς μεγίστοις και πλείατοις βέλεαιν αι βελοατάσεις κατασκειάζονται : p. 90, l. 5 d'en bas, Έμεσταναι δεί τα βέλη λαιτά κατά τοὺς προσήκοντας έκάστω τόποις : p. 97, l. 10, Τότε τα βέλη λαιτά κατά τοὺς προσήκοντας έκάστω τόποις : p. 97, l. 10, Τότε τα βέλη λαιτά κατά δέλη πάντα είστω και οι κριοί: Βείοροισμες, κικ, en parlant des inventeurs de la catapulte et autres machines fondres sur le même principe, λατά παντων των άλλων βελών ὑπεοβολην είρον μήκει τε τοξείας και βασει τών βαλλομένων, λέγω δέσιον κατά τε τοξού και ἀκοντίου και σητεύσης: Ατιστότε, Politique, VIII, κι, p. 1331\*, l. 2. ΄Αλλως τε και νέν ειρημένων τών πεοι τὰ βέλη και τας μηγανάς εξς ἀποθειαν πρώς τὰς πολιορκίας: Polybe, VIII, τι, μνην γιο όττες έν ἀποστήματι τοὺς τε πειροβολοις και παταπέλεως

Ainsi, leurs angles résisteront mieux; on évitera que les projectiles arrivant le long des faces, renvoyés tous de manière à converger vers les ouvertures, ne brisent les vantaux et ne rendre les sorties difficiles; enfin, on pourra tirer dans toutes les difficiles.

4. Si tu les bâtis en brique . . . . . il faut les faire tétra-

🗷 🐸 🗷 🗷 όμενοι διεφθείροντο, δια τὸ θαυμάσιον είναι την των βελών χατασχευήν κατὰ τὸ πίηθος και κατὰ τὴν ἐνέργειαν: Diodore, XIV, XLII, 2, Πολλά σε σεπενοούντο βέλη και μηχανήματα ξένα και δυνάμενα παρέχεσθαι μεγάλας **ΧΟΕ** (ας: XVI, LXXIV, 5, Βέλη και καταπέλτας παρά των Βυζαντίων προσελά-Ε ο ν ε ο, et LXXVI, 4, Οί δε Βυζάντιοι, των τε στρατιωτών και των βελών και σων άλλων των χρησιμων παρά τοις Περινθίοις οντων, κτλ.: XVIII, LXX, 4, ΕΣ «Ση παντοδαπά και τους άγωνιζυμένους επιστήσας άνέστελλε τους επί των 🗲 🖚 🕰 Άξεων ἀντιτεταγμένους (texte dans lequel Graux, chez Tournier, Exercices Caragues, p. 104, n° 305, corrige ἀγωνισομένους: cf., outre l'exemple allégué 2 - Diodore, XX, XLVIII, 8, Καταπέλτας οξυβελείς - και πετροβόλων πλη-S - ανδρας τε τους χρησομένους τούτοις κατά τρόπον): LXXI, 3, Έκ δὲ τῶν Ε Σε γίων έταξε πλήθος αποντιστών και τοξοτών και τών καταπελτικών βελών: Χ , ΧΟΙΙ, δ, Επὶ γὰρ τούτου βέλη τὰ μέγιστα συνετελέσθη καὶ μηχαναί σε στοίαι: ΣCDI, 5, Τεχνίται των άξιολόγων και πρός βέλη και καταπέλτας Ε ε τε ειρία διαφέροντες: Arrien, Anabase, I, xxIII, 2, Έμπιπρασι και τάς τὰς ἐν αἰς τὰ βέλη αὐτοῖς ἀπέχειτο: Athénée, ΧΠΙ, p. 538 Β, Γουγός— - Ζ Εξανδρον - στεφανοί χρυσοίς τρισχιλίοις καί, όταν Αθήνας πολιορκή, μυρίαις Donllais και τοις Ισοις (Graux, Rev. crit. du 12 oct. 1878, l. l., ou Not. bibliog., P- 74, conjecture και τριακοπίοις) βέλεσιν είς τὸν πόλεμον ίκανοῖς. Comp. ei les composés Belogravis (voy. § v et la note), batterie de machines guerre; Βελοποιία (Héron, Bélop., 1 (bis) et 11, et Βελοποιός (Philon, Belop., xix), construction et constructeur de machines de guerre; enfin, Beouxos (cf. Héron, Bélop., 11 et 111), avec l'explication suivante (Philon, Βείορ., début), Το μεν ανωτερον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν λιμενοποιικά νυν δε καθήκει λέγειν — περί των βελοποιικών, ύπο τινων δογανοποιιχών καλουμένων, texte qui suppose l'équivalence des des termes βέλη et δογανα. — Dans plusieurs des passages cités ici, le mot 🕰 λη se trouve rapproché de καταπάλται: il nous semble qu'alors, au lieu de s'entendre de machines de guerre quelconques, βέλη sert à désigner Plus particulièrement les pétroboles par opposition aux catapultes (cf., ces deux sortes de machines, la note Λιδοβόλων, § 111, 1).

4. Πλινθίνους] Cf. Ix, 2, Οὐχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς κίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύργους καὶ τὰ μεταπύργια, et la note sur passage. Voyez aussi Apollodore, Poliorcétique, p. 157 Wescher, Τὰ οὐν Βινα τείχη τάχιον σείεται τῶν πλινθίνων, avec les explications qui suivent; Pausanias, VIII, VIII, 8, Ἐς μὲν δὴ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἡ πλίνθος παρίχεται μᾶλλον ἡ ὁπόσα λίθου πεποιημένα ἐστίν κτλ.; Vitruve, II, VIII, 9. Chez Aristophane (Oiseaux, 1136 sqq.) les murs de Néphélococcygie, batis sans aucun doute à l'instar de ceux d'Athènes (cf., au surplus, Vitruve, I. l.), sont élevés en brique au-dessus de fondements en pierre. — Ces briques ordinairement n'étaient pas cuites, mais seulement séchées au soleil (voy., sur ce point, C.-Ottfr. Müller, De munimentis Athenarum, p. 14,

note 38).

Προεχτιθέναι χτλ.] Cf. 1, 2, note Έχτιθέντας χατά μίαν γωνίαν. Κατά χύχλου τμημα συναπτούσας χτλ.] Cf. VIII, 1, Πυργοποιία— ξχ τῶν νοις δεί ποιείν καὶ προεκτιθέναι μικρόν κατ' όξειαν γωνίαν ... κατὰ κύκλου τμῆμα συναπτούσας τοῖς μεσοπυργίοις ώστε ὰ ταρτίζειν αὐτῶν τὴν βάσιν τῷ πέρατι τῶν μεταπιργίων. (5) 'Ινα δὲ μὴ λαμβάνωσι κατάκροισιν μι,δ' ἡντινοῖν ἐκ πλεγῆς μετο ἡστινοσοῖν, ἐν μολίβδω καὶ σιδήρω ἢ γίψω τῶν ἐσχάτων λίθων πρὸς ἀλλήλους δεθέντων .... πρὸς τὸ τοὺς πετροβόλους παραφόροις γινομένοις μὴ δίνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπτειν. (6) Τὰ δὲ μεταπίργια ἐπικαμπίας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων .... οἱ ἀτὸ μέσων τῶν πίργων ἀχθέντες τὸ μὲν πλάτος

5. μηδ ην τινα οὐν Ε. Ρ. V. Th. ¶¶ μολέβω Ε. V. Ρ.: μολέβδω Τh. ¶¶ η γύψω και γύψω Ε. Ρ. V. Th. Peut-être ἐν γύψω, η μολέβδω και σεσόρω (cf. Notes explicatives). ¶¶ δεθέρτων Ρ. ¶¶ τῶν ἐσχάτων λέθων | Peut-être οἱ ἔσχατοι Μθοι: δεθέντων serait un impératif. (Il n'est pas établi que les formes d'impératif en -ωσαν soient authentiques dans Philon.) On pourrait citer plus d'un exemple de fautes semblables; ainsi, ches Énée le Tacticien, § xL, 1, où le Mediceus donne ψυλασσύντων ὑπαρχόντων ἀνθρώπων, la boune leçon φυλασσόντων οἱ ὑπάρχοντες ἄνθρωποι ne nous a été conservée que dans le livre des Cestes de Jules l'Africaiu, qui reproduit le passage d'Énée (chap. LVIII, col. 960 p Lami. Cf. Acneae comment. poliure. R. Herscher rac., p. 126, 24).

6. De Rochas (Traité de fortification, etc., p 31; cf. la note 2 de la p. 80) proposait de transposer les mots τὰ δὲ μεταπύργια, ἐπικαμπίας ἔχονια ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων, οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχθέντες après

ημικικλίων συνισταμένη ώστε καλλα πρός τούς πολεμίους φαίνεσθαι, έν 🧃 τὰ περαια τών τμημάτων θεῖ σενάπτειν τοῖς η έργοις ώστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αἰτών.

Mesonupylos; et Mesonupylos] Le sens de Mesonupylos et de Mesonupylos parait identique, aussi bien chez Philon que chez les autres auteurs: c'est la partie de rempart comprise entre deux tours, soit la courtine. Quant à la question de savoir si Philon s'était exclusivement servi soit de Mesonupylos, ou de ces deux formes alternativement, comme on n'a d'autre témoignage que celui des manuscrits, auquel ti n'y a nes lien de sa fier pous la la servois pendente.

ment, comme on h a d autre temoignage que cent des manuserits, auquei il n'y a pas lieu de se fier, nous la lasserons pendante.

5. Εν μολιβόρ - δεθέντων ) C'est-à-dire que les pierres seront réumes, soit par des lits de ciment (pour la valeur exacte des mots Εν γύψω, voyez la note Γιθέναι τοις θεμελίσις εν γύψω, au S 1, 1), soit par des crampons ou goujons de fer scelles dans du plonib. Au sujet de ce dernier procede, cf. Herodote, 1, CLXXXVI. 2, Οικοδομε γέφιραν δέσται τοις λίδας απόφωρ τε και μολίβόρ Thucydrie, I, XCIII, 3, Σενφκοδομημένοι μες ακει λίδοι καὶ εν τουή έγγωνοι, πίθηση πρίς άλληλος τα έχωθεν καὶ αυλιβάρ δεδεμένοι (texte qui pe dit point, comme le croit Ottfried Muller, De munimentis Athenarum, p. 9, note 23, que «ferreac illae subscudes fronti saxorum inhaerebant», mais bien que les pierres du parement exteriore. celles-la seulement. etnient ainsi relices par des scellements! Diodore, II, TIII. 2, Τους δέ στιτρισδομένως λίθοις τορμοίς σιδηφοίς δεείω δετε, και τας τοττων άρμονδας επλέρου μολιβόσι εντήκουσα: Dion Cassius, LXXIV, κ. 3. Ο σύωρις (των τειχώι) λίθοις τετραπέδοις παχέσι στιγμοδομητο, πλιεί χαι.

gonales, et les projeter légèrement en avant suivant l'angle aigu . . . . . se reliant par un arc de cercle aux courtines, de telle manière que leur base se raccorde à l'extrémité des courtines.

- 5. . . . . les dernières pierres étant réunies les unes aux autres avec du plomb et du fer, ou avec du gypse, afin de ne recevoir aucun ébranlement d'aucune espèce de coup . . . . . pour que les projectiles des pétroboles étant déviés ne puissent détruire les créneaux.
- 6. Les courtines, qui se rattachent aux flancs par des courbures . . . . . ceux qui partent du milieu des tours doivent avoir deux coudées (3 pieds) de large et . . . . , afin que ceux

Parthénon sont, dans toute l'épaisseur de la construction, reliées par des queues d'aronde en fer scellées dans du plomb (voy. O. Müller, l. l.).

\*\*Teτροβόλους] Cf. la note Πετροβόλων, § 1, 2.

Παραφόρους] Déviés. Cf. VIII, 16, Περὶ τὴν ἐχχειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι: IX, 8 (à propos des to the rondes), Τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν καὶ μὴ είν τοὺς λίθους μηδέν: Apollodore, Poliorcét., p. 140, 1. 15 Wescher, μβήσεται — τῆ τάφρω πλαγία οὖση ἐμπίπτοντα παραφέρεσθαι τὰ βάρη (à Propos des masses pesantes que, d'une ville assiégée, située au haut d'une nte, on fait dérouler sur l'assaillant).

Επάλξεις] Sur les créneaux, cf. VIII, 15, et les notes sur ce passage.

6. Έπιχαμπίας] Cf. IV, 7, [Τῶν τειχέων—τὰ ἐπιχάμπια.] Εχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note.

Λιόδους] Cf. x, 12, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας χάραχος: IV, 3, Τῶν πύργων τὰς διόδους (?) ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοειίς ποιήσομεν (voy. les notes relatives à ce texte). On ne saurait pas dire juste quelle sorte de passages Philon a en vue ici au § 1: mais on rait probablement tort de penser aux passages qui traversent les tours forment, à l'intérieur de celles-ci, la continuation du chemin de ronde, κορδος (sur ce chemin de ronde, voy. II et III, 5, avec les notes), comme,

- ex, chez Thucydide, III, xxIII, 1, Τάς τε διόδους ιῶν πύργων.

Τὰ βέλη ψεφόμενα | Cf. IV, 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλας/ων Οίχων: Aristote, Ciel, II, VII, p. 289°, l. 23, Οἰον καὶ ἐπὶ τῶν ψερομένων Εἰῶν: Diodore, XX, LxxxVIII, 5, Πολλῶν ἐπ' αὐτοὺς φερομένων βελῶν: CVI, 6, ᾿Απελήνου δὲ τῆς νυκτὸς οὕσης οἱ μὲν πυρφόροι διέλαμπον φερόμενοι μαίως, οἱ δ' ὀξυβελεῖς καὶ πετροβόλοι τὴν ψουὰν ἀπροόρατον ἔχοντες κτλ.: Osèphe, Guerre des Juifs, III, VII, 30, Οἱ δὲ μήτε κατὰ κόρσης φερομένων τῶν βελᾶν ἐκκλίνειν ὁαδίως δυνάμενοι μήτε κτλ.: V, VI, 3, Σκοποὶ οὐν αὐτοὶς ἐπὶ τῶν πύργων καθεζόμενοι προεμήνυον, ὁπότε σχασθείη τὸ ὕργανον καὶ ἡ πέτρα φέροιτο: Jules l'Africain cité au § IV, 2, à la note Εφιξιν. Φέρεσθαι se dit du projectile décrivant sa trajectoire; Φορά (Diodore, L.), c'est la trajectoire.

Πυλίδας] Poternes. Voyez le § VI, avec les notes, pour tout ce qui concerne les poternes; il faut, en particulier, rapprocher VI, 3, Πρὸ πάντων δὲ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πυλίδων) οἰχοδομήματα κατασκευάζεται, Γνα — ὑπὸ τῶν πετροβόλων μὴ συντρίβωνται. Cf. VIII, 8, . . . . (πυλίδας) παρ' αὐτοὺς ὧστε

μήτε ατλ. μήτε ύπὸ τῶν λιθοβύλων αὐτὰς ξακόπτεσθαι.

Exercise di tryi . . . . . . . . fra ur oi ritorionimeroi extense imtat urde zatù tàs diadate tù Bert geginera tàs milidas errante.

(\$ II) 'A regite de to reign; and tor olation estadora nigets. Tra podicie i ragangiger this lidore, and ingodor Exis tore Bor Joider zur tauforiar Er Ber inarry, gur te der

(\$ III) To de alate toutent tor toigor of a Elector I deca tryin, tidertas nai tois hidous dodines er girto, nahota ner

les mots so never sur actune; inv tà la fin de la phrase 4), et de marover une lacune entre aroxorier et to uer rairo. II fra un of erronoroutered Expossiorem E. V. P. Th . and vacat > Th a la marge (at valnerate abscedant, trad. lat.) Nous cor ecturous. The un rerowaxmeras of Exponerou evor. On peut enter, vertre antres, a l'appui de ce procede de correction, l'exemple suivant. Dans un manuser t gree de Copenhague (nº 6 de l'ancien fonds royal, fol. 180, 2º cel. en las), sous la leve to zer-Seur le revie, qui est la borne et qui est de première main sur grattage. on peut voir encore que le copiste avait d'abord écrit resur le raid.

& II olzeiory E. V. P.: olzeior Th. ¶ ragagegery E. V. P : reggiener p.: Trong borr Th Mais ef. Platon, Republ., VII, p. 515 s, Opa regardito to receive a foortes in Som tore axers . the net a fer oueroes, tore de organias ton invagenerion. "This as torr get it do Bolois. Our les chthoboles , voy § m, 1, aux Notes exple | \$ 175 127 E. V. P. 125 Th. CT erber | Plutot erdor.

§ III. rolywr V. P : reign E Th The ner Exparator V. The generalis-

\$ Il Hagodor - tois gond for Cf. x, 12, Hagodors and diodor, agrachemins de ronde menages sur le soi, soit en dedans du rempart (§ 111, soit entre les fosses qui enveloppent la place (§ x), avec le chimin de ronde qui regne en haut du rempart en arriere des creneaux, et dont il

va être question au § 111.

Trappetur rel.] Cf. x. 12. H rugoein, et la note: p. 93, 1. 25 sept (dans la Defense des places). Doinos d'éxel un arm neu, corons écourer desteταιρρειείν και χράπτει τοις τα τροις, ίναι έαν πεσοντός τοι τειχοις είσθας τονται οι πολεία δι ά κοιαν αίτον φθειρουται. Από δε και την ταχίστην καθ δ άν (καθο laν E V. P. Th) πέσ, το τείχος χάμακα θεμίνοις και φομιοις ; ής εμπλησικτας (εμπλησικτές E V P. In.) προιτεί-

Right satabattion.

\$ III. .texa nagair] Cf 7. à propos des courtues rhodiennes, in ner deκατίχεις (τοίχω) επό των Αιθοβολών οίδεν τείσονται τν, 1, en parlant des tours, Τά τλιατη τών τοίχων οίχ έλαιτω τοιοίντες ή, δεκατίχη, Γιθέντας » ορθεκή (C. IV. 1, Τάς τίφ σες ολεοδομησομεί έλ λιθών σ'ιν

el manuer, reserves à sinc, acrois er pripo M her (Journal des Sarants, 1873, p. 389, note l'est d'avis que mois ogoins, signine a les pierres posees sur champ, rericalement. Nous entendons autrement le mot a sons et penseus qu'il est pris ici avec le meme sens que dans les expressions

qui sortent ne soient pas blessés, et que les projectiles, arrivant dans les passages, ne brisent pas les poternes.

#### § II. Rue du rempart.

Que le rempart soit à une distance de soixante coudées (90 pieds) des maisons de la ville, pour qu'on puisse facilement mansporter les lithoboles le long de l'enceinte, qu'on ait un chenira de ronde pour les troupes de secours, et enfin, en cas de bes oin, l'espace suffisant pour creuser un retranchement intériceas.

#### 8 III. Construction des courtines.

1. On doit donner aux murs au moins dix coudées (15 pieds) d'é Daisseur, et les construire avec des pierres placées dans du

De se malays, "Oponos lóxos, qui se disent de troupes formées en colonnes, φιλογέ, (Ιρδιος λογος, qui se disent de troupes tormees en colonies, the disentant peu de front et beaucoup de profondeur. Cf. Suidas, article Opola: Όρδια λέγειαι φάλαγέ, όταν έπὶ πέρας πορεύηται, πολλαπλάτιου έγουσα τὸ βάδος τοῦ μήπους. Καθόλου μέν παράμηκες λέγεται πὰν κας, δ ᾶν τὸ μήπος έχη πλέον τοῦ βάδος τοῦ μήπους διβιον δὶ, ὅ ᾶν τὸ βάδος τοῦ μήπους. Ainsi notre texte voudrait dire que les pierres, taillées en paralei Dipèdes rectangles, ont les longues arêtes engagées dans la construction, the distribution of the proposition of th Presentent l'une des petites faces au dehors. Cette même disposition décrite un peu plus bas par Philon, 1v, 6 (cf. Notes critiques), 413 ου ομέτωποι, πεπελεχημένοι επὶ μῆχος τίθενται. Cf. l'Anonyme de Byzanos, ομέτωποι, πεπελεχημένοι επί μηχος τίθενται. UI. l'Anonyme de Dyzanos, 
1 4 (en parlant des pierres qui composent le pied des remparts jusqu'à 
1/2 pieds de terre). Τοὺς δὶ τοιούτους λίθους μεγίστους καὶ σκληρούς 
τω καὶ ἀλλήλοις ἀρμόζοντας καὶ τὰ μήκη κατὰ βάθος ἐχειν τοῦ τείυς εἰς τὸ μὴ ὑαδίως ὑπὸ τῶν κριῶν διασείεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν χελωνῶν 
ενώτεσθαι.

Το κούτε θὶ το τοὶ do & t. l. sur cetta mêma expression.

Tr vive Cf. la note du § 1, 1, sur cette même expression.

Offic Giorgio Martini, ingénicur du xv. siècle, dans son traité édité

par Promis (Turin, 1841), donne (pl. vi, fig. 9) la figure d'une tour dont le parement présente une défense du même genre. Voy. la fig. 2 ci-contre. — L'enceinte de Paestum est bâtie en immenses pierres » de taille, en forme de parallélépipèdes, assemblées » sans mortier, dont la partie extérieure est taillée » à six faces comme les diamants.» (Winkelmann, Sämmtliche Werke, t. II, p. 386. Donauöschingen 1825.) — Cf. ci-dessous un autre procédé qui n'est pas εαπο analogie avec ceux-ci: IV, 6, .463ω ώς σκληρότατοι έκτίθενται προέχοντες όπου σπιθαμήν
καὶ διεστηκότες ἀπ' άλλήλων τοσούτον ώπτε είς την
ανὰ μέσον χώραν τυλαντιαίον πετροβόλον μή παραδέχεπθαι, Γνα μή ὑπ' αὐτών τὰ τείχη μηδέν πάσχη.
.43οβόλων] .43οβόλος (ὁ) a pour synonyme exact
Πετοβόλος (ὁ). (Οη trouva aussi 430πβόλου et Πετορ

Πετροβόλος (ο). (On trouve aussi \_heacholov et Πετροβόλον, avec ὄργανον exprimé ou sous-entendu; p. ex. Héron, Bélop., § III, Köchly-Rüstow: Biton, p. 43 Wescher: Josephe, Antiq.



Tour arec bassages d'après MABTINI.

έχ κραταιοῦ λίθου τὰ ἐπικαιρότατα τῶν μετατυρχίων συντελοῦντας, εἰ δὲ μὴ, ἀξεῖς' ὡς ἵκισταγὰρ πείσεται ἐπὸ τῶν λιθοβάλων.
(2) Μὴ ἐλ΄ττω δὲ τῷ ἔψει οἰκοδομείσθω ἢ εἰκοσιπήχη, ἕνα αἰ πρὸς αἰτὰ κλίμακες προσαγόμεναι μὴ ἐξικνῶνται τοῖς τείχεσιν.
(3) Ὑμβλητέον δὲ ἐστιν εἰς τὰ τείχη καὶ τοὶς πύργους ξίλα δρίῖνα διὰ τελους συνεχῆ διὰ τειτάρων πηχῶν, ενα, ἐπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατά τι πονήση, ἑράδιως ἐπισκειάζωμεν αὐτύ.

(4) Ποιείται δε τα μέν κατάστεγα και επάλξεις έγοντα, οία αν

2. ελάσσω Ε V. P. Τh. ¶¶ εξεοσιτήχη] εξεοσι πήχεσιν V. P.: εξεοσι τήχεσιν Τh. Cf 6, (εξ τεξχοι εσονιαι δεκατηχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει: et iv, 1, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οἰκ ελάττω ποιούντες ἡ δεκατήχη. ¶¶ αἰτὰ] αἰτο Ε. P. V. Th. ¶¶ ξεικνῶ ται Ε: ξεικλῶ ται V.: ξεικΒῶ ται P.: ξεικούται Τh. ¶¶ Nous proposons de lire: ἐνα προς αὐτὰ αἰ κλιμακες προσαγομέναι μη ξεικνῶτιω [τοῖς τείχεσιν]. (t. iv, 4, Notes critiques.)

3 vao E. V. P. and p. Th. The nortang E. V P. Th. The tanaxemio-

4. zov peranipiov qui suit Tiva de (phrase 5) est peut être à trans-

juires, IX, x. 3, etc.) Lithoboles, Petroboles sort les noms vulgaires des machines de guerre designées par le terme technique de Malirtora (Heron, I. l.). Sur la construction de ces machines, voyez les traités spéciaux d'Heron et de Philon intitulés belopoques, et les explications qui accompagnent l'edition qu'en ont donnée kochly et Ristow. Cl., en outre, V. Prou, Chirobaliste d'Heron d'Alexandrie. Le lithobole, c'est la babste de (esar et de Titus; c'est une machine qui lance des pierres, bien distincte de la catapulle, xoranalin, où printa, ou xeranalin,, eu oxident, qui n'envoie que des traits. On voit dans les lexiques que, a côté de hispacio, ou nervoquais, il fant sous-entendre xaranalins, su ce met n'est pas exprime. C'est une erreur. En fait, des l'epoque de l'olybe et de Philon, le xaranaism, et le nergogolos cont de pair et compagnon, mais on ne commât plus, si l'on en a jamais connu, de Herogolos, xora ratin, Cf. iv, 1 et 2 p θ3, 1 2. Fis exagrav augodor dorfor lan hispácior deza arabr xaranalita, deo ignandiane,: 1. 15. Tois xaranarias xar tois hispácios,— intoutros p. 98, L 10. Tois nergogolos, zur tois displicies l'intigas, etc.. Belop, § ix. Boagéa— igos iotres,— itouteros des convex xaranarias, introutros des printero V, xeix, 7. Livayberros de xaranariam rer qu'. respondariam de company v, xeix, 7. Livayberros de xaranariam rer qu'. respondariam de company et et et l'adans l'attaque des places, debrander les muralles, specialement de reneverser les creneaux et la partie superieure du mur. lent l'epaisseur est genéralement moundre que le pied du rempart. ef 1, 2 et 5. III, 3 et 7, 1v, 5 et 6. viii, 3, 7 et 16. ix, 3. x, 4, etc., 2° dans la defense, de contre-

- se, engagées dans le mur suivant le sens de leur longueur. emploiera, dans les points les plus dangereux des courtines. pierres dures: sinon, des pierres avec bossages saillants: st ainsi qu'elles auront le moins à souffrir des lithoboles.

2. On ne les fera pas de moins de vingt coudées (30 pieds) hauteur, afin de les mettre à l'abri de l'escalade.

3. Il fant nover dans la maconnerie des courtines et des tours, poutres de chêne assemblées bont à bout, formant des chaiges distants verticalement les uns des autres de quatre con-Les (6 pieds), afin que, si les pétroboles endommagent quelque martie des murs, nous puissions les réparer facilement.

4. On couvre certaines courtines d'un toit et on les manit de

Exactive les batteries de l'assiègeant, d'enfoncer ou de renverser les tours de Charpente, tortues bélières ou autres, portiques, vaisseaux, et engins chiven qui sont approchés par terre ou par mer: cf. iv. 2: [viii, 10:] p. 96, 1. 2. Τῶν γὰς λεθοβόλουν τούτων (?: οὐτως Ε. V. P. Τλ.; cette phrase est chite complètement ci-dessous, § v, note Βελοστάσεις) εὐ πεποιημένων και τῶν βελοστάσεων ἐπὶ τῶν ἐπικαίρων τόπων κατὰ τρόπον ἐπεσκευασμένων καὶ τῶν χοησομένων αὐτοῖς ἐντέχνων ὅντων, οὐτ' ἀν [γερορχελώνη] μηχάνημα οὕτ' αν στοὰ οὐτ' ⟨ἄν⟩ χελώνη ἀμάθως προσαχθείη, etc. — Cf. la note Ταίσνιαίος πετροβόλος, § x, 4, sur la portée ordinaire des pétroboles.

2. Εἰκοσιπήχη] L'expérience a démontré que des murs d'environ dix mêtres de haut présentaient un obstacle suffisant à l'escalade, et c'est la hauteur encora admise aujourd'hui.

hanteur encore admise aujourd'hui.
3. Εμβλητέον ετλ.] Voy. la fig. 8. Fig. 8

tam

Restitution d'un mur de courtine avec chainages en bois, d'après Philon. (Coupe.)

Ce procédé a été mis en usage au moyen-age. On trouve dans presque toutes les constructions, du vie au xiire siècle, la trace de pièces de bois noyées longitudinalement dans l'épaisseur des murs en élévation et même en fondation. Ces pièces de bois avaient un équarrissage variant de 0",12 à 0",30. La plupart ont fini par se détruire à l'air en laissant des vides dans la construction. Cf. Léon, Tactiques, xv, 69, à propos de la construction d'un φρούμον, p. 237 Meursius, Kal el μεν λίθος η πλίνθος εύρίσκεται, οίκοδομήσαι ξηρόν δεί και δήσαι διά ξύλων άσφαλώς και συ-

4. Κατάστεγα] Cf. p. 91-92, Επαpar to trixos (ob) nabehortes tobs προυπαρχυντας προμαχώνας, άλλ έπ' αξτών την οίκοδόμησιν πεποιημέvous nai allors armore natagnetiaσαντας κατάστεγον ποιήσαι ταύτη το τείχος: Inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Attic., t. II, n° 167, 1. 52, Καταστεγάσει δε καί την παροδον: Appien, Puniques,

συμφέρη (5) Τινὰ δὲ τῶν μεταπιργίων σιντελεῖται ἐν τοῖς ὑρμόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδοις δὲ οἴ, ἀλλ' ἀπὸ
τῶν οἰλοδωμημένων πριῶν τοῖς τοίχοις ἐτιβολαὶ ξίλοις καὶ σανίσιν ἔχοντα ἵνα κατὰ τὰς γινοπένας πολιορκίας λαμβάνωνται ὕταν
δέη ἐφοδείειν ἢ διακινδινείειν ἐπ' αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλίχ, καὶ
πάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξίλα, ὅταν ἀρμόττη, βραχεῖὰ τις φιλακὴ καταλείπηται πιριείσαντες γὰρ αἰτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίασιν
οἰ δινάμενοι εἰς τὴν πόλιν παρεμπεσεῖν, ἢ, βραχίν τινα χρόνον
ἐπὰν μείνωσιν, ἱπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀ ιολοῦνται, (6) Τινὰ

poser apres Musitus de. ¶¶ om] Ch Granx (Fortifications de Carthage, p. 196) a proposé of

5. δέ ου E. V. P. · δέ μη p. (et ου à la marge). δε μη Th, et a la marge oi. ST Miller (Journal des Sarants, 1873, p. 429-430), conjecture. All' ano exodouquéror legior ênezokal şi kor xal varidur êzorral, avec ce seus . · Mais dans la construction des plates-formes on a som d'enchâsser dans les murs des jetées de bois et de planches. » Au hen de zoior, de Rochas (Traite de fortification, etc., p. 34, note 2), a proposé xégor (corr. xegos). Mais xouor ne parait pas altere (f., en effet, dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp Inser. Attic., t. II, nº 167, 1. 72: hai à 103 2100 [ on &x] tol shades yearors komendans áražan tolels "el P[1]O12 águártortas Notre texte, qui est, à coup sur, gravement corrompu à partir de dil' duo zor, nous parait devoir être retabli à piu pres ainsi all' la legizado. unutrur nomis rois roisons bribolas rinns and autiour byorne, in nara rus prometrus nouvonus en Balvorrus, Grav den, egodeiere nik. IN the Solar V: thee Solat P. IN airov Value 220: airov E V P . aviol p. Th. TI of (carrige en of desanevos Paris, 2445, TI παρεμπεσείν E. V. P.: nagexarneir p. Th. Havennesser se retrouve ailleurs chez Philien, p ex. page 93, 1 14, où Th. donne avec P. et p. (corrigé) reparfurement. tandis que E. et V. ent conservé la bonne legen nagennéauser, et de nouveau p. 104, l. 8, naneunemorres (sans variante).

6. Especial Exorder E. V. P.: Exorde Th.

xCV (rempart de Carthuge), και έν αὐτο κοιόφ τε όντι και στεγανώ. Inon Cassius (opitome) LXXIV, x, 3 (rempart de Byzance), και έτανωνεν αιτοί περιθομιον και στεγανον και είστιακτον έταρχειν.

Transey Cf. viii, 15.

5. Er rois aquosova ronois] Cf. 1, 2, Anta rois aquosorus ronois, et

Apusir) Voy, la 2° fig. de la p 53 chez de Rochas, Traite de fortification. Cf. O. Müller, De minim. Athen., p. 63. à propos de l'inscription e tee aux Notes critiques: « Apus, » uégo; ni roi Aogurêtia zioro, Hesychius. Quain partem Corinthiae columnae olim significaveram nullam aliam esse posse, quain volutas, arietimis cornibus, qual a Jovis Ainmonis capiti affingo bantur, simillians, quas in Corinthium capitulism translatas esse constat ab lonica ratione. Nunc ex volutae figura a capitulis etiam ad coronam translata est, ita ut ea mutulis quibisdum sustineretur, quorum figura

créneaux, quand cela est avantageux. (5) On en construit d'autres, dans les endroits convenables, avec des créneaux, sans chemin de ronde, mais munies de ponts-volants formés de poutrelles et de madriers qui portent sur des corbeaux maçonnés dans les murs: en temps de siège, rien ne nous empêche de monter sur ces planchers pour circuler et combattre, s'il est besoin; et d'autre part, enlevons les bois quand cela est à propos, et il nous suffira de laisser là une petite garde. Que les ennemis s'emparent, en effet, de ces courtines, ou bien, faute de pouvoir sauter dans la ville, il leur faudra battre en retraite, ou bien ils ne tarderont pas à y périr sous les projectiles de la défense. 6. D'autres courtines, comme à Rhodes, sont formées d'une

duas volutas leni flexu inter se conjungeret.... Quod aliud coronae ornamentum κριοὺς dictum esse fingere licet? ac κριοὺς dicta esse tigna longius proiecta demonstrat Philo p. 80, murorum κριοὶς instruenda esse tabulata, ubi in ipso muro πάροδος institui nequeat, praecipiens.»

Ή πάλιν ἀπίασι κτλ.] Cf., dans la Défense des places, la situation de l'ennemi, maître d'une partie du rempart dont les escaliers ont été détruits (corr. τὰς καταβάσεις ἀναιρετέον, au lieu de τὰς καθαιρέσεις ἀναιρετέον), p. 92, l. 36, Τούτου δὲ γινομένου τάχυ πάντες ἀπολοῦνται οἱ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς πύργους ἢ τὸ μεταπύργιον, τυπτόμενοι (τὸ τυπτόμενον Ε. V. P. Th.) τοὶς βέλεσι καὶ οὐκ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι ἀλλ' ἢ εἰς τὸ ὀπίσω πάλιν ἔργωδῶς.

Παρεμπεσείν] Cf. p. 93, l. 13, Έάν τινες τῶν πολεμίων νυχτὸς ἢ ἡμέρας εμβαλόντες εἰς τὴν πόλιν παρεμπέσωσι (Ε. V.: παραπέμπωσι P. Th.): p. 104, l. 7. Γνα μή σε λάθωσιν (λάβωσιν Ε. V. P. Th.) οἱ βοηθοῦντες κατὰ τὸ ἐχτὸς τῆς θαλάττης μέρος τῆς πόλεως παρεμπεσόντες.

6. 'Ρόδφ] Cf. VIII, 15, Τὰ δὲ μεσοπύργια οἰχοδομεῖν καθάπερ ἐν 'Ρόδφ κατεσκεύασται.

Εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα] Cf. VIII, 6, Ἰνωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων: IV, 3. (εἰσόδους?) ψαλιδοειδεῖς. Dans la construction des greniers, Philon se sert de l'expression ἀψῖδες\* (πλίνθιναι), p. 87, l. 14, 16, 20, 22 et 24. Cf. ibid., l. 31, Ὠσπερ καμάρας ποιεῖν.

Φυλαχτήρια χτλ.] Les murs de Carthage (cf. Appien, Puniques, XOV, et voy. Graux. Fortifications de Carthage, p. 193-4) et l'enceinte d'Aurélien à Rome (de Rochas, dans le Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 1871) furent conçus dans ce système. On doit d'ailleurs se représenter que le pied du mur est plein jusqu'à une certaine hauteur à partir du sol, afin de défier le bélier; et que les chambres voûtées en question sont construites au-dessus de ce massif, dans la partie supérieure de la courtine. Cf. VIII, 7.

'Eπτάχλινα] Ch. Graux a présenté, dans la Rev. crit. du 14 juillet 1877 (voy. Not. bibliog., p. 45, note), l'opinion que la κλίνη était, pour les anciens Grecs, une unité de surface, rectangulaire, valant 10 coudées carrées, ce qui représente la superficie d'un lit ordinaire de deux personnes (4 coudées de longueur sur 2 1/2 coudées de largeur, ou approximativement 2<sup>m</sup> sur 1<sup>m</sup>.25). Cette détermination est fondée principalement sur le rapprochement des textes suivants avec le passage de Philon: Aristote, Récits merveilleux, § CXXVII (CXXXIX Beckmann), p. 842b, l. 22, en parlant de l'es-

<sup>\*</sup> ἀψίδες Rev. de Phil.: ἀψίδες ms. de Ch. Gr. et E. V. P. Th. H. G.

δέ, καθάπες ἐν 'Ρόδω, εἰς ψαλίδας σιγκλειόμενα 'πλάτη τε ἔχοισιν αἰ πάροδοι ἐπταπήχη 'καὶ κάτωθεν φιλακτήρια ἐπτάκλινα, ων αὶ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθαὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάριοι μίχος μὲν ἔξοισι τὸ ἴσον τοῖς ὁρθαῖς, πλάτος δὲ τρίπηχι. (7) Οἴτι δὲ οἰκοδομηθέντων (page 81) τὸ τε ἀνάλωμα ἐλαιτον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν ἐιθηβόλων οἰδὲν πείσονται, οἱ δὲ τρι τίχεις τὸ πάχος ὅντες ἐάν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγών, ταχὶ ἀποστερεώσομεν τὸ φιλακτήριον τοῦτο.

7. Obra de nat odnodomysérrar E. V. Th.: nous avons omis nat avec P. Th obder odder E. V. P. Th. Th romnings tunique E.

pace occupé par un certain foyer de combustion, O de zeroueros toros rbior agionos: Xénophon, Economique, viu, 13, Kai coa le, v. squ, varie our er nollo sur pellor youge exerto h er dexarliro ore, y ountrop (une salle de 100 condées carrées ou 25 mêtres carrés, dans l'entrepont d'un bâtiment suppose dé,à un heau navirel. A ces textes, nous en joindr ms encore un autre. Il est bien connu que la maison de Socrate n'était pas grande; peu de personnes admettront qu'elle contint une salle assez vaste pour dresser une table entouve de sept lits diner de 20 à 30 converts). Socrate avait une chambre é raziones. En effet, pour danser, da-il. agaiou um olnos éminaliros (Xénophon, Banquet, n, 18); et Charmide, un
jour, en venant voir Socrate, le trouva chez lui qui dansait (ibid., 19) A notre compte, la chambre prin upale de la maison de Socrate mesurait 70 coudées carrées, ce qui pout faire, par exemple, 5° sur 3°,50. - Comme conséquence de la détermination de la valeur proposée pour la zkirg, il n'est pas sans interêt de chercher à fixer exactement les dimen sions de l'hélépole amenie devant Rhodes par Demetrios Poliricète (Sur les helépoles, voy, 1, 2, note Magaranana, Quatre auteurs nous ont conservé les dimensions de cette hélépole: Diodore, Plutarque, Athènes le mécanicien, Vitruve. Le cadre de base, selon Diodore, XX, xci, 2 sqq. était un carre d'un pen moins de 50 couders de côté (1930 1935) que le fait un carre d'un pen moins de 50 couders de côté (1930 1935) que le fait un carre d'un pen moins de 50 couders de côté (1930 1935). гужотти). Athenée, p 27, 1. 5 Wescher, donne, dans nos manuscrits, 8 condées seulement à ce côté; mais H (8) a pris evidenment ici, comme souvent, la place d'un n (50), la donnée d'Athénée est donc identique à celle de Diodore, à l'omission près du mot ogedor. C'est l'intarque, Demetros. xxi, I, qui contient la dimension exacte : quarante hiat conders Chez V. truve, on ht sujourd'hui «Latitudo pedum Lx »: il s'est probablement perdu, soit xii, soit plutôt xv à la fin de ce nombre, ce qui nous raminerait, soit à la donnée exacte de l'intarque, soit à la donnée approximative des deux autres. En hauteur l'helepole aurait en 66 coudées, a ce qu'en voit chez Plutarque Dans cette hanteur il nous faut trouver neuf etars. tous garnis de machines, et de machines puissantes aux etages inferieurs partant, 66 condees est un chaffre anadmissable pour quacon que se rendra

série de voûtes. Les chemins de ronde ont alors une largeur de sept coudées (10 pieds 1/2); en dessous sont des corps-degarde de sept «clinai» de superficie. Les pieds droits auront dix coudées (15 pieds) en longueur et en largeur; les murs transversaux, la même longueur et trois coudées (4 1/2 pieds) d'épaisseur. (7) Ce mode de construction des murs est économique. D'ailleurs, les parties qui ont dix coudées d'épaisseur n'ont rien à craindre des coups des lithoboles, et, si les projectiles endommagent celles qui n'ont que trois coudées, nous aurons bientôt fait de restaurer le corps-de-garde qui aura souffert.

compte de la hauteur des machines de tir anciennes. Les quatre montants qui partaient des angles du cadre de base, égaux entre eux, dit Diodore, et s'inclinant légèrement en dedans, n'atteignaient pas tout-à-fait une longueur de 100 coudées (βραχὺ λείποντες τῶν έκατὸν πηχῶν). Pour hauteur de la machine, Athénée donne seulement 90 coudées; Vitruve, « Altitudo pedum cxxv, où il suffira de corriger cxxxv pour rentrer dans la donnée d'Athénée. L'un ou l'autre de ces deux chiffres, 90 ou 100, serait également acceptable. Mais ils ne sont — celui de Diodore sûrement (βραχὺ λείποντες των ο πηχων), l'autre probablement — que des approximations, l'une par excès, l'autre par défaut. C'est Plutarque qui avait dû, ici encore, donner la valeur exacte; nous conjecturons, dans son texte, au lieu de la leçon traditionelle &5', 45': 96 coudées. Il faudra entendre cette dimension, non de la hauteur même de la machine, mais plutôt de la longueur de chacun des quatre montants (comme le dit expressément Diodore). On remarquera que cette dimension (96 coudées) est juste le double de celle du côté du carré de base (48 coudées). Les quatre montants s'inclinent les uns sur les autres d'un angle tel, poursuit Diodore, wore rou πανιός καταπχευάπματος ύντος ξινεαπτέγου την μέν πρώτην πτέγην υπάρχειν κλινών τετταράκοντα τριών, την δ' άνωτάτω έννέα. Si la κλίνη vaut 10 coudées carrées, le plancher supérieur de l'hélépole mesurait donc 90 coudées carrées, ce qui donne sensiblement 9 1/2 coudées de côté. Mais le plancher inférieur, avec un côté de 48 coudées, mesurait 2304 coudées carrées de superficie, soit sensiblement 230 xl/rai. Le chiffre de 43 xl/rai que nous présentent les manuscrits de Diodore pour ce plancher inférieur est donc forcément le résultat d'une altération. Nous pensons que cette altération doit être du fait des copistes, et qu'elle a pu se produire, par exemple, de la façon suivante: 1° Dans le nombre  $\overline{CA}$  (= 230), le C tombe; 2° Α, ου τριάχοντα, devient dans quelque copie τετταράχοντα, et la comparaison d'un manuscrit moins incorrect fait qu'on y inscrit à la marge τρί, avec renvoi à τετταρα-. Au lieu de servir à corriger la faute, τζι l'aggrave, et donne naissance à la leçon τετταράχοντα τρίων.

Οξ μεν όρθοί, Τοῖς όρθοῖς] Cf. VIII, 2, note Όρθούς.

7. Ανάλωμα] Cf. V, 4, Σπουδαστέον εστίν αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους παεῖν, καὶ τὴν εἰς τὰ ὕψη δαπάνην (μὴ) γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν: Bélop., § xv Köchly-Rüstow, à la fin de l'énumération des avantages qu'offrait un certain oxybèle inventé par Philon, Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν ὄψιν οὐδὶν καταδεέστερον τῶν ἄλλων ἔχει, καὶ ἐπὶ πᾶσι δαπάνην ἐλάττονα ποιεῖ: Énée le Tacticien, κι, 4, en parlant d'un archonte de Chio qui trahit sa patrie, Ετι δὲ συνεβούλευε καὶ τὸ πλῆθος τῶν τὴν πόλιν φυλασσόντων ἀπόμισθον ποιῆσαι, ἵν' ὡς ἐλάχιστον δῆθεν ἀνάλωμα τῆ πόλει ἢ.

Δεχαπήχεις] Cf. 1, et la note Δέχα πηχών.

(§ IV) Ωπαίτως δε και τοις πίργοις οικοδιμήστωτη τι λέγο οίων είργκομεν, τεθίντες όρθίως αίτοις έν γιείμε και το τίκιν τών τοίγων ως εξάττω ποιούντες ή δεκα τίχη, και κατείντόντες θιρίδας έκ του πλαγίων τοίχων εξώθεν [στενά], και ε επθεν είρείας, έκ δε τοι μόσοι στενάς, και καταξίρως έκ του κατωθέν μέροις, ίνα μή τιτρώσκωνται οι ένδων και παρατεινωμένων του βελών άφιωσι τοίς τε καταπάλτας και τοίς πετροδώλοις οι προμαρούνται. (2) Δεί (δέ) είναι τάς θιρίδας τοίς άφιεμένως καταπαρώνται.

\$ IV. the per alier p Th. II thirtorn p. Th II ale mot green. n'est-il pas répété par erreur dans le texte? > Vincent (pariers medita). mais à propos de la de toi place aresas. 🏋 auta, opois E. V. P., zern-Equous p. Th. A la p. 91, 1. 15 d'en bas, lorsqu'il est de nouveau questi n de cotte sorte d'embrasures, E., V. et P donnent, aussi bien que p. et Th., la lecon xaras jours. Il faut sans doute, avec Miller Journal des Sar, 1873, p. 392-3), rétablir p 91 et conserver les zarations, bien que ce mot soit inconnu aux lexiques. Hesyelius atteste l'ex stence du simple Front comme adjectif: Zegor' rapier, det, logror. (Cf. Areadios cité au Thesqurus, article Zipós.) Le composé anóstipos n'est pas un mot rare Miller (1 1.) a défendu l'authenticité de la forme unisigne. Pour manifique, ce mot est bien formé, et offre un sens obvie qui convient parfaitement au contexte dans les deux passages où nous le rencontrons. TT memorana p. Th. ¶¶ zatanáktac E. V. P. Th. Nous avons adopté la forme zatanaling de préférence à celle qui est généralement admise, xaranfline, L'orthographe par a (et non par e) se fonde à la fois, 1° sur l'autorité des inscriptions : voy. p ex. Usning, Inscript grace, ined., nº 57, EID TOYE AATAHAAI [rac vev]PAY EHE, 12 KEN (pour la restitution ver pac, et non and pag, voyez Graux chez Tournier, Exercices critiques, p. 165, nº 500); Böckh, Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates, documents zi b. xiii d, xiv c, xvi a, à la lettre m, KATAHAATTILN quatre fois dans chaque document; Rangabé, Antiquités helléniques, t. II, p. 553, nº 868, 1. 30. [alQPAKOI KATAHAATQN, inscription de bonne epoque; « beriptura zaranalrezar congruit cum inscriptionibus ephebicis attieis secundi note Christum succuli ubi legitur vox AATAHAATA4ETHS . (Wescher, Poliorett, p. 43), Commanoudis, Arrexal Energougul Exercu 3000, nº 2953, HPAKAELAAN METINION KATAHAATAGETAN, Corp. Inser. Grace., t. 11. p 288, nº 2300, inscription de l'île de Céos dans laquelle il est question d'un concours de tir à la catapulte, 1. 25 A.4 I 4-HASTAGE21A2, 1 80 KATAHASTAGETHI ANSPIR et 1. 86 KATA II 4.1 THA; - 2° sur le témoignage, dans un grant nombre de cas, des manuscri's les plus anciens du Corpus des politrectes, à savoir F. V. P. at le ms de Minoule Minas (Cod. par s suppl gr. 607). - cuin, 31, sir Vetymo ogre (rakko). ¶¶ ai] of E V. P av Th. ¶¶ remapeirra F V P тел матея р. приномети Th.

## § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avançant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veulent. (2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes

§ IV. Οΐων εἰρήχαμεν) Cf. III, 1, Μάλιστα μεν έχ χραταιού λίθου.

Te Sévies do Hous] Cf. m, 1, et la note.

Eν γύψ $\varphi$ ] Cf. 1, 1, et la note.

Δεκαπήχη] Cf. III, 1, et la note Δέκα πηχών.

Θυρίδας] Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τήμερον είδον χόρην έχ θυρίδων προχύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηδέν δεινὸν πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Έχτιθέντας, 1, 2.

Εχ των πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note.

Ex δε τοῦ μέσου στενάς] Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετροβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cées par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

2. Asi de sivai Augidas xid.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les installer

Bελοστάσεις] Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les notes.

Έκκειμένων] Cf. 1, 2, Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν, et la note. Συνεργούντες κτλ.] Cf. VIII, 13, Ούτω γὰρ οἰκοδομηθέντες (πύργοι), προσαγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήλοις ἀμύνειν δύναιντο. Pour le principe du flanquement, cf. aussi p. 94, l. 1, Καὶ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πολεμίων) τὰς δοκίδας καὶ τὰς προστιθεμένας ἐκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοῖς λιθοβολως ἡάδιον ἐστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ τείχους: Dion Cassius

et Vitruve cités à la note Exriderias, 1, 2.: Végèce, IV, 2.

Ταχὺ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xcv, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ώστε μη δύνασθαι τοὺς ἐν τῆ πόλει πάροδον ἔχειν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις κατὰ τοῦτον τὸν τόπον.

πίταις ναὶ πετροβόλοις ἐν (τοῖς τοίχοις) τῶν πίρ; ων ἐν οἶς αὶ βελοστάσεις ἐν τοῖ ἐδάφοις νατασκειασθήσονται, ἐνα τὰ προσαγόμενα μιχανίματα ἐάν τε πρώς τινα τῶν πίργων ἐξ ἐναντίας προσάγιται ἐάν τε ἐπί τινα τῶν ἐκκειμένων πίργων ἐπιστρέφη, σινεργοῦντες ἀλλίλοις οἱ πίργοι, φτρομένων τῶν λιθοβόλων ἐν τῶν πλαγίων τοίχων . . . . . ναὶ τῶν μεταπιργίδων ἐν οἶς αὶ θιρίδες νατασκειάζονται σίας εἰρήκαμεν, καὶ τοξικαὶ, αὶ μέν πλαγίαι, οἱ δὲ ἀρθαὶ, ἐξω τὰ στενὰ ἔχοισαι, ὅπως ἀν τοίς τε πλησιάζοντας τραιματίζωσι, καὶ καταγνίωσι τὰς προστιθεμένας δονίδας καὶ τὰ μιχανίματα ' αἶται δὲ . . . . . μιδὲν δεικὰν πάσχουσαι σεσιδηρωμένας γὰρ καὶ ἀμφιπλεύροις τὰς θιρίδας αἰτῶν ποιήσεται. οἱως τὰ τῶν ἐναντίων βελη εἰς τὰ πλάγια τὴν ἔφιξιν ποιήσεται.

(3) Τοιαίτης δ'οίσης της τειχοποιίας, των πύργων τως διόδοις

2. zaranáltag p. Th. II by (roig rolyoig) tab nipywy by tab nipywy E V. P.: Ir vo ning of Th., avec p. et d'autres mas, secondaires : la ros meaning divers mes, secondaires II noof tien too meranvoylor le franthis ark? TT meranopyidav E. V. P. Th. . sorib. meranopious L Dindorf (au Thesaurus, art Merantoyic). On ne connaît pas un second exemple de ce mot merantopis. Conserver cette leçon entraînerait le changement de le ois qui sait, en le nis. Mais il parait clair que peranegion est devenu perantipular sous l'influence du mot dipides, qui se rencontre presque aussitôt dans le texte. De semblables altérations ne sont pas sans exemple; of. or dessous & vui, 1, la variante paridas d'un ma secondaire. IT Segidas Faut-il songer à oavide,? Cf. Pollux, X, 24, Al mir our depar mai oavide; and nright oromicoren. Sigm o' miro ro gamma karl ris Vigue. passage duquel il semble résulter que ouride; était l'un des mots qui designaient les battants d'une porte, par opposition à l'ouverture même, Sion. TE etc ra nkajau]. Sans doute els ras nkayias (s-ent. rosexas). AT roy égister noingonta E. V. P. Th.

3. reixonoilas E. (?, p. Th.: roixonoilas V. P. (Toixonoila parait in-

стеручитых вликум, тыз фотов паситоройым на инохросивым. Гели в

Φερομένων τῶν βελῶν] Cf 1, 6, et la note. Επ τῶν πλωμών τοίχων] Cf. 1, 2, et la note. Μας εἰσήπαμει] Cf. 1

et des pétroboles, soient placées dans les murs des tours où l'on doit établir au rez-de-chaussée ses batteries: ainsi, que les tours de charpente soient approchées directement contre les courtines, ou bien qu'elles soient dirigées contre les tours qui font saillie, les tours, se prêtant un mutuel appui au moyen des projectiles des pétroboles qui viennent des murs flanquants, . . . . et des courtines dans lesquelles ont été faites les embrasures telles que nous l'avons indiqué, ainsi que des archères, les unes obliques, les autres droites, rétrécies à l'extérieur, de telle façon qu'on puisse blesser ceux qui s'approchent, briser les masques des mineurs qui sont avancés et les tours de l'attaque. Celles-ci (les archères directes?) . . . . . sans éprouver aucun dommage; car nous leur ferons des portières recouvertes de fer et maintenues des deux côtés par des traverses (?), afin qu'elles ne soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux archères obliques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiégeant d'y pénétrer.

3. Étant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξιχή (τοξιχόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξιχή.

doxidas] Cf. 1x, 5, et la note.

Μηδέν δεινόν πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, XCI, 6, Θυρίδας δ' είχον αί στέγαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανήματα) κατά πρόσωπον, τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς σχήμασι πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν μελλόντων ἀφίεσθαι βελῶν ἀρμοζούσας αὐται δὲ είχον καλύμματα διὰ μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι' ὧν ἀσφάλειαν ἐλάμβανον οἱ κατὰ τὰς στέγας περὶ τὰν ἄφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφόμενοι: LXXXV, 3, Θυρίδας κλειστὰς κατασκευάσας ἐνέθετο μὲν τῶν τρισπιθάμων ὀξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλοντας κτλ.

Aμφιπλεύρους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφιπλεύρους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, l. 35: «Utrimque lateratas (eorum fenestras).» Vincent, papiers inédits: (En les garnissant en fer) de chaque côté.» De Rochas, Traité de fortification, page 38: «(On revêtira les embrasures avec des plaques de fer) munies de côtes saillantes tout autour.»

Έφιξιν] Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. Ier, p. 278 (= col. 910 B Lami), Φερομένων ὑπὲρ αὐτοὺς μαχρότερον τῶν βελῶν, ὑποδραμόντων αὐτῶν τὴν ἔφιξιν.

<sup>3.</sup> Τειχοποιίας] Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Τειχοποιία (cf. VIII, 6: 13: 15: x, 1: x1: p. 103, l. 22, texte cité au § VIII, 14, note Έν τοῖς στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, VIII, 14) ou Πυργοποιία (VIII, l: xII, 1 et 3) pour dire « le système de fortification, le tracé ». Il y a ainsi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

αια ιὰς προσαγωγάς τυυγους τών μηχα
γιρούς οἰχοδομεῖν, τους ἐκ ἀλλους ὅσον

ὁ) ()ὶ γὰρ ἀς αν ἡνηνλοι ἀνετχειστότεροὶ

ἀν πετροβόλων τυπτομενοι καταπίπτουσιν,

αχι φερειν ὑστε μολλον σπαικάσστεον ἐστίν

αχι πέρους ποιείν λαι αντονές τοιείν], καὶ

αλιν (μι)) γινομέντν εἰς ταῦτα υναλίσκειν.

«ειαπιργίοις πὰσι και τοῖς πυργοις, καθ' δ

Notes explicatives. The finden: E.V.P. The:

👟 song my dg Ε. V. P. Th. On dit regulièrement προσάγειο \_ . . . . . . Polybe, I, xi.viii, 2. Τα: των αηχανημετων προσα-..... ulleurs. La leçon elvajuju, a pu se produire sous .... au à la ligne précédente. On pourrait penser égale-. . . A la marge dans l'intention de faire retablir el cocot, . . . . . . . de la faute diódors (deux lignes plus haut . est venu manifectului en la ligne qui commence par xii-. ...., on lit un, à la marge, chez Th.; cf. la traduct. lat.: z, ... do la laçon appoixéctua le vers d'Eschyle a hosph., 1033): . . equalmi comístim. Mais la correction égizeras proposés . . . . Schutz est vraisemblable. Puis, en rapprochant cette autre ς 😘 🚺 Μη Γεωτιώ δε τῷ ὑψει οἰχοδομείσθω (τὰ τείχη) 🤻 εἰχυσι 

αιστου Ε. V. P. Th. ¶¶ υπό των P. Th.: υπετών V.

Νη καταιτιστουσε ου δυτάμενοι τὰ βάρη φερειν παταπίπτουσεν

αργοματικε Γ΄ καταπεπισυσεν οι δυνάμενοι τὰ βάρη φερουσεν p. Th. Cf. au

το το το Είνει 110. Voy. les Notes explicatives. ¶¶ αυτών Ε.

1 16.

Janeson, my kat ixkobai.

🕶 😅 on pout penser que la rédaction originale était ici: δσοι

Nous avons transposé ici le

Appen, l'un le l'un notes Πειφοβόλων et Διθοβόλων, 1. 2. et la note.

Al l'un represente des tours plus élevées que le rempart comme c'était le cas, pour prendre des dominaient la courtine de la hau l'une de la hau l'une l'une l'une de la l'une de la l'une l'une de la l'une de la l'une de l'une

des tours aussi grandes que possible et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement introduire les pétroboles et les déplacer au besoin.

- 4. Les tours contre lesquelles l'ennemi pourra approcher des tours de charpente devront être hautes et solidement construites; on ne donnera aux autres que l'élévation nécessaire pour qu'elles ne puissent être escaladées. (5) En effet, celles qui sont trop élevées sont moins utiles; et elles s'écroulent plus vite sous les coups des pétroboles, ne pouvant résister à leur propre charge. Il faut donc plutôt s'occuper de faire les murs des tours plus épais, et employer à cela l'argent qu'on a économisé sur la hanteur.
  - 6. Dans toutes les courtines et les tours, aux endroits les plus

Podos, qui couronne la courtine en arrière des créneaux, se continue travers des tours au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de Il semblerait, à première vue, que ce sens de diódos convient bien Pour pouvoir transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le Portour de l'enceinte, les machines placées sur le rempart, il fallait bien les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de machines. Mais, si nous ne nous trompons, Philon n'entend point qu'on de pétroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, sont les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont machines d'environ 4<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de heur: il n'y a pas de place au haut d'un rempart dont l'épaisseur toau pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi des machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des ; il a percé d'embrasures les murs de ces tours: les ouvertures qu'il de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pennous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on P == see sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 80 mines et pétroboles do talent).

- Calidoeideis] Cf. III, 6, note Ελς ψαλίδας συγκλειόμενα.

Τοὺς πετροβόλους — μεταφέρειν] Cf. page 91, l. 15, Ανθιστάναι (ἀνιστάναι V. P. Th.) δὲ χρήσιμον πρὸς ἕκαστον αὐτῶν (il s'agit des machines de saiégeant) δύο δεκαμναίους λιθοβόλους οῦς δεῖ μεταφέρειν (καταφέρειν Τό.) οὶ (οὐ Ε. V. P. Th.) ᾶν καὶ οἱ πολέμιοι κινῶσί τινα τῶν πετροβόλων, ᾶν δύνη, ἀφεὶς (?: δύνηται φεὶς Ε. V. P.: δύνηται εἰς Th.) συντρίψης (?: συντρίψη Ε. V. P. Th.) πατάξας τὸ ὅργανον.

4. Λυπχοηπτότεροι] Le terrain lau pied de chaque tour est à l'abri des Projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle

mort.)

5. Τὰ βάρη φέρειν] Cf. p. 87, l. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων ἢ συγκρουστῶν ὡς μεγίστων, ἴνα δύνηται τὰ βάρη φέρειν: § ΙΧ, 2, Ανίσων γὰρ
οντων τῶν βαρῶν, — ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται.

Avalloxerv] Cf. III, 7, et la note Avalouma.

β. Λογομέτωποι] Απαξ λεγόμενον.

Mixos] La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires

ὰν αἰ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιθοβόλων, (λίθοι ἀργομέτωποι, πεπελεκημένοι ἐπὶ μῆκος τίθενται,) λίθω (δ') ὡς σκληρότατοι ἐκτίθενται προέχοντες ὕσον σπιθαμὴν καὶ διεστηκότες ἀ.τ'
ἀλλήλων τοσοῖτον ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν (page 82) ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αἰτῶν τὰ τείχη
μιδέν πάσγο.

[(7) Των δε τειχέων απάντων αι εκθέσεις και εγκλίσεις και τὰ επικάμπια και αι ρίαι άρμοττόντως τοις υπάρχοι σι τό-

ποις λαμβάνηνται.]

[(8) Καλ λίθοι άργομέτωποι πετελεκημένοι επί μίχος τίθενται.]

(§ V) Καὶ κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αὶ βελοστάσεις κατασκειάζονται, αἱ μὲν ὀρικταὶ, [ἐπίπεδοι καὶ κατώριχοι] αἱ δὲ ἐπίγειοι, πρὸς τὸ εἰριχωρίαν ἔγειν πολλὶν, καὶ τοῦς ἀσιέντας μὴ τιτρώσκεσθαι

membro de phrase 8,  $\lambda l \partial \omega = \tau l \partial \epsilon \nu \tau m$ , en retranchant  $\kappa m$  qui était en tête et en reliant par  $\delta \epsilon$  la suite. Sans doute omis par suite de la répétition du mot  $\lambda l \partial \omega$ , ces mots auront été retablis à la marge, puis réintroduits dans le texte, mais à une mauvaise place, et rattachés alors par  $\kappa m$  à ce qui précédait. (Voy. 8, les notes critiques qui se rapportent à ce membre de phrase.)

7 Kal (al) typhiang? To at oins (sic) E. V. al youins P. une main très récente a comblé le vide, dans E, par les lettres elogique , al elogymoias Paris. 2445. al elogymoias ms. de Leyde: al elogymoias dans le

texte et yoular à la marge, p. Th

8. ἐτὶ μῆκος Ε. V. Τh.: μῆκος P. ¶¶ τίθενται p. Th.: τίθονται Ε. V. P.
¶¶ De Rochas (Traité de fortification, etc., page 41, note!) proposait de transposer Απὶ ἰνθοι - τίθενται après les mots μηθέν πάσχη, phruse 6, fin. On a rétabli conjecturalement ce membre de phrase, un peu plus haut dans la même phrase, après τῶν λιθοβόλων (Voy. ci-dessus, 6, Notes critiques.)

§ V. xaroquyos p. Th. TT Entredos xai xarwigiyos retranché par (h. Graux (Fortifications de Carthage, p. 201, note 3). TT i roysios E. V. P. Th.: Entysios Graux (ibid.). TT signiyoslav Lysiv noldin xai etasent transposes à tort par (raux (ibid.) après les mots évasios; roquantites xod.

au parement, offrent une grande résistance au choc - Cf m, l, et la note fisting - or tion.

Friseria spoégories Cf 1, 2, note Existeria anna una yoular.
Asso - noolymis xil.] Il paraît qu'il existe encore a Rome un mur
constru t à peu près de cotte manière dans l'enceinte d'Honorius (Nilby, Le Mura di Roma, p. 334) et lu procédé de deseuse de même samille au § m., 1, et la note Ossis

Herpoficker] (f. 1, 2, note Herpoficker.

exposés aux coups des lithoboles, on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur; on y met aussi en saillie des pierres aussi dures que possible, dépassant d'une spithame (3/4 de pied) environ le parement du mur et espacées de telle façon que le projectile d'un talent ne puisse pénétrer dans l'intervalle: ainsi ces projectiles n'endommageront point les murs.

[7. Les saillants, les inclinaisons, les courbures et les . . . . (?) de tous les remparts sont déterminés par la nature des lieux.]
[8. Et on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur.]

## § V. Batteries de machines de tir.

Au pied des murs et des avant-murs, on construit, pour les machines les plus grandes et celles dont on a le plus, des batteries, les unes creusées dans le sol, les autres à fleur de terre: ainsi, on a du large, les artilleurs ne sont pas blessés et attei-

S V. Karwser] Au pied et en arrière.

Προτειχισμάτων] Cf. x, 6, et la note. Βελοστάσεις] Βελόστασις désigne le lieu préparé pour recevoir une machine de tir (le mot batterie, dont nous nous sommes servis dans la traduction faute d'une expression plus satisfaisante, éveille, à la différence de selógrages, l'idée d'un établissement ménagé pour plusieurs pièces d'artillerie): voy. § 1, 3, la note Belwr, où nous faisons remarquer que Béln désigne non seulement les « projectiles », mais aussi les « machines » qui servent à les lancer. Cf. IV, 2, Θυρίδας τοις αφιεμένοις καταπάλταις καλ το ετροβόλοις εν (τοις τοίχοις) των πύργων εν οίς αξ βελοστάσεις έχ τοῦ εσάφους κατασκευασθήσονταί: p. 96, l. l, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν περί τους τριαχονταμναίους πετροβόλους χαι τους χρησομένους (?: χρωμένους E. V. P. Th.) τοις δογάνοις τούτοις και τας βελοστάσεις αὐτῶν [Υνα ώσιν ες βέλτιστα πεποιημένοι (al marge de V.: ai marge de P.)] · των γὰο λιθοβόλων τούτων (?: ούτως Ε. V. P. Th.) εὐ πεποιημένων, και τῶν βελοστάσεων επί των επικαίρων τόπων κατά τρόπον επεσκευασμένων, και των χρησομένων αὐτών έντέχνων όντων, οὕτ' αν [γερροχελώνη] μηχάνημα οὕτ' αν στοά οιτ' (αν) χελώνη έφδίως προσαχθείη: Polybe, IX, XLI, 8, Καὶ τρείς ήσαν βελοστάσεις λιθοβόλοις, ων ό μεν είς ταλαντιαίους, οί δε δύο τριαχονταμναίους ξέβαλλον λίθους: Diodore, XX, LXXXV, 4, Επέστησαν δε και τοις ορμούσι των φορτηγών πλοίων έν τῷ λιμένι βελοστάσεις οίχείας τοῖς ξπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καλ σὺ, υίὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτφ πλίνθον, και θήσεις αὐτην πρό προσώπου σου, και διαγράψεις έπ' αύτην πόλιν την Ίερουσαλημ, και δώσεις ξπ' αὐτην περιοχήν, και οίκυδυμήσεις επ' αὐτὴν προμαχώνας, καὶ περιβαλείς επ' αὐτὴν χάρακα, καὶ δώπεις <sup>ξη'</sup> αὐτὴν παρεμβολάς, καὶ τάξεις τὰς βελοστάσεις κύκλφ: Maccabées, I, <sup>74, 20</sup>, Καὶ ἐποίησεν ἐπ' αὐτοὺς βελοστάσεις καὶ μηχανάς: 51, Καὶ ἔστησεν έχει βελοστάσεις και μηχανάς και πυροβόλα και λιθοβόλα και σκορπίδια els το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Léon l'Arménien, § XI. P. 817, l. 16 Bekker, Kojous te zul Belogt ageis. Comp. Nicetas Choniste,

nai altoug adillorg toog évartions tournatileir, rai, otar oi πολέμιοι πλησιαζωσι, μή άγρείοις γίνεσθαι τοις καταπαλταφέτας άδι νατοί ντας καταστρέψειν.

(\$ VI) "Ειι δέ πιλίδες πολλαι καταλείπονται έκ των πλαγίων πρός το δαδίως επεξέρχεσθαι, [1] και πάλιν άποχωροίντας γιμνά μη φαίνειν έπ' ασπίδα ποιοιμένοις την μεταστροφίν, και τον έξεληλι θώτα λόγον κατά την πρώτην πιλίδα κατά την δειτέραν σιντελοίντα την είσοδον, όμοίως δέ και τοις άλλοις πάντας οίτω ποιοιμένοις τας αποχωρίσεις. (2) Των δέ πιλίδων αι μεν σλολιαί, αί δὲ κλίσιν ποιούνται. (3) Πρό πάντων δὲ αἰτών οἰκούομήματα καιασκειάζεται, Γνα δισεμπρηστοί τε ώσι και έπο τών πετροβόλων μι συντρίβωνται, και οι πολέμιοι μ' πλυσιάσωσιν altais, en de tis nobems, bear pellonoir e regieral tires, pi σιμφανές ή τοίς πολεμίοις.

To adhlors E. V. P. Th : ad hlws (Miller, Journal des Sarants, 1873, p. 429). The algorithms of The algorithms E. V P. TT rangeling frag range neltagetas E V. P. Th (Cf. & rv. 1, Notes critiques) " zaraareequir Graux, I I, conjecturant à tort negangéquir.

§ VI. In analdas E. V. P. Th. In annula L. Dindorf (an Thesaurus, article Anni, ). . Il manque un infinitif dans le membre de phrase am Toy fielnke form koyov ark. " Tous alkous oxokiai al de (les mote varras οίτω = πελίδων al μεν manquent ) E.

2. xilary xheiger E V. P. Th. trad. lat. cangulams).

3. ветрізштві Р : ветрозштві Е. V.: ветроиштви, et a la marge averoldwrau, Th.

Andronic Commenc, p 365, 1 6 Bikker. Πηχανών δε κατασκειαί, άτηχοει εν τέλεον τα τών πετρών αφετήσια άπερ ὁ βαθινοις Ινδοόνικος ετεκταίνειο, τειχομάχια Ιτών βεδαστασιά τε καὶ δρικτήρα, Ετιτεχνωμένος. On trouve aussi chez Athenée. p 22, l. 11 Wescher, le n. et βεί στοσια: il nous semble qu'il y tient peut-être la place de xoiontania ou zoiontanis. Agiooranic, mot de même fermation que peronranic, se recentre une fois chez Philon, et il y di signe un lieu convert dans lequel un bener est installe p. 92. 1. 19 il s'agit di contre belier des assingés, jouint sur des rouleaux, At de negigeness dann - naugum - in tenna. Il expens, a mois écuden re (E. V.: écudétres P. Th.) mu nulve écuder F. V. P. é, cour Th.) reque inubartum, neuroexistar tas zoquais, the xirgue ordinarie roei (3:

rolled oil voe E. V P. . Home oil voel The huranniantle of four acres upio oranis ais aduatement upos to tots whiteras altot, unio, feftuara, we agadooratus (Th. agudoorata E. V. P.) aerreker tas akayas, (f. encore

р 97, 1. 16 d'en bas. Мауанцийног отипец; Прижин] Les machines, par ex. placées derriero l'avant-mur qui est bas, sont enterrees, en sorte que leur sommet ne dépasse pas la crete de ce mur Autavaliantea, l'Voy plusieurs exemples epigraphiques de ce m t cites

dans la Note critique sur xarmanaras, § 1v. l.
Advantoivene xarmatofasti) Lorsque l'assiegeant approche du pied du

gnent l'ennemi sans être vus eux-mêmes, et, lorsque l'assiègeant s'approche, les servants des catapultes ne deviennent point inutiles faute de pouvoir abaisser suffisamment leur tir.

## § VI. Poternes.

De plus, on ménage de nombreuses poternes dans les flancs pour faire facilement des sorties, et pour que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas obligés de tourner à gauche et de se montrer à découvert : une file sortie par la poterne n° 1 rentrera par la poterne n° 2, et toutes les autres files suivront le même mouvement.

2. Des poternes, les unes sont obliques; les autres font un coude. (3) En avant de toutes, on élève des constructions pour empêcher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent, que les ennemis ne s'en approchent et que, quand de la ville on doit faire une sortie, on ne le voie du dehors.

§ VI. Πυλίδες] Poternes. Cf. VIII, 8, Έπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθεντ κεραμεικῷ συνοικίας τῆς παρὰ τὴν το υλίδα: Polybe, VIII, κκκι, 8, Δίβυας, ὅντας εἰς τριάκοντα, σχολῆ καὶ μεθ τουχίας παρῆκαν διὰ τῆς πυλίδος: Dexippe, cité ci-dessous, § VII, 1, à la

à la mote Υπεξάγηται.

Επετών πλαγίων] Cf. 1, 2, et la note. — Maurice, X, 8, p. 245 Scheffer, Καλ πας απόρτια δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις πύργοις ἐχ πλαγίου στενὰ ἀνοίγεσθαι κατὰ τοῦ Εξίου μέρους τῶν προσαγομένων μαγγάνων ἐχ τῶν ἐχθρῶν, ἵνα πεζοὶ ἐξερχόμενοι ἐχ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χεῖρα ἀρμοδίως τῷ σκουταρρίω σκεπόμενοι καὶ τὰ τὰ μάγγανα.

Επεξέρχεσθαι] Ἐπεξέρχεσθαι, Ἐπεξιέναι, Ἐπεκθεῖν, Faire une sortie; Επεξοδος, Ἐπεκδρομή, sortie. Cf. 3, Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μέλλωσιν ἐπεξεναι: Thucydide, V, ix, 5, Αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν: IV, ix, 8, Ἐπεκδρομήν ποιησάμενοι, etc.: VIII, Lxi. 3, Ἐπεξελθόντων τῶν Χίων πανδημεί: Énée le Tacticien, xxiii, 1, Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λαθακούς ἐν νυκτὶ τοῖς προσκαθημένως πολεμίως τάδε προνοεῖν: 3, Ἐπεξελθώντες ἐπέθεντο παρ' ἐλπίδα τοῖς πολεμίως, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξελθώντες (ἐκ τοῦ Μεδιολάνου): XXI, xxiii, 6, Ἐπεξιόντες ἐμάχοντο γενναίως, πότε \* μὲν ἐπιθέμενοι νύκτωρ τοῖς ἐπικοιτοῦσιν ἐπὶ τῶν ἔργων κτλ., etc.: Décret de Lété de l'an 117 av. J.-C., publié par L. Duchesne dans la Revue archéologique de janvier 1875, Ἐπεξελθών Μάαρκος ὁ ταμίας: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς 'Ρωμαίοις

mur, on ne peut plus l'atteindre avec des catapultes placées au sommet, le mode de construction de ces machines ne leur permettant pas de prendre toutes les inclinaisons. Il faut donc se servir de catapultes placées plus de la embrasures (Cf. IV, 2, Μεταπυργίων εν οίς αι θυρίδες κατα εκυάζονται). — D'ailleurs, les catapultes devaient pouvoir tirer, au besoin, à un certain angle au-dessous de l'horizon, puisque Philon recommande de faire les embrasures καταξύρους εκ τοῦ κάτωθεν μέρους, § IV, l.— Sur les catapultes elles-mêmes, cf. les renseignements et les renvois de la note Λιθοβόλων, § III, 1.

<sup>\*</sup> πότε R. de Ph. et ms.: ποτέ L. Dindorf et F. Hultsch (p. 1064), H. G.

- (§ VII) Αι δέ δριττόμεναι τάφραι, έὰν μι ἱπομβρος ή ὁ τόπις, κατάξιροί τε καὶ ἱ τόνομοι κατὰ τοὶς άρμόττοντας τόποις
  γίνονται, ἐνα, ὅταν σιγχωννίωνται, πάντα (τὰ) ἐμβαλλόμενα τα
  μέν ἡμέρας τὰ δὲ νικτὸς ἐπεξίγηται τάλιν ἱ τὸ τῶν ἐνδον πο
  λιοοκοιμέτων.
- (2) Αί δε χαρανώσεις, εξω της πρός το τείχισμα λαμβανοίσης, εθθιαι πάσαι συντελούνται πρός το τον χάρανα δυσυνέρβατον καὶ δυσδιάσπαστον γενέσθαι δυσυπέρβατον μεν διὰ τὸ μηδαμώς μήτε ύπερβασιν έχειν τοῖς σκέλεσι . . . . . . δυσδιάσταστον δε διὰ τὸ και ελκόμενον τάσιν έχειν ναι ύπὸ τῶν γινομένων τοῖς καλφδίοις ενάψεων πρότερον ᾶν συντριβήναι τὸν κάλων ὅπερ γένοιτο ᾶν ἢ ελκισθήναι τὸν σκόλοπα τελέως. (3) Τίθενται δε καὶ εἰς τὸ στάδιον οἱ μέσου τοῖς μεγέθεσιν ὅντες χάρακες ,α χ΄.
- § VII. δριττόμεναι] δριττόμενοι Ε. V. P. Th. TT ή ήν Ε. V. P. Th.
- V. σιγχίνωνται p: σιγγάιωνται P. Th. TT Les mots πάντα εμβαλλόμενα ίπεξάγηται πάλιν ἐπὸ τῶν sont de les main sur grattage dans E. TT πάντα τα) εμβαλλόμενα [τὰ μὲν] ἡμέρας, [τὰ δὲ] εικτο, ὑτεξάγηται πάλιν κελ (que tout ce que l'assiégeant y jette de jour soit retiré de nuit par l'assiégél? Cf. Dexippos cité dans les Notes explicatives. TT ἐπὸ τῶν ἐνδον [τολιορκοιμένων]?
- 2. «Suppleez agynr après laugaroinns» Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 44, note 2), am e.w ing to ngoreixiona nepilau gavocans? AT naga ro (sprés ouvrelouvra) E. V. P. Th., noos to Vincent (papiers inédits). IT duadiaormoror (devant yerendae) E. V. P. διαδιάβατον, et en marge δυαδιάσπαστον, p. Th. 💌 Ινάψεων Ε V. P. trapfor Th. araipsor divers mes secondaires, et Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429) avec ce sens: «La corde qui se rompt lorsque les petites attaches sont brulées. Mais cf. p. 98, 1. 33, rais fraquent row agreeour. Bien qu'on ne signale point un troisième exemple du substantif Frances dans la littérature grecque, les deux que nous rencontrons chez Philon paraissent parfaitement authentiques le sens que prend étaux dans l'un aussi bien que dans l'autre passage, dérive tout naturellement de celui du verbe très unité luanto. 🕶 zálon] zálon E. V. P. Th. 🥞 lineatiques E. Th.: Elkedyna V. P.: Efekneddyna? The ax ] ax E. . cy x V - cx x P (dans P. comme dans U., le premier signe, que la typographie rend mal, est comme un a accolé a un yle a y y p. Th (trad. lat. mille sercental.

Ι τεξελθόντες πολύ καρτερώπερον άντιπαστιαξαντο 20. Τοιχόθεν Ι τεκθέσσης και τά τε τηχανήματα και τα γέρρα και τα χωματα τών Ρωστιαν ύπεπλα πρασαν. Thon Cassius, ΧΧΧΙΧ, τν, 4, Αναθαραήσαντες τής νικιος έπεξοδον – έποιήσαντο. Lucien, Coq. αχι, Αναθαραήσαντο δέ (οΙ πλουσιοι) όρωντες ώπο

## § VII. Fossés secs et construction des palissades.

Les fossés que l'on creuse sont, à moins que le lieu ne soit humide, secs et minés aux endroits convenables, afin que, lorsque l'assiégeant les comblera, tout ce qu'il y jettera soit retiré à la dérobée, tant de jour que de nuit, par les assiégés.

- 2. Les palissadements, excepté celui qui entoure l'avant-mur, sont tous plantés verticalement, pour que les palissades ne soient pas facilement franchies ni arrachées: franchies, parce qu'il n'est possible ni de les enjamber . . . . ; arrachées, parce qu'elles offrent de la résistance quand on les tire, et que, par suite de leur liaison au moyen de cordes, le câble se romprait (ce qui peut bien arriver) avant que le pieu ne soit arraché complètement.
  - 3. On compte au stade 1600 palissades de moyenne dimension.

Αποχωρούντας — ἀποχωρήσεις] Cf. [viii, 10, cité à la note suivante:]

P. 92, l. 13 d'en bas, Οὐχ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι.

3. Μη συντρίβωνται] Cf. 1, 6, et la note Πυλίδας.

Κατά τους άρμόττοντας τόπους Cf. 1, 2.

2. Ai de yaçaxwoeis xtl. (cf. les Notes critiques.)] Les palissades qui sont autour de l'avant-mur se trouvent au sommet de l'escarpe du fossé; dans cette position, on a l'habitude de les incliner vers le fond du fossé (elles

prennent alors le nom de fraises).

Toν zάλων] Le câble avec lequel on les tire.

των τειχών αγόμενα και φερόμενα όσα είχον έν τοις αγροίς και ήν τε είσφερειν δεη, μόνοι καλουνται, ην τε επεξιεναι, προκινδυνεύουσι στρατηγούντες η εππαρχούντες (Cobet, Var. Lect. p. 265, 2° éd., se trompe en disant composito επεξιέναι non est in tali re locus » et en écrivant εξιέναι).

Γυμνά μη φαίνειν] Cf. VIII, 3, Ωστε μήτε ψιλά τους έχπορευομένους φαίνειν Στλ.: [10, Τούς τε προσερχομένους είς το τείχος είς τα ψιλά τυπτήσειν, καὶ αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσθαι καὶ πάλιν τὰς ἀποχωρήσεις ἀσφαλῶς ποιήσεσθαι μη διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις.]

<sup>§</sup> VII. Υπόνομοι] Minés, c-à-d. munis de galeries de mine, partant de l'intérieur de la place et aboutissant au fond du fossé.

<sup>&#</sup>x27;Υπεξάγηται] Cf. Thucydide, II, Lxxvi, 1 (à propos du χωμα ou remblai que les Péloponnésiens avançaient contre les murs de Platée), Υπόνομον (οι Πλαταιής) εχ της πόλεως ὀρύξαντες χαι ξυντεχμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα ὑφείλπον αὐθις παρά σφας τον χοῦν και ελάνθανον επί πολύ τοὺς ἔξω, ὥστ' <sup>ξπιβά</sup>λλοντας ήσσον ανύτειν ύπαγυμένου αὐτοῖς κάτωθεν τοῦ χώματος καὶ ίζάνοντος αεί έπι τὸ κενούμενον: Dexippe, fragment 19, p. 186, l. 12 L. Dindorf (t, la des Historici graeci minores), Oi δέ Θράκες μέρος τι του τείχους διαχόψαντες όσον ες μέγεθος πυλίδος στενής, επεφόρουν κατά τοῦτο παρά σφάς οσαι νύχτες τὸν χοῦν.

<sup>3.</sup> Tiderrai - ax'] Ce qui revient à dire que les palissades ont en moyenne 0°,11 de diamètre; c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension Ordinaire. Note ajoutée par Ch. G.: Polybe, XVIII, 18, 9 (L. Dindorf): Eddiagnagros le Ya'oa; des Grecs, par opposition à celui des Romains. Rapprocher toute cette dissertation de Polybe sur les paliesades romaines et les palissades grecques. H G.]

(5 VIII Ετέρα δε τίς έστι τιργοποιία τοίτης οιδέν χείρον, 
εκ τῶν ἡιμκικλίων στισταμένη και τὰ κοϊλα πρὸς τοὺς πολεμίοις φμίνεσθαι, ἐν ϳ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ στνάπτειν
τοῖς πίργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αἰτῶν, και λαυβάνειν
ἀπ' ἀλληλών διάστημα τῆς ἐξω περιφερείας ὡσον ἄν ἐν τὸ πλάτος τοῦ ἐσω τοίχοι τῆς βάσεως (2) Απάντιν ὅς τὰς δοχοὺς ἐπὶ
τοὺς ἀρθοὺς τοίχοις ἐπιθετέον ἐστιν, ἔνα, ἐὐντερ ὁ τρὰς τοὺς
(page Εθ πολεμίοις καθύχων τοῖχος τιπτόμενος πεσι, μένωσιν
αὶ ἀροφοι καὶ δικώμεθα πάλιν οἰκοδομεῖν α΄τωὶς. (3 Ποιητέον
δὲ καὶ θυρίδας ... πελίδας) παρ' αὐτοὺς, ὑπτε μήτε ψιλὰ
τοὺς ἐκπορειομένοις φαίνειν μίτε ἐπὸ τῶν λιθοβίλων αἰτὰς
ἐκκόπτεσθαι. (4) Τὴν δε ἀλλην οἰκοδομίαν ἀκολούθως τοῦς πρότερον δεδηλωμένοις κατασνειμοτέον.

(5) Αίτη δε πριονωτη παραπλίσιον οί σα τιγγάνει ήν πολίειδον

§ VIII. older) older E. V. P. Th. TT humerhow P. p. Th. imeritary E. V. The fix ray quinterhow outerquery wave roles to the total lat. Its ut pars concava hostilus alacti net part des outantes V. P. Th.: denominates E. T. tas part E. V. P. Th. en, puredas cod. Parts grace suppl. of 244 tais partias?

2 Anartur de rais ? ras donors and? \*\* descurba E. V. P. The distribution Vincent (prayers medits. \*\* airca, E. V. P. Th. mires?

3. Scorda,] « Peut-être faut-il lire milida», poternes » de lluchas (Fra te de fortification, etc., p. 46, note 1). The Egger (ibid., note 2) ind. que une lacune apres nego aircois.

4. tov de diene olnod une (olnodoune se lit de la dans ge Th.

5. spearwith - hr - lerentower Th. " uera riva, le Lu, amer que le latan,

<sup>§</sup> VIII. Eréca — neoporosia] Reoporosia, synonyme de Trey er me, trace tef. iv. 3, note: On verra, au § xi, que le trace de rit jusqu'in par l'auteur, et a propos du juel il a, du reste, d'onté de combr av de ta la qui trouvent egalement leur application dans les autres traces d'ont il va s'occuper maintensit, est le système qui convient à la ferti n'alle in plane c'est donc le tracé normal et theorique, abstraction fa le les particularités que peut presenter le terrain. Ce premier sesteme est autre par Philon quantificades, (reixonaire, sans que, d'alleurs, lais l'ai actuel du texte, nous puissons à coup sir dire peurquei les presse que les prescriptions de Philon dans les sept paragraptes qui present et tra t à un tracé determine, nous le la voyons pas seulement de dans est trat à un tracé determine, nous le la voyons pas seulement de dans est surtout au § iv, 3, Touring, d'olong rès reixonoire, et site, l'airment dans cette consideration que, autant qu'on en peut joget par la surposition de chacun des divers traces du § vin, les dimensions des parties consposition des divers traces du § vin, les dimensions des parties consposition des divers traces du § vin, les dimensions des parties consideration que autant qu'on en peut joget par la proposition de chacun des divers traces du § vin, les dimensions des parties consideration que la consideration de la vin, les dimensions des parties consideration que la consideration que la consideration de la proposition de la proposition de chacun des divers traces du § vin, les dimensions des parties consideration que la consideration de la proposition de la proposition de la proposition de la peut parties de la consideration que la consideration de la consideration que la consideration de la consideratio

# § VIII. Tracés divers.

Il y a un autre tracé qui ne le cède en rien au précédent. Il se compose d'hémicycles à concavité tournée vers l'ennemi; les extrémités des arcs doivent s'adapter aux tours en se raccordant à leurs angles, et il faut laisser d'angle à angle comme diamètre de la circonférence extérieure une distance égale à la longueur qu'aurait le mur de base des tours à l'intérieur. (2) On fera reposer les poutres de tous les . . . sur les murs perpendiculaires, afin que, si le mur tourné vers l'ennemi est battu en brèche et s'écroule, les planchers restent et que nous puissions le rebâtir. (3) On fera aussi des embrasures . . . . . poternes auprès, de telle sorte que l'on ne montre point dans les sorties le côté non protégé par le bouclier et que les portes ne soient point enfoncées par les lithoboles. (4) Pour le reste de la construction, on se conformera à ce qui a été indiqué précédemment.

5. A ce tracé ressemble celui en forme de scie, qu'on dit avoir

titutives des tours et des courtines dans ce tracé, et indiquer à nouveau l'opportunité des embrasures, poternes, etc., dans le système. Cf. vin, passim.

Έχ τῶν ἡμιχυχλίων] Le tracé des hémicycles est applicable aux terrains accidentés. Cf. xi, 'Η δὲ ἐχ τῶν ἡμιχυχλίων (τειχοποιία) καὶ ⟨ἡ⟩ πριονωτὴ, ὅταν ὁ τόπος ἢ σχολιός κτλ.

Τὰ πέρατα τῶν τμημάτων κτλ.] Cf. 1, 4, et la note Κατὰ κύκλου τμημα συναπετούσας.

Tης εξω περιφερείας] La «circonférence extérieure», c'est la concavité tournée vers l'ennemi. Ainsi, les courtines sont circulaires, et le diamètre AB, ou CD, de la concavité qu'elles présentent à l'ennemi est égal à la large ur BC du mur de base des tours. Voy. la fig. 4 (à la page 206).

<sup>2.</sup> Ορθούς] Cf. 111, 6, à propos des courtines voûtées de Rhodes, Oi τοίχος οἱ μὲν ὀρθοί χτλ. Dans les deux passages, les τοῖχοι ὀρθοί sont perpendiculaires à la ligne fortifiée.

Κας Φήχων] Cf. 7, Το πρός τοὺς πολεμίους χαθήχον τοιχόχρανον: p. 92, l. 11 d'en bas, Ἐπιθετέον δέ έστι καὶ ταῖς καθηχούσαις πρός τὸ τεῖχος οἰκίαις προμε αχώνας: p. 100, l. 4 d'en bas, Τῶν μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήχουσα πλευρά.

<sup>3.</sup> Ψιλά - φαίνειν] Cf. vi, 1, et la note Γυμνά μη φαίνειν.

Αυτάς εχχόπτεσθαι] Cf. 1, 6, et la note Πυλίδας.
Τρότερον] C.-à-d. dans les sept premiers §§.

<sup>5.</sup> Πριονωτή ] Trace en forme de scie, applicable, comme le précédent, sux terrains accidentés: cf. ci-dessus, l, et la note Εχ τῶν ἡμιχυχλίων. Πολύειδον] Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionnements du bélier et de la tortue bélière, Εὐημέρει δὲ τῆ τοιαύτη τέχνη Πολύειδος ὁ Θετταλὸς, οὐ οἱ μαθηταὶ συνεστρατεύοντο Αλεξάνδρω Λιαδής καὶ Χαρίας. Cf. Vitruve, X, xix, 3, et vii, préface, 14.

Πρότερον] Ci-dessus, 2.
Δοχών επιβληθεισών] Cf. 2, Δοχούς — επιθετέον: 7, Δοχών επιτεθεισών: β. 87, 1. 29, Δοχούς διαθείς χαὶ στρωτήρας επιβαλών.

15 έχ. ut. T11

(í

- τη μετά τινας ιῶν ἐπικέρωι - ωνικίν τενταγώνους κατά τά διαων καθάπερ είρηται πρότερον ... Αυτουχευάσματα έσται.

🚙 τειχοποιίαν δοχιμάζουσιν, έν υ σε ύψης εξ δργυιών. (7) Τὸ δὲ πρὸς - .... καναμανον δεί μείουρον διπλούν κατα-\_ του υλων τυπτόμενον μηδέν πάσχη απέχον - τοριώθεντων ή δοχών έπιτεθεισών οίκοδο-

... Μες ισωτυντά καλτά τινας » Vincent (papiers in-Rechansev inventam ferunt Metaponti in (ici, en pportunis locis apud quos > , etc. (Trad. lat.) : wat-ûtre se restituer à peu près comme suit : \_\_\_\_\_ νη κατα τινας των ξπικαίρων τόπων προσήκει - κεταγωνους κατά τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων 4 14 is la phrase surtout reste douteuse à partir de ἀφ' ών.

.... h: prowr l'h.

.... vis vois uniquous zud jizov, qui gâtent le sens, ne seraient-τοιχοιοι επιθηχων ευίχος (§ VIII. 2). ¶¶ τοιχόχρανον Ε. was the la marge torgozogrov, p. Th. An melougor E. V. • • • 144 traduction que nous adoptons pour ce passage. and le le l'ailleure, suppose dans le texte primitif quelque chose ...... innere innere iva nel. Cf. ci-dessous, § x, 9, Odous [sic Rev. - γαι κρωτικος, πανας του πυμίζειν — ύσα προσήχει — δυνώμεθα: Athénée

macempanta) Si dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4 donne la restitution, on supprime le mur de gorge BC des tours, on obtiendra un trace qui présente, en effet, queique peu la forme d'une scie. Il semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits qu'il voulait renforcer, par une tour pentagonale dont les côtés étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il restait alors, entre la tour et la partie correspondante de l'enceinte, un couloir au l'ecuvrait à l'aide d'un blindage

été inventé par l'ingénieur Polyeidos. Dans ce trucé il convient de construire, en certains des points dangereux, des tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines. En jetant ensuite des poutres d'un mur à l'autre, comme nous l'avons indiqué plus haut, on obtiendra des dispositions analogues.

6. Il y en a qui préfèrent un autre système, dans lequel les courtines sont légèrement cintrées, ont cent coudées (150 pieds) de longueur sur douze (18 pieds) d'épaisseur et six orgyes (36 pieds) de hauteur. (7) Il faut faire la partie supérieure du mur se rétrécissant par le haut, double, assez résistante pour n'avoir rien à craindre des coups des lithoboles: les deux murs seront distants l'un de l'autre de huit coudées (12 pieds); à douze au moins . . . . . En fermant les . . . par le haut avec des voûtes,

6. "Αλλην -- τειχοποιίαν κτλ.] Système dit double (voy. 7, διπλοῦν), bon è employer pour les places qui offrent des saillants et des rentrants. Cf. Η δὲ διπλῆ (τειχοποιία), ὅταν κόλπους καὶ ἀναχωρήσεις ἔχη τὸ πόλισμα.

Exator πηχῶν] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la longueur de la courtine. — On peut calculer approximativement l'espacement des tours à Rhodes dans la partie de l'enceinte que Demetrios Poliorcète battit en brèche après avoir renoncé à l'attaque du côté du port. D'iodore, XX, xci, 8, ἀνεκάθηρε τὸν τόπον ἐπὶ σταδίους τέτταρας, δι' ὧν ελλε προσάξειν τὰς κατασκευασθείσας μηχανὰς, ὥστε γίνεσθαι τὸ ἔργον μῆκος μεσοπυργίων ἔξ καὶ πύργων ἔπτα. En supposant que les 7 tours aient eu chacune 60 pieds de front, il nous restera une longueur de près de 2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'intervalle de deux tours. A Carthage les tours étaient espacées de 200 pieds, selon Appien, Puniques, xcv. Une partie de l'enceinte de Jérusalem, que des tours distantes les unes des autres de 300 pieds. Enfin, cf. Vitruve, I, « Intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia ab alia sagittae missione, uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae erunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur. »

<sup>7.</sup> Καθήχον] Cf. 2 et la note. Τοιχόχρανον] Δπαξ λεγόμενον.

Μείουρον] Cf. Bélop., § IV, Αφαιρούντες καλ μύουρα ποιούντες καλ παντί Τρόπω πειράζοντες: Pausanias, X, xvI, 2, Πύργον — ες μύουρον ανιόντα από εύρυτέρου τοῦ κάτω.

Διπλοῦν — ἀπέχον θάτερον θατέρου] Cf., comme construction, Appien, Puniques, xcv, — Τριπλώ τείχει. Τούτων δ' ἕκαστον ην ὕιμος κτλ. 'διώροφον δ' ην έκάστου τείχους τὸ ὕιμος κτλ.

Δώδεχα.....] Le sens général de la phrase semble indiquer suffisamment comment on doit combler la lacune. Il faut sans doute lire que le double mur qui termine supérieurement la courtine doit commencer à douze coudées (18 pieds) au moins au-dessus du sol extérieur; de cette façon, en effet, la base qui est massive peut résister au choc du bélier.

Ψαλίδας] Cf. III, 6, note Εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα. Δοκῶν ἐπιτεθεισῶν] Cf. 5, et la note.

φασιν είφειν τον μηχανοποιών εν τζε μετά τινας τών ε τικέρων τόπων παρ' οίς και πίργοις οίκοδημείν πενταγώνοις κατά τὰ διαλείμματα τών μεσοπιργίων ἀφ' ών καθάτερ είρηται πρότεφον δοκών έπιβληθεισών ταϊτα τὰ κατασκειάσματα έσται.

(6) Παρὰ δὲ ταίτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοκιμαζοισιν, ἐν ἢ μικρὸν ἐκκλίνοντα τὰ μεταπίργια ψκοδόμηται ἐκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος, τὸ δὲ πάχος δώδεκα, τὸ δὲ ἵψος ἔξ δργιῶν. (7) Τὸ δὲ πρὸς τοὶς πολεμίοις καθῆκον τοιχόκρανον δεῖ μείοι ρον διπλοῖν κατασκειάζειν Γνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων τι πτόμενον μηδὲν πάσχη ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις ἀκτῶ ἐπὰ ἐλαιτον δὲ διόδεκα... ἄνωθεν εἰς ψαλίδας σιγκλεισθέντων ἢ δοκῶν ἐτιτεθεισῶν οἰκοδο-

comme a'il y avait έν τη Μειανόνια καλτά τινας. Vincent ipapiers inedits): · Quam a Polyido Mechanico inventam ferunt Metaponti in (iei, en marge, καιὰ) quibusdam opportunis locis apud quos. · etc. (Trad lat) The Cet alinéa pourrait pout-être se restituer à peu près comme suit: Ταύτη δὲ ⟨ἡ⟩ πριονώτη παραπλήσιος οὐσα τυγχάνει ην Πολύωδόν φασαν εἰρείν τὸν μηχανοποιόν, ἐν ἡ κατά τινας τών ἐπικαίρων τύπων προσήπει (?) πίργοις οἰκοδουείν πενταγώνοις κατα τα διακείαματα τῶν μεσο περγίων ἀψ' ών, καθάπερ εξητιαι πρότερον, δοκών ἐπιβεηθεισών, ταίτα τα κατασκετώρανα ἔσται. La fin de la phrase curtout reste douteuse à partir de ἀψ' ών.

6. reigonoilar E. V. P.: negyonoilar p: negyonoilar Th. Th. ogyiwr V. P.: dogwar E.: dogwar Th.

7. Les mots πρός τους πολεμίους καθήκον, qui gâtent le sens, no seraientils pas à retrancher? On pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent de ὁ τρος τοις πολεμίοις καθήκων τοίχος (§ viii, 2 ι. Τη τοιχοκρατοπ Ε. V. P.: τοιχόμαχον, et à la marge τοιχόχοπουν, p. Th. Τη μείσιρον Ε. Γ. P.: μίσιρον Τh. Τη La traduction que nous adoptous pour ce passage, sous toutes réserves d'ailleurs, suppose dans le texte primitif quelque chose comme καιασκειάζειν (έκανοι) ενα κτλ. Cf. ci-dessous, § x, 9, Οθοις [... κου τη μέριν — δοα προσήκει — διιώμεθα. Αιμένας τη με μαμάξηλατους, εκανός ενα κομέζειν — δοα προσήκει — διιώμεθα. Αιμένας

Tavra ra zaraoxeraouara] Si dans le trace à hémicycles, dent la fig 4

AAA R

Restitute in du trace à homicyone, d'après Philips

ns le trace à hemicycles, dent la fig d'donne la restitution, on supprime le mur de gorge RC des teurs, on obtiendra un trace qui presente, en effet, quelque peu la forme d'une soie. Il semble que l'elve d'is remplaçant ce retranchement inteneur, dans les cultrats qu'il vou act renforcer, par une tour pentagonale dont les cètes essent paralleles à ceux du mur bastionné il restait als rs. entre la tour et la parte correspondante de l'encentie, un coulor qu'il couvrait à l'aide d'un blandage en hois.

ou en jetant par dessus des poutrelles, on construit des corps de garde. (8) On ménage des poternes pour les sorties. (9) Au milieu des courtines, on bâtit des tours pleines pentagonales dans les points dangereux. [(10) Il arrive donc qu'on a un rempart double, qui est, de plus, entouré et protégé par des tours, de saçon à n'avoir rien à craindre. Lorsque l'ennemi approchera les masques des mineurs, les tours de charpente, les portiques, on pourra les frapper de flanc avec les lithoboles |\* et des béliers \* |: ainsi on brisera les uns, on renversera facilement les autres, et sans peine on fera périr |\* les mineurs et \* | ceux qui sont abrités sous ces machines. De plus, enlaçant avec des nœuds la tête des béliers, il sera aisé de les paralyser ou de s'en emparer. Puis on frappera par le côté découvert l'ennemi qui s'approche du rempart; et les assiégés pourront eux-mêmes faire des sorties et battre en retraite en toute sûreté sans présenter le côté découvert à l'ennemi. Tout cela, du reste, aura lieu aussi dans les autres tracés.] (11) Il faut faire les avant-

ταττε Νέρων, où Suidas interprète βαρών par τειχών, ce qui n'est pas une traduction absolument exacte. Comp. Josephe, Antiquités juives, XII, IV, 11, Ωιχοδόμησε δὲ βᾶριν Ισχυράν, en parlant d'une sorte de forteresse : Suidas, et autres lexicographes cités au Thesaurus, Πυργοβάρεις προμαχεώνες οι όχυρώτατοι τών πύργων, οù προμαχεώνες, si ce mot n'est pas susceptible d'un sens autre que celui qu'il prend d'ordinaire, n'a pas de raison d'être, tandis que la suite de la glose contient une explication excellente: Septante, Praume CxxI, 7, Γενέσθω δε είρηνη εν τη δυνάμει σου, καὶ εὐθηνία εν ταὶς πυργοβάρεσε σου: «Joannes Anagnosta de Excidio Thessalonicae num. 13, Λατίνον ουν ευθύς έν ταϊς πυργοβάρεσιν ευρηχώς τετρωμένον έναγχος κτλ. > (cité d'après Du Cange). Les tours pleines jouaient un rôle considérable dans les fortifications de Jérusalem décrites par Josephe. Voyez Guerre des Juifs, V, IV, 3, Πύργοι πήχεις είχοσι μέν είς εύρος, είχοσι δε είς ύψος, τετράγωνοί τε χαι πλήρεις ώσπερ αὐτὸ τὸ τεῖχος ὅντες -. Μετὰ δὲ τὸ ναστὸν ῦψος τών πύργων πολυτελείς ήσαν οίκοι κτλ. Τοιούτους μέν ουν πύργους το τρίτον τείχος είχεν ή : ibid., 'Ο μεν οὐν Ίππικὸς (πύργος) — τετράγωνος μεν ην, εὐρυς δέ και μήχος είχυσι και πέντε πηχών έχαστος (έχαστον?) και ύψος τριάκοντα, ουδαμού διάχενος. Υπέρ δέ το πληρες και ταϊς πέτραις συνηνωμένον - λάχχος ην χτλ.: ibid., Ο δε δεύτερος πύργος - το μεν πλάτος χαὶ τὸ μήχος Ισον είχε, τεσσαράχοντα πηχών έχαστυν, έπι τεσσαφάχυντα θην το ναστον αυτού ύψος. Επάνω δ' αυτού περιήτι στοά κτλ.: ibid., '() δλ τρίτος πύργος — μέχρι μέν είχοσι πηχών ναστός ην χτλ.

<sup>10.</sup> doxidas] Cf. IX, 5, et la note.

Eroas] Cf. x, 4 et la note.

Tα ψιλά (bis)] Cf. vi, 1, Γυμνα μη φαίνειν, et la note.

Αποχωρήσεις] Cf. VI, 1, Αποχωρούντας, et la note.

<sup>11.</sup> Προτειχίσματα] Cf. x, 6, et la note.

Tòν αὐτὸν τρόπον τοὶς τείχεσι] Ch. Graux, Fortifications de Carthage, P. 201, a proposé d'interpréter ces mots dans le sens de « paralleles au

αλτόν τράτον τοῖς τείχεσιν οἰκοδομοῦντας (12) Τὰς δ' ἄλλος οἰκοδομίας καὶ τὰς χαρακούσεις οἵας πρότερον εἰρήκαμεν ποιεχευν

(13) Είχεψεστάτι, δε έστι τειχο ισία και ασημένιαν ένανν έχοισα, έν ή τὰ μεταπέργια λοξὰ οἰνοδομεῖται . . . . καὶ πίψ σι έν αἰτῆ κατασκεταζονται τὴν μέν όξεῖαν, τὴν δε όμβεταν γενναιν ισιοίντες τὰς (page 84) προσηκοίσας πρὸς τὸ τεῖχος τὸ τεῖχος τὸ τεῖχος κὰκοδομηθεντες, [και] προσηγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήκος ἀμίνειν δίναιντο, (14) Τον αἰτον δε τρώπον και ἐν τοῖς στρατοπέδιας τειχο τοιι, τεον ἐστὶν, ἐων προσδέχη πολιοφείαν τινά.

(15) 'Τη δέ τοις άρχωίαις τειχοποιίαις δεί τοίς περγοις προεχειθέναι κατά μίαν γωνίαν, τά δέ μεσοπίργια οἰνοδομεῖν καθά τερ

etc., p 201, note 1;. IT wis manque dans p. et Th. devant la popirare.

13. lautinizationa E. \*\* porta, rominis sus audyroida, 100, to the ? A Papan de la conjecture radyroida, cf. \$ viii, 2. O 100 th. therace, radyroid todyros 7, Is have note note note a direct increases polynos in the polynosis polynos poly

14 rountez, (cf. N tes explicatives) roundézquia E. U. P. 14 Philon so sert que et la de la seconde parsitine, s'adressant alors plus particulière ment à triston (cf. p. 157 ci-desses et le titre, p. 174); exemples : la derture phrise du present lavre sur la Frincation (§ XII, 3); les exordes des lavres des les pouques et des Incumal que ... puis Briop. §§ 20, 25, 46; (Kochle Phiseum) (des 1, p. 87-88 p. 94, 1. 9 den bas. p. 84, 1. 12-13, 1. Saret dont extre p. 86 (vers de las) p. 37, etc. Vet Mathem). Pueumat. p. 84, 1. 18 p. 887, 1. 15 et. ... p. 11, 1. 10, etc. (Val. Rose).

the first of P. V. P. p. Is do Ih. First a do se produce sous l'adminente de La mandagerres, que post techt esquirante " nuberres E. V. P. more ser ous dans le texte, et en mange more resp. p. Th. " Ir podes P.

to method a crust of a country comme. Cf. 14, ch res misses roomes so mappy a spacement as a figure on trace

<sup>12</sup> por 17 1 and x - the part of proceeding, grown, pour ca

to him and our - the man are fined and not the piece, consequed to him to have to the same of the same

equited of one ( p. F. 1 2 Meen de coiso ren the nouse over to a forgant to a ig the range of more until united to a significant to a second to a seco

ter en anten CE EV. 2. et la come Lieu ciera.

Le le la con et la cra et la come la constantina que la constantina que la constantina que la constantina que la constantina de la constantina del la constantina de la constantina del la constan

murs aussi forts que possible, les construisant parallèlement aux remparts. (12) Quant aux autres constructions et aux palissadements, il faut les faire tels que nous l'avons dit précédemment.

13. Il y a un tracé très facile à faire et présentant une garantie suffisante, dans lequel les courtines sont construites obliquement . . . . . et, dans ce tracé, les tours sont placées de telle sorte que leurs deux angles adjacents au rempart sont l'un aigu et l'autre obtus; car, en les construisant ainsi, lors de l'approche des tours de charpente, elles pourront se secourir les unes les autres. (14) C'est de la même façon qu'il faut retrancher votre camp, lorsque vous vous attendez à y être assiégé.

15. Dans les fortifications à l'ancienne, il faut faire saillir en avant les tours en présentant un angle à l'ennemi, et bâtir les

dans l'état de mutilation de notre texte, on ne le devine guère. Cf., en tout cas, xi, 'Η δ' ἀρχαία (τειχοποιία ἀρμότιει) τοῖς περιφερέσι χωρίοις.

Προεχτιθέναι χτλ.] Cf. 1, 2, et la note Έχτιθέντας χατά μίαν γωνίαν. Καθάπερ εν 'Ρόδω] Cf. 111, 6, et la note.

Επάλξεων] Le mur crénelé couronne le rempart. Il se compose de deux Parties: 1° un mur inférieur ordinaire qui ne peut guère dépasser un mètre élévation; 2° au-dessus de cette base, des parties pleines (merlons) alter-Dant avec des fenêtres (créneaux). Le défenseur se met au créneau, la Partie supérieure du corps seule découverte, pour lancer son trait sur 1 sassaillant; puis il s'abrite derrière l'un des merlons voisins. Dans l'in-Exiption des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Atticar., t. II, n° 167, du IV° ele av. J.-C., ἐπάλξεις (l. 54) désigne l'ensemble du mur crénelé, et (1. 56 et 77), le mur inférieur continu; συρίδες (1. 55, 56 et 76), sont les créneaux proprement dits; le mot qui désignait les merlons se rencontre point. Enalşus garde ce sens général chez la plupart des teurs. Chez Thucydide III, xx1, 2, Διὰ δέχα ξπάλξεων πύργοι ήσαν, il ble probable que ἐπάλξεις désigne les merlons. Chez Josèphe, Guerre « Juifs, V, IV, 2, Εὶς εἴχοσι πήχεις (τὸ τεῖχος) ἀνέστη, καὶ διπήχεις μὲν Επάλξεις τριπήχεις δε τους προμαχώνας είχεν, ώς το παν υψος είς είχοσι \* Ενας πήχεις ἀνατέτασθαι\*, le mur inférieur continu prend spécialement le de ξπάλξεις (= τύρσεις, ibid.. 3, bis), tandis que les merlons s'appellent - μαχώνες (de même, ibid., 3, bis). Philon emploie προμαχώνες dans le Eme sens: p. 102, l. 17, Πρὸς τὰ πέρατα αὐτῶν (il s'agit d'échelles de Φε de) ἄγχιστρα προσάπτονται, ἵνα, ξπιρριπτομένων τῶν ἄχρων, ξπιλαμβάτων προμαχώνων: p. 91, l. 3 d'en bas, Επάραι το τείχος (ού) καθελόντας τους προϋπάρχοντας προμαχώνας, άλλ' ξπ' αὐτών την οἰχοδόμησιν τε εποιημένους και άλλους άνωθεν κατασκευάσαντας κιλ. (le mot προμαχώνες Tevient encore deux fois dans la suite de la phrase, toujours avec le même sens): p. 92, l. 12 d'en bas, Ἐπιθετέον δέ έστι καὶ ταὶς καθηκούσαις πρὸς τείχος οίχιαις προμαχώνας (ού προμαχώνες prend cette fois un sens peutêtre plus général). D'autre part, Philon donne à ênálteic (ainsi qu'à ênaltic: cf. p. 97, l. 20, Επαλξιν έπι του χάρακος θέμενος) le même sens général que l'inscription des murs d'Athènes et que les auteurs autres que Josèphe: III, 4 et 5, (Μεταπύργια) κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα —. Τινὰ δὲ τῶν μεταπυργίων συντελούνται — ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ ου. Dans le

<sup>\*</sup> arariras Jai Rev. de Phil.: ararerás Jai éd. Bekker (Teubner), t. VI, p. 18. H. G.

(§ IX) Τοῖς δὲ πύργοις τὰ μεταπίργια οὐ δεῖ σι ναγαγεῖν. (2) Ανίσων γὰρ ὄντων τῶν βαρῶν, οἰχὶ αὶ αἰταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς πλίνθοις γίνονται κατά τε τοὶς πίργοις και (τὰ) μεταπίργια τοἱτων δὲ σιμβαινόντων, ὑίξεις ἐν τοῖς τείγεσιν ἔσονται, καὶ, ἐὰν πέση τι τῶν μεταπιργίων, ἐ ιισπάσεται τοὶς τοίχοις τῶν βαρῶν.

ερδόδω Ε: εξιβόδω V.: εν Ύνδη Th. ΥΠ κατεσκείασσαι Th. ΥΠ II faut peut être lire quelque chose comme Των δε επάλξεων τα, μεν ι ειστάσεις δεί ποιείν τριών (σπιθαιών τῷ εψει (ου τῷ βάθει), τὰ δε πάχα, τριών πλενθέων κτλ. ΥΠ ἀποκυπτωνεαι] ἀποκύπτονται Ε. V. P. Th.

16. Ποὺ δε τῶν] πρὸς δὲ τῶν P.: προς δὲ E. V.: πρὸ δε p. Th. ¶¶ προοιποδομείν] προωποδομείν P. πρωμποδομείν Th.: πρωπποδομέν (avec au-dessus du circomlexe) V.: τροωποδομήν E. ¶¶ En regard de la ligne τρομώνου, πάπὸ Ισο-, à la marge, chez Th., «f. ιπο. sub» ¶¶ Ισχεραν ποι στεοτάν Th.

§ 1X, 2. βαρών marge de p. et de Th. βαρβαρών Ε. V. P. texte de p. (βαρβαρών) et de Th. ¶ τοις πλίνθοις P. Th. ταὶς πλίνθοις Ε. V. ¶ πετινοις Ε. V. P. Th: θεμελίοις Egger (chez de Rochas, Traite de fortification, etc., p. 52, note 1). ¶¶ τα αγουτέ devant μεταπέργια ανές p. et Th. ¶ τών βαρών Ε. V. P. Th: τών πιργών Egger (thid., note 2) et Vincent (papiers inédits). Τών βαρών aura peut-être eté mis à la marge de ακ on trois lignes plus haut comme correction de la variante τών βαρβάρων, et sera venu prendre ici par erreur la place de τών πύργων.

passage qui nous occape, par tou la acteur ta, inoctanes, il faut sans doute entendre le mur inferiour continu (= to l'inique de l'inscription, = ta, l'inique au toquis de Josephe). A Jerusalem (Joséphe, l. l'), cette partie avait deux condées (pres de l'') de hinteur. De nième à Athenes Inscript estee, l'id. Kai tou la alignature ono ar g'eliment, aux alier le dux tellou ali logalifati de la literation de la literation de l'eliment de l'inique de l'inique de l'inique au la monser, d'après cela, que Philon, prescrivant la mème dannessen avait dù écrire tomir nodor. Mais nous sommes partes à criore que l'Anonyme de Ryzance (§ xii, 3) a emprunte à l'hibra — il lui a fait biancoup d'autres emprunts — li dimension de très spillicaies qu'il resis paraît affecter a la meme partie du mar crenelé. Tas de l'il rous reguir

courtines comme elles l'ont été à Rhodes. En ce qui concerne le mur crénelé, il faut en faire la partie inférieure de trois .... briquettes, afin que les défenseurs puissent lancer leurs projectiles par dessus et frapper ceux qui s'approchent de l'avant-mur, et que le mur crénelé (?) soit difficilement démoli. (16) En avant des tours carrées, il faut en bâtir d'autres triangulaires, attenantes aux premières, massives et en forme de triangle équilatéral, afin que les projectiles des lithoboles, arrivant sur l'angle saillant qui est massif et résistant, soient déviés et ne renversent point les tours.

## § IX. Détails de construction de tours.

Il ne faut pas relier les courtines aux tours. (2) Car, par suite de l'inégalité des masses, les parties en briques des tours et des courtines n'ont point entre elles la même cohésion que les fondements; or, cela étant, il se produira des lézardes dans les remparts, et, si quelqu'une des courtines vient à s'écrouler, elle entraînera les murs des tours dans sa chute.

ξπάλξεις - ὑποβλέφαρα ἔχειν οὐκ ἔλαττον ἔχοντα τὸ βάθος σπιθαμῶν τριῶν. (Le reste de la phrase, que nous ne citons pas, nous paraît porter uniquement sur eyywrlous, « des créneaux munis de petites traverses de maçonnerie en retour, comme à Pompéi, selon l'interprétation de A. de Rochas, Traité de fortification, p. 156, note 1.) Υποβλέφαρα, mot qui ne se retrouve pas ailleurs, est peut-être une altération de ὑποβλήματα, et, de tonte façon, nous paraît correspondre à ràs unocracus de Philon. — Ainsi, Philon dirait de faire la partie inférieure du mur crénelé de trois spithames (2 1/4 pieds), de façon que les défenseurs puissent lancer leurs traits par-dessus, en s'avançant devant un créneau (Υνα ὑπὲρ αὐτῶν - τῷ προπειχίσματι); et, pour que le mur crénelé soit difficilement renversé (al δ' ίργωδώς αποχόπτωνται), de lui donner une épaisseur de tant de briquettes (.... nliv3(wv). Les Grecs, selon Vitruve, II, III, 3, et Pline, Hist. Natur., XXV. xIV (XLIX), 170, se servaient de deux sortes de briques, les unes et les autres carrées, de 1 1/4 pied (πενταδώροις) ou de 1 pied (τετραdunois). Dans l'inscription des murs d'Athènes, les briques dont il est question sont les tétradores, selon le calcul d'O. Müller, De muniment. Athen., p. 52-53. Il doit s'agir ici chez Philon de cette même espèce de briques: ce sont les petites, d'où le terme πλινθίων, et non πλίνθων; et une épaisseur de trois pieds semble bien suffisante pour le mur crénelé. Voy., comme conclusion de ces considérations, la restitution que nous avons tentée dans les Notes critiques.

<sup>16.</sup> Στερεούς, Στερεάν] Cf. 9, note Πυργοί βαρείς.

Διδοβόλοι] Cf. 1, 2, note Πετροβόλων. Παράφοροι] Cf. 1, 5, et la note.

<sup>[</sup>IX, 2. Βαρών] Cf. IV, 5, et la note Τα βάρη η έρειν.

Evdégus] L'idée est claire: les tours étant plus hautes et, partant, d'une masse plus considérable que les courtines, le tassement sera moindre dans

- (3) Lorigan da de dei rois lidors ror funtindowr rioger τίν έξωθεν περιφέρειαν καταμετοήσαντα, και πολο αλτήν λυβολείς Ething : xaragzet aganeror diadoi vai rois higoropois, ina el eppiis και ταχί έργαζονται' και έσοντοι οίτως συνεχώς οίκοδομοι μενοι. πάλεις τε ίσγιροί διά το τέν ολκοδομίαν αίτων τριαίτιν γίνεσθαι zai đià (tà) rav netpolikur tù, nhrya; napagion; genduireir un ur elker tore libore urder ' fwer yup eini tegon i Erdo-Dév eige.
- (4) Let de vois yennaines nai vois étuden redeuirous lidous ώς μετίστοις και παγιτάτοις και αγροτόμοις είναι.
- (5) Τών δέ βαρών και τών πίρχειν πάντειν κάτωθεν παρά τάς γωνίας τοίχους άπτομένους άπουν των γωνιών προοιποδομείν, δια
- 3. Rataustphaarta P. Th., Ratausongarta E. V. C. Schitors E. V. P. indicates The and office E. V P. office Th. and officeron E V P.: alundanoineva Th. \* Tikes te layenne E. V. P.: Tokes te layenne Th. voles is layoon? \*\* yested an Th.

4. experences | experierors competure de seconde main dans le cod. Lugdun. Vossian, grace, in 4°, nº 71.

5 ni nul rolymr dans le texte et rio; or à la marge, p. Th. ( riv; or Th.). To midower Th. . . f. Toodon . avec renvol & Toodon ofouris, Th.

les courtines que dans les tours. L'expression de cette idee dans le texte qui nous est transmis est confuse

theushing, Han box, Les fondations et les parties informeures du mar doivent ton ours être construites en pierre, à cause de l'humilite. Le texte suppose ici que les parties superieures des courties et des tours

sont en brique Cf. 1, 4, et la note Handisers. Bupas | Sur le seus special de ce mat, voy, viii. 9, note Her; le Buche; An surplus, co seus no pous parent par cenvener ne. ci Notes crete, tes-8. Humedordour accept) (f. 1, 2 et 3

Hang you, Cf t, 5, et la note.

Lupokus zikir es | Paterns en bins. 1 f. Belop , \$ xLIII Kiel'y-Ristow. three xaurrer Busharr miras (il sight de bandes d'airain à faire les resports) reactive root fusione granes that, en parlant des meurs han is. Apunition, nurrodes 2000, for Eustava: Horon, Bilop , & xx Kochly-lin-Blow = p. 96, 1 5 Wester, 'Il de gomes; instan roads for toures. Lusolan (Wester, Intoucus ms de Mins Indones P. V. Indones marro do The et ha - Rust I dei zaranzerene enmer in ABTATZ ung epmaитыр игд. ист трестител вигорогововые тех у выседе.

Imporonor, On peut se rendre compte, en hant l'article incor a , du Thesaurus, que les anciens ont attache a cet a lucrif, entre autres sens. c.lui de « tres dures » (en parlant de pierres ou de roches). I est dans o-

some que l'hilon a du l'employer ic. cf. en effet, dans deux passages at logues à commet, iu. 1. la rairent some, et iv, a 189 a co, grangeter a chillones cher l'hilon, le verla armenuel. Bép. \$ xxxvii. presente le sens, qui lui est maturel, de comper l'extremite d'une peces, et se neces roun, if id, disigne cles partes compess : )

- 3. Pour la taille des pierres des tours semi-circulaires, il faut mesurer la circonférence extérieure, et établir d'après celle-ci des patrons en bois que l'on remettra aux tailleurs de pierres, pour leur permettre de travailler bien et vite. Les tours se construiront ainsi sans interruption, et la ville sera forte, par suite de ce mode de construction des tours, et parce que les projectiles des pétroboles glisseront, sans que les pierres cèdent, vu qu'elles sont plus larges en dehors qu'en dedans.
- 4. Il faut que les pierres d'angle, et que celles du parement extérieur soient aussi grandes et aussi épaisses que possible et en roche très dure.
- 5. Au pied et en avant de toutes les tours pleines ou autres, le long des angles, on construira des murs qui viendront s'ap-

Εποών] Cf. VIII, 9, et la note Πύργοι βαρεῖς.

Υπόστασιν] Cf. x, 6, Θετέος δέ έστι πρὸ τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης (τά Φρου) ἄνευ προτειχισμάτων ὁ χάραξ, ἵνα ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης.

Βακεί x, 2, et la note Παράστασιν.

Εροτείχισμα] Cf. x, 6, et la note.

Τος — μη υπορύττωσιν κτλ.] Cf. (?) ce procédé de l'Anonyme de Byzance, λας Είνους κολυτώσουν κατὰς κυρον νυκτός ἀνορύξομεν — τὸν δὲ ἐκεῖθεν Επὶ τὸ τεῖχος, ὡς μὴ ὁαδίως τὰς χελώνας κατὰ είχους προσιρέρεσθαι, ἀλλὰ προσκόπτειν νῦν μὲν τῆ τάφρω, νῦν δὲ καὶ πρὸς τῷ τείχει χώματι.

τος το τείχει γωματι. Υπορύττωσιν] Υπορύττειν signifie ordinairement chez Philon, comme chez autres écrivains, creuser une galerie sous le rempart ; ex.: 1, 1, σιχουσμουνία, πουγούς σεργατικαί τὰ τείχη: p. 99, l. 10, Δεὶ δὲ ἀσφαλοῦς, — ενα μὴ — ὑπορύττηται τὰ τείχη: p. 99, l. 10, Δεὶ δὲ ποσακους, - του μη συνακους χρησθαι καθάπερ και νῦν χρωνται μεταλλεύοντες: p. 97, l. 26, Τοὺς ξπιτηδείους τόπους ὑπορύττειν: p. 91, Πρὸς δὲ τὰς μεταλλεύσεις ὀρυκτέον ἐστὶν ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ προτειχίσματος ίχανην τάφρον Ισηλικόν \* κατά βάθος τῶν θεμελίων τὸ γης, ενα φανεροί γινόμενοι οί υπορύττοντες έαδίως διαφθαρώσι καί Σετι τῷ τείχει πλησιάζωσιν. Par exception, dans le passage qui nous pe et dans celui d'Athénée cité à la note qui suit immédiatement celle-(Δοχίδας), ὑπορύττειν prend le sens qu'a proprement διορύττειν, « saper le du rempart en y attachant le mineur. Cf. l'Anonyme de Byzance, ΣΙΙΙ, 2-5 Köchly-Rüstow: Διορύττουσιν οἱ πολιορχοῦντες τὰ τε/χη τοὺς λίθους τοῦ τείχους στοιχηδόν λαμβάνοντες η μεγίστους όντας καταλαξεύονείς δε τους εχείνων τόπους όρθίας δάδας η και των άλλων ξύλων τα επιτή-Ε το υπιπτάνοντες το υπερχείμενον της οίχοδομης υπερείδουσιν, ενα μη άθρόον Ε Ε ΣΕχθέν καταλάβη τους διορύττοντας. Επειδαν δε ίδωσι το τείχος πτώσιν ες τε ε λούν, ανάιμαντες τὰς δάδας και τάλλα των ξύλων αναχωρούσι των δέ ξελων ύπο του πυρός αναλωθέντων καταπίπτει το τείχος. Ποιούσι δε τούτο το τε μέν ἀσπάλαχος δίχην την γην ύπορύττοντες μέχρι τοῦ τὸ τεῖχος ὑπὸ Υήν εππλαβείν, εχείθεν την αρχήν ποιούμενοι του δρύγματος, ένθα φθάνειν αθυνατούσιν οι από των τειχών βαλλόμενοι λίθοι και των βελών όσα χρήσιμά <sup>βατι</sup> κατά τῶν πολιορχούντων πυτέ θὲ τὰς διωρυχτῆρας χελώνας καταπχευάσαντες και έχ του φανερού ταύτας τῷ τείχει προσάξαντες τὸ τείχος δι'

<sup>\*</sup> laquixor Rev. de Phil., comme P. V.: loquixor E. Th.

ξπόστασιν έχωσιν οἱ κινδινεί οντες, καὶ [προτειχίσματα περὶ αἰτοὶς ἔ χάρακα κατασκει άζειν ἵνα], ἐὰν ⟨τὸ⟩ προτείχισια πέση καὶ ἐντὸς αἰτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ἱ ιορίττωσιν αἰτοὶς προστιθέντες τὰς δοκίδας.

(§ X) 'Ορικτέαι δέ είσιν έν πάσαις ταῖς τειχοποιίαις οὖα ελάττοις τριῶν τόφρων, ὧν δεῖ τὴν μέν πρώτιν ἀπέχειν ἀπὸ τοῖ τείχοις πλέθρον, τὴν δὲ δειτέραν ἀπ' αἰτῆς πήχεις τετταρίαωντα, τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀπὸ τῆς δειτέρας. (2) 'Ανὰ μέσον δὲ τῶν δια-

à la marge. ¶¶ ἔχωσιν (bis) Ε. ¶¶ μὴ ὑπορύττωσιν (voy. les Notes explicatives) αὐτοὺς (τοὺς πύργους)?

§ Χ. δρυκταί Ε. V. P. Th.: δρυκτέαι Graux (Fortifications de Carthage, p. 199, note 3). ¶¶ πρώτην P. Th.: πεαώτην Ε.: πεώτην V. ¶¶ ἀπ' αὐτῆς Ε. V. P. Th.: peut-être ἀπό ταύτης ου ἀπό τῆς ⟨πρώτης⟩ (ἀπό τῆς ᾶ?).

αύτων διορύττουσε, τὰ δμοια τοις εξημένοις διαπρατιόμενοι. Επειδή δὲ τὸ τειχος κατεγεχθεν οἱ πολιοικοίντες ίδοιεν, σεν μερίστη βοή κατὰ τοῦ πατενεχθέντος τείχους συνέρχονται. Καὶ ἡ μὲν τῆς διώρυχος αΙτία τοιαυτη. Cf. Χελώναι διορυπτρίδες à la fin de la note qui suit.

.toxidas] Encore aujourd'hui, quand te mineur veut faire brèche à un mur mal flanque, il va, pendant la nuit, s'établir au point où il est le



Tortue pour les mineurs.

mieux défilé, et il se couvre avec un abri composé de madriers en chêne qu'il place dans une position inclince le long du mur. Ce masque s'emploie surtout dans les attaques brusquess Dans les attaques pied à pied, les anciens employaient un systeme analogue, mais tout monte à l'avance; cetto machine, qui samenait sur des roulettes jusqu'en pied du niur, est que pelce clez Palcu Amda., inais general ment Years conston par les autres auteurs (f iv, 2. Orms ar zmajriom in, Touridené reg Jourdag: VIII, 10, [Ics te jug aggardenerus donidus - la toi mausini TURTOU EYES TOIS LI DOBOLOIS p 93-4, The de therenores

απο τοι τειχοις τι γειτικι, και αιτών τας donide, και τως προστιθεμένω, Εκ του πλαγοια κίτμοκας τι τεικτας τοίς λιθοιθούοις οι du i fote σεντοιβείς και απορούτετεν άπο τοι τείχαις p. 97. 1 14. Κατα του, απθετεστατους το του, άπο καιμακών και ποσστιθεμένων δοκίδων την πρώτη ποιήσαι προσβολην. Cf. d'autre part, l'Anonyme de Byzanee esté à la note qui précede pliquer contre le sommet de ces angles. De la sorte, les défenseurs auront là un poste; et [on les entourera d'un avant-mur ou d'un palissadement: de la sorte], si l'avant-mur tombe et que l'ennemi se trouve au-dedans de cet avant-mur, il ne pourra saper les tours en approchant les masques de mineurs.

## § X. Fossés.

Dans toutes les fortifications, il ne faut pas creuser moins de trois fossés. Le premier doit être à un plèthre (100 pieds) du rempart, le second à quarante coudées (60 pieds) de celui-ci, le troisième à la même distance du second. (2) Dans les intervalles

celle-ci: Athénée, p. 19-20 Wescher, Τὸ δὲ τῆς ὀρυκτρίδος χελώνης γένος τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον ψκονόμηται (lire ψκοδόμηται?), τὴν δὲ ἔμπροσθεν ὀρθὴν ἔχει προσαγωγὴν, ὅπως προσελθοῦσα πρὸς τὸ τεῖχος ἀπαρτίση κὐτῷ, καὶ μὴ παρεισπίπτη ἀπὸ τοῦ τείχους τὰ (lire τὰ ἀπὸ τοῦ τείχους?) ἀφιεμενα βέλη, ἀλλ' ἀσφαλῶς οἱ ὑπορύττοντες ἐν αὐτῆ ὄντες ἐργάζωνται: Apollodore, Poliorcét., p. 143 Wescher, Ἐπὶ μὲν οὐν τὸ ὀρύξαι, τοιαῦτα τῷ τείχει παρατίθενται ξύλα ἀποτετμημένα πρὸς ὅνυχα, ἃ τῷ τείχει ἐφαρμόζει ἰρειδόμενα. Le même Apollodore, page 138, dern. ligne Wescher, appelle ces mêmes tortues χελῶναι διορυκτρίδες. Voy. à la p. précéd. la fig. 5, empruntée à Héron le Jeune, p. 218 Wescher.

§ Χ, 2. Διαστημάτων] Cf. 5.

Τας δὲ παλιούρους (τὰς μὲν συ) σχάπτοντας εἰς τὰ (δια) λείμματα χαταχωντύνως, τὰς δ' ἐχχόπτοντας εἰς τὰς ἐγχώσεις τῶν τάφρων χαταχρῆσθαι.

Teclarrialo, Talarrialov Cf. 4, et la note.

dans tout le reste du passage, Philon compte, au contraire, les fossés de declans en dehors.

1. 5 Wescher, Η δε συριγξ, εν ώ εστιν ή διώστρα και το χελώνιον και ή χεε 🔾 , επί μεν των εύθυτονων συριγξ κεκληται, επί δε των παλιντόνων κλι-Philon emploie ici l'expression συριγέ même en parlant de pétroboles, qui sont, d'après le même Héron, ibid., § 111 = p. 74, l. 8 Wescher, des machines palintones. Ailleurs, au livre des Bélopoïques, il désigne ette pièce du pétrobole par son nom technique, xliuaxis. Il nous donne le moyen d'en calculer la longueur: § x1 Köchly-Rüstow. Της δε κλιματίσος τον εστον ευαρμοστείν μάλιστα έφασαν δέκα και εννέα διαμέτρων γενούμενον. Or, le diamètre » en question, qui sert de module pour la nstruction de toute la machine, de quelque grandeur qu'elle doive être d'ailleurs, est, d'après les mss. de Philon, ibid., § vi, de 21 doigts. On Obtient donc 339 doigts, soit sensiblement 25 pieds pour la longueur du canal dans le pétrobole d'un talent. Or le texte ici porte 12 coudées (18 pieds) seulement. Le désaccord n'est qu'apparent. Il faut considérer que, le pétrobole d'un talent tirant à 45° environ avec l'horizon, son canal, de 25 Pieds de longueur, a pour projection horizontale une longueur de 17 à 18 pieds, ce qui nous ramène à la donnée du texte.

Σχυτάλη] Cf. Héron, Bélop.,  $\S$  x Köchly-Rüstow = p. 84, l.1 Wescher, Της οὖν τῶν ἀγχώνων βίας ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖ καὶ τὴν καταγωγὴν ἰσχυ-

στιμάτων έτι είνοσιοντώ πίγεις το πλάτος σκόλο τας κατα τέξαι iai opiquata noitger vai radiotoor gettergai, ira ti) talarriaim resposably Bear in Exposer, Ear the rowing rappor roceti-(page 85) googe of rollmor dideration for region tot ratesτιαίοι τετροβόλοι ή σορι; ξ, ή δό σχιτάλη τεττάρων πιχών, ώσες παράστασιν οίγ έξειν τοῖς περιάψουσι τον όνον, (3) Ποιιtior d' fort tag taggons as Baditaras, vai un flattor tà el pos idonizorta negir (4) [Todoiter zai tomiter tagger iotγθεισών (Οίτο γάο) οίτε χωσθίσονται ταχέως, ό τε ταθαντιαίος τετρολόλος, ός έστι σφοδρότωτος, ή οίε αφίξεται πρός το τείγος " έχλιτος ών αντιτιπτίσει, αί τε στοαί ού πλισιάσοισι τη τόλει, ή τε κριής, καν τινές αυτών γωσθώσιν, οι δενήσεται τίπτειν tois rioyous, (5) Opittoreas de dei tas raquous tis ner apoites την αναβολίν ποιείσθαι τοι γοι πρό του τείγοις, τών δε αλλων

2. παράστασιν Ε. V. P., παράταξιν, et en marge παράστασιν, p. et Th. oix eşer oix eşer e. oix eşe V. P., oix eşe Th. Peut-être vaudrastil micux corriger, non pas oez ezer, mais oez ezerc. cf., en effet, 6, "Irre μή υπόστασιν τοίς έναντίοις αἡ έχης (έχει mas)

3. Baduraras P. . Badurarous E V Th TT nayor naylar E. V P.

nizews Th. Cf. Lobeck, Phrynich., p. 246.

4. 2000 harran 2000 harran E. V P. Th. . The To re over E. V. P. Th nakarnaios P. Th arravariase, arravanase E. V. P. Th. of arrare righterar , marge de Th. Th. Th. Th. Th. zar] lav E. V. P. Th. " Trees parait assez singular. " deungarran F V. P Th . Supportate Vatican grace. 214.

5. rou roiyou E. V. P. Th.: roi you marge de Th. Cf. Thuevdide, IV,

gar per fadat die to lang beiaden (?. bie tois is beiaden me de Minas die το δείσθαι P. V) βιας τος το τοις άγχώνας κατάγεσθαι . Το αυτί της καθουμένης ετί τοι έτανο θεωρημίατο, καταγογώσε, ά, τοι ποσέθηκαν τη στοιγώ έτι του οπίσω αίτης ακτοι τιαγιώ ατρεφούνων είκιτος έκ de των άκουν αίτου τετραγών ο σκεταλάς τουίτες, έπεστοιξεί αίτει. Για तेर रत्रे रेपावरव्याकृत् वराम्यवाम रत्र तेव्यवरव्यम अन्त्यान्या रूपवायम रत्र राहेराम 27). Philon, Broop, § 51, Koreya; eir 10 Xekamor Tema; ma tan, axituand tor original.

Haciarane Cf Destore, XX, xct, 2, en perlant du cadre de base de l'helepole construte par l'emetros devant Elisdes. Την θε ενν αξτον χωραν διέκαβε δοχώ, ενιβών άπεγοισαι, ώσανει πήγεν, όπως πασασταστές ή τως προωθείντην ανχανήν ακκουτα. Cf. bussi ci dessus, ix h, ') πόστα-

3 o' 1920r Un almet encore aujourd'hut pour les fosses sees la m me

largenr

4. Talurranos respectivo, xel ] Comme le dit nei le bixte le petrolule d'un talent etant la pius grasse machine dont l'asséguent se servit orlinairement. Ce passage est important il d'une la portee effective in venne de or gros engin de siege. En chit, trois fissis, d'une argeur de 90 o u

laissés entre les fossés, il faudra, sur une largeur de vingt-huit coudées (42 pieds), enfoncer des pieux, creuser des fosses et planter des épines, afin que, si les ennemis venaient à s'emparer du fossé extérieur, ils ne puissent installer de pétroboles d'un talent; en effet, le canal de ce pétrobole a douze coudées (18 pieds), et le levier quatre (6 pieds): il n'y a pas de quoi placer les hommes qui font tourner le treuil. (3) On fera les fossés aussi profonds que possible, et d'au moins soixante-dix coudées (105 pieds) de large. (4) Car ainsi, il faudra beaucoup de temps pour les combler; le projectile d'un talent (26 kilogrammes environ), qui est le plus puissant, ou bien n'arrivera pas jusqu'au rempart, on bien n'aura plus de force lorsqu'il l'atteindra; les portiques ne pourront s'approcher de la ville; et enfin le bélier, quand même un ou deux fossés seraient comblés, ne pourra encore battre les tours.

5. Il faut, en creusant les fossés, rejeter la terre du premier en avant du mur, et celle des autres au milieu des espaces in-

dées chacun, et tracés. les deux plus extérieurs à 60 coudées chacun du fossé immédiatement plus intérieur, et le plus intérieur de tous à 100 pieds du rempart même, occupent autour de la ville une zone large de 595 pieds, ou, à peu de chose près, d'un stade. A cette distance, dit Philon, le projectile lancé par le pétrobole d'un talent viendra mourir contre la muraille, si même il l'atteint.

Eroal] Les oroal des anciens correspondent à la fois à nos tranchées et à nos parallèles. Ce sont des galeries couvertes, établies sur le sol ou creusées dans la terre (Philon, p. 91, vers le bas, Env de woir ex fúlwr πεποιημέναι —. Έαν δὲ ωσιν ορυπταί —), les unes parallèles au front attaqué et reliant entre eux les divers engins de l'assiégeant, les autres transversales et assurant les communications des parallèles entre elles et avec le camp. Ex.: Polybe, IX, xLI, 1, Κατά δὲ τὸ μεσοπύργιον στοὰν ἐποίει μεταξύ τῶν χριῶν (il s'agit des béliers avancés contre les deux tours voisines) παράλληλον τῷ τείχει: 9, Απὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ὡς πρὸς τὰς χελώνας τας χωσιρίδας επεποίηντο σύριγγες (σύριγγες est ici synonyme de στοαί) κατάστεγοι χάριν του μήτε τους προσιόντας έχ της στρατοπεθείας μήτε τους απιόντας άπο των ξύγων βλάπτεσθαι μηδέν ύπο των έκ τῆς πόλεως βελών. Cf. Philon, P- 97, 1. 25, Καὶ τὰς στοὰς οἰχοδομείν: [VIII, 10, Τὰς προσφχοδομημένας στοὰς εκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθυβόλοις:] p. 91, description détaillée des moyens de défense employés par l'assiégé pour renverser les portiques (τύπτοντας έχ των πλαγίων χαταβάλλειν αὐτάς), ou défoncer leur couverture (τοῦ Ενειῆρι και τοῖς πετροβόλοις ἄνωθεν τύπτοντας κελεύειν διακόπτειν τὰς οροφας αὐτων): p. 96, l. 7 (dans un passage cité tout au long au § v, note Βελοστάσεις), Ουτ' αν στοά — ὁαδίως προσαχθείη: ci-dessous, x, 13, Υπό γαρ των λιθοβόλων και στοων έαθίως άλίσκεται τὰ τείχη: p. 100, l. 25, Προς δε τας των πετροβόλων είς τας στοας γινομένας πληγας, προς μεν τας ανωθεν επιβάλλειν γερρα τριπλά και επ' αὐτὰ φορμούς εμπιπλώντα ἀχύρων η φυχους, πρός δε τας εχ των πλαγίων προσχωννύναι τούς τοίχους άχρι των γεροών [γέρρων Τλ.], πρός δε τας άλλας πάσας τοις μαλάγμασι χρήσθαι. 5. Ύψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα κτλ. Il résulte des largeurs indiquées

είς τα διαστίματα ανά μέσον, ένα δ τε γάραξ άσφαλώς τίθιται ναι ένως λαυβάνοντα τὰ διαστήματα άσφάλειαν παρεγιται τὸ rooteryiquate vai tis reight. (6) Geriog de fort apo tis detτέρας και της τρίτης ανει προτειγισμάτων ό χάραξ, ίνα ι ιόστυou tois fractions ut Eyes. (7) Hod of the forates tagpor, orraγιούντας ταρά τε των πολιτών και διμοσία κεράμια όρθά και χενά δεί κατορίττειν, σάξαντας τὰ στόματα σίκει - ασι ττον γάρ fore -, nera de raira yin aroden farboller, bote rois nin

CX. 2. The tob boily mator delantion does relyong for your. The ore your P.: Gre ayaout E. V.: Gre o yaout p Th. TT 1/9 stat E. V. P.: 1/3 ntag

6 Gereos Sereor E. V. P. Th. (c'est par l'effet d'une omission que la correction Here's ne se trouve point proposée chez Graux, Fortifications de Carthage, p. 200, note 2) II zai rie roirge E V. P Th : xal rie no a-

 της Graux (1, 1), ¶¶ ἔχης; ἔχει Ε, V. P: ἔχη p., ἔχη Th.
 τ, συνογοίτες P, ¶¶ δημοσία] δημόσια Ε V. P. Th. ¶¶ φέχει ἄσηπτοι queins quer E. V. P Th. - Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., page 55, note 4) avait proposé d'admettre l'existence d'une lacune dans le texte après nivor, et, pour la remphr, conjecturé mogoides (woquides est une faute d'impression) ou un adjectif de ce seus. « moins bruyant : - Pexía est à raver du Thesaurus, où ce mot avait eté admis sur la seule autorité du texte que nous venons de corriger. Pour que sos. of. p. 90, l. 11, gezos, dans l'énumération des choses de toute nature dont il faut s'approvisionner en vue d'un siège, p 100, 1 29, queuns furizaoirra ayrour à gérors, passage cité in extenso à la note Front, \$ x, 4. Le mot caprior revient frequemment sous la ; lume de l'hilon, lorsqu'il s'occupe des approvisionnements; p. ex. p. 86, l. 23 et 35 p. 87 1 1. p. 88, 1. 4 ct 8. etc TT ugger E V. P.: ugler Th. TT agora; outras ] Tooks onévas E. V. P Th.

par Philon pour les fossés et les dignes qui les séparent, quon ne peut ol tenir l'equilibre des dellais et des rembles qu'en plaçant le fond du fesse peu au-dessios du niceau du sel naturel. La profesileur des fesses resultera d'une de la hauteur d's remblais intermediares, et les lergeurs indiquees deivent être comptées non en niveau du sol, mais au p sonn du sommet des remblais - Il est tres probable que la palissade cont tenut le bord exterieur de la digue de min ere à permettre aux defenseurs de voir le meux possible le fosse en avant. En reuere d'la passat se trouvait un chemin d'environ 6<sup>th</sup>, pour le carculation des troupes, le reste de la digue, pour les raisons que vient d'indiquer Palen, eta t rende impraticable, à la reserve des communications dont il sera fait mention en-dessons (9 et 12).

Juarringa (f 2

Xúpac] (f. vii, 2-8 Hyarrijanari) Voy. la vote mayanto.

termédiaires, afin que la palissade soit établie sur une position forte et que ces espaces intermédiaires, en s'élevant, protègent l'avant-mur et le mur. (6) On mettra en avant du deuxième et du premier fossé une palissade et pas d'avant-mur, pour ne pas préparer de poste à l'ennemi. (7) En avant du dernier, on enfouira, debout et vides, des poteries fournies en partie par les citoyens, en partie par la ville, et dont on aura bouché l'ouverture avec des algues — car cette matière ne pourrit pas —; ensuite on les recouvrira de terre, de telle façon que les hommes

Exps] Les défenses extérieures de la ville de Syringe en Hyrcanie, décrites par Polybe, X, xxxi, 8, étaient, mais en petit, exécutées à peu près conformément aux prescriptions qui précèdent. Τάφροι ήσαν τριτταί, πλάτος μέν οὐχ ξλαττον ξχουσαι τριάχοντα πηχῶν, βάθος δὲ πεντεχαίδεχα ἐπὶ δὲ τοῖς χείλεσιν ἐχάστης χαραχώματα διπλᾶ ἐπέχειτο χαὶ τελευταῖον προτείχισμα δυνατὸν.

7. Κεράμια] Cf. p. 100, l. 4, Πρός δὲ τὰ περάμια καὶ τὰ πρυπτόμενα ὀρύγματα τοῖς σειρομάσταις χρῆσθαι: Hérodote, VIII, πκνιιι, Τάφρον μεγάλην
ὀρύξαντες ἀμφορέας πενευὺς ἐς αὐτὴν πατέθηκαν, χοῦν δὲ ἐπιφορήσαντες καὶ
ὑμοιώσαντες τῷ ἄλλφ χώρφ ἐδέκοντο τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. Οἱ δὲ
ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωπέας ψερόμενοι ἐσέπεσον ἐς τοὺς ἀμφορέας ἐνταῦθα οἱ ἔπποι τὰ σπέλεα διεφθάρησαν.

AGNATOV] L'algue n'est pas, à vrai dire, incorruptible, puisqu'on en fait une sorte de terreau qui sert d'engrais. Cependant il faut deux ans, dans des conditions favorables et en aidant le travail de décomposition par le

<sup>6.</sup> Προτειχισμάτων] Cf. V, Κάτωθεν των τειχών καλ των προτειχισμάτων: VIII, 11, Τὰ προτειχίσματα ως Ισχυρότατα ποιείν, τὸν αὐτὸν τρύπον τοίς τείχεσιν οἰχοδομοῦντας: 15, en parlant des soldats postés aux créneaux du rempart, Βάλλειν - τοῖς προβόλοις - τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι: ΙΙ, δ, Έαν (τὸ) προτείχισμα πέση και έντὸς αὐτοῦ γένωνται οι πυλέμιω: [wid., Προτειχίσματα περί αὐτους η χάρακα κατασκευάζειν:] x, 5, Τψ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει: 13 et [14], Τὰ προτειχίσματα: p. 91, l. 20, θουχτέον - ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ (τοῦ) προτειχίσματος - τάφρον, texte cité in extenso à la note Υπορύττωσιν, Ix, 5 : p. 93, l. 31, Δεί δέ χαι την ταχίστην χαθ' δ αν πέση το τείχος χάραχα θεμένους χαι φορμούς <sup>γης ξμπλησαντας</sup> προτείχισμα (?) κατασκευάσαι (voy. note Ταφρείαν, § 11): P. 94, l. 18, Έν δὲ ταις εμπρήσεσι τῶν μηχανημάτων και τῶν χελωνῶν ταις συμβαινούσως επιθέσεσι δεί τους όπλίτας και τους ψιλούς, υσοι αν μή επί τών τειχών ώσι χρήσιμοι, πάντας διεσκεδασμένους έν τῷ προτειχίσματι έτοίμους είναι, γνα ταχύ και εὐτάκτως ποιώσι το προσταττόμενον τῷ στρατηγῷ. On disait en grec indifféremment τὸ τείχος et τὰ τείχη, comme en français le rempart et les remparts, en parlant d'une seule et unique ligne de murs; de même, τὰ προτειχίσματα est à chaque instant l'équivalent de το προ-1είχισμα. (Graux, Fortifications de Carthage, p. 203.) — Les deux brayes qui séparent les trois fossés sont défendues par des palissades sans avantmur, et elles protègent par leur élévation l'uvant-mur: l'avant-mur règne donc en arrière du troisième fossé à compter du dehors en dedans. La terre retirée de ce même fossé a été rejetée en avant du rempart : il paraît bien que c'est cette dernière banquette qui, fortifiée par un mur, ou comme c'était le cas, par exemple, à Thapsus (Daux, Emporia phéniciens, p. 258), « fortement damée entre deux murs», formait le προτείχισμα. Ynogradiv Cf. ix, 5, et la note.

ανθρώποις μιδέν πάσχειν δεινίν έπ' αίτον βαδίζοντας, τάς δέ apostay peros yelowas na przavinata (21 viron zataderet (8) Hokkuyan de agentear nat teknara repi a nakarepar dei greeier, ira de midiata deaxiqua giritar. (9) Katarereir de τας τάφρους άρθετοντας άρθας έχρέσας οδοίς άπαξιλάταις ίπα the fra souther the tir notive boa apost ter in the good denie neda, [(10) Apianum de eige zai oi roidador als adames san di dynigural danides and of newly of ins saland integrate in um intrapoliter tag constitueiras nhimanas (11) Jei de mi myarimia i intonya badogew makiota nev den, el de pi ge er. Via budios rapayingta of ar altois gingta yotia [(12) Katanzer murior de mi napod we zai dicholes abquetes en tus napaton-Dring to Taparos, Tra mi, or redemor but to yeils oriowres ir incore tois setgosidate epipati youvrat, vai tois tokem as [ni] i, xofoipos, iniv de (ni), i, ragocia, (13) S con dantear N' forev ein midiora rege tà reportifiquata que tàs tingpore que

#### d partia Th

<sup>(0)</sup> d dyregored et of gylotes E. P. V. Th: id (les deax fois) Hase in theremens, article dyregores). The Ankorof, and lect a same Hase while a criss, pourrait been n'être qu'are glose explicative se rapportant de prime :

Il if de più, er je ou allur ye er? TT oi is} oi tar E. V. P Th

<sup>11</sup> semulators E TT wing in Fanan?

<sup>12 11</sup> rm. To kenion, and flyonanous, hair de n raquem and danter d'factor le 1 l' sois rakeulois un flyonanous, nair de raquem (de n raquem flori admira lucir p. Th.: rois novemors y zonanous nuir de un n rangement de l'indonter de l'arthre Graux (Fortifications de Carthoge, p. 190 — 1) 11, pour la touraure, Apollodore, Polioreet, p. 145, 19 Wessher R. 11, 10 seulors, fra un troixy o arixos ry yn xoc un suarauge.

Puissent passer au-dessus sans danger, mais que les tortues et les tours de charpente qu'on approche s'enfoncent. (8) On creusera aussi, en beaucoup d'endroits, des mares autour desquelles on plantera des épines pour rendre l'accès aussi difficile que possible.

9. En creusant les fossés, on doit laisser des routes faisant des coudes à angle droit, carrossables et assez larges pour amener des champs dans la ville tout ce qu'il faudra. [(10) Il est utile d'avoir des triboles pour dépiquer le blé, ainsi que des poutrelles, les unes munies de crochets, les autres de fourches, pour S'opposer à l'application des échelles et les renverser. (11) Il faut encore des tours de charpente mobiles sur des roues, deux, s'il est possible; sinon, au moins une, — afin qu'elles puissent facilement donner leur appui là où on en aura besoin.] (12) On établira aussi des communications sûres, tant directes que transversales, pour secourir le palissadement, de peur que l'ennemi venant à établir ses pétroboles sur le bord du fossé ne se serve de ce fossé comme abri, et que le retranchement ne soit retile à l'assiégeant, au lieu de l'être à nous-mêmes. (13) Ainsi, il faut s'occuper surtout de l'avant-mur, des fossés et des pa-

Καταδύνειν] Cf. Énée le Tacticien, xxxII, 8, Χρη τους έν τη πόλει χου-Ευς υπορύσσειν κατά τας προσαγωγάς των μηχανημάτων, ίνα οί τρόχοι

μηχανημάτων εμπίπτοντες δύωσιν είς τὰ ὑπορύγματα.

10. Τρίβολοι οἰς ἀλοῶσι] Cf. H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste, t. 1, p. 6.

12. Παρόδους και διόδους | Sur divers sens de ces deux expressions, cf. 1, 6, et 11.

Ταφρεία] Ce mot exprime chez Philon l'ouvrage que nous désignons, en fortification passagère, par le mot retranchement, c'est-à-dire l'obstacle composé d'un parapet et de la fosse qui a fourni les terres. Cf. § 11, et

Philon et ange de matières ad hoc, pour obtenir cette transformation. Philon Cerne l'épithète d'ασηπτος à des produits qui résistent peut-être moins Que cela à la putréfaction; cf., en effet, p. 86, l. 23, Όρθῶς δὲ ἔχει δη-🚅 😷 όμ και κατά τὰς ίδιας οίκιας κατακείσθαι ἄλλα (τε) (άλλὰ Ε. V. P. Th.) των ασήπτων, οιον χάχου, χαι τον εν τοις δράγμασι πυρον χαι εφεβίνθους **Χατλ** θέρμους και εππάκην και όρόβους και σήσαμον κτλ.

<sup>8.</sup> Hallovoov] Cf. x, 2 et la note. 9- Όρθας (γωνίας) έχούσας] Cf. Vitruve, I, v, 2, «Excogitandum uti Portarum itinera non sint directa sed scaeva. - Nous supposons qu'on versait chacun des deux premiers fossés en venant de la place, perpen-Culairement, au moyen d'une digue; puis, que le chemin faisait un coude angle droit le long de la braye, en arrière de la palissade, pour re-Prendre ensuite une direction parallèle à la direction primitive et traverser le fossé suivant. Cette disposition aurait eu pour but d'empêcher l'ennemi d'enfiler la route sur toute sa longueur.

tas mountaines the grap toir highes have an orner busing ali-ORETH TETALT 14 Hour is raira gelestentior lati, Tra wort iorio rate conseguente ser in prounisses sui ui ringon (page so) inter theister au helt total fivertur' toiter hip bou Jan. ren, caber de sugn derror i roles

(\$ XI) Vosos de dei res reigramus roisiasu aponperu this ti the Min goo life ou the offer, i air naturdolides. ei rederi i de ex reir imerciaier ra i rememi, brar à tieros i vantas. Le ente del regiladeir i de deili, intar rol. nois not arazingivers ext to romand, bein del miodiral & de Losi tà ucon reggia epieta, tois reggirrus cideoir i d'agrant, this TERREPORT TORING

(\$ XII) Electricis & four is recein rai; regenemiais. fra nat under to serves augustikor olnodonica, (2) dei de nai

18, ta; taj va; P · tajove; E. V Th " ra; syavarwosi, E.

14 opter E V. P wite p Th TT 31 rooms Th. TT fra as to province h to roctrigiquata un el paparente, un al tegine de elpérates uni Saterara proper Grace Fit with me to factione, p. 1991 Le même the ! ) met entre crochets, How are reine - Serrig per, Les raisons donners pour toronter la ces esture es ricentre sot fables se la phrase tiest pas authentique il va i sans i in meda, al es, garter dis alemane. an maer F. V P weler Th

\$ XI. aumit oda, E V. P marge le p et de Th. unardood; p, et The textel TT Thomas For V. P. The about any E TT Groc E. V. P. Ih . Greet we an exame E. V P. on Since Th.

& XII. S' fails | t lesser F V P. Th. 44 under under L V P. Th .. ur, Innevi?

2. tedaueros P

§ XI. Percevored Of IV. 3, et la note.

He use univerduales] (f. viii, 1 et la note Erfon regionnia.

He de la role quienzament and general of viii, 1 et 5, et les notes. ter deny systemes, qui ont les cour'ines tres courtes, permettent, en effet, de anivre d'une façon tres serree les inflexans du so, d'occuper tous les points sandants par des tours, et de se refuser tans les parties lasses au moven des court.nes concares

H de drawn (f vit, d, et la note. Une place trangulaire est colle qui, pour un ne ne developement, presente es plus longs e tes en l'ane proxime encore to trace a cre- ac ere-

H d' mayon ] (1 viii, 15, et a ne l'agunes; teixu voileus. Hegeron , (f. su & iv, S. la unte l'eige comes

lissades; car un mur, avec des lithoboles et des portiques, on l'emporte aisément.

[14. On déploiera donc tout son zèle pour ceci: faire très forts les avant-murs et les palissades, les fossés aussi nombreux et aussi profonds que possible; car, si ces choses sont bien organisées, la ville n'aura rien à craindre.]

## § XI. Choix du tracé.

Le tracé doit être convenablement choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici, tel autre là: par exemple, le système méandres, dans la plaine; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est en forme de scie, lorsque le terrain qu'on veut enceindre est accidenté; le système double, lorsque la ville à fortifier présente des saillants et des rentrants; celui qui a les courtines obliques convient aux formes triangulaires; ensin, le tracé antique, aux mamelons.

## § XII. Dernières recommandations. Dessins.

faut prendre garde, dans tous les tracés, à ce qu'aucune partie du rempart ne soit vue à revers.

2. On aura

ΧΙΙ. Πυργοποιίαις] Cf., au § 1v, 8, la note Τειχοποιίας.

Ρυμίβολον] Cf. p. 95, l. 20 d'en bas, Έαν δὲ μακρᾶς (?: μακρὰν Ε. V. Τλ.) οὕσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (εἴτι Ε. V. P. Τλ.) τοῦ τείχους οἰκοδομητ εον [ἐστὶ], τοίχω ἢ δέρρει ἢ αὐλαίαις διαφρακτέον, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται ἐκ ὅπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὅντες: Thucydide, IV, κκκνι, 3, Βαλλόμενοί τι ἀμφοτέρωθεν ἤδη καὶ — ἀμφίβολοι ἤδη ὅντες οὐκέτι ἀντεῖχον: II, Lκκνι, 2: IV, κκκιι, 3, avec l'annotation de Krüger qui cite, notamment, d'autres passages chez Arrien (ajoutez II, κκιιι, 3): cf. aussi le Thesaurus. Mais, dans la plupart des cas, sauf l'exemple de Thucydide que nous avons Γαρροτέ ici-même et chez Philon, le sens paraît être πανταχόθεν (et non ἀμφοτέρωθεν) βαλλόμενος.

των άγαθων άνδρων τους τάφοις καί (τὰ) πολιάτδρια πίρ; σις κατασκειάζειν, ενα ή τε πόλις άσφαλεστέρα γενιμια και οι μέν δε άρετεν, οι δε έπερ της πατρίδος τελευτή παντές, εν αίτη τη πατρίδο καλώς έσε τεθαιμένοι.

(3) Τοίτων δε ων δεδηλώναμεν πασών των πιργοιομών εν αιτώ σοι τῷ βιβλίη τὰ σχήματα γέγραπται, σαφέστερον Ένα

zaranádna.

#### 2. 180auéra P.

3 li αἰτῷ — τῷ βιθιἰῷ] Haase (cf. les Notes explicatives). On pourrut être tente, soit de conjecturer ἐν ἐσχάτῷ (cf. les Notes explicatives),
soit d'almettre que le compilateur de la collection militaire dont ces
extraits font partie, oppose le livre lui même de Philon (αἰτὸ το βιβίτω)
à son propre epitome. Τη Σχήματα] Les figures manquent dans Ε. Γ.
P. et dans tous les autres manuscrits de nous connus. la place des figures n'y a pas même été laissee en blanc.

2. Taques, Harardora Cf. A. de Rochas d'Arglun, Les tombeaux-forteresses (Extrait du Bulletin de la Sociaté de statistique de l'Isère, 3° serie, † 11, 3° livraison Grenoble 1871): Appien, Guer, etc., II, 82, fin, 101 marientoise.

hyraison Grenoble 1871): Appien, Guer. cie., II, 82, fin, 101 ποιευνδοίου.

3. Γε αιτῷ — τῷ βιβκιῷ] (f. Belop , § xxvin, Hoogarň de σκε και τὴν δψεν αἰτοὶ (il s'agit d'une catapulte de son invention) θησομεν επ' εσχάτο σχηματε σαμησιατές. Si Phion avait, dans ses Belopoiques, rejete à la fin du livre ce dessin, qui etait sans doute une grande figure, il avait insére d'autres figures, plus petites, dans le texte. C'est ce que prouvent les espaces blanes qu'on observe dans les manuscrits de ce livre, et des expressions, qui reviennent à chaque instant, comme les suivantes: § xxxi. Eστω δε ἐντὸ την οἰριν κείμενος ὁ παραστάτης τῷ σχηματί υπαχών ο εττορέφωματος, ἐφ' οὐ το A § xxxiii, καὶ τανίν καα την τῶν μεσοστατών χωραν ὁ μπος ἀπειληφένο σχημα ποιοῦν τὸ ὑπορεγοραμμένον, etc.

- 2. On aura soin également de construire en forme de tours les tombeaux que l'on élèvera aux grands hommes et les polyandres: de la sorte on renforcera la ville, tout en donnant à ceux qui se sont fait remarquer par leurs vertus, ou qui sont morts pour leur pays, une sépulture honorable dans leur propre patrie.
- 3. On a dessiné dans le livre même les tracés décrits, afin que tu comprennes mieux.



# XÉNOPHON

# ÉCONOMIQUE

CHAPITRES I A XI

## TEXTE GREC

ACCOMPAGNÉ D'UNE INTRODUCTION D'UNE ANALYSE DE L'OUVRAGE COMPLET ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

1. Cette édition a été publiée en 1878, dans la Nouvelle collection de Classiques de la librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, à Paris. Nous reproduisons un tirage de 1879, pour lequel Ch. Graux avait fait quelques corrections; mais nous transportons à la fin l'«Avis relatif à la constitution du texte». Nous ajoutons un Appendice, contenant quelques notes postérieures et un compte rendu par M. Karl Schenkl. H. G.

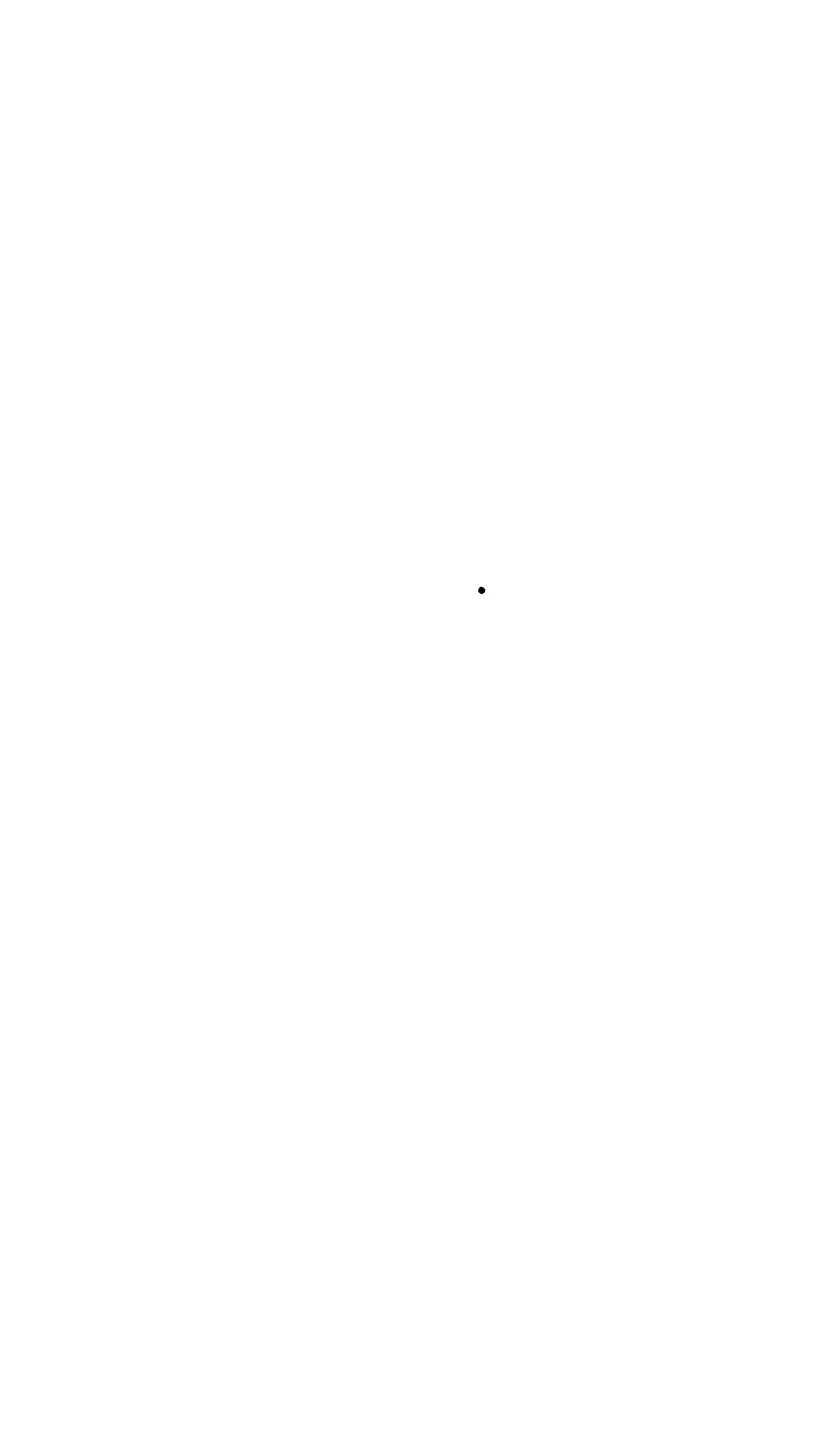

# INTRODUCTION (1).

Vie de Xénophon. - Xénophon écrivain. - Ouvrages de Xénophon. - Traités philosophiques, dialogues, etc. - Compositions historiques. - Éloquence de Xénophon.

### VIE DE XÉNOPHON.

.... Nous venons de parler d'hommes sur lesquels Socrate avait exercé une influence plus ou moins directe: en voici un qui fut son disciple dévoué, son panégyriste, et qui dut à Socrate d'être un brave, un philosophe, un esprit ouvert à toutes les connaissances, un écrivain sérieux, utile, exempt de tous les défauts que prisait alors le vulgaire, sinon doué d'un véritable génie. Je veux parler de Xénophon, l'auteur de tant d'ouvrages si divers et si justement estimés.

Xénophon, fils de Gryllus, naquit à Erchie, un des bourgs de l'Attique, vers l'an 445(2) avant notre ère. A dix-huit ans, il commença à suivre les leçons de Socrate, et il demeura, durant de longues années, un de ses plus assidus auditeurs. En 424, à la bataille de Délium, Socrate lui sauva la vie. Poussé par l'esprit d'aventure et par le désir de s'instruire, Xénophon, âgé de plus de trente ans, se mit à voyager, et finit par s'engager au service de Cyrus le Jeune. C'est lui qui ramena d'Asie, après la bataille de Cunaxa, l'armée des Dix Mille, dont les principaux chefs avaient péri. Quand il rentra à Athènes, Socrate venait d'expirer. Xénophon avait déjà publié quelques opuscules: la mort de son maître bien-aimé décida sa vocation

2. Plutôt vers 435, selon M. A. Croiset. (C. G.)

<sup>1.</sup> Cette Introduction est la reproduction du chapitre consacré à Xénophon dans l'Histoire de la littérature grecque de M. Alexis Pierron. 1 vol. in-12, 4 fr. Librairie Hachette et Cie. (C. G.)

deur et de fécondité que jamais, à composer de rages, et il ne suspendit ses travaux qu'à son dervait quatre-vingt-dix ans, dit-on, quand il écrivit Revenus de l'Attique, si toutefois ce petit livre est urut peu de temps après, à Corinthe, en l'année vant notre ère.

## XÉNOPHON ÉCRIVAIN.

que les anciens ont décernés à Xénophon se rapporque les ancieus out décornes exemple, dit que ce Par la bouche de Xénophon. Quintilien se borne à ré-Par la bouche de Achophon. Chiannella près la même chose, sinon qu'il applique à Xénoprès la même chose, sinon qu'il applique à Xénoprès de Périolès que la près la même cnose, sinon qu'il appropriés, que la la les les était assise sur ses lèvres. Il est certain que les doi... était assise sur ses ievics. ... de l'élocation. entre la sans doute à la simplicité, à la clarté de l'élocution, plus encore à l'intérêt ou à l'utilité des choses qu'explique ou que raconte l'auteur. Si Xénophon avait passé sa vie à composer des discours, il aurait pu avoir des admirateurs à Athènes, ou parmi les amateurs de l'atticisme; mais on ne le lirait plus guère aujourd'hui, car il n'avait point ce feu sacré lequel il n'est pas d'orateur. Xénophon ne manquait pas d'imagination, mais de cette imagination qui ne convient qu'aux Senres tempérés. Il était presque tout raison, si je puis dire. Cette raison s'animait assez pour n'être point froide; mais jamais Xénophon ne connut la passion ni l'enthousiasme. Il a décrit lui-même, bien mieux que ne l'ont fait tous les critiques anciens on modernes, la caractère particulier de son style et de ses ouvrages. C'est dans le dernier chapitre du traité de la Chasse. Au lieu de discourir, après tant d'autres, sur des qualités qui ne nous sont pas parfaitement sensibles, je traduirai cette page curieuse à plus d'un titre, car on y trouve l'opinion personnelle de Xénophon sur les sophistes:

<sup>a</sup> J'admire que ces hommes appelés sophistes prétendent pour la plupart guider les jeunes gens à la vertu, tandis qu'ils les mènent au vice. Car nous n'avons encore vu personne que les <sup>80</sup>phistes du jour aient rendu homme de bien, et eux-mêmes ne publient pas d'écrits dont la lecture puisse faire des hommes

vertueux. Ils n'out presque jamais composé que des ouvrages frances, qui ne servent qu'à amuser inutilement la jeunesse, et o la verta n'entre pour rien. Cenx qui espéraient vaincment v trouver quelque instruction solide perdent leur temps à les lire: ils n'out plus le goût des etudes utiles, ils apprennent des charantes. Je reproche fortement aux sophistes des torts aussi graves. Mais je les blâme aussi de remplir leurs écrits d'expréssions recherchées, et jamais de bonnes pensées capables de former les jeunes gens à la vertn. Pour moi, je ne suis qu'un homme vulgaire: mais je sais que la première instruction morale vient de la nature même; apres elle, il faut consulter les hommes vraiment sages et éclaires, et non pas ceux qui ne connaissent que l'art de tromper. Pent être mon style est-il dépourvu d'elegance. Je ne suis point jaloux d'un tel avantage. mais i'ai à cœur de tracer les lecons necessaires à ceux qui se forment à la vertu. Or ce ne sont pas des mots qui peuvent instruire, ce sont des pensées, si elles sont bonnes Bien d'autres que moi blâment les sophistes du jour, mais non pas les philosophes, de mettre toute leur industrie aux mots et de négliger les choses. Je sais que leurs écrits sont bien composés, et avec méthode: aussi n'auront-ils pas de peine à reprendre sur le-champ ce qui est defectueux en moi. Au reste, j'écris pour être vrai, non nour faire des sonhistes, mais des sages et des gens de hien. Je veux que mes ouvrages soient utiles, et non pas senlement qu'ils le paraissent; car je veux que nul n'en puisse jamais renverser les principes. Les sophistes, au contraire, ne parlent et n'ec. N'ent que pour tromper et pour s'enrichir; et ils ne sont à personne d'aucune utilite. Car il n'v ent jamais et îl n'v a pas maintenant un seul sage parmi eux: ce leur est bien assez qu'on les nonme sophistes; titre flétrissant, anx yenx du moins des hommes d'un sens raisonnable. «

Le style de Xénophon na rien d'artificiel comme celui des sopristes, ni même d'artistement travaille comme celui de Thucyd.de Non pas qu'il soit absolument sans art: mais l'art ny est qu'à l'état latent, si je l'ose dire. L'ecrivain ne vise point a l'élet il s'applique uniquement à exposer avec netteté sa pensée, à la montrer tout entière, a en bien delimiter la portre et leten lac. L'art de Xenophon consiste à tout dire, et non pas à rien faire deviner, a suivre exactement les dedactions, et non pas a surprendre l'assentiment; à choiser les tours et les expressions les plus naturels, et non pas les plus saisissants,

enfin à placer les termes, non point en raison de leur valeur Pittoresque et musicale, mais là où les appellent l'usage commun et le génie de la langue.

## OUVRAGES DE XÉNOPHON.

Je ne saurais trop féliciter Xénophon d'avoir si bien eu conscience de la nature de son talent, et de s'être volontairement réduit au rôle d'écrivain pratique. Ses plus médiocres ouvrages, ceux où il est tombé souvent au-dessous de lui-même, l'Apologie de Socrate (1), par exemple, et l'Éloge d'Agésilas, sont ceux précisément où il a voulu prendre quelquefois un ton plus élevé et atteindre la dignité oratoire. Mais, grâce à Dieu, il a presque toujours su mesurer sa tâche à ses forces. Ses livres ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais il n'y en a pas un seul Tui soit une œuvre sans valeur. Aussi bien Xénophon est-il autre chose qu'un habile constructeur de phrases. C'est un homme d'expérience et de goût, qui rédige les leçons qu'il a endues; qui raconte les événements dont il a été témoin, ou 'il a entendu raconter; qui communique les observations qu'il Taites lui-même sur les chevaux, sur la chasse, sur les finances, la politique, sur mille sujets. C'est un polygraphe presque u resel, qui écrit non pas pour faire parler de lui, ni pour vil lucre, mais pour éclairer les hommes et les rendre meille urs. Voilà ce qui fera vivre à jamais ses écrits, même les Plus faibles, parce qu'il a laissé dans chacun d'eux quelques Parcelles de son âme.

## TRAITÉS PHILOSOPHIQUES, DIALOGUES, ETC.

Le plus précieux et sans contredit le plus vivant des ouvrages Xénophon, c'est le recueil des conversations de Socrate, les Mémoires. Ce n'est pas que Xénophon se soit donné beaucoup de peine ni pour en disposer les parties dans un ordre satisfaisant, ni même pour reproduire dans toute leur vérité dramatique ces scènes où Socrate est le principal acteur. Il s'est contenté de choisir, parmi les conversations qu'il avait jadis rédigées, celles qui pouvaient le mieux servir à l'apologie des doctrines de son maître, et d'y ajouter quelques réflexions pour

ż

<sup>1.</sup> Voyez la note de la p. 232.

mieux faire ressortir le sens des actions on des paroles de socrate; puis il a mis le tout dans un ordre tel quel, on a peu près, et l'a partagé en quatre livres. On accuse Platon d'avoir donné à Socrate plus d'esprit qu'il n'en avait. Xénophon, au contraire, lui en a ôté quelque peu. Certes, le vrai Socrate avait plus de verve, plus de finesse et plus de grâce que colai des Mémones. Mais cette image est fidèle, bien que sensille ment affaiblie: c'est toujours Socrate, c'est-à-dire le plus aimable et le meilleur des hommes. Xenophon a fait mieux que justifier Socrate, il l'a fait aimer.

L'Apologie est un morceau fort court, demi-oratoire, demi-polémique, qui ne vaut pas la moindre petite conversation des Dimorres. L'Économque et le Banquet sont deux dialogues soc ratiques, le premier sur l'administration domestique et l'agric ulture, le second sur divers points de morale. L'Hièron est un
dialogue entre le tyran Hiéron et le poète Simonide. C'est le
parallèle du tyran et du simple citoyen, avec des observations
judicieuses sur l'art de gouverner les hommes. Ces dialogues
où Xénophon a mis du sien beaucoup plus que dans les Mimoir est
et aussi les traités politiques, Constitutions de Sparte et d'Atthènes (1). Revenus de l'Attique, suffisent à faire classer Xénopham
parmi les philosophes moralistes, non pas au premier rang. 122 nt
s'en faut, mais à un rang très-honorable encore.

D'autres traités, d'un genre fort different de ceux-là, l'Iration. le Commandant de Cavalerie, la Chasse, sont ceux pe un être qui renferment le plus d'idées originales, et qui prouvent le mieux la técondité de l'esprit de Xénophon. Il était pre maître dans les arts dont il traçait les préceptes: il les décrèt en maître et avec amour. Malheureusement tout a changé puis. Presque tont l'intérêt pratique de ces trois ouvrage disparu, et d'ailleurs ils sont d'une nature trop spéciale pe que je me hasarde à en dire tont le bien que j'ose en pes moi-même.

<sup>1</sup> La Constitution d'Atlènes est rangée indâment parmi les raves ! Yénophon, l'et cerit rimonte à l'année 424 environ et c'est, avec les delamations de l'org as, l'un dis premiers monuments de la prese attention de l'arrepe, et à p. 233, 1, 4, (C. G.)

### COMPOSITIONS HISTORIQUES.

Le livre qui a fait la réputation de Xénophon comme historien, son chef-d'œuvre à coup sûr, c'est l'Anabase, autrement dit le récit de l'expédition de Cyrus le Jeune dans la haute sie et la retraite des Dix Mille. Xénophon en était. Il s'y ouvait à peu près par hasard, comme il le conte lui-même; sis, après la mort des chefs de l'armée grecque, il fut un des nq chefs nouveaux qu'on élut, et qui commandèrent l'immor-L'e retraite. La narration est exacte, détaillée, méthodique, fisamment animée. L'ouvrage est bien composé, et l'intérêt soutient d'un bout à l'autre de ces sept livres. Il n'y a pas : qu'on pourrait appeler des morceaux brillants. Les portraits, Eme celui de Cyrus, sont dans une manière simple et un peu nue, : ne tranchent pas sur le reste de l'ouvrage. Les harangues ne >nt guère que ce qu'elles ont dû être dans la réalité, des exhor-Ltions, des conseils, des explications comme en comportaient L les circonstances, et les habitudes d'une armée composée de Olontaires. L'historien ne s'oublie point non plus à décrire en Ctail les pays qu'il a traversés, ni à faire de complets tableaux es mœurs et de la physionomie des peuples qui les habitent: Telques traits lui suffisent, et ceux-là seulement que le lecteur besoin de connaître pour comprendre la nature des obstacles Ont les Dix Mille eurent à triompher. Ce qui charme surtout, est la modestie du narrateur, qui avait eu lui-même une part i grande dans le salut de ses frères d'armes, c'est son courage, est sa persévérance indomptable, c'est cette piété non affectée, ui lui fait voir toujours présente une sorte de providence dine, et qui lui fait naïvement rapporter à quelque inspiration 'en haut les résolutions généreuses et énergiques que lui dic-Lit l'hérorsme de son cœur. L'homme avait été grand dans de ribles conjonctures: l'historien n'est pas demeuré indigne de homme.

Xénophon, qui avait publié l'ouvrage de Thucydide, en a crit la continuation, et il a poussé son récit jusqu'à la bataille de Mantinée. Les Helléniques, c'est le titre de cette histoire divisée en sept livres, n'ont guère d'importance que par la pénurie de renseignements où nous sommes relativement à ce demi-siècle dont elles comblent à peu près la lacune. C'est un récit incomplet, sans trop de suite, généralement peu impartial,

٠

at on ton ne reconnaît pas toujours l'esprit, sinon la main, de endeur de l'Anabase. Il faut plus que de la bonne volonté pour , trouver, comme font quelques uns, rien qui rappelle la marche illa codote et sa manière. Ce n'est pas Hérodote qui aurait . le érement glissé sur des évenements tels que la paix d'Antalend or et la bataille d'Algos-Potamos; ce n'est pas lui surtout and aurait oublie, comme fait trop souvent l'historien, les noms Aureux de Pelopidas, d'Épaminondas, de Conon, de Timothée. Il trut bien dire que Xénophon, à quatre-vingts ans passés. une nes préjugés politiques, et dans une retraite où les movens it information devaient lui faire un peu défaut, n'était pas à la touteur d'une tâche qui eût exigé des recherches considérables. un incoment ferme et presque intrépide, quelque chose de doux a tous les bons, de rude à tous les méchants. Thucydide enfin are su soif du vrai et son ame puissante. Ce n'est pas que la faiblesse de l'âge s'y fasse remarquer par l'affaiblissement du style. C'est quelquefois encore la narration de Xénophon. naréable, variée, pleine de naturel et de grâce; et c'est toujours la diction de celui qu'on regardait comme le plus charmant des numateurs attiques. Mais il s'agissait, dans un si grand sujet, d'autre chose que de récits bien faits et de bon style.

X'mophon n'était guère plus à l'aise quand il écrivait son Agladas, quoique ce tút l'éloge d'un ami et le récit d'une vie qu'il compaissait très-bien. Le ton oratoire ne lui va qu'à demi. Il affects il y avait dans un tel panégyrique, si vrai qu'il fût un fond, mainte occasion de blesser la vérité de l'histoire, la verité vraie; et c'est à quoi Xénophon, en plus d'un lieu, n'a manqué, non point sciemment, mais par un effet de ses

primerupations laconiennes.

La Cyropédie, qui est aussi une œuvre de l'extrême vieillesse de Ménophou, est celle pourtant où il a le mieux déployé toutou les rensources de son esprit, tous les agréments de sa narpation et de son style. C'est soi-disant, comme l'annonce le tître,
le tableau de l'éducation du grand Cyrus et l'histoire de sa vic;
le la fation tient dans ce tableau et dans cette histoire plus
de place que la réalité. C'est une sorte de roman historique
en le la levres, où personnages et épisodes, fort intéressants
le toute, ne ressemblent pas beaucoup à ce que nous savous
de place que la sixie me siècle, et sur le caractère des hommes qui
en le dans ces révolutions Xénophon a voulu donner à

Plus que leur narrer les faits et gestes de Cyruz et de son Peuple. Aussi a-t-il transformé les barbares en hommes parfaitement policés, en savants, en philosophes. Les Perses de l'ancien temps sont une sorte d'idéal qu'il présente à l'admiration et aux méditations de la Grèce dégénérée. Cyrus est le portrait non moins idéal de l'homme digne de commander à des hommes. Malgré le charme de cette production singulière, on ne saurait s'empêcher de regretter que Xénophon, qui devait si bien connaître la Perse et ses annales, ne nous ait pas donné simplement l'histoire authentique de la vie et des conquêtes de Cyrus.

# ÉLOQUENCE DE XÉNOPHON.

Si Xénophon avait fait...... le métier d'orateur,..... on ne le li rait plus aujourd'hui.....: Il n'avait ni cette passion ardente ni Cet enthousiasme véhément, sans lesquels les discours les plus tra vaillés, j'entends les grands discours oratoires, ne sont rien que cen dre et poussière. Mais son âme honnête, pleine de l'amour du bien et du beau, a trouvé plus d'une sois des accents pathétiques, pour flétrir les actions viles ou les coupables pensées, pour célébrer l'héroïsme et la vertu. Il y a même telle courte haranoù il s'est élevé jusqu'à l'éloquence, en laissant parler toute se le son indignation contre les lâches. Voyez, par exemple, avec quelle énergie il repousse, dans l'Anabase, la proposition que faisait aux Grecs le Béotien Apollonide. Il n'y avait, selon cœur pusillanime, d'autre salut pour les Dix Mille, après la tranhison de Tissapherne, que de se rendre à Artaxercès et d'implorer sa clémence: « O très-étonnant personnage! s'écrie X nophon; quoi! tu ne comprends pas ce que tu vois, tu ne te souviens pas de ce que tu entends! Et pourtant tu étais avec no us quand le roi, après la mort de Cyrus, enorgueilli de sa bonne fortune, envoya nous commander de mettre bas les armes. An lieu de les mettre bas, nous nous en couvrîmes, et nous allâmes planter nos tentes près de lui. A ce défi, que répondit-12 Que ne fit-il pas pour obtenir la paix? Il envoya des dé-Putés, il sollicita notre alliance, et il nous fournit des vivres jus-Qu'à ce que le traité eût été conclu. Puis nos généraux, nos chess de bande, consiants dans la soi du traité, sont allés

# ANALYSE DE L'ÉCONOMIQUE.

L'Économique est censé être une conversation, entendue et fidèlement protée par Xénophon, qui aurait eu lieu entre Socrate et Critoboulos, fils de son ami Criton, sur l'économie domestique et la bonne administration d'une ferme.

L'Économique se trouve divisé naturellement en deux parties. La première se compose des six premiers chapitres de nos éditions; c'est un dialogue, assez animé, entre les deux personnages qu'on vient de dire. L'autre partie comprend les quinze chapitres restants; Critoboulos n'y prend plus une seule fois la parole; c'est alors Socrate qui nous raconte une conversation qu'il dit avoir eue avec un grand propriétaire athénien, fort riche et très-considéré, du nom d'Ischomachos. L'Économique se termine par une sorte de péroraison (chap. XXI) sur le talent de commander, qui est un morceau remarquable, et que Xénophon place dans la bouche d'Ischomachos; on a complétement perdu de vue alors la scène du début entre Socrate et Critoboulos.

En réalité, Xénophon ne joue pas dans l'Économique le simple rôle d'historien de Socrate. Il y expose, comme d'ailleurs en plus d'un endroit des Mémorables, ses propres idées.

Voici une analyse succincte de l'Économique, chapitre par chapitre:

CHAPITRE I. — Socrate enseigne à Critoboulos qu'il y a une science de l'économie et qu'elle consiste dans l'administration de la maison de soi ou d'un autre. La maison comprend tous les biens qu'on possède, et il faut faire figurer au nombre de ces biens tout ce dont on peut tirer une utilité quelconque. S'il y a beaucoup de personnes qui, loin de tirer parti de leurs biens, n'en reçoivent que du détriment, il faut en chercher la cause dans les passions dont ces hommes sont esclaves.

CHAPITRE II. — Socrate est riche avec une fortune de moins de cinq cents francs; Critoboulos, pauvre avec une fortune de plus de cinquante mille frans. Prié par Critoboulos de lui enseigner l'art d'accroître sa fortune, Socrate répond qu'il ne connaît pas lui-même les principes de

la science de l'économie, mais il promet à Critoboulos de le présenter à des personnes qui les savent appliquer.

CHAPITRE III. — A peu de frais, les uns construisent des maisons commodes; d'autres à grands frais, des maisons incommodes. Certains possesseurs d'un riche mobilier, ne trouvent januais dans leur maison ce dont ils ont besoin; d'autres, moins bien montés, ont toujours sous la main tout ce qu'il leur faut. Chez les uns, les esclaves sont enchaînes et se sauvent néanmoins, chez d'autres, ils sont laissés libres et restent de leur plein gré. L'agriculture, l'elève des chevaux, ruinent les uns, enrichissent les autres. Telle épouse fait la prosperité de la maison de son maritelle autre lui mange sa fortune. Il en va ainsi de toute chose il fant savoir conduire sa barque

CHAPITRE IV. — Mais le même homme ne peut apprendre tout art et toute science. Les arts mécaniques avilissent l'homme. Il faut se tourner, à l'exemple du roi de Perse, vers l'art militure et vers l'agriculture. Digressions sur l'administration de l'empire Perse, sur Cyrus l'Ancien, sur les qualités hors ligne qui distinguaient Cyrus le Jeune et sur une entrevue de ce prince avec Lysandre.

CHAPITRE V. - Éloge de l'agriculture.

CHAPITRE VI. — Socrate passe rapidement en revue les points sur lesquels Cr.toboulos et lui-même sont tombes d'accord jusqu'à ce moment de leur entretien. Critoboulos voudrait apprendre de Socrate le mayen de reussir dans l'agriculture. Socrate, qui se rend volontiers à son désir, propose de lui raconter une conversation qu'il eut un jour avec l'achiemacles.

CHAPITRE VII. - Conversation de Socrate avec Ischomachos:

Entrée en matière. Le mariage est à considerer comme une mise en commun des aptitudes diverses de la femme et du mari en vue de l'amélioration de la maison. La muîtresse de maison s'occupe de l'interieur, et le mari du dehors. Devoirs de la femme.

CHAPITRE VIII. - Les avantages de l'ordre.

CHAPITRE IX. -- Le rangement et l'organisation de la maison d'Ischomach is Surveillance de la maîtresse de maison elle a plus à faire qu'aucun des domestiques.

CHAPITRE X. — Doculté de la femme d'Ischomachos à recevoir l'education que lui donne son mari. Elle desapprend de se farder. Hygiene de la maîtresse de maison.

CHAPITRE XI. — La vie d'Ischemachos. Sa pieté; il fait ce qu'il faut pour être bien portant et vigoureux de corps, recevoir des homeurs dans sa cité, se concilier le bon vouloir de ses amis, se tirer sain et sauf des dangers de la guerre, augmenter honnêtement sa fortune. Emploi de la journée d'Ischomachos. Comment il s'exerce pour savoir, à l'occasion, se faire rendre justice et se defendre des accusations portées contre lui.

CHAPITRES XII-XIV. — Choix, éducation, surveillance des ouvriers de la ferme.

CHAPITRE XV. — La culture de la terre est un métier facile à apprendre.

CHAPITRES XVI-XVII. — Étude de la nature du sol; du labour, de l'ensemencement, de la destruction des mauvaises herbes.

CHAPITRE XVIII. — De la moisson. Le blé battu et vanné.

CHAPITRE XIX. — De la plantation de la vigne, du figuier, de l'olivier.

CHAPITRE XX. — Ceux qui font de mauvaises affaires dans l'agriculture en sont redevables uniquement à leur négligence. Ischomachos est d'avis qu'il faut acheter des cultures en mauvais état, et les remettre en bon rapport à force de soins: c'est un excellent moyen de faire fortune.

CHAPITRE XXI ET DERNIER. — Apprendre la science de l'agriculture n'est rien. Mais, en toutes choses, d'être capable de commander, de savoir se faire obéir toujours volontiers, c'est là un grand art, bien difficile à acquérir; c'est le talent suprême, à vrai dire un talent divin.

Nota. — Dans le récit de la conversation échangée entre Critoboulos et Socrate, récit qui fournit l'entrée en matière et le cadre de l'Économique, il se détache d'abord un entretien que Socrate eut avec Ischomachos et qu'il rapporte ici textuellement à Critoboulos: nous ouvrons les guillemets au commencement de chaque alinéa de cet entretien. Mais Ischomachos, à son tour, au cours de l'entretien en question, cite, et toujours textuellement, ses causeries avec sa femme, ou, une autre fois, avec un matelot; de même Socrate, au milieu de ce même entretien avec Ischomachos, rapporte en termes propres la repartie d'un palefrenier: cette repartie, ces causeries, en tant que citations à l'intérieur de citations, sont guillemetées en tête de chaque ligne. Partout où dans la suite du dialogue on cesse d'apercevoir aucuns guillemets, c'est qu'on se retrouve là en présence du récit primitif, de ce que j'ai appelé le cadre. Grâce au partage constant du dialogue en alinéas, à l'annonce de chaque interlocuteur par son initiale, et à l'emploi qui vient d'être expliqué des guillemets, les élèves devront pouvoir suivre sans peine la marche du dialogue et le développement un peu compliqué de ce récit à scènes qui s'emboîtent les unes dans les autres.

-- is 1 --

#### ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

### $OIKONOMIKO\Sigma^{(1)}$

#### CHAPITRE PREMIER.

"Ηλουσα δέ ποτε αἶτοῖ ( $^2$ ) καὶ περὶ οἰλονομίας τοιάδε ( $^3$ ) διαλεγομένου:

 $\Sigma\Omega KPATH\Sigma$ . Εἰπέ μοι, ἔφη, οδ Κριτόβοι  $k\varepsilon$  (4), ἀρά γε ή οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὅνομά ἐστιν. ώσπερ ἡ ἰατρικὸ και ὶ, χακκετικὴ καὶ ἡ τεκτονική;

KPITOBOY 105. "Eurrys Sonei, Egg, & Kortogor kog.

Σ. Ή και ώσπερ τοίτων των τεχνών έχωμεν αν είπειν ο τι

 Sous-entenda soit λόγος, soit ἀνήφ. D'autres opuscules de Xénophon sont intitules de même Ἰπαρχικός, Αννηγετικός, un dialogue de Platon, Πολιτικός.

2. Airoù, c'est-à-d.re Longároix. Originairement, l'Économique, à ce que croient plusieurs critiques, faisant partie d'un grand ouvrage, destine a defendre la memoire de Socrate, et paraissant avoir ête composé par Xenophon en réponse à un ecrit, qui joint d'une certaine vigue d'ins les premières années du quatrième sière avant Jesus-Christ, la horizonia convoire les par le sophiste Polycrates Cette apologie emprenait, outre les Memorables et l'Economique, peut-être aussi le Banquet. C'est ce qui expliquerait la presence de la particule de haison de, et l'emploi du pronemaire pour designer Socrate, dont il vient dejà d'être question tout le leng des Memorables.

3. Tombe, rade se rapportent toujours à ce qui suit; romira, raira, au

contraire, à ce qui précede

4 Aproporte, Critoboulos, fils de ce Criton, l'un des plus fidèles disciples de Socrate, que l'Inton a mis en scène dans le dialogue qui porte son nom. D'uné d'une intelligence médiocre, mais d'une beauté rare. Critoboulos reçoit d'utiles conseils de Socrate, au sujet de sa conduite, dans les Memorables (1, 3 et II, 6; et il figure parmi les personnages du Lanquet de Xèmophon (III, 7; IV, 10 et suivants). Il tonait de son pere une grande fortune.

έργον εκάστης, ούτω καὶ τῆς οἰκονομίας δυναίμεθ' ὰν εἰπεῖν δ΄ τι έργον αὐτῆς ἐστι (5);

Κ. Δοχει γουν, έφη ὁ Κριτόβουλος, οιχονόμου αγαθοῦ είναι ευ οίχειν τον έαυτου οίχον.

Σ. Η καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἶκον, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ἐπιτρέποι  $au \iota \varsigma$   $lpha \dot{arphi} au \ddot{arphi}$ ,  $lpha \dot{arphi} \dot{ar$ έαυτου; Ο μεν γάρ τεκτονικήν επιστάμενος δμοίως αν και άλλο δύναιτη εργάζεσθαι δ τι περ καὶ έαυτῷ καὶ δ οἰκονομικός γ' ἂν ώσαύτως (6);

Κ. "Εμοιγε δοκεί, ω Σώκρατες.

Σ. Έστιν ἄρα, έφη δ Σωχράτης, την τέχνην ταύτην επισταμένω, καὶ εὶ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα ἔχων, τὸν ἄλλου οἶκον οἰκονομοῦντα ώσπερ καὶ οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν;

Κ. Νη Δία, καὶ πολύν γε μισθον, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, φέροι τε δύναιτο οἶχον παραλαβών τελείν τε ὅσα δεί καὶ περιου-

 $\sigma_{i\alpha\nu} \pi_{0i}\tilde{\omega}_{\nu}(7) \alpha \tilde{v} \xi \epsilon_{i\nu} \tau \hat{o}_{\nu} \hat{o}_{ixo\nu}$ 

Σ. Οἰχος δὲ δὴ τί δοχεῖ ἡμῖν εἶναι; Αρα ὅπερ (8) οἰχία, ἢ καὶ, οσα τις έξω της οικίας κέκτηται, πάντα τοῦ οίκου ταῦτά ἐστιν;

Κ. Έμοι γοῦν, έφη ὁ Κριτόβουλος, δοκεῖ, καὶ εἰ μηδ' ἐν τῆ αὐτη πόλει εἴη τῷ κεκτημένψ (9), πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέχτηται.

Οὐχοῦν καὶ ἐχθροὺς κέκτηνταί τινες;

Κ. Νή Δία, καὶ πολλούς γε ένιοι.

Η καὶ κτήματα αὐτῶν φήσημεν είναι τοὺς ἐχθρούς;

Ε ελοίον μενταν είη, έφη ὁ Κοιτόβουλος, εὶ ὁ τοὺς έχθοοὺς προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι (10).

Στι (11) τοι ήμιν εδόκει οίκος ανδρός είναι ὅπερ (12) κτῆσις.

- Νή Δί', έφη ὁ Κριτόβουλος, ὅ τι γέ τις ἀγαθὸν κέκτηται ' οῦ Καὶ, εψη υ εξυτοροσίος, τοῦτο κτημα εγώ καλῶ.

🚤 ὑ δ' ἔρικας τὰ ἑκάστψ ὢφέλιμα κτήματα καλεῖν.

τι ξργον αὐτῆς ἐστι. Quel est l'objet de l'économie. αλ ὁ οἰχονομικός . . . . Construction complète: Καλ ὁ οἰχονομικός 🗪 σαύτως και τον άλλου δύναιτο οίκον εὐ οξκείν ωσπερ τον έαυτοῦ; elείν....ποιῶν. Payer ce qu'il faut, et, faisant des économies, etc. Τερ, précisément la même chose que. το ντη τω κεκτημένω, la même que le propriétaire, c'est-à-dire «dans la même qu'habite le propriétaire. Το meme qu μεσιτε το ρισριτουα.... Εὶ δύναιτο . . . . αὔξειν τὸν . . . . αὔξειν τὸν olxov. 11. On, c'est que. 12. Cf. ci-dessus la note 8.

Κ. Πανι μέν οθν, έφη τὰ δέ γε βλάπτοντα ζημίαν έγωγε

μίζο μάλλον η χρηματα.

Σ Κὰν ἄρα τε τις ίππον πριάμενος μη επίστηται αθτῷ τ σθαι, ἀλλὰ καταπίπτων ἀπ' αθτοῦ κακὸν λαμβάνη, οὐ χρήμ αὐτῷ ἐστιν ὁ ίππος (13);

Κ. Οίκ, είπες τὰ χρηματά γ' έστιν άγαθον (14).

Σ () είδι άφα γε ή γη ανθούπεν έστι χρήματα, δστις οθτως γαζειαι αθτήν ώστε ζημιοθοθαι έργαζόμενος:

Κ. ()ίδε ή τη μεντοι (15) χρήματά έστιν, είπερ αντί του τρέσ

ι εινήν ταρασχειαζει.

Σ ()εχούν και τα τρόβατα ώσαντως. εί τις διά το μή στασθαι τροβατοις χρίσθαι ζημιοίτοι ουδέ τα π**ρόβατα χρή**μ τοι το είν άν:

A. the xour sunce done !!!

Σ Σ΄ έφα ως έσιχε, τὰ μεν ώφελουντα χρηματα ήγεῖ (17), & βλαιτ ντα ου χρηματα

A Orres.

Σ΄ [α΄ τὰ ἀρα όττα τὸ μεν ἐπισταμένψ χρήσθαι αὐτών τη το χρηματα ἀστι. τὸ ἐε μη ἐπισταμένψ πὰ χρηματα ' ώσε επίσταμενο αξίως λησι αὐλείν χρηματά το επίσταμενο εξίως και επίσταμενο επίστα το επίσταμενο επίσταμ

A Anti- and and anti- and a series of the the anti- and anti- anti- anti- anti- anti- anti- anti- and anti- anti

The second of Secretary sectors

2 The same of the

The same for the s

το το ψ μη επίσταιτο χρησθαι, οὐδε πωλούμενοί εἰσι χρήματα κατά γε τὸν σὸν λόγον.

ΙΚ. Λέγειν ἔοικας, ω Σωκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριόν ἐστι χρή-

μεστα, εὶ μή τις ἐπίσταιτο χοῆσθαι αὐτῷ.

Σ. Καὶ σὺ δέ μοι δοκεῖς συνομολογεῖν λέγων, ἀφ' ὧν τις ώφε-Σετσθαι δύναται, χρήματα εἶναι. Εὶ γοῦν τις οὕτω χρῷτο τῷ ἐργυρίῳ ὥστε, πριάμενος οἶον ἑταίραν, διὰ ταύτην κάκιον (21) μὲν ἐο σῶμα ἔχοι, κάκιον δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πῶς ἔτι τὸ ἀργύριον αὐτῷ ώφέλιμον εἴη;

Κ. Οὐδαμῶς, εὶ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον (22) καλούμενον χρήματα εἶναι φήσημεν, ὑφ' οὖ οἱ φαγόντες παραπλῆγες γίγνονται.

- Σ. Τὸ μὲν δη ἀργύριον, εἰ μή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσθαι, οῦτω πόρρω ἀπωθείσθω, ὧ Κριτόβουλε, ὧστε μηδὲ χρήματα εἰναι(28). Οἱ δὲ φίλοι, ἤν τις ἐπίστηται αὐτοῖς χρῆσθαι ὧστε ὡφελεῖσθαι ἀπ' αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι;
- Κ. Χρήματα, νη Δί, έφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ πολύ γε μαλλον η τοὺς βοῦς, ην ωφελιμώτεροί γε ωσι (24) των βοων.
- Σ. Καὶ οἱ ἐχθροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον χρήματά εἰσι τῷ δυναμένω ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ώφελεῖσθαι.

Κ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.

Σ. Οἰχονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαθοῦ καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπίστασθαι χρησθαι ώστε ωφελεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν(25).

Κ. Ισχυρότατά γε.

. (26)

Σ. Καὶ γὰρ δη ἡρᾶς, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, ὅσοι μὲν δη οἶχοι ἰδιωτῶν ηὐξημένοι εἰσὶν ἀπὸ πολέμου, ὅσοι δὲ τυράννων.

21. Κάκιον, adverbe (les trois fois): «en plus mauvais état.»

22. Υοσχύαμον, jusquiame, genre de la famille des Solanées renfermant une quinzaine d'espèces, toutes plantes herbacées; toutes les jusquiames sont narcotiques et vénéneuses.

23. To uèv... Elva. L'argent, tant qu'il est entre les mains d'homme qui n'en sçait user, renvoyons le si loing et en faisons si peu de compte, qu'il ne soit pas seulement compté entre les biens de celuy qui l'a. (Trad. d'Estienne de la Boëtie.)

24. Hv ys peut se traduire ici par «s'il est vrai que».

25. Ωφελείσθαι ἀπὸ ιῶν ἐχθρῶν. Plutarque, frappé à la lecture de l'Économique, de la portée de cette formule: tirer parti de ses ennemis, composa, pour la développer, un petit traité, qui nous a été conservé, parmi ses Œuvres morales, sous le titre Πῶς ἄν τις ὑπ' ἐχθρῶν ὡψελοῖτο.

Socrate devait exposer, dans cette partie perdue du texte, comment on peut tirer parti de ses ennemis: ce n'est pas seulement en leur faisant la guerre qu'on peut retirer d'eux du profit.

K Ams, 2 to to 1 m. in , in the contract of the 2 organization for the contract of the singular contract of the contract of th

S. Hege daiser met, Egy & Songer, Sugares. & Ketter

Souls, dieingsober.

K. Od us hi. ège, ode eque, ditte es tor el corgedor (2) èmes (2) qu'a noderter elros, ods eque od tous une un talement, tale de res de elegentes de trutures ex reas, toleres de ode distintos ègé serves, de per èque oduce, de cità colto let decritus de exercer.

S. Kai viz ler. Egy à Somoures, des vivez aix èquer, ei. etginera el francerer vai vouer Ballimera leg ler èquer le que fai l'autra miliaren vouer vaixa i vi vier l'apprens.

K Kat tire; di cerci elair, egr o Koir Berlag, ci agarei;

örtez üpyannır airor:

Σ. Αλλά, μα Δί, εφη ὁ Συπράτης, ωλα άφανεις είσιν, ἀλλά και πόνα φανερώ. Και ωτι πονηρόνουτοι γε είσιν, οι δε σε λυνθώνουση, εί τερ πονηρίαν γε νοπίζεις δργίαν τ' είναι και παλακίαν ψηγής και διώθειαν. Και άλλαι δ' είσιν ά τατηλοι τινες δια τωνου προσπωσί πενου έδοναι είναι, κι θείωι τε κοι άνωφελείς άνθρώνταν διμλίαι, ωι πρωόντας τοι χρόνου και αίτοις τοις έξο τατηθείσι καταφανείς γίγνονται ωτι λί ται άρα έσαν έδοναις περιπε τεπμέναι, ωι διακολύσισην αίτοις άνο τών είφελίμων έργειν κρατούσαι.

Κ. 'Λίλα και άλλοι, έψη, ή Σώνρατες, έρ, άξεσθαι πέν οτ κολίονται έπο τούτων, άλλα και πάνι σφοδρώς πρώς το έρς ών

27. Orte al . . zijuata Ni leurs talents, al europiaa, ni leurs bouts, ra zijuata requivalent a aquonas, cinq lignes plus haut, ne sont richesses, zahuata, pour ces personnes

yanaara, pour ces personnes
28. Li ratgalar La tradition faisait remonter à Thesée l'autique divisses,
du peuple athénien en 3 classes à savor les si ratgalar ou la nablesse,
les prantique ou la classe bourgeoise et les petits proprietares du sel,
enfin les diputatogui, les ouvriers ou la basse classe.

29. Leurs depend de neu. qui est sous et tendu comme ayant eté expresse à la phrase précédente devant doitour. En pareil cas le grec ne repete pa-

maia la préposition

30 Souvent les deux membres d'une opposition sont ainsi marques par o use men . . . , o de mi . . .

ζεσθαι έχουσι καὶ μηχανᾶσθαι προσόδους δμως δὲ καὶ τοὺς οἴκους κατατρίβουσι καὶ ἀμηχανίαις συνέχονται.

Σ. Δοῦλοι γάρ εἰσι καὶ οὖτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ πάνυ γε λαλεπων δεσποτων, οί μεν λιχνειων, οὶ δε λαγνειων, οἱ δε οἰνοφλυγιών, οἱ δὲ φιλοτιμιῶν τινων μώρων καὶ δαπανηρῶν, α οὕτω χαλεπώς άρχει των ανθρώπων ων αν επικρατήσωσιν, ώσθ' έως μέν αν δρώσιν ήβώντας αὐτοὺς καὶ δυναμένους ἐργάζεσθαι, ἀναγκάζουσι φέρειν α αντοί έργασωνται (81) και τελείν είς τας αύτων επιθυμίας, επειδάν δε αύτους άδυνάτους αίσθωνται ήντας €ργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, άπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν(82), άλλοις δ' αὐ πειρώνται δούλοις (88) χρησθαι. 'Αλλά δεί, ω Κριπόβουλε, πρός ταύτα ούχ ήττον διαμάχεσθαι περί της έλευθερίας 📆 πρός τους συν δπλοις πειρωμένους καταδουλοισθαι. Πολέμιοι γοῦν ήδη, όταν καλοὶ κάγαθοὶ όντες καταδουλώσωνταί τινας, στολλούς δη βελτίους ηνάγχασαν είναι σωφρονίσαντες, χαὶ έξον βιητεύειν τον λοιπον χρόνον εποίησαν : αί δε τοιαύται δέσποιναι αλι ζήμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς οἴκους οὖποτε λήγουσιν, ἔστ' ἂν (84) ἄρχωσιν αὐτῶν.

### CHAPITRE II.

Ο οδν Κριτήβουλος έκ τούτων (1) ωδέ πως είπεν:

Κ. Αλλά περὶ μεν τῶν τοιούτων ἀρχούντως πάνυ μοι δοχῶ τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοῦ ἀχηχοέναι αὐτὸς δ' ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοχῶ μοι εὐρίσκειν ἐπιειχῶς τῶν τοιούτων ἐγχρατη ὄντα, ώστ', εί μοι συμβουλεύοις ὅ τι ἀν ποιῶν αὕξοιμι τὸν οἶχον, οὐχ ἀν μοι δοχῶ ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινῶν (²) χαλεῖς χωλύεσθαι ἀλλὰ θαρροῦν συμβούλευε ὅ τι ἔχεις ἀγαθόν. Ἡ κατέγνωχας ἡμῶν, ὧ Σώκρατες, ἱκανῶς πλουτεῖν καὶ οὐδὲν δοχοῦμεν σοι προσδεῖσθαι χρημάτων;

Σ. Οὔκουν έγωγ', έφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ (8) λέγεις,

Ch. II] 1. Έχ τούτων, là dessus, alors.

<sup>31.</sup> Αναγκάζουσι . . . . ἐργάσωνται. « Elles les contraignent de leur porter tout ce qu'ils tirent de la peine qu'ils prennent. » (La Boëtie.) Φέρειν, de leur apporter (comme un tribut).

32 Κακῶς γηράσκειν, vieillir misérablement.

<sup>33.</sup> Allois... Soulois, d'autres comme esclaves.
34. Est' av, tant que, pendant tout le temps que.

<sup>2.</sup> Pour ὑπό γε τούτων ἃς σὰ δεσποίνας καλεῖς (attraction). "Av tombe sur l'infinitif κωλύεσθαι.

<sup>3.</sup> Καὶ περὶ ἐμοῦ, aussi de moi. Critoboulos, en employant le pluriel (ἡμῶν, δοχοῦμεν), ne voulait parler que de lui seul. Socrate, par plaisanterie, a l'air de croire qu'il parlait d'eux deux.

αιδέν μοι δοκίν προσδείσθει χρημάτων, άλλ' ίκανώς πλοιτείν (1). σύ μέντοι, ω Κριτάβοιλε, πάνι μοι δοχεῖς πένεσθαι, καὶ, ναὶ μά Κ', έστιν ώτε και πάντ οικτείρω σε έγώ,

Και ὁ Κοιτόβοιλος γελάσας είπε.

K. Kal nogov av (5), nois two Dear, ole, w Zwagates, Egg,

είρεϊν (6) τα σα κτίματα πωλοίμενα, πόσον δε τα έμα;

Σ, Έγω μέν οίμαι, έφη ὁ Σωκράτης, εὶ άγαθοῦ ώνητοῦ ἐτιτίχοιμι, είρειν ών μοι σίν τη οικία και τα όντα πάντα ιάνυ φαδίος πέντε μνάς τὰ μέντοι σὰ ἀχριβῶς οίδα ότι πλέον αν εί ροι η έκατονταιτλασίονα τοίτοι.

K. Kara, of two eyrwxws (7), of nev of thei (8) neoodet-

σθαι χριμάτων, έμε δε ολετείρεις έπι τη πενία;

Σ. Τὰ μέν γὰρ ἐμὰ, ἐφτ, ἐκανά ἐστιν ἐμοι παρέχειν τὰ ἐμοί άρχοιντα : είς δε το σίν σχίμα δ σε περιβέβλησαι (0) και τίν σην δόξαν, οι δ' εί τρίς ήσα νεν κέκτησαι προσγένοιτό σοι (10), οι δ' ως ίκανά μοι δηκεί είναι σηι.

K. Hos di toît'; Egn & Kotto Borkos.

Anegivare & Swegarig'

Σ. Ότι πρώτον μέν όρω σοι άνάγκην οίσαν θίειν πολλά τε καὶ μεγάλα (11), η οίτε θεοίς οίτε ανθρώποις οίμαι σε αν άνασχέσθαι ' έπειτα ξένοις προσήπει σοι πολλοίς δέχεσθαι, και τοίτοις μεγαλοπρεπώς (12) ' έπειτα δε πολίτας δειπνίζειν (18) και εθ

4. All' learns . . . . Entendez: alla um doem learns aloureir.

6. Eigeir, se vendre.

9. To abr . . . . negeptskyom: le train de maison que tu us

10 El rois . . . . ooi. «S'il t'en venort encores trois fois autant que tu en as à ceste heure. > (La Boëtie ) C'est-à-dire si ta fortune était qua l'upile

11. Ανάγκην . . . . μεγαλα. Obligation, non definie d'ailleurs par la loi, pour le riche de faire souvent de beaux sacrifices aux dieux. En y manquant. 1º il n'eût pas attire sur sa patrie la protection des dieux, 2º pour cela même, et aussi parce que c'était l'usage de distribuer les viandes des victimes au peuple, il eut indisposé contre lus les hommes

12. Ξένους . . . μεγαλοπρεπώ, Obligation morale pour le riche d'excrcer l'hospitalité envers les citovens d'autres villes qui venuient dans sa patrie, soit pour exercer une mission publique, soit même en simples particuliers; on y gagnait quelquefois le titre de «proxene et bienfaiteur» de ces villes, mais au moins du crédit auprès des cites etrangeres et. partant, de l'influence dans sa propre patrie

13. Holira; denviçue. Les citoyens d'une même tribu se réunissa ent, à des epoques réglées, pour prendre un repas en commun Les frais d'un de ces banquets montaient, approximativement, à un minimum de 700

He tombe sur l'infinitif. Ainsi, supprimez ofei, et vous aurez : nogor ar ecoor ard.

<sup>7.</sup> Kara . . . C'est comme s'il y avait: Kal outus lyvonds, elta urb 8. 'Hyti. Cf page 246, note 17.

ποιείν, ἢ ἔξημον συμμάχων εἶναι. Ἐτι δὲ καὶ τὴν πόλιν αἰσθάνομαι τὰ μὲν ἔδη σοι προστάτταυσαν ἱπποτροφίας (14) τε καὶ 
Χορηγίας (15) καὶ γυμνασιαρχίας (16) καὶ προστατείας (17) : ἢν δὲ 
δὴ πόλεμος γένηται, οἶδ' ὅτι καὶ τριηραρχίας (18) καὶ εἰσφορὰς (19)
νοσαύτας σοι προστάξουσιν ὅσας σὺ οὐ ράδίως ὑποίσεις. Ὁπου 
δ' ὰν ἐνδεῶς δόξης τι τούτων ποιεῖν, οἶδ' ὅτι σε τιμωρήσονται 
Αθηναῖοι οὐδὲν ἦττον ἢ εὶ τὰ αὐτῶν λάβοιεν κλέπτοντα. Πρὸς 
δὲ τούτοις ὁρῶ σε οἰόμενον πλουτεῖν, καὶ ἀμελῶς μὲν ἔχοντα 
πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι χρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγμασι προσέχοντα 
τὸν νοῦν, ώσπερ ἐξόν σοι (20) · Ὠν ἕνεκα οἰκτείρω σε μή (21) τι 
ἀνήκεστον κακὸν πάθης καὶ εἰς πολλὴν ἀπορίαν καταστῆς. Καὶ 
ἐμοὲ μεν, εἴ τι καὶ προσδεηθείην, οἶδ' ὅτι καὶ σὺ γιγνώσκεις ὡς 
εἰσὲν οῦ καὶ ἐπαρκέσειαν (22) ὰν ώστε, πάνυ μικρὰ πορίσαντες, κατακλύσειαν (22) ὰν ἀφθονία τὴν ἐμὴν δίαιταν · οἱ δὲ σοι φίλοι

francs de la monnaie d'alors. La dépense était supportée, ainsi que celles des autres charges publiques dont il est question dans la suite de la phrase, les riches de chaque tribu, à partir d'une fortune minimum d'environ 18 000 fr. (monnaie d'alors), à tour de rôle suivant un ordre déterminé par la loi.

14. Innorpoquas. Les citoyens des deux classes les plus élevées d'Athènes devaient entretenir des chevaux, 1° en vue du service militaire, dont ils sacquittaient dans la cavalerie; 2° pour figurer à cheval dans les processions aux fêtes religieuses. 3° Il était de bon ton de faire courir dans

les grands jeux de la Grèce (jeux Olympiques, etc.)

15. Xoonylas. La chorégie consistait à faire les frais d'instruction et de costume pour les chœurs qui figuraient dans les solennités religieuses, tels que les chœurs cycliques (voy. la note antépénultième du Chap. VIII), chœurs de Pyrrhique (sorte de danse), chœurs des tragédies et des comédies; les frais de toute sorte qu'entraînaient les représentations théâtrales étaient à la charge des choréges.

16 Pupa anaguas La gymnasiarchie ou lampadarchie consistait principalement à faire les frais des courses aux flambeaux qui se donnaient à l'occasion des grandes fêtes. comme les Panathénées ou fêtes d'Athéné,

les fêtes en l'honneur de Prométhée, d'Héphaistos, etc.

17. Προστατείας, les présidences (en général). Certaines présidences, notamment celle des θεωρίαι, ou l'archithéorie, étaient fort coûteuses. (Théorie, députation publique envoyée pour prendre part à la fête d'une divinité, célèbrée dans une ville étrangère.)

18. Τριησαρχίας. La triérarchie, la plus lourde des charges à Athènes, consistait dans la participation à l'armement ou à l'entretien de la flotte.
19. Είσφοράς, contributions extraordinaires payées par les citoyens pour

subvenir aux frais de guerre.

20. Ωσπερ εξόν σοι équivaut à ωσπερ εί εξείη σοι.

21. Mn est commandé par l'idée de craindre, qui est sous-entendue: «Voilà pourquoi j'ay pitié de toi. et ay grand peur que à la fin il ne t'en faille souffrir quelque mal incurable.» (La Boëtie.)

22. Έπαρκέσειαν, κατακλύσειαν. Les formes d'optatif en ειας, ειε, ειαν, étaient employées par les Attiques de préférence à celles en αις, αι, αιεν.

unkl aprolyta got nakkor symtes in sactar zaragreen " or τι, σε (28) όμως ώς παρά σοι ώσελισόμενοι άποβλέποισι.

Kai o Koutosankoz el ter.

K. Ero toleois & Swepares, our Eyes artilizer all Spee σοι πουστατείειν έμου (24), όπως μις το ώντι ολειρός γένωμαι.

Artique oir à Swegare dias

2. Kai of Januardy doneig, if KorroBorks, rolto varto ποιείν ότι όλίζον μέν πρόσθεν, ότε έγω έσην τλοιτείν, έγελασα; ετ' έμοι ώς οι'δε είδοτι ο τι είς πλοίτος, και πρότερον οι'κ Eraides noir Elikerta: ne nai bunkoyeir Eroindas unde Exaroστον μέρος των σών ("5) πεκτίσθαι, τιν δέ πελείεις προστατείειν né one rai éteneleiobae hawe av un nartaneour alighag nérie vévoto:

K. Oow rae (20) or, Egg, & Sweenes, Er it aboution eggar έπιστάμενον, περιοιαίαν ποιείν(27). Τον οίν απ' ολίγων περιτοιοίντα (28) έλπίζω άπο πολλών γ' αν πάνι δαδίως πολλίν πε-

penisiar rangoal.

2. Of kour paurinal agrices or to know, but old arayof Leir μοι έξοισίαν εποίτσας (29), λέγων (30) ότι τῷ μὴ επισταμένω έπnois yerodai nin ein neimaa oi lanni, oide i yi, oide ta πράβατα, οιδε άρχυριον, οιδε άλλο ουδε έν, ότω τις με επίσταπο γρησθαι; Είσι μέν οιν (31) αι πρόσοδοι από τών τοιοίτων ταί δέ πῶς τινι τοίτων οἶει ὢν ἐ ιιστηθήναι χρήσθαι, φ τὴν ἀρχήν (≥) οίδεν πώποι' εγένετο τούτων;

24 Hoomarteery fuoi, me patronner, te faire mon agograng. Les êtrangers domicilies à Athènes étaient tenus de se choisir parmi les citoyens un protecteur ou patron, qu'on appelait leur novorange.

25. Ta oa, ta fortune. 26. Trad way yap par C'est que.

27. Entorquerov regit d'abord ev . . . . égyor, puis encore negionaler moreir.

28. Higinoitir, mettre de côté, faire des économies, comme negionaire

29. Voy. ci-dessus, chap 1er, pages 246 et suiv. A entendre Socrate, c'est Critchoules qui aurait affirmé de lui-même toutes ces propositions, saus permettre meme à Socrate de dire mot. Au vrai, Sicrate lui avait fait dire ce qu'il voulnit qu'il dit. C'est la essentiillement le procède socratique

30 Organ atarqua Myor, ne to souviens tu pas de ce que tu disas? Myor a ici le sens de l'imparfait: c'est comme s'il y avait on factes

\$1 Mer our, quidem certe.

32 The dayne odder, absolument rien.

- Κ. Μλλ' εδόκει ήμιν καὶ εὶ μη χρήματά τις τύχοι έχων, δμως είναι τις επιστήμη οἰκονομίας (88). Τι οὖν κωλύει καὶ σὲ ἐπίστασθαι;
- Σ. Όπερ (84), νη Δία, καὶ αὐλεῖν ἂν κωλύσειν ἄνθρωπον ἐπίστασθαι, εἰ μήτε αὐτὸς πώποτε κτήσαιτο αὐλοὺς, μήτε ἄλλος αὐτῷ παράσχοι ἐν τοῖς αὐτοῦ μανθάνειν οἵτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει περὶ τῆς οἰκονομίας. Οὕτε γὰρ αὐτὸς ὄργανα χρήματα ἐκεκτήμην ώστε μανθάνειν (85), οὕτε ἄλλος πώποτέ μοι παρέσχε τὰ ἑαυτοῦ διοικεῖν ἀλλ' ἢ σὺ νυνὶ ἐθέλεις παρέχειν. Οἱ δὲ δήπου τὸ πρῶτον μανθάνοντες κιθαρίζειν καὶ τὰς λύρας (86) λυμαίνονται καὶ ἐγώ δὴ εἰ ἐπιχειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκψ μανθάνειν οἰκονομεῖν, ἴσως αν καταλυμηναίμην ἄν σου τὸν οἶκον.

Πρός ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε:

- Κ. Ποηθύμως γε,  $\vec{\omega}$  Σώχρατες, απησεύγειν μηι (87) πειρά μηθέν με συνωφελήσαι είς τὸ ράον υποφέρειν τὰ έμοὶ αναγχαῖα πράγματα.
- Σ- Οι μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωχράτης, οὐχ ἔγωγε (88), ἀλλ' ὅσα ἔχω καὶ τι ἀνυ προθύμως ἐξηγήσομαί σοι. Οἰμαι δ' ἂν (89) καὶ εἰ, ἐπὶ πῦρ ἐλθόντος σου καὶ μὴ ὄντος (40) παρ' ἐμοὶ, ἄλλοσε ἡγησάμην ὁπό Θεν σοι εἴη λαβεῖν, οὐχ ἂν ἐμέμφου μοι καὶ εἰ, ὕδωρ παρ' ἐμοῦ αἰτοῦντί σοι αὐτὸς μὴ ἔχων (41), ἄλλοσε καὶ ἐπὶ τοῦτο (42) ἤγαγον, οἶδ' ὅτι οὐδ' ἂν τοῦτό μοι ἐμέμφου καὶ εἰ, βουλομένου μου σικὴν μαθεῖν σου παρ' ἐμοῦ, δείξαιμί σοι πολὺ δεινοτέρους

34. Όπερ. Voy. p. 245, note 8.

35. Οργανα ωστε μανθάνειν, l'instrument nécessaire pour apprendre,

c'est-à-dire de la fortune (χρήματα).

37. Μοι explétif. — Αποφεύγειν (sous-ent. ωστε) μηδέν με συνωφελησαι.

38. Οὔχ ἔγωγε: sous-ent. ἀποφεύγειν πειρωμαι.

40. Ότιος: sous-ent. πυρός.

<sup>33.</sup> Voyez le début même de l'Économique.

<sup>36.</sup> Κιθαρίζειν . . . . λύρας. La lyre et la cithare étaient deux instruments de la même famille, ne différant guère que par le nombre des cordes et la grandeur. Κιθαρίζειν est le terme ordinaire pour dire «jouer de la lyre, de la cithare ou tout autre instrument à cordes de la même famille.» Λύρα, d'autre part, est le mot générique pour désigner la lyre et ses congénères. D'où les expressions comme λύρα κιθαρίζειν. « Ceux qui commencent à apprendre à jouer des instruments à cordes, κιθαρίζειν, les abîment (abîment leurs lyres, λύρας).»

<sup>39.</sup> Aν, placé en tête de la phrase par anticipation, tombe sur les deux εμέμφου et sur μέμφοιο, auprès de chacun desquels, du reste, il est ensuite répété. Cf. p. 254, l. 13; p. 259, l. 12.

<sup>41.</sup> Alτουντί σοι dépend de έχων, «n'en ayant pas à donner à toi qui m'en demanderais».

<sup>42.</sup> Eni rovro, à l'eau, là où il y en a.

suci repr novomer rai on yaper in elderas, el evenne nad miter narbaren, ti ar ett not taita notoirte neugoto:

K O'der ar Sizaine : E (43), & Swigares.

I. E. i toirer ou deiger, & Koiri Boile, boa vir le ragel, rao' suri narbirer, roki (4) akkore suoi deporteone rea taita. Duologio de neuelineral not obtives Ezasta entotinore oraroi eine rem ir ef roller. Karanadior jag nore a ro rek αίτων έρχων τους μέν μάνι άπόρους όντας, τούς δε πώνι τλου दांता द, व रहतीयां पावता, अयां हेर्नेन हैं। पान वैद्यान हो राव हे राव संरहता है ह είη τούτο. Και τίρον επισχοπών πάνι οίλείως ταίτα γιγνόπενο Fire ner jug eing taita (45) noà trortag Trum nirong ecipen rous de gring gerrerauer, entuekoruerous zai Sarror rai bago na regualicitegar naterver ngattartag' nag' wr ar (48) nai a olucu, el Boilono, na Borra, el con o Bebe ni evarrenteo, rar ar deivir gornatistir yeresba.

#### CHAPITRE III.

'Ακοίσας ταίτα ὁ Κριτόβοιλος είτε'

K. Niv ton, Egg, Eggs de oluéti agigus, il Singates, apir a μοι α έπεσχησαι έναντίον των φίλων τοιτικί (1) αποδείξης.

S. Ti oiv, Egg à Swegiere, à Korrasonie, in one è redeenvi apitar ner aixia: tais ner (2) ato nothor appoint approvat oinadapairtus, tois de atà nohi chattoras nurta exaligas ha det, i doğu Er ti one rolto tur uknromikir igirir ineden ZVÉ POU (8);

K. Kai nare y', Egr & KottoBorlos.

Σ. Τι δ' ζν το τοίτοι ακόλοι θον μετά τολιό σοι ενιδεικνία τοίς μέν πάνι πολλά και παντοία κεκτιμένους έπιπλα, και τοι

<sup>. .</sup> Sixuius ; s . sous-ent gol usugoiuge

<sup>44.</sup> Hati tombe sur Jewarfoots. 45. Tuira. Entendez tabra ta ipya.

<sup>46.</sup> Cf. page 253, note 39. th. III] 1. Twr giamr rocamri. Socrate ne converse pasen tête à tête ave Critoboulos (cf. page 257, I gue 13). Il est entoure, comme il arrivalt d'ordinaire, d'un cortege de disciples, qui jouent, dans les dialogues sourait ques le rôle de personnages muets. Nenophon est cense assister a la conversation, puisque l'Economique debute ainsi. Hautan de voir attet an

<sup>2</sup> Tors ner . . . Construisez. tors ner olxodopoista, a to torior a grater olums azonarous, rous de unh.

<sup>3.</sup> Ev 11 ... l'indirririo, te montrer quelqu'une des choses (er dent se compose la science economique (rov olvorourair), en te montre cela (roiro). Cf. p 255, l. 11 et 17.

τοις, όταν δέωνται, μη έχοντας χρησθαι μηδε είδότας εί σᾶ (4) έστιν αθτοίς, καὶ διὰ ταῦτα πολλὰ μέν αὐτοὺς ανιωμένους, πολλὰ δὲ ἀνιῶντας τοὺς οἰκέτας τοὺς δὲ οὐδὲν πλείω, ἀλλὰ καὶ μείονα τούτων χεχτημένους, έχοντας εύθυς ετοιμα, ών αν δέωνται, χοησθαε (5).

Κ. Αλλο τι οὖν τούτων ἐστὶν, ὦ Σώκρατες, αἴτιον ἢ ὅτι τοῖς μέν δποι έτυχεν εκαστον καταβέβληται, τοῖς δὲ ἐν χώρα εκαστα

τεταγμένη χείται;

Σ. Ναὶ μὰ Δί', ἐφη ὁ Σωκράτης καὶ οὐδ' ἐν χώρα γ' ἐν ή έτυχεν, άλλ' ένθα προσήχει, ξχαστα διατέταχται.

Κ. Δέγειν τί μοι δοκεῖς, έφη, καὶ τοῦτο, ὁ Κριτόβουλος, τῶν

οίχονομιχών (6).

Σ. Τί οὖν, ήν σοι, έφη, καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω, ἐνθα μὲν πάντας ως είπειν δεδεμένους, και τούτους θαμινά αποδιδράσκοντας, ένθα δε λελυμένους, καὶ εθελοντάς τε εργάζεσθαι καὶ παραμένειν, οὐ καὶ τοῦτό σοι δόξω άξιοθέατον τῆς οἰκονομίας ἔργον έπιδειχνύναι;

Κ. Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρα γε.

Σ. "Ην δε καὶ παραπλησίους γεωργίας γεωργούντας, τούς μεν άπολωλέναι φάσκοντας ύπο γεωργίας καὶ ἀποροῦντας, τοὺς δὲ άφ τονως καὶ καλῶς πάντα έχοντας δσων δέονται ἀπὸ τῆς γεωφγίας (7);

Κ. Ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ίσως γὰρ (8) ἀναλίσχουσιν ούχ εἰς ἃ δεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ἃ βλάβην φέρει αὐτοῖς καὶ τῷ

olxer-

Σ- Εἰσὶ μέν τινες ἴσως, ἔφη ὁ Σωχράτης, καὶ τοιοῦτοι. 'Αλλ' (9) έγω ου τοίτους λέγω, άλλ' οῦ ουδ' εἰς τάναγκαῖα ἔχουσι δαπανάν, γεωργείν φάσκοντες.

Κ. Καὶ τί ὰν είη τούτου αίτιον, ω Σώχρατες;

<sup>4.</sup> Zã paraît être la véritable forme employée par les Attiques comme neutre pluriel (nom. et acc.) de l'adjectif aws, integer. (Lws, aa, contraction des formes inusitées σάος, σάα: le comparatif σαώτερος se trouve dans l'Itade, chez Xénophon et chez Théocrite.) Les manuscrits donnent ici δ. Χρησθαι dépend de ετοιμα: «prêts pour s'en servir.»

<sup>6.</sup> Alyer. . . . olzovomizor. Pour la construction, cf. p. 254, note 3. 7. Hv δε . . . γεωργίας. «Et si je te montre des gens exploitant des cultures (γεωργούντας γεωργίας) pareilles, et, parmi ceux-ci, les uns..., les sutres. Cf., pour la tournure, p. 248, lignes 11-13.

<sup>8.</sup> Cf. la note 26 de la page 252. 9. Alla sert, au lieu de dé, de corrélatif à μέν quand l'opposition doit être plus fortement marquée.

- Σ Έγω σε άξω και έπι τούτους, έφη ο Σωκράτης σε δε θεωμενος δήπου καταμαθήσει (10).
  - Κ. Νη Κ. έφη, η δύνωμαί γε.
- Σ Ουλούν χοη θεωμενον σαυτού άποπειράσθαι εἰ γνώσει (10). Νεν δ΄ ε΄ ω σ΄ οἰδα επι μεν κωμφάων θέαν και πάνυ πρωί άνισταμενον και πανυ μακράν οἰδον (11) βαδίζοντα καὶ εμε άναπείθοντα προθύμως συνθεάσθαι επι δε τοιούτον οὐδεν με πώποτε ε΄ ε΄ ο΄ ον παρεκάλεσας.
  - K. Ounder relating one mainment elvan & Sungares.
- Σ Σαυτιμό δε πολυ νη Μ΄, ἐφη, γελοιότερος. Ήν δε καὶ ὑφ'
  υππικής (<sup>12</sup>) σοι ἐπιδεικνύω τους μέν εἰς ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων ἐληλυθορας, τους δε και <sup>13</sup>) πάνυ εὐπόρους ὄντας καὶ αμα ἀγαλ Αλομένους ἐπι τιμ κέρδει;
- Κ. Οθασύν (14) τούτους μέν και έγω και οίδα έκατέρους, κα ούδεν τι (15) μαλλον των κερδαινόντων γίγνομαι.
- Σ Θεά γὰν αὐτοὺς ηπεν τοὺς τραγφόούς τε καὶ κυμφόοὶς οὐχ ὑπως ποιητής οἰπαι, γέτη, ἀλλ΄ ὅπως ἡσθης ἰδών τι ἢ ἀκούστις και ταὐτα μεν ἴσως οὕτως ορθῶς ἔχει, οὐ γὰν ποιητής ἐπιλει γενεσθαι ἐπιπαη ὁ αναγκαζόμενος χνησθαι (16), οὐ μῶνος οῦτως κὶ εἰναι, εἰ τη σκοπείς ὅπως μη ἰδιώτης ἔσει (17) τούτου τοῦ εἰργου, ἀλλως τε και τῶν αὐτῶν ἵππων ἀγαθῶν τε εἰς τὴν χνησιν και κερδαλεων εἰς τωλησιν ὄντων:
  - A. Hwandaureir ne keyenere m Zungareg:
- Σ () ο ατα μ΄, ούδεν τι ατλλον <sup>18</sup>, η και γεωργούς εκ παιδίων ωνούμενον κατασκευσζειν, αλλ' είναι τινές μοι δοκούσιν η λικία

10. A cracucingue, progres. Cf. la note 21 du Chap. VIII.

Vincues meme, in mestre a n'importe quel quartier de la ville, il n'y mai pas trois pastre a n'importe quel quartier de la ville, il n'y mai pas trois pagre il trones, di maneu de ses iomaines.

12. Y 1 1000. Lust mace of the des deux membres de phrase, rois der concert de service également sux verbes de ces deux membres de tourses. Autre tout de es manuscrits donnent: die rip laturally, passe metendue symbolique, nutriement ajoutée par un lecteur

presente con

The Track Nustral was are que! La pirrase redevient affirmative à

the character of the contraction of the second

16 of a now 14 to a page 251.

The state of the s

καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων, αἱ εὐθύς τε χρήσιμοί εἰσι καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόασιν. — Ἦχω δ' ἐπιδεῖξαι καὶ γυναιξὶ ταῖς γαμεταῖς τοὺς μὲν οὕτω χρωμένους ὥστε συνεργοὺς ἔχειν αὐτὰς εἰς τὸ συναύξειν τοὺς οἴκους, τοὺς δὲ ἢ πλεῖστα λυμαίνονται (19).

Κ. Καὶ τούτου πότερον χρη, ὦ Σώχρατες, τὸν ἄνδρα αἰτιᾶ-

σθαι η την γυναϊκα;

Σ. Πρόβατον μὲν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὡς ἐπί τὸ πολὺ, ἢν κακῶς ἔχη, τὸν νομέα αἰτιώμεθα (20), καὶ ἵππος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἢν κακουργῖ, τὸν ἱππέα κακίζομεν τῆς δὲ γυναικὸς (21), εὶ μὲν διδασκομένη ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς τάγαθὰ κακοποιεῖ, ἴσως δικαίως ἂν ἡ γυνὴ τὴν αἰτίαν ἔχοι εἰ δὲ μὴ διδάσκων τὰ καλὰ κάγαθὰ ἀνεπιστήμονι (22) τούτων χρῷτο, ἀρ' οὐ δικαίως ἂν ὁ ἀνὴρ τὴν αἰτίαν ἔχοι; Πάντως ὅεῖ, ἔφη, ω Κριτόβουλε, — φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες (28), ἀπαληθεῦσαι πρὸς ἡμᾶς. Ἐστιν ὅτψ ἄλλψ (24) τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῆ γυναικί;

K. Oὐδενὶ, έ $q\eta$ .

Σ. Εστι δὲ ὅτφ ἐλάττονα διαλέγει (25) ἢ τῷ γυναικί;

K. Eì  $\delta \hat{\epsilon} \mu \hat{\eta}$  (28), où  $\pi$  olloig ye,  $\hat{\epsilon} q \eta$ .

Σ. Έγημας δὲ αὐτὴν παῖδα νέαν μάλιστα καὶ ώς ἢδύνατο ἐλά-χιστα (27) ἑωρακυῖαν καὶ ἀκηκουῖαν;

Κ. Μάλιστα.

- Σ. Οὐχοῖν πολὺ θαυμαστότερον εἴ τι ὧν δεῖ λέγειν ἢ πράττειν ἐπίσταιτο ἢ εἰ ( $^{28}$ ) ἐξαμαρτάνοι.
- Κ. Οίς δὲ σῦ λέγεις ἀγαθὰς εἶναι γυναῖκας, ὦ Σωκρατες, ἢ αὐτοὶ ταύτας ἐπαίδευσαν;
  - Σ. Οὐδὲν οἶον τὸ (29) ἐπισκοπεῖσθαι. Συστήσω δέ σοι ἐγὼ

21. The de yuvaixos. Pour ce qui est de la femme.

23. Cf. la note Ch. III, 1, à la page 254.

24. Εστιν ότφ αλλφ équivant à ξστιν άλλος τις φ.

25. Έλάττονα, forme attique pour ελάσσονα. — Διαλέγει. Cf. la note 5 de la page 28.

26. Et de  $\mu\dot{\eta}$ , s'il n'est pas vrai de dire qu'il n'y a personne à qui je parle moins qu'à ma femme, — où  $\pi$ oddoïs ye, du moins est-ce à peu de monde (que je parle moins qu'à elle).

27. Ως ήδύνατο ελάχιστα, le moins possible.

28. H &, que si.

<sup>19.</sup> Δυμαίνονται. Le sujet de λυμαίνονται est αἱ γυναῖχες sous-entendu. 20. Πρόβατον . . . . Construisez: Ἦν πρόβατον κακῶς ἔχη, αἰτιώμεθα τὸς ἔπὶ τὸ πολὺ τὸν νομέα.

<sup>22.</sup> Διδάσχων . . . ἀνεπιστήμονι: s.-ent. αὐτὴν auprès de διδάσχων, et αὐτῆ οὖση après ἀνεπιστήμονι.

<sup>29.</sup> Oùdèv oiov τό, il n'y a rien de tel que de. Locution qu'affectionnait sans doute Socrate, car elle est fréquemment mise dans sa bouche aussi bien par Platon que par Xénophon.

MANAGER STATES STATES AND THE STATES OF THE

## TEAPTRE IV.

Κ Λιλε πασες με τ σε θε επιθεμετεία ιδ Σείκρασες; έφτις Κυστισταίας (ήτες για αποσεία πασία τών τεχνών δργάνες μαθίτι τών τες είπειμαν γενεσόναι αι τον († οδία τες είπειμαν γενεσόναι αι τον († οδία τες είπειμαν και έμα πρέπαι αν μάλοσται έπιμείουμενο † τείτες μια και είπεις έπιθείκανε και το πρέπτιστας είτες, και αιτις δε ί τι δίνασαι στουφέλει (†) είπετε διδάσκων.

<sup>30.</sup> Τυίτων . . . . μειοίτται: c'est-à-dire κακώς δε τούτων γιγνομένων (ου πρατομένων) οί οίκοι μειοίτται.

<sup>31. 201,</sup> exprimé une première sois en tête de la phrase, se trouve répété à la fin.

Ch. VI] 1. Airòr, soi-même.

<sup>2.</sup> Επιμελομένω, sous-ent. αίτων. C'est comme s'il y avait αι δοχούσι... και ων εμοί πρέπω αν ... επιμελομένω, mais cette dernière tour-nure n'est pas usitée en grec.

<sup>3.</sup> Surwysku, sous-entendu us.

<sup>4.</sup> Sous-ent regrai.

<sup>5.</sup> Le sujet de έχουσι, c'est αἱ βαναυσικαὶ καλούμενοι τέχναι, sous-entendu.

<sup>6.</sup> Oi roiotroi, ce sont ceux qui exercent les arts mécaniques.

<sup>7.</sup> Κανοί χοῆσθαι, mauvais à s'en servir (cf. la note 5 de la page 255),

ἐν ἐνίαις μὲν τῶν πόλεων (8), μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δο-¾ούσαις εἶναι, οὐδ' ἔξεστι τῶν πολιτῶν οὐδενὶ βαναυσικὰς τέχνας ἐγάζεσθαι.

Κ. Ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις συμβουλεύεις, ὦ Σώχρατες, χρῆσθαι; Σ. Αρα, ἔφη ὁ Σωχράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα μιμήσασθαι; Ἐχεῖνον γάρ φασιν, ἐν τοῖς χαλλίστοις τε καὶ ἀναγχαιοτάτοις ἡγούμενον εἶναι ἐπιμελήμασι γεωργίαν τε καὶ τὴν πολεμιχὴν τέχνην, τούτων ἀμφοτέρων ἰσχυρῶς ἐπιμελεῖσθαι.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἀχούσας ταῦτα είπε.

Μ. Καὶ τοῦτο, έφη, πιστεύεις, ω Σωκρατες, βασιλέα τὸν Περσων γεωργίας τι συνεπιμελεϊσθαι;

Σ. 'Ωδ' αν, έφη δ Σωκράτης, επισκοπουντες, ω Κριτόβουλε, ίσ 📭 το καταμάθοιμεν εί τι συνεπιμελείται. Των μέν γάρ πολεμε Σεων έργων ήμηληγουμεν αύτην ισχυρώς επιμελείσθαι, ήτι εξ ώτε ερσωνπερ εθνών δασμούς λαμβάνει τέταχε τῷ ἄρχηντι (9) εκάστω είς ὁπόσους δεῖ διδόναι τροφήν ἱππέας καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ γερρηφόρους (10), οί τινες τῶν τε ὑπ' αὐτοῦ ἀργο κεένων ίκανοι έσηνται κρατείν και, ην πηλέμισι επίωσιν, αρήξηυσι τῆ χώρα, χωρὶς δὲ τοίτων φυλακὰς (11) ἐν ταῖς ἀκροπόλεσι τρέ- $\varphi \in \mathcal{L}$  '  $x\alpha i \ \tau \dot{\eta} \nu \ \mu \dot{\epsilon} \nu \ \tau \varrho \sigma \dot{\eta} \dot{\nu} \ \tau \sigma i \varsigma \ \varphi \varrho \sigma \upsilon \varrho \sigma i \varsigma (^{11}) \ \delta i \delta \omega \sigma \iota \nu \ \delta \ \dot{\alpha} \varrho \chi \omega \nu \ \dot{\psi}$ το υτο προστέτακται βασιλεύς δε κατ' ενιαυτόν εξέτασιν ποιείται των μισθοφήρων καὶ τῶν ἄλλων οίς ώπλίσθαι προστέτακται, καὶ πάντας άμα συνάγων, πλην τούς εν ταίς ακροπόλεσιν, ένθα δη δ σύλληγης χαλείται, τηὺς μεν άμφὶ τὴν έαυτηῦ οἴκησιν αὐτης έφηρῷ, τους δε πρόσω αποικούντας πιστούς πέμιπει επισκοπείν (12) καί οδ μέν ἂν φαίνωνται τῶν φρουράρχων καὶ τῶν χιλιάρχων (18) καὶ των σατραπών (14) τὸν ἀριθμὸν τὸν τεταγμένον ἔκπλεων ἔχοντες,

d'un mauvais commerce. — En somme, Κακοί . . . ἀλεξητῆρες: «Pour leurs amis, mauvais amis; pour leur patrie, mauvais soutiens.»

<sup>8.</sup> Par exemple, à Sparte.
9. Acyora, le gouverneur civil de la province.

<sup>10.</sup> Féquor, sorte de bouclier d'osier que portaient spécialement certains corps de l'armée perse.

<sup>11.</sup> Φυλαχή, garnison d'une place; φρουροί, soldats composant cette garnison; φρούραρχος, leur commandant et le chef d'une circonscription militaire.

<sup>12.</sup> Πέμπει ξπισχοπείν, il envoie inspecter. Construction rare, mais dont il existe quelques exemples chez Xénophon. Quelques lignes plus bas (p. 260, l. 8), la même idée est exprimée par la tournure πέμπων ἐπισχοπείτω, qui est conforme à l'usage courant.

<sup>13.</sup> Xillauxoc, commandant de mille hommes, colonel.

<sup>14.</sup> Σατράπης. Satrape, sorte de vice-roi, exerçant le pouvoir pour le compte du roi, sur une grande division territoriale, ayant sous ses ordres

καὶ τοίτοις (15) δοκίμοις έτποις τε καὶ οπλοις κατεσκειασμένοις ταρέγωσι, τούτοις μέν και ταις τιμαίς αίξει (16) και δώροις μεjakoic natankortitei, ofic d' ar elog i natanekolvia i nataκερδαίνοντας, τοίτοις γαλεπώς νολάζει ναὶ παίων της άργης allore famelitäg nagioria. Two usv di nolemnor foren ταίτα ποιών δοχεί έμιν άναμφιλόγως έπιμελείσθαι, "Ετι δε όπόστη μέν τζε γώρας(17) διελαίνων έφορα αίτος, αίτος και δοκιμάζει, όποσην δε μη αιτός έφορα, πέμπων πιστοίς έπισχοπείται. χαί οίς μέν αν αισθάνηται των αρχώντων συνοικουμένην τε τίν γώραν παρεγομένοις και ένεργον οίσαν την ητην και πλήρη δένδρών τε ών έχαστη φέρει καί γαρτών, τοίτοις μέν χώραν τε άλλην προστίθισι και δώροις κοσμεί(18) και έδραις εντίμοις(19) γεραίρει. οίς δ' αν δρά άργον τε την χώραν οίσαν και δλιγάνθρωπον η διά galeπότητα η δι ίβοιν η δι αμέλειαν, τούτοις δέ (20) κολάζον καὶ παύων τζε άρχες άρχοντας άλλοις καθίστισι. Ταίτα ποιών δονεί ήττον επιμελείαθαι όπως ή γι, ένεργος έσται ύπο των κατοικοίντων η όπως εί φιλάξεται ίπο των φροιφοίντων: Καί είσι δ' αίτῷ οι άρχοντες διατεταγμένοι ἐψ' έκατερον ούχ οι αίτοι. άλλ' οι μέν άργοισι των κατοικοίντων τε και των έργατων, και δασμοίς έκ τούτων εκλέγοισιν, οί δ' άρχοισι τών ώ ιλισμένων τε και των φροιφών (21). Κών μέν ο φροίραρχος μη ίκανώς τη γώρα άριγη, ό των ένοικούντων άργων και των έργων έπιμελο μενος nutryoget too georgiegor, but of directal togic sodal did tir age haziar, i'v de, magizortes the apor pagyor elging this egyne. ο άρχων ολιγάνθρωπον τε παρέγηται και άρχον την χώραν, τοίτοι αι κατηγορεί ό φροιραρχος και γάρ σχεδόν τι οι κακώς της zwiegar egyalinevol ofte this geologic teegenour ofte this da-

les gouverneurs militaires (φρουράρχους), aussi bien que les gouverneurs

Al muni, avec

civils 'apportag')

15. 1019 acr, le nombre d'hommes; roirous, ces hommes.

16 Tairors . . . aussi «Il les avance en honneurs.»
l'article, parce qu'il y avait une hiérarchie des honneurs.

17 (ποσην τής χωρας équivant à οπόσην χωραν. 18. Acousi, sous-ent. advote.

19. Ligar, triting, places d'honneur (par exemple, dans les banquets

20 Ois ulv ..., τοίτοις μέν ... οις δί ... τοίτοις δέ ... Remarquez la structure de cette longue phrase (cf. p 280, note 12)
21. Των ωτλισμένων ... . quocour. Οι ωτλισμένω equivant à al provoquem zat of alion or wallalian nonarfranca (cf page 259, hype 22); of apparent, les garnisons sedentaires, qui ne prennent pas part aux resues, les mêmes que of le mis deportored (ibid., lique 23). σμούς δύνανται ἀποδιδόναι. 'Όπου δ' αν σατράπης καθιστήται, οδτος άμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται.

Έχ τούτων (22) ὁ Κριτόβουλος εἶπεν.

Κ. Οὐχοῦν εἰ μεν δὴ ταῦτα πιοιεῖ βασιλεὺς, ὦ Σώκρατες, οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ ἦττον τῶν γεωργικῶν ἔργων ἐπιμελεῖσθαι ἢ τῶν πολεμικῶν.

Σ. Έτι δὲ πρὸς τούτοις, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοιχεῖ χαὶ εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται, ἐπιμελεῖταί τε τούτων ὅπως χῆποι ἔσονται, οἱ παράδεισοι (28) χαλούμενοι, πάντων
χαλῶν τε χάγαθῶν μεστοὶ ὅσα ἡ γῆ φύειν θέλει, χαὶ ἐν τούτοις
αὐτὸς τὰ πλεῖστα διατρίβει, ὅταν μὴ ἡ ώρα τοῦ ἔτοῦς ἐξείργη.

Κ. Νη Δί, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἀνάγκη τοίνυν, ω Σωκρατες, ἔνθα γε διατρίβει αὐτὸς, καὶ ὅπως ως κάλλιστα κατεσκευασμένοι ἔσονται οἱ παράδεισοι ἐπιμελεῖσθαι (24) δένδρεσι καὶ τοῖς ἄλλοις

άποσοι καλοίς όσα ή γη φύει.

Σ. Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὧ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶ ρα διδῷ βασιλεὺς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς ἐν πολέμῳ ἀγαθο τὸς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὄφελος (25) πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες (26)· δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας (27) ἀρεστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας, λέγοντα ὅτι οὐδ' ἀν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. Λέγεται δὲ καὶ Κῦρός (28) ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κενλημένοις ὅτι αὐτὸς ἀν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Κ. Κύρος μεν τοίνυν, έφη δ Κριτόβουλος, ω Σώκρατες, καὶ ἐπηγάλλετο οὐδεν ἦττον, εὶ ταῦτα έλεγεν, ἐπὶ τῷ χώρας ἐνεργοὺς

ποιείν καὶ κατασκευάζειν ἢ ἐπὶ τῷ πολεμικός εἶναι.

Σ. Καὶ, ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωχράτης, Κῦρός γε, εὶ ἐβίω (29),

23. Παράδεισοι. C'est, avec une terminaison grecque, le mot perse qui

servait à désigner ces jardins.

25. Όφελος, sous-ent. αν είη.

28. Kūços. Il s'agit ici de Cyrus l'Ancien, le fondateur de la monarchie perse.

<sup>22.</sup> Cf. la note Ch. II, 1, à la page 249.

<sup>24.</sup> Δνάγκη... επιμελείσθαι. «Il est nécessaire qu'on s'occupe, que les personnes que cela regarde s'occupent...» Le sujet de l'infinitif επιμελείσθαι n'est pas exprimé. Cf. p. 263, l. 17. — Δενδρεσι dépend de κατεσκευασμένοι.

<sup>26.</sup> Οἱ ἀρήξυντες, ceux qui défendront, c.-à-d. des gens pour les défendre. 27. Κατασχευάζειν χώραν, cultiver une terre, la faire valoir.

<sup>29.</sup> Έβιω. L'aoriste εβιων est le seule forme attique: εβιωσα appartient

αριστος αν δολεί αργων γενέσθαι, και τοίτου τελμέρια δίλα τε πολλά παρέσγιται και διτίτε περί τις βασιλείας το άδελη ο έτοοείετο μαγούμενος παρά μέν γάρ Κίροι οίδεις λέγεται αίτομολέσαι πρός βασιλέα, παρά δε βασιλέως πολλαί μιριάδες τρος Κίρον. Ένω δέ και τοιτο έγοιμαι μέγα τεκμέριον άργοντος apetic elvat, w av (30) expertes nei Juntal xai en tois delvois taραμένειν έθέλωσιν. Ελείνω δε οι φίλοι ζώντί τε συνεμάγοντο κ αποθανόντι συναπέθανον πάντες περί τον νεπρόν μαγόμενοι. O'tog toiner à Kipog légetat Araderdou (32), lite il Ber inαίτω τα παρά των σιμμάγων δώρα, άλλα τε φιλοφορνείσθα. airos Egr. o Ligardons Elup noté tire er Megionis diryoinesκαὶ τὸν ἐν Σάρδεσε παράδεισον ἐπιδεικνίναι αίτὰν (35, ἐφτ. "Ε - ικ de Evaluater altor (34) & Mourdong, we rake ner to der ton eli, di l'ane (35) de respetetuéva, defini de di origni tor δρων, είγωνια δε πάντα καλώς είν, δομαί δε πολλαι και έδ είμι συμπαρομαρτοϊεν αίτοις περιπατοίσι, καί ταίτα θαι πάζων είστεν «'Aλλ' έγω τοι, ω Κέρε, πάντα μέν ταίτα θαιμάζο έτι το κάλ-Let, nohè de makkor ayanat toi katanetoi, oartie ou zat dur rugartog Exasta toltwr. > Annisarta de talta tor Kigor for Inval se nai cincir. « Tavra sniver, w Aigardoc, iga scierta καὶ διεμέτρησα καὶ διέταζα, έστι δ' αὐτών» φάναι «ά (M) και igivevoa avrig. " Kai & Avaardong Egy, angliebag eig aist." καὶ ίδων των τε ίματίων το κάλλος ών είχε καὶ τὶς οιμίτς αίobousens and two orgention and two deliver and the allen are ount of sixer, sinsir' " Ti heyers, " garat " to Kips; 'H yop or ταίο σαίο γεροί τούτων τι έφίτεισας; " Καί τον Κίρον άποιο-

à la langue commune, - Il s'est probablement perdu ici quelque met de texto (Aigo, o vewrepos, ou o Japeior), qui exprimait que c'est de (sma le Jeune (tué à la bataille de Cunaxa, en 401) qu'il est maintenant qu'et, es

<sup>&#</sup>x27;32 år équivant à far sere.

<sup>81.</sup> Un locteur ancien ajouta ici à la marge de son livre la rectificat. entrante, puneo dans l'Anabase de Xenophon. Alar Aprimot fuer de l'inger let su ciore un répare sera; uéros. Cette annotation passa dans le texte des autres mamacrits de Xenophon et de là dans ce un de la l'apart des éditions de l'Economique.

<sup>32</sup> Acourtop, lette ambassade de Lysandre auprès de Cyrus remaie à l'an 407 avant Josus-Christ 33. Emidemaire, sous-ent aire, à lui Lysandre. — dires, (yenlui-manne

<sup>34</sup> Aires c'est-à-dire tor anonidenter Plus loin, sous-ent. error super-

<sup>35.</sup> h'blave, & intervalles égaux. 36. Lore d'acror a equivant à lesa d'acror.

νασθαι · « Θαυμάζεις τοῦτο, ὦ Λύσανδρε; Όμνυμί σοι τὸν Μίθρην, ὅτανπερ ύγιαίνω, μηπώποτε δειπνῆσαι πρὶν ἱδρῶσαι ἢ τῶν πο-λεμιχῶν τι ἢ τῶν γεωργιχῶν ἔργων μελετῶν ἢ ἀεὶ ἕν γέ τι φι-λοτιμούμενος. » Καὶ αὐτὸς μέντοι ἔφη ὁ Λύσανδρος ἀχούσας ταῦτα δεξιώσασθαί τε αὐτὸν χαὶ εἰπεῖν · « Διχαίως μοι δοχεῖς, ὡ Κῦρε, εὐδαίμων εἶναι · ἀγαθὸς γὰρ ὧν ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς (87). »

### CHAPITRE V.

Σ. Ταῦτα δὲ, ω Κριτόβουλε, ἐγω διηγοῦμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, δτι της γεωργίας οὐδ' οἱ πάνυ μακάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι. Εοικε γάρ ή επιμέλεια αὐτῆς είναι άμα τε ήδυπάθειά τις καὶ οίπου αυξησις και σωμάτων ἄσκησις είς τὸ δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ έλευθέρω προσήκει. Πρώτον μεν γάρ ἀφ' ὧν ζωσιν οἱ ἄνθρωποι, ταῦτα ή γη φέρει έργαζομένοις, καὶ ἀφ' ὧν τοίνυν ήδυπαθοῦσι, προσεπιφέρει ' έπειτα δε δσοις κοσμοῦσι βωμούς καὶ ἀγάλματα καὶ οίς αὐτοὶ κοσμοῦνται, καὶ ταῦτα μετὶ ἡδίστων ὀσμῶν καὶ θεαμάτων παρέχει έπειτα δε ήψα πολλά τὰ μεν φύει, τὰ δε τρέφει παὶ γὰρ ἡ προβατευτικὴ τέχνη συνῆπται τῆ γεωργία, ώστε έχειν (1) καὶ θεούς έξαφέσκεσθαι θύοντας καὶ αὐτούς χρῆσθαι. Παφέχουσα δ άφθονώτατα τάγαθά, οὐκ έξ ταῦτα μετὰ μαλακίας λαμβάνειν, άλλα ψύχη τε χειμῶνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερείν. Καὶ τοὺς μὲν αὐτουργοὺς διὰ τῶν χειρῶν γυμνάζουσα ἰσχὺν αὐτοῖς προστίθησι, τους δε τη επιμελεία γεωργούντας ανδρίζει πρωί τε έγεί ουσα καὶ πορεύεσθαι σφοδρώς άναγκάζουσα καὶ γὰρ ἐν τῷ γώθφ καὶ εν τῷ ἄστει ἀεὶ εν ώρα αἱ επικαιριώταται πράξεις εἰσίν. Έπειτα ήν τε σὺν ἵππφ ἀρήγειν τις τῆ πόλει (2) βούληται, τὸν ἵππον ἱχανωτάτη ἡ γεωργία συντρέφειν, ἤν τε πεζῆ, σφοδρὸν γη, και κυσιν ευπέτειαν τροφης παρέχουσα και θηρία συμπαρατρέφουσα (8). Υφελούμενοι δε καὶ οἱ ἵπποι καὶ αἱ κύνες ἀπὸ της γεωργίας αντωφελουσι τον χωρον, ο μεν ίππος πρωί τε κο-

<sup>36.</sup> Δικαίως... εὐδαιμονεῖς. Cicéron, qui a inséré dans son dialogue sur la Vieillesse cette anecdote sur Cyrus, traduit ainsi cette dernière phrase: «Recte vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti tuæ fortuna conjuncta est.»

Ch. V] 1. Le sujet de l'infinitif ἔχειν, c'est γεωργούς, sous-ent., mot auquel se rapportent θύοντας et αὐτούς.

<sup>2.</sup> Σὺν ἵππφ.... τἢ πόλει: c'est-à-dire servir l'État dans la cavalerie. 3. Συμπαραιρέφουσα. Σύν, et παρατρέφειν, nourrir des parasites.

μίζων τον κηδόμενον είς την επιμέλειαν και έξοισίαν παρέγων όψε ατιέναι, αι δε κίνες τα τε θηρία απερίκοισαι από λύανς χαρπών και προβάτων και τη έργμια την δισφάλειαν συμπαρέγουσαι. Παρορμά δέ τι καί είς το άργγειν σύν δαλοις τη γώρα καὶ (1) ή γι, τούς γεωργούς, έν τῷ μέσω τούς καρποίς τρέφοισα τω πρατούντι λαμβάνειν (5). Καὶ δραμείν δέ καὶ βαλείν καὶ τιδί,σαι τίς ίκανωτέροις τέχνη γεωργίας παρέχεται; Τίς (6) δέ τοίς έργαζομένοις πλείω αντιγαρίζεται; Τίς δε ήδιον τον έπιιελόμενον δέχεται, προτείνοισα προσιόντι λαβείν ό τι χρήζει: Τίς δε ξένοις αφθονώτερον δέγεται; Χειμάσαι δε πιρί αφθύνω καί θεομοίς λοιτροίς που πλείων εξμάρεια ή έν γώρω: Ποι δε έδιον θερίσαι έδασί τε καὶ πνείμασι καὶ σκιαίς ί, κατ' άγρον; Τίς δέ άλλη θερίς απαργάς πρεπωδεστέρας παρέγει η έρρτας πληρεστέρας άπηδειννίει; Τίς δε οικέταις προσφιλεστέρα η γιναικί ήδιων F texpole no Delvorepa ?, gilois elyapitorepa; Euch nev Jai naστον δοχεί είναι εί τις έλει θερος άνθρωπος η χτημά τι τοίτοι Κδιον κέπτηται, η έπιμέλειαν ήδιω τινά ταίτης ηθοικέν η ώσελιιωτέραν είς τον βίον. "Ετι δέ ή γη, θεος ούσα, τοις διναμένοις καταμανθάνειν και δικαιοσύντην διδάσκει τοίς γάρ άριστα θεραπεύοντας (7) αίτην πλείστα άγαθά άντιποιεί, 'Εάν δ' άρα καὶ ὑπὸ πλήθοις ποτέ στρατευμάτων των ἔργων στερηθώσιν οὶ ἐν τη γεωργία άναστρεφήμενοι καί σφοδρώς και άνδρικώς παιδει ήμενοι, ούτοι εί παρεσκει ασμένοι και τάς ψυγάς και τά σώματα, ην μή θεός αποκωλύη, δίνανται ίνντες είς τας των αποκωλιώντων(8) λαμβάνειν ἀφ' ών θρέψονται (9). Πολλάκις δ' έν τώ τολέμω και ασφαλεστερόν έστι σύν τοις δίτλοις την τροφήν μαστεύειν ή σίν τοις γεωργικοίς δργάνοις. Σιμπαιδείει δέ καί είς το άρχειν άλλων ή γεωργία επί τε γάρ τους πολεμίους σύν άιθρώποις δεί ίέναι, της τε γης σίν άνθρώποις έστιν ή έργασία.

1 A 1 & M M 1. 1 C 1 & 1 con a

Kal... καλ. La répétition de καλ provient de la construction insolite de la phrase; l'ordre naturel des mots était: παρορμά δέ το καλ ή γη τους γεωργούς εξς τὸ ἀρήγειν κτλ.
 Έν τῷ ... λαμβάνειν. Constr.: τρέφουσα τ. καρπ. ἐν τῷ μέσφο

<sup>5.</sup> Έν το .... λαμβάνειν. Constr.: τρέφουσα τ. καρπ. ἐν το μέσο λαμβ. το κρατούντι, c.-à-d. poussant ses fruits en pleine empagne. à prendre, pour celui qui s'en rend le maitre. L'idée exprimee par les mots ἐν τῷ μέσω est rendue de nouveau plus bas par ἔξω τῶν ἔρυμάτων (p. 267, l. 7), «en dehors des fortifications des villes.»

6. Τίς, sous-ent. τέχνη.

<sup>7.</sup> Θεραπεύειν, venant après ή γη θεὸς οὐσα, fait un jeu de mota: c'est à la fois le terme propre pour dire honorer les dicux et cultiver la terre

<sup>8.</sup> Els τὰς τῶν ἀποκωλυοντων. sous-ent. χώρας.
9. Αφ' ὧν 3ρέψοντα, de quoi se nourrir; mot à mot. de quoi ils se nourriront. Cf. la note 26 de la page 261.

Τόν οὖν μέλλοντα εὖ γεωργήσειν δεῖ τοὺς ἐργαστῆρας καὶ προ-3 μεους παρασχευάζειν καὶ πείθεσθαι θέλοντας· τὸν δὲ ἐπὶ πο**λεμίο**υς άγοντα ταὐτὰ δεῖ μηχανὰσθαι δωρούμενόν τε τοῖς ποιοῦσεν ἃ δεϊ ποιεῖν τοὺς ἀγαθοὺς (10) καὶ κολάζοντα τοὺς ἀτακτοῦντως καὶ παρακελεύεσθαι δὲ πολλάκις οὐδὲν ήττον δεῖ τοῖς ἐργάταις τον γεωργον ή τον στρατηγον τοῖς στρατιώταις καὶ έλπίδων δε αγαθών οὐδεν ήττον οι δοῦλοι των ελευθέρων δέονται, αλλά καὶ μᾶλλον, ὅπως μένειν ἐθέλωσι. Καλῶς δὲ κἀκεῖνος εἶπεν δς έφη την γεωργίαν των άλλων τεχνων μητέρα καὶ τροφον είναι. Εύ μεν γάρ φερημένης της γεωργίας έρρωνται καὶ αὶ άλλαι τέχναι άπασαι, όπου δ' αν αναγκασθη ή γη χερσεύειν, αποσβέννυνται καὶ αὶ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Απούσας δὲ ταῦτα δ Κριτήβουλος εἶπεν

Κ. Αλλά ταῦτα μὲν έμοιγε, ὦ Σώκρατες, καλῶς δοκεῖς λέγειν ότι δε της γεωργικής τα πλείστα έστιν ανθρώπω αδύνατα προνοήσωε . . . . (11). Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι ἐνίοτε καὶ αὐχμοὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἐρυσῖβαι (12) καὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καλώς εγνωσμένα καὶ πεποιημένα ἀφαιροῦνται καὶ πρόβατα δ' ένίστε κάλλιστα τεθραμμένα νόσος έλθοῦσα κάκιστα ἀπώλεσεν.

Απρίσας δὲ ταῦτα ὁ Σωκράτης εἶπεν.

Σ Αλλ' ψμην έγωγέ σε, ω Κριτόβουλε, είδέναι ότι οι θεοί ουδέν ήπτον είσι κύριοι των έν τη γεωργία έργων ή των έν τῷ πολέρες. Καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ πολέμψ ὁρᾶς, οἰμαι, πρὸ τῶν πολεμικούν πράξεων έξαρεσκημένους τούς θεούς καὶ ἐπερωτώντας θυσίτες καὶ οἰωνοῖς ὅ τι τε χρη ποιεῖν καὶ ὅ τι μή περὶ δὲ τῶν γεωργεκών πράξεων ήττον οίει δείν τοὺς θεοὺς ἱλάσκεσθαι; Εὖ γάρ το Οι, έφη, ότι οἱ σώφρονες καὶ υπέρ ύγρῶν καὶ ξηρῶν καρπων (18) καὶ βοων καὶ ἵππων καὶ προβάτων καὶ ὑπὲρ πάντων γε δή των κτημάτων τούς θεούς θεραπεύουσιν.

11. Il manque ici dans les manuscrits quelque chose comme raurou où

μέμνησαι, ου τούτου θαυμάζω σε αμνημονήσαι.

13. Καρποι ύγοοί. frumenta les céréales (blé, orge, etc.); καρποι ξηροί,

legumineuses (fèves, pois, etc.).

<sup>10</sup>\_ ωρούμενόν τε . . . ἀγαθούς. «Faisant des présents à ceux qui font ce qu'il faut que les gens de bien facent. > (La Boëtie.)

<sup>12</sup> Ερυσίβη, maladie des graminées connue sous les divers noms de nielle, charbon, rouille; elle attaque les grains des graminées sans leur causer de ravages extérieurs, mais en détruisant la farine, qu'elle remplace Par une sorte de poussière noire, grasse au toucher et fétide: cette maladie est due à un cryptogame parasite et microscopique.

#### CHAPITRE VI

A. Alla ratea nev, Egg, & Swagares, ralide um doreis leγειν, λελεύων πειράσθαι σίν τοίς θεοίς μργεσθαι παντίς έργοι, ώς των θεών πιρίων ώντων αιδέν έτταν των είρημαών ή των πολεμικών έργων. Ταίτα μέν οδ πειρασόμεθα οίτω ποιείν σε δ' έμιν, ένθεν (1) λέγων περί τζε οίκονομίας απέλιπες, πειρώ τά τοι των έγωμενα(2) δεκπεραίνειν, ώς και νίν μοι δοκώ, άκτχοιος δοα είπες, μαλλόν τι ζός διοράν ή πρόσθεν ό τι χρή ποιούνεα Βιοτεύειν.

Σ, Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἄρα, εἰ πρώτον μέν ἐπανέλθοιμεν Sou gerounkoyotree dieknhe Daner, hr mor derane Da(3) of tes(4) χαί τὰ λοιπά διεξιέναι.

Κ. Ἡδὸ γοιν έστιν, έφι, ὁ Κριτόβοιλος, ώσπερ καὶ χριμάτων χοινινήσαντας αναμφιλύγως διελθείν(5), οίτω και λόγων κοινωνοίντας πεοί ών αν διαλεγώμεθα συνομολογούντας διεξιέναι.

S Olnair, Egy à Sunparie, Enoring nér tiras édoser fuir hrona civa à nixoronia, i de constint alto equivero à sixou; divarea alkeir ar gow voi (6), alkag d'hair égairera li reg zeiσις ή σύμπασα, ατίσιν δέ τουτο έφαμεν είναι ο τι έκάστω είν οιφέλιμον είς τον βίον, οιφέλιμα δέ δίντα τέρισκετο πάντα όπόσοις τις έπίσταιτο χρησθαι (7). Πάσας μέν οθν τὰς έπιστήμας οἴτε μαθείν οἶόν τε τμίν εδόκει, σεναπεδοκιμάζομέν(\*) τε( $^{9}$ ) ταῖς πόλεσε τὰς βαναισικάς καλοιμένας τέγνας, δει και τὰ σώματα καταλυμαίνεσθαι δοχούσι καὶ τὰς ψυγάς καταγνύναι (10).

Ch. VI.] 1. "Evser, cà partir de là où, comme evecuser evsu.

2. Τὰ τούτων ἐχομενα, ce qui tient avec, c.-à-d. la suite. 3. Ἡν πως δυνώμεθα, pour essayer de (comme s'il y avait: ἔνα πες-

outmusy. 4. Ouro, o.-h-d. avvouoloyouvres. 5. Auslier, de parcourir leurs comptes, de faire leurs comptes.

frequence, crase pour of arequired

7. Socrate vient de resumer, dans les couq bones precedentes, la partie de la conversation, échangée entre Critoboulos et lui, qui remplit environ les deux premiers tiers du premier chapitre. La phrase qui vient maintenant résume le debut du chapitre iv

8. L'ov, et anodomunicar signifiant rejeter, renvoyer à la suite d'un examen. Au contraire, domnaçur (voy, page 267, ligne première), approu-

ver, accepter après exameu.

9 (e re et ere dans oure nabeir se correspondent, comme on troute en latin neque . · et.

10 On lit ici dans les manuscrits et editions de l'Economique: Tex-

Σ. Εδοκιμάσαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε κάγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ ἐπιστ ήμην κρατίστην γεωργίαν, ἀφ' ἦς τὰ ἐπιτήδεια ἅνθρωποι (11) πορίζονται. Αὐτη γὰρ ἡ ἐργασία ἐδόκει εἶναι ἡδίστη ἐργάζεσθαι (12), καὶ τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ εὐρωστότατα παρέκεσθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡκιστα ἀσχολίαν παρέχειν φίλων τε καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι. Συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία, ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτήσεια φρύουσά τε καὶ τρέφουσα (18) τοῖς ἐργαζομένοις. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸς τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι καὶ πολίτας ἀρίστους καὶ εὐνουστάτους παρέχεσθαι δοκεῖ τῷ κοινῷ (14).

Καὶ ὁ Κριτόβουλος.

Κ. "Οτι (15) μεν, ω Σώχρατες, χάλλιστόν τε χαὶ ἄριστον χαὶ ἤδιστων ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι πάνυ μοι δοχῶ πεπεῖσθαι ἱχανῶς δτι δὲ ἔφησθα καταμαθεῖν (16) τὰ αἴτια τῶν τε οῦτω γεωργούντων ώστε ἀπὸ τῆς γεωργίας ἀφθόνως ἔχειν ὧν δέονται, χαὶ τῶν οῦτως ἐργαζομένων ώς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν γεωργίαν, χαὶ ταῦτ ἄν μοι δοχῶ ἡδέως ἑχάτερα ἀχούειν σου, ὅπως ἃ μὲν ἀγαθά ἐστι ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιῶμεν.

Σ. Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ω Κριτόβουλε, ἢν σοι ἐξ ἀρχῆς διηγήσωμαι ὡς συνεγενόμην ποτὲ ἀνδρὶ, δς ἐμοὶ ἐδόκει εἶναι τῷ ἄντε τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστὶν

δ καλείται καλός τε κάγαθός ἀνής;

Κ΄ Πάνυ ἂν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, βουλοίμην ἂν τοῦτό σου ακούειν, ὡς καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνόμιατος ἄξιος γενέσθαι.

Voy. le dialogue, p. 255, à partir de la ligne 19.

δὲ σαφέστατον γενέσθαι ᾶν τούτου ἔφαμεν εὶ, πολεμίων εἰς τὴν χώρος ἐνατέρους ἐντων, διακαθίσας τις τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας χωρὶς ἐκατέρους τῷη, πότερα δοκεὶ ἀρήγειν τῆ χώρα, ἢ ἀψεμένους τῆς γῆς τὰ τείχη διακαθίσεν τειν; Οὕτω γὰρ ᾶν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ψόμεθ' ᾶν ψηφίζεσθαι κοιν, τοὺς δὲ τεχνίτας μὴ μάχεσθαι, ἀλλ', ὅπερ πεπαίδευνται, καθῆσθαι πονοῦντας μήτε κινδυνεύοντας. Mais Xénophon n'a pas le moins du la suite: on doit considérer ce passage comme une intrusion dans texte.

<sup>11.</sup> Voy. la note 6 de la page précédente.
12. Λύτη . . . ἐργάζεσθαι Les manuscrits et éditions de Xénophon de la cette phrase comme suit: Λίτη γὰψ ἡ ἐργασία μαθεῖν τε ὑάστη ἐδόκει εἰναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι. Dans la suite on verra, en effet, que l'agriculture est une science facile à apprendre; mais, jusqu'à présent, il pas été le moins du monde question de cela dans le dialogue.

<sup>13.</sup> Φύουσα: il s'agit des plantes; τρέφουσα, des troupeaux.
14. Ce dernier alinéa résume l'éloge de l'agriculture que renferme le chapitre v.

I. Alko raiver one, Egg & Swegarg, we not floor ent riv σκέψεν αὐτοί. Τοίς μέν γάο άγαθοίς τέκτονας, γαλκέας άγαθοίς, ζωγράφοις άγαθοίς, ἀνδριαντοποιοίς, χαὶ τὰ άλλα τὰ τοιαίτα, πάνι όλίγης μοι γρόνης έγένετη ίχανος περιείθειν τε καί θεύσασθαι τὰ δεδοχιμασμένα χαλά ἔργα αἰτοῖς είναι 17). "Όπως δέ δι χαὶ τοίς έγοντας το σεμνών όνομα τοίτο το χαλός τε κάγαθός έπισκεψαίμεν, τί ποτ' έργαζόμενοι τοῦ τ' άξιοῖντο καλείσθαι, πάνι μου ή ψυχί, επεθύμει αίτων τινι συγγενέσθαι. Και πρώτον μέν ότι προσέχειτο το χαλός τῷ άςαθῶ, ὅντινα ἴδοιμι χαλόν, τοίτι προσίειν και επειρώμεν καταμανθάνειν εί τοι ίδουμι προσιρτιμένον το καλώ το άγαθον. 'Αλλ' οιλ άρα είγεν οθτως, άλλ' ένίσις εδόκοιν καταμανθάνειν των καλών τὰς μορφάς πάνι μοχθιροίς όντας τας ψυχάς. "Εδοξεν ούν μοι αφέμενον της καλής όψεως έπ' αὐτών τινα έλειν των καλοιμένων καλών τε κάγαθών. Έτει σίν τον Ισγόμαγον (15) έχοιον πρός πάντων και ανδρών και γιναικών και ξένων και άστων καλόν τε κάγαθον επονομαζόμενον, έδοξέ μοι τούτω πειραθίναι σιγγενέσθαι.

#### CHAPITRE VII.

Σ. Ιδών ουν ποτε αιτόν εν τη του Λώς τοι 'Elet Jegior στυά(1) καθήμενον, έπεί μοι έδοξε σχολάζειν, προσέλθον αίτώ, καί παρακαθιζήμενος είπον:

ΣΩΚΡΑΊΗΣ. «Τί, ω Ἰσχόμαχε, οι μάλα είωθώς σχολάζει», κάθτοσι; Επεί τά γε πλείστα ή πράττοντά τι όρω σε ή ού πάνι

σχολάζοντα έν τη άγορα.»

ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ. « Οὐδέ αν νέν γε, » έφτ, δ Ισχομαχος, « ω Σώπρατες, έώρας, εί μή ξένους τινάς συνεθέμην αναμένειν ένθάδε,»

S. "Oran de min rearres to tounitor, neas ton dewn, " eggs έγω αποί διατρίβεις και τί ποιείς; - Έγω γάρ τοι πάνυ βούλομαί σου πυθέσθαι τί ποτε πράττων καλός τε κάγαθός κέκλησαι έπεὶ οίκ ένδον γε διατρίβεις, ουδέ τοιαύτη σου ή έξις του σώματης καταφαίνεται.»

partie de la bordure occidentale de l'agora d'Athènes.

<sup>17.</sup> Tous . . . . elvas. Construises: Hegieldeiv re rous dyadoùs rénrovas utl, und θεασασθαι τα έργα δεδοκιμασμένα αὐτοῖς (comme ύπ' αὐτοῖν) είναι

<sup>18. &#</sup>x27;lazouazov. On manque absolument de renseignements sur la personne de cet Ischomachos, à moins qu'on n'admette que c'est le même personnage dont se moqua, à cause de son avarice, le poète comique Cratinos, le rival d'Aristophane.

Ch. VII] 1. Le portique de Ζεψς Έλευθέριος formait, à ce qu'on croit, une

Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κάγαθὸς κέκλ ησαι, καὶ ἡσθεὶς, ώς γ' ἐμοὶ ἔδοξεν, εἶπεν'

I. « Αλλ' εἰ μὲν, ὅταν σοι διαλέγωνται περὶ ἐμοῦ, τινὲς καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομα, οὐκ οἶδα οὐ γὰρ δὴ, ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλώνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας (²), οὐδεὶς κ ἔφη « ζητεῖ τὸν καλόν τε κἀγαθὸν, ἀλλὰ σαφῶς κ ἔφη « ἀνομάζοντές με Ἰσχόμαχον πατρόθεν (³) προσκαλοῦνται. Ἐγώ μὲν τοίνυν, κ ἔφη « ὦ Σώκρατες, ὅ με ἐπήρου, οὐδαμῶς ἔνδον διατρίβω. Καὶ γὰρ δὴ κ ἔφη «τά γε ἐν τῆ οἰκία μου πάνυ καὶ αὐτὴ (⁴) ἡ γυνἡ ἐστιν ἰκανὴ διοικεῖν.»

Σ. « Αλλά καὶ τοῦτο » ἔφην « ἔγωγε, ω Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν ἡδέως σου πυθοίμην, πότερα αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ωστε εἶναι οἵαν δεῖ, ἢ ἐπισταμένην ἔλαβες παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ

τῆς μητολς διοικεῖν τὰ ποοσήκοντα αὐτῆ.»

Ι. « Καὶ τί (5) ὰν, » ἔφη « ὦ Σώχρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, ἢ ἔτη μὲν οὖπω πεντεχαίδεχα γεγονυῖα ἢλθε πρὸς ἐμὲ, τὸν δ' ἔμπροσθεν χρόνον ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν ὄψοιτο, ἐλάχιστα δ' ἀχούσοιτο, ἐλάχιστα δ' ἐροίη (6); Οὐ γὰρ ἀγαπητὸν σοι δοχεῖ εἶναι εἰ μόνον ἢλθεν ἐπισταμένη ἔρια παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι, καὶ ἑωραχυῖα ὡς ἔργα ταλάσια θεραπαίναις δίδοται; Ἐπεὶ τά γε ἀμφὶ γαστέρα » ἔφη «πάνυ καλῶς, ὡ Σώχρατες, ἢλθε πεπαιδευμένη · ὅπερ μέγιστον ἔμοιγε δοκεῖ παίδευμα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί.»

Σ. «Τὰ δ' ἄλλα,» έφην εγωὶ «ω Ἰσχόμαχε, αὐτὸς επαίδευσας την γυναϊκα ώστε ίκανην είναι ων προσήκει επιμελεῖσθαι;»

Ι. « Οὐ μὰ Δί', » ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος « οῦ πρίν γε καὶ ἔθυσα καὶ το τυγχάνειν διδάσκοντα καὶ ἐκείνην μανθάνουσαν τὰ β Ελτιστα ἀμφοτέροις ἡμῖν.»

3. Ιατρόθεν, « en ajoutant le nom de mon père ». On sait que dans les a cles officiels les personnes étaient désignées par leur nom et celui de le r père au génitif, plus la mention de leur dème (arrondissement);

exem Ple: Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς.

Απαι αὐτή, à elle seule.

les find μηραρχίας η χορηγίας. Lorsqu'un Athénien était désigné pour faire is d'une triérarchie ou d'une chorégie (voy. page 251. notes 15 et pouvait se soustraire à cette charge en indiquant, pour la remplir de lui, tel Athénien qu'il prétendait être plus riche que lui. Celuici re sait-il, il était alors tenu, si l'autre le proposait, de faire avec lui l'éche ge de leurs biens respectifs: cet échange s'appelait ἀντίδοσις.

<sup>6.</sup> Εροίη. L'optatif des futurs contractes est en οίην, οίης, οίη, au singulier, chez les Attiques.

Σ. «Οθκοίν» έφην έγω «καί ή γινή σοι σινέθνε καί σινηύχταιτά ταύτα: Β

Ι. « Καὶ μάλα γ', » ἔση ὁ Ἰσγόμαγος «πολλά ὑπισγνουμένη none this Denic(1) yerroeaday niar dei, xai eidrhog iv

ούκ αμελήσοι των διδασκομένων,»

Σ. « Πράς θεών, » έσην έγω « ω Ισγόμαγε, τί (8) πρώτονδάσκειν ήρχου αιτήν, διηγού μοι, ώς έγω ταϊτ' ών ήδιον διεχοι μένοι ακούσιμι η εί μοι γι μνικόν η ιππικόν άγιονα(\*) κάλλιστον δικγοίο, η

Καὶ ὁ Ἰσγόμαγος ἀπεκρίνατο.

Ι. «Τί δ'; » έψη «το Σωκρατες έπει ίδη μοι χειροήθις ήν » έτετιθάσει το ώστε διαλέγεσθαι, γρόμην αίτην » έση » ώδέ πα

«Είπέ μοι, ώ γίναι, άρα έδη κατενότσας τίνος ποτέ ένες » έγω τε σε έλαβον και οι σοί γονείς εδοσάν σε έμοι; Ότι μ. »γάρ οὐχ ἀπορία ἦν μεθ' ὅτου ἄλλου ἐχαθείδομεν αν, οἰδ' δ: -καί σοί καταφανές τοιτ' έστι. Βοιλευόμενος δ' έγώ τε ίπε - έμοι και οι σοι γονείς έπερ σου τίν αν κοινωνον βέλτιστι > οίκοι τε και τέκνων λάβοιμεν, έγω τε σε έξελεξάμιν και οί σ >γονείς, ώς ξοίλασιν, έκ των δινατών (10), διέ. Τέκνα μέν οι » ην θεός ποτε διδώ τμιν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα πε » αίτων όπως δει βέλειστα παιδείσομεν αίτά · ποινόν γαο ίπ » καὶ τοῦτο ἀγαθόν, συμμάχων καὶ γηροβοσκών ὅτι βελτίστο » τυγχάνειν · νῦν δὲ δὴ ὁ οἶκος ἡμῖν ὅδε κοινός ἐστιν, Ἐγώ τε γι » ήσα μοι έστιν άπαντα είς το ποινών άποσαίνω, σύ τε ήσα έπ · νέγκοι (11) πάντα είς το κοινόν κατέθηκας. Καὶ οὐ τοῖτο δ · λογίζεσθαι πότερος άρα άριθμώ πλείω συμβέβληται ήμών, άλ - ένείνη εί είδεναι ότι οπότερος αν έμων βελτίων κοινωνάς » ούτος τὰ πλείονος ἄξια συμβάλλεται.»

\*Απεκρίνατο δέ μοι, ω Σώκρατες, πρός ταύτα ή γυνή. ΓΥΝΗ. «Τί δ' αν έγω σοι» έφη «δυναίμην συμπράξαι; Τίς

8. Ti, l'interrogatif direct, pour ο τι, l'interrogatif indirect, comme arrive souvent (διηγοῦ μοι ο τι κτλ.).

<sup>7.</sup> Υπισγνουμένη πρός τους θεούς, promettant en s'adressant aux dies promettant à la face des dieux.

<sup>9.</sup> Pourizos ayair, jeu gymnique, savoir: lutte, combat du ceste, cout a pied, jeu du disque, etc.; înnixos ayav, course de chara, course

<sup>10.</sup> Ex yar dorarar, dans la mesure où il leur était possible (de choisi On a proposé cette autre traduction: «e potentibus, divitibus»; mais e paraît peu satifaisante pour la suite des idées.
11. Ἐπιφέρισθαι, apporter en dot.

> ή εμή δύναμις; 'Αλλ' (12) εν σοὶ πάντα εστίν εμον δ' έφησεν ή > μήτης έργον είναι σωφρονείν. >

I. «Ναὶ μὰ Δί',» ἔφην ἐγω «ω γύναι, καὶ γὰρ ἐμιοὶ ὁ πατήρ.
Αλλὰ σωφρόνων τοἱ ἐστι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν »ὅπως τά τε ὄντα ως βέλτιστα ἕξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ.
• τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου προσγενήσεται.»

ΓΥΝΗ. «Καὶ τί δὴ » ἔφη « ὁρᾶς» ἡ γυνὴ «ὅ τι ἂν ἐγω ποιο~σα »συναύξοιμι τὸν οἶκον;»

I. «Ναὶ μὰ Δί',» ἔφην ἐγω «ἃ οἱ τε θεοὶ ἔφυσάν σε δύνα»σθαι καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ταῖτα πειρῶ ώς βέλτιστα ποιεῖν.»
 Ι'ΥΝΗ. «Καὶ τί δὴ ταῖτά ἐστιν;» ἔφη ἐκείνη.

Ι. «Οὶμαι μεν έγωγε» έφην «οὐ τὰ ελαχίστου άξια, εὶ μή πέρ ·γε (18) καὶ ἡ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμών μέλιττα ἐπ' ἐλαχίστου ἀξίοις » ἔργοις ἐφέστηκεν. Ἐμοὶ γάρ τοι», ἔφη φάναι (14), «καὶ οἱ θεοὶ, » ω γύναι, δοχοῦσι πολύ διεσχεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο >συντεθεικέναι δ καλείται θηλυ καὶ ἄρρεν, ὅπως(15) ὅτι ώφελιγμώτατον ή αυτώ είς την κοινωνίαν. Πρώτον μέν γάρ του μή · έχλιπεῖν ζώων γένη τοῦτο ζεῦγος χεῖται μετ' άλλήλων τεχνο-\*ποιούμενον, έπειτα το γηροβοσχούς χεχτησθαι έαυτοίς έχ τούτου >τοῦ ζείγους τοῖς γοῦν, ἀνθρώποις πορίζεται Επειτα δε καὶ ή ·δίαιτα τοῖς άνθρώποις οὐχ ώσπερ τοῖς κτήνεσίν έστιν έν ὑπαί-• θοω, άλλα στεγνών δείται δήλον ήτι. Δεί μέντοι, τοίς μέλλουσιν · ανθρώποις έξειν ή τι είσφέρωσιν είς το στεγνον, τοῦ έργασο- $^{*}\mu$ ένου $(^{16})$  τὰς ἐν τῷ ὑπαίθοψ ἐργασίας καὶ γὰρ νεατὸς καὶ · σπόρης καὶ φυτεία καὶ νημαὶ, ὑπαίθρια ταῖτα πάντα ἔργα ἐστίν· \* ἐκ τούτων δὲ τὰ ἐπιτήδεια γίγνεται. Δεῖ δ' αὖ, ἐπειδὰν ταῦτα εἰ-\* σενεχθή είς τὸ στεγνὸν, καὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα, καὶ τοῦ έργα-\*σημένου α των στεγνων έργα δεόμενά εστι (17). Στεγνων δε δεί-\* ται καὶ ή τῶν νεηγνῶν τέχνων παιδητρηφία, στεγνῶν δὲ καὶ αἰ \* εκ τοῦ καρποῦ σιτοποιίαι δέονται · ώσαύτως δὲ καὶ ή τῆς ἐσθῆ-

Je Allá. Pour se rendre compte de allá, il faut s.-ent. la réponse:

<sup>13.</sup> Εὶ μή πέο γε, s'il est vrai que . . . ne . . . pas.
14. Εψη ψάναι. Ne pas perdre de vue que Socrate raconte qu'Ischomachos lui rapportrait une conversation qu'il avait eue avec sa femme.
Εψη, me dit Ischomachos, ψάναι, qu'il avait dit à sa femme.

<sup>16.</sup> Μάλιστα ὅπως, surtout dans cette vue que.

16. Δεῖ . . . τοῦ ἐργασομένου, et de même plus bas δεῖ . . . τοῦ σώσονος, il faut quelqu'un pour faire, quelqu'un pour conserver. Cf. p. 261, p. 26

α των στεγνων δείται. C'est comme s'il y avait τοῦ ξογασομένου τὰ ξογα

»τος έχ των έρίων έργασία. Έπεὶ δ' αμφότερα ταϊτα και έρκ » καὶ ἐπιμελείας δείται τά τε ένδον καὶ τὰ έξω, καὶ τὴν gian σάναι (18) «είθις παρεσκείασεν ή θεός, ώς έμοι δοκεί, τίν μ - the youande ent ta evdor lora nat entuelimata. The de si »ανδοός έπὶ τὰ έξω. 'Ρίγη μέν γὰρ καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορί »καὶ στρατείας του άνδρος το σώμα και τέν ψυγέν μάλλον δίο » σθαι καρτερείν καιεσκεί ασεν (19), ώστε τα έξω έπέταξεν αίδ » έργα · τη δε γιναικί ήττον το σώμα διναιόν πρώς ταίτα σ » σας, τα ένδον έργα αυτή » φάναι έφη «προστάξαι μοι δος »δ θεώς. Είδως δε ώτι τη γιναικί και ενέφισε και προσέταζε » >των γεογνών τέκνων τροφήν, καὶ του στέργειν τὰ νεογνά βρέ »πλείον αὐτη ἐδάσατο η τῷ ἀνδρί. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ φυλάτν »τὰ είσενες θέντα τη γιναικί προσέταξε, γιγνώσκων ὁ θεως \*πρός τὸ φιλάττειν οὐ κάκιον ἐστι φοβεράν(20) είναι τὴν ψυχ-»πλείον μέρος και του φόβου εδάσατο τη γιναικί ή το ανα » Είδας δε ότι και αρήγειν αι δεήσει, εάν τις άδικη, τον τα & » έργα έγοντα, τοίτω αὐ πλείον μέρος τοι θράσοις έδάσε» - Ότι δ' αμφοτέροις δεί και διδώναι και λαμβάνειν, την μνί ... » καὶ τὴν ἐ τιμέλειαν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέθηκεν. Ώστε » av Eynig diekelv notega to Edvog to Bili i, to agger toi \* nhenventel. Kai th eynpately de elval we del els th uegor - φοτέροις κατέθιχε, και έξοισίαν εποίησεν ο θεός δπότερος » η βελτίων, είθ' ὁ ανήρ είθ' ή γινή τοιτον και πλείον σέρεσ. · τούτου του άγαθου. Δια δέ το την φέσιν μη πρώς πάνια το ·τα άμφοτέρων εὐ πεφικέναι, δια τοίτο και δέονται μαλλον d » λήλων και το ζείγος ώσελιμώτερον έαιτώ γεγένιται, α το F > pou élleineral (21) sà Etegor devaueror (22). Taira de > ès «δεί ήμας, ω γύναι, είδητας, α έκατέρω ήμων προστέτακται ή »του θεού, πειρασθαι δπως βέλτιστα τὰ προσήκοντα έναιες » ήμων διαπράττεσθαι (23). Σινεπαινεί δέ» έση φάναι και ή τ

18. Pavar, dit Ischomachos qu'il disait.

<sup>19.</sup> Pyn vo awan duvandau nagrepely nareanevager, il a bati le co de façon à pouvoir supporter le froid.
20. Φοβέρος, craintif (acception rare).
21. A τὸ ἔτερον έλλείπεται, ce dont l'autre est incapable.

<sup>22.</sup> To éreçor, au même cas que ro éregos, expression collective d il désigne un membre. En grec, le mot qui désigne la partie reste al souvent au même cas que celui qui a servi à désigner le tout. On au ici en latın l'ablatıf absolu.

<sup>23</sup> Construsez: Asi ἡμᾶς εθότας ταὶτα, ἃ ἐκατέρος κτλ., τειοῦσθαι πράιτεσθαι ὅπως βέλειστα τὰ προσήκωντα. — Έκατέρον ἡμῶν (essaver faire chacun, etc.), à l'accusatif comme ἡμᾶ,, à cause du rapport de f

\*μος αὐτὰ, συζευγνὺς ἄνδρα καὶ γυναϊκα. Καὶ κοινωνοὺς ώσπερ
\*τῶν τέκνων ὁ θεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ ὁ νόμος τοῦ οἴκου (24)
\*κα \$\int i\text{iστησι.}\$ Καὶ καλὰ δὲ εἶναι ὁ νόμος ἀποδείκνυσιν ἃ ὁ θεὸς
\*ἔφε σεν ἑκάτερον μᾶλλον δύνασθαι. Τῆ μὲν γὰρ γυναικὶ κάλλιον
\*ἔνδον μένειν ἢ θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ἔνδον μένειν ἢ
\*τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. Εὶ δέ τις παρ' ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ,
\*ἴσινς τι καὶ ἀτακτῶν τοὺς θεοὺς οῦ λήθει, καὶ δίκην δίδωσιν
\*ἀμε λῶν τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς ἔργα.
\*Δο κεῖ δέ μοι \* ἔφην «καὶ ἡ τῶν μελιττῶν ἡγεμων τοιαῦτα ἔργα
\*ὑπ δο τοῦ θεοῦ προστεταγμένα διαπονεῖσθαι.\*

I - NH. «Καὶ ποῖα δὴ» ἔφη ἐχείνη «ἔργα ἔχουσα ἡ τῶν με»λιτ εῶν ἡγεμων ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις οἶς( $^{25}$ ) ἐμὲ δεῖ πράττειν.»

Ι. «Ότι» ἔφην ἐγω «ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐκ ἐᾳ κὰς κὰς τὰς μελίττας εἰναι, ἀλλ' ᾶς μὲν ὁεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι ἐκναὶς τὰς πει ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ ᾶ ᾶν αὐτῶν ἑκάστη εἰσφέρη οἰδέ τε καὶ δέχεται, καὶ σώζει ταῦτα ἔστ' ᾶν δέη χρῆσθαι. Ἐπειδὰν δὲ ἡ τῶρα τοῦ χρῆσθαι ἡκη, διανέμει τὸ δίκαιον ἐκάστη. Καὶ ἐπὶ τοῦς ἔνδον δ' ἐξυφαινομένοις κηρίοις ἐφέστηκεν, ώς καλῶς καὶ ταχ ἐως ὑφαίνηται, καὶ τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται ώς ἐκντρεψηται ἐπειδὰν δὲ ἐκτραφῆ καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὶ γένωνται, κὰπ ο ικίζει (26) αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι.»

Ι ΝΗ. «Ή καὶ ἐμὲ οὐν» ἔφη ἡ γυνὴ «δεήσει ταῦτα ποιεῖν;»

Ι. «Δεήσει μέντοι (27) σε» ἔφην ἐγὼ «ἔνδον τε μένειν, καὶ οἰς μὲν ἀν ἔξω τὸ ἔργον ἢ τῶν οἰκετῶν, τούτους συνεκπέμπειν, νοὶς δ' ἀν ἔνδον ἔργον ἐργαστέον, τούτων σοι ἐπιστατητέον καὶ τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεκτέον, καὶ ὰ μὲν ἀν αὐτῶν δέῃ δαπανῶν σοὶ διανεμητέον, ὰ δ' ἀν περιττεύειν δέῃ προνοητέον, καὶ φυλακτέον ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν μῆνα δαπανᾶται καὶ ὅταν ἔρια εἰσενεχθῆ σοι, ἐπιμελητέον ὅπως , οἶς δεῖ ἱμάτια γίγνηται καὶ ὅ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως καλῶς ἐδώ-, διρος γίγνηται ἐπιμελητέον. Έν μέντοι τῶν σοὶ προσηκόντων» ἔρην ἐγὼ «ἐπιμελημάτων (28) ἰσως ἀχαριτώτερον δόξει εἰναι, ὅτι

et de partie: voy. la note précédente. — Όπως βέλτιστα, équivalent ionien de ως βέλτιστα.

<sup>24.</sup> Τοῦ οἴχου, sous-entendu χοινωνούς.

<sup>25.</sup> Oic, attraction pour a. — La comparaison est énoncée dans une forme grammaticalement peu rigoureuse. Le sens est: Quelles sont les occupations de la reine des abeilles, qui sont comparables à celles de la ménagère?

<sup>26.</sup> Αποιχίζει, elle les envoie fonder une colonie.

<sup>27.</sup> Mévroi. Cf. p. 246, note 15.

<sup>28.</sup> Των . . . Επιμελημάτων dépend de εν (et non du comparatif).

- θς δεν κάμες των ολκετών, τοίτου σοι έπιμελητέον πάντως δπως - θεραπεύηται.>

ΓΥΝΗ. «Νη Δί',» έφη ή γινη «ἐπιχαριτώτατον μέν σύν, ην • μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπειθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εἰνοί-• στεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.»

«Καὶ έγω» έφη δ Ίσχομαγος «άγασθείς αὐτῆς τὴν ἀπόκρισιν

elmov .

Ι. «Μρά γε, ιδ γίναι, διὰ τοιαίτας τινὰς προνοίας καὶ τῆς ἐν τῷ σμήνει ἡγεμόνος αὶ μέλιτται οίτω διατίθενται πρὸς αἰτὴν, » ιδστε, ὅταν ἐκείνη ἐκλίπη (29), οἰδεμία οἴεται τῶν μελιττῶν ἀ.το- λειπτέον εἰναι, ἀλλ' ἔπονται πᾶσαι;»

- Καὶ ή γυνή μοι ἀπεκρίνατο:

ΓΥΝΗ. «Θαυμάζοιμ' αν » ἔφη « εἰ μὴ πρὸς σὲ μαλλον τείνοι »τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. Ἡ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν » ἔνδον καὶ διανομὴ γελοία τις αν, οἶμαι, φαίνοιτο, εἰ μὴ σύ γε » ἐπιμελοῖο ὅπως ἔξωθέν τι εἰσφέροιτο. »

«Γελοία δ' αὖ » ἔφην εγώ « ἡ εμή εἰσφορὰ φαίνοιτ' ἃν, εἰ
 μὴ εἴη ἵστις τὰ εἰσειεγθέντα σώζοι. Οἰχ ὁρῷς » ἔφην εγώ « οἰ
 εἰς τὸν τετριμένον πίθου ἀντλεῖν (30) λεγόμενοι ὡς οἰκτείρον-

»ται, ήτι μάτην πονείν δοχοίσι;»

ΓΥΝΗ. «Νή औ, » έφη ή γυνή «καὶ γάρ τλήμωνές είσιν, εί

\*τουτό γε ποιούσιν.»

1. «"Αλλαι δέ τοι » έφην έρω «"όιαι επιμέλειαι, ω γίναι, ήδεται » σοι γίγνονται, οπόταν ανετιστίμονα ταλασίας λαβοίσα επιστί- » μονα (31) ποιήσης καὶ διπλασίοι σοι άξια γένηται, καὶ οπόταν «άνε ιιστήμονα ταμιείας καὶ διακονίας παραλαβοίσα επιστήμονα » καὶ πιστήν ναὶ διακονικήν ποιησαμένη παντός άξιαν (32) έχης, καὶ » ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε καὶ ωφελίμους τῷ σῷ σἴτψ έξη » σοι εἰ ποιήσαι, ἐὰν δέ τις πονηρὸς φαίνηται, ἔξη σοι κολάσαι » τὸ δὲ πάντων ήδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανής, καὶ ἐμὲ σὸν » θεράποντα ποιήση (83), καὶ μὴ δέη σε φοβείσθαι μὴ, προϊούνσης τῆς ήλικίας, ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκψ γένη, ἀλλὰ πιστείης ῶτι » πρεσήιτέρα γιγνομένη ὁσῳ ὰν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισίν οἴνοι φίλαξ ἀμείνων γίγνη, τοσούτω καὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴκψ

<sup>29.</sup> Exling, sous-ent. auto, c'est-à-dire to augros.

<sup>30.</sup> Proverbe souvent cité: Els ron resonuévon midun arrisis.

<sup>31.</sup> Enterquera, sous-ent. riva (une servante).

<sup>32.</sup> Navios astar, d'un prix inestimable.
33. Nasir, faccre. Nasiaba, sibi facere, sibi reddere.

ἐσει (¾). Τὰ γὰρ καλά τε κάγαθὰ » ἐγὼ ἔφην « οῦ διὰ τὰς
 ·ώραιότητας, ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς εἰς τὸν βίον τοῖς ἀνθρώποις
 ἐπαύξεται.»

Τοιαῖτα μὲν, ὦ Σώκρατες, δοκῶ μεμνῆσθαι αἰτῃ τὰ πρῶτα
 διαλεχθείς.>

## CHAPITRE VIII.

Σ. « Η καὶ ἐπέγνως τι, ὦ Ἰσχήμαχε, » ἔφην ἐγω « ἐκ τούτων (¹) αὐτὸς ν κεκινημένην μαλλον πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν; »

Ι\_ « Ναὶ μὰ Δί', » ἔφη ὁ Ἰσχήμαχης « καὶ δηχθεῖσάν γε οἰδα αὐτὸς» καὶ ἐρυθριάσασαν σφόδρα ὅτι τῶν εἰσενεχθέντων τι αἰτήσαντης ἐμηῦ ηὐκ εἰχέ μοι δηῦναι. Καὶ ἐγω μέντηι ἰδων ἀχθεσθεῖσαν αὐτὴν εἰπον '

- ο σε αιτων τυγχάνω. Έστι μεν γαρ πενία αυτη (2) σαφής, τὸ · δε όμενόν τινος μη έχειν χρησθαι · άλυποτέρα δε αθτη ή ένδεια »τὸ ζητοῦντά τι μὴ δύνασθαι λαβεῖν ἢ τὴν ἀρχὴν (8) μηδὲ ζητεῖν >εἰδότα ίτι οὐχ ἔστιν. Αλλά γὰρ » ἔφην ἐγω «τούτων οὐ σὺ αἰτία· -άλλ' ἐγω̂(4) οὐ τάξας σοι παρέδωκα ὅπου χρη ξκαστα κεῖσθαι, \* ὅπως εἰδῆς ὅπου τε δεῖ τιθέναι καὶ ὁπόθεν λαμβάνειν. Ἐστι <sup>3</sup> ουδεν ούτως, ω γύναι, ούτ' εύχρηστον ούτε καλον άνθρώποις > ώς τάζις. Καὶ γὰρ χηρὸς ἐξ ἀνθρώπων συγκείμενός ἐστιν· ἀλλ' » όταν μεν ποιώσιν ο τι αν τύχη ξχαστος, ταραχή τις φαίνεται > καὶ Θεᾶσθαι άτερπες, όταν δε τεταγμένως ποιῶσι καὶ φθέγ-- γωνται, άμα οι αὐτοι οὖτοι και άξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ \* άξι άκουστοι. Καὶ στρατιά γε,» έφην εγω «ω γύναι, ἄτακτος μεν \* ουσα ταραχωδέστατον, καὶ τοῖς μὲν πολεμίοις εὐχειρωτότατον, \*τοτς δὲ φίλοις ἀηδέστατον ὁρᾶν καὶ ἀχρηστότατον, ὄνος ὁμοῦ, <sup>> δπε</sup>λίτης, σχευοφόρος, ψιλός, ίππεὺς, ἄμαξα. Πῶς γὰρ ἂν πορευ-» θε τεν, εαν έχοντες ούτως επιχωλύσωσιν αλλήλους, δ μεν βαδίζων τρέχοντα, δ δε τρέχων τον εστηκότα, ή δε αμαξα τον ιππέα, <sup>36</sup> δε ὄνος την αμαξαν, δ δε σχευοφόρος τον δπλίτην; Εἰ δε καὶ \*μάχεσθαι δέοι, πως αν ούτως έχοντες μαχέσαιντο; οίς γαρ

<sup>84.</sup> Εσει. Cf. la note 17 de la page 246.

Ch. VIII. 1. Έχ τούτων, à la suite de ces paroles.

2. Αὐτη, au fém. à cause de πενία; même sens que τοῦτο: τοῦτό ἐστι πενία σαφής, τὸ χτλ.

<sup>3.</sup> Cf. page 252, note 32.
4. Aλλ, εγώ, c'est moi qui.

» ἀνάγκη αὐτών (5) τούς ἐπιόντας φεύγειν, οὖτοι έκανοί εἰσι - αείγοντες καταπατήσαι τούς δπλα έγοντας. Τεταγμένη δέ - στρατιά κάλλιστον μέν ίδειν τοις φίλοις, δι σγερέστατον δέ τοις »πολεμίοις. Τίς μέν γάρ ούκ αν giλος έδέως θεάσαιτο δπλί-» τας πολλούς εν τάξει πουενομένοις, τίς δ' ούλ αν θαιμάσειεν - ίπτίας κατά τάξεις ελαίνοντας, τίς δ' οίκ αν πολέμιος φολι-» θείη ίδων διηταρινημένους δπλίτας, ίππέας, πελταστάς, τοξό-»τας, σφενδονήτας, καὶ τοῖς ἄρχουσι τεταγμένως ἐπομένους: . Αλλά και πορειομένων εν τάξει, καν πολλαί μιριάδες ώσιν. > δμοίως, ώσπες εξς ξκαστος, καθ' ήσυχίαν πάντες πορεύον-»ται' είς γάρ τὸ κενούμενον ἀεί(6) οἱ ὅπισθεν ἐπέρχονται. Καὶ »τριίρης δέ τοι ή σεσαγμένη ανθρώπων δια τί άλλο φοβερον · fort nokeulois ? gilois allo Jearon ? het tage alei: Jià ti · de allo alinoi allifois elair of funktories ? dince er rate » μέν κάθηνται, εν τάξει δε προνεύοισιν, εν τάξει δ' αναπίπτοι αιν. »έν τάξει δ' εμβαίνοι σι καὶ εκβαίνοι σιν; 'Η δ' αταξία διμοιόν τί μοι «δοκεί είναι οιόνπες εί γεωργός όμοι εμβάλοι κριθάς και πιροίς » καὶ ἄσπρια· κά τειτα, ὁπότε δέοι ἢ μάζης ἢ ἄρτου ἢ ἄψοι (\*), δια-»λέγειν δέοι αίτῷ ἀντί τοῦ λαβόντα διητερινημένοις γρίσθαι. - Καὶ σύ οίν, ώ γίναι, εὶ τοῦ μέν ταράχου τοίτοι μη δέοιο, βοί-»λοιο δ' άχριβώς διοικείν τα οντα είδέναι, και των οντων είπό-- ρως λαμβάνοισα έτφ αν δές χρισθαι, και εμοί, εάν τι αίτω, · εν γάριτι διδόναι, χώραν τε δοκιμασώμεθα την προσήκοι σαν \*έναστοις έγειν (8) καί, εν ταίτη θέντες, διδάξωμεν την διάκονον » λαμβάνειν τε έντει θεν και κατατιθέναι πάλιν είς ταίτιν καί \* οίτως είσομεθα τά τε σά(\*) όντα και τα μή(10) · ί, γάο γώρα anti to un or noviget, xai to dequeror Jepaneias efercage is » δύνς, και το είδεναι όπου Εκαστόν έστι ταχί έγγειριεί(11), ώστε · mi a topelv yor, Dat. »

<sup>5.</sup> Ois niver, ceux d'entre eux pour qui. — Il s'agit du train, de la cavalerie et des troupes légères, par opposition aux hoplites (ch onla Eyorres).

6. To zerovaeror del, le vide qui se produit chaque fois que les soldats du rang précédent avancent une jambe. — 'Ael, qui se produit sans cesse

Miča, sorte de galette faite d'orge; le pain se faisait de pur froment; δψον, un plat: il s'agit ici d'un plat de fèves, de pois ou d'autres légumineuses.

<sup>8.</sup> Την προσηπούσαν έπάστοις έχειν, celle qu'il est convenable pour chaque chose d'avoir.

<sup>9.</sup> Σά. Voy. p. 255, n. 4. 10. Kal τα μή, comme και εξ τινα μή σᾶ έστι, ce qui explique l'emploi

de μή (et non de οὐ).
11. Έγχησεῖ. Les Attiques, pour les verbes, à trois ou plus de trois

 Καλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβεστάτην ἔδοξα σκευῶν τάξιν ἰδεῖν, ω Σώκρατες, είσβας έπὶ θέαν είς τὸ μέγα πλοῖον τὸν Φοινικικόν (12). Πλεϊστα γάρ σκεύη εν σμικροτάτω άγγείω διακεχωρισμένα εθεασάμην. Δια πολλών μεν γαρ δήπου» έφη «ξυλίνων σχευών (18) καὶ πλεκτών δρμίζεται ναῦς καὶ ἀνάγεται, διὰ πολλών δε των αρεμαστων καλουμένων πλεί, πολλοίς δε μηχανήμασιν (14) ανθώπλισται πρός τὰ πολέμια πλοῖα, πολλὰ δὲ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι συμπεριάγει, πάντα δὲ σκεύη δσοισπερ ἐν οἰκία χρῶνται ανθρωποι τη συσσιτία έκαστη κομίζει γέμει δε παρά πάντα φορτέων όσα ναύκληρος κέρδους Ένεκα άγεται. Καὶ ήσα λέγω» έφη « Εγω, πάντα οὐκ εν πολλῷ τινι μείζονι χώρα ἔκειτο ή εν δεκακλίνω στέγη συμμέτοψ(15). Καὶ οίτω κείμενα ξκαστα κατενόησα ώς ούτε άλληλα έμποδίζει ούτε μαστευτού δείται ούτε δουσκεύαστά έστιν ούτε δυσλύτως έχει, ώστε διατριβήν παρέχειν, όταν τω ταχύ δέη χρησθαι. Τὸν δὲ τοῦ κυβερνήτου διάκονον, δς πρωρεύς τῆς νεώς καλείται, ούτως ηθρον επιστάμενον εκάστων την χώραν ώς καί ατε ε ο ν αν είποι δπου ξχαστα χείται καὶ ὁπόσα ἐστὶν, οὐδὲν ἦττον ἢ ὁ γράμματα επιστάμενος είποι αν Σωχράτους και δπόσα γράμματα καὶ ὅπου Εκαστον τέτακται. Είδον δὲ » ἔφη δ Ἱσχόμαχος «καὶ έξετάζοντα τοῦτον αὐτὸν ἐν τῆ σχολῆ πάντα ὁπόσοις ἄρα δεῖ ἐν των στλώ χρασθαι. Θαυμάσας δε » έφη «την επίσκεψιν αὐτοῦ ήρόμεγν τί πράττοι. Ὁ δ' εἶπεν « Ἐπισκοπῶ, » ἔφη « ω ξένε, εἴ τι > συμβαίνοι γίγνεσθαι, πῶς κεῖται» ἔφη «τὰ ἐν τῆ νηὶ, εἴ τι ἀπο-» στατει ή εί δυστραπέλως τι σύγκειται. Οὐ γὰρ» έφη « έγχωρει, > δταν χειμάζη ὁ θεὸς ἐν τῆ θαλάττη, οὖτε μαστεύειν ὅτου ἀν δέη » Ούτε δυστραπέλως έχον διδόναι. Απειλεῖ γὰρ ὁ θεὸς καὶ κολάζει > τοὺς βλᾶχας · ἐὰν δὲ μόνον μὴ ἀπολέση τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ

12. Illoiov tò Poivizizov. Ischomachos parle évidemment d'un certain vaisseau, bien connu alors dans le port d'Athènes, qui, sans doute, faisait

un service régulier entre une autre contrée et Athènes.

syllabes, en  $\mathcal{U}_{\omega}$ , emploient régulièrement, au lieu de la forme commune en  $\mathcal{U}_{\omega}$ , le futur contracte en  $\mathcal{U}_{\omega}$ .

<sup>13.</sup> Σκευῶν, les agrès, c'est-à-dire dans un vaisseau tout ce qui n'est pas la coque. Ils se divisent ordinairement en σκεύη ξύλινα, à savoir les rames, avirons, gouvernails, mâts, vergues, etc., et en σκεύη κοεμαστά, voiles, cordages, ancres, etc. Dans le texte ci-dessus, les cordages sont désignés par l'expression spéciale de σκεύη πλεκτά.

<sup>14.</sup> Μηχανήμασιν, engins de guerre.
15. Δεκακλίνω στέγη συμμέτοω. On traduit généralement: «salle à manger ordinaire à dix lits.» Nous entendons autrement: Λεκάκλινος, de la contenance de 10 κλίναι, soit 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés. Στέγη, salle ou étage; συμμέτοω, bien proportionné.

-άχα ειτίστ ταν δε και τάνι καλείς επιρετοίντας σώξι, πολί

- yugies Egg arnie Beniells), s

· En aly maridor raitry tivamoiseaux tie rataonerie item · ti, jerani htt « Hare ar judor ele Blazarior, el ni uer er to - thoing xai magnis of or ywood eloidantor, xai dakei ortes log • ρώς όμως σείζοισε την τάξεν, και έπερφοβοί μενοι δικώς είς · oxorat th dear haufaretr, queig de xai diraquereur exocte · Frank de ti, olaig negalur ani Befraing ti; olana: de dates - μές εξοισομεν χαλίν χαι εξείρετον χώραν έλάστοις αξτών. »μέν δι άγαθον τετάγθαι σχειών κατασκειίν, και ώς βάδο - ywogar knuotnig altwr elgelr er olnig Gelrai(17) ing knuot - σι μαέρει, είριται ώς (18) δε καλόν απίνεται, επειδάν έποδή μα • έφεξης κέιται, καν ότοια ή (19), καλόν δε ιμάτια κεχωρισμέ » ίδειν, κάν όποια ή, καλόν δε στρώματα, καλόν δε χαλκία, καλ »θε τὰ ἀμηί τραπέζας, καλόν δε καί — δ πάντων κατα; ελάσει » av makiora niy o osuvoz, all o nomboz, bu nai yirpac gr - εξοι θμον φαίνεσθαι εί κρινώς κειμένας. Τὰ δὲ άλλα ήδη κ » από τοίτοι (20) απαντα καλλίω φαίνεται. Χορός γάρ σκειτ » έλαστα φαίνεται, κατά κόσμον κείμενα (21). Καὶ τὸ μέσον δέ το »των χαλον φαίνεται, έκποδών έκάστου κειμένου. ώσ τεο κίκλο - γορός (\*2) οὐ μόνον αιτός καλόν θέαμά έστιν, άλλά και τό μέα ·aitoi nahov nui nadapov gaiverai. Ei d' alroi, taita lis » έξεστιν, » έφην «ω γίναι, και πείραν λαμβάνειν αίτων οίτε - ζημιωθέντας οίτε πολλά πονίσαντας. Δέλλα μήν οιδέτοιτο » άθιμήσαι, ω γίναι,» έσην έγω α ως χαλεπόν είρειν τον μαθ » σόμενών (23) τε τάς γώρας και μεμνισόμενον καταγωρίζειν ξκασ » Ισμεν γάρ δήπου ότι μι ριοπλάσια ήμων(24) απαντα έγει ή πά »πόλις, άλλ' όμως δποίον αν των οίκετων κελείσης πριάμενό»

22. Aixhos xogos. Les chœurs cycliques étalent formés soit d'homm soit d'enfants, chantant en rond autour de l'autel d'une divinité

<sup>16.</sup> O 3005 -- rois 3005. Le dieu dont parle le pilote, qui fait tempête sur la mer, qui menace et châtie les négligents, qui sauve ce qui ont bien rempli leur devoir de matelots, apparaît ici comme un «gé des mers» subordonné à la puissance «des dieux.»

<sup>17.</sup> Χώραν . . . . θείναι, un endroit pour les placer. 18. 'Ως κιλ. quam pulchrum!

 <sup>18. 31</sup>ς κιλ. quam putchrum!
 19. hāv όποια ŋ = καὶ όποια α ŋ, quelles qu'elles soient.

<sup>20.</sup> And routou, par le fait d'être surquies refuera
21. Exacta, toute espèce de choses. — Kara rocuer refuera, que elles sont mises en ordre. De même à la ligne suivante, exaction resultion, quand chaque objet est à distance (du centre).

<sup>23.</sup> Cf. la n. 26 de la p. 261.

<sup>24.</sup> Mequonlagia quav équivant à pregionlagia à queis.

>σοι εξ άγορας ένεγχειν, οὐδεὶς απορήσει, ἀλλα πας εἰδιὸς φα>νεῖται ὅποι χρη ελθόντα λαβειν ἕχαστα. Τούτου μέντοι» ἔφην εγω αοὐδεν ἄλλο αἴτιόν έστιν ἢ ὅτι εν χωρα κεῖται τεταγμένη.
>᾿Ανθρωπον δέ γε ζητιών, καὶ ταῦτα ἐνίοτε ἀντιζητοῦντα, πολ>λάκις ἄν τις πρότερον πρὶν εύρειν ἀπείποι. Καὶ τούτου αὖ
>οὐδεν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν ἢ τὸ μὴ εἶναι τεταγμένον ὅπου ἕκαστον
>δεῖ ἀναμένειν.>

« Περί μεν δή τάξεως σχευών και χρήσεως τοιαῦτα αὐτη διαλεχ θείς δοχώ μεμνησθαι.»

## CHAPITRE IX.

Σ. « Καὶ τί δή; 'Η γυνη εδόκει σοι, » έφην εγω «ω΄ Ίσχόμαχε, πως τι υπακούειν ων συ εσπούδαζες διδάσκων;»

Ι. «Τί δὲ, εὶ μὴ ὑπισχνεῖτό γε(1) ἐπιμελήσεσθαι καὶ φανερὰ ἢν ἡδομένη ἰσχυρῶς, ώσπερ ἐξ ἀμηχανιίας εὐπορίαν τινὰ ηύρη-κυῖα, καὶ ἐδεῖτό μου ὡς τάχιστα ἦπερ ἔλεγον διατάξαι.»

Σ. «Καὶ πῶς δὴ» ἔφην ἐγὼ «ὦ Ἰσχόμαχε, διέταξας αὐτῖ;»

Ι. «Τί δὲ, εἰ μὴ τῆς οἰχίας τὴν δύναμιν γ' ἔδοξέ μοι πρῶτον ἐπιδεῖξαι αὐτῆ. Οὐ γὰρ ποιχίλμασι χεχόσμηται, ω Σώχρατες, ἀλλὰ τὰ σἰχήματα ψχοδόμηται πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα (²) ὅπως ἀγγεῖα ως συμφορώτατα ἢ τοῖς μέλλουσιν ἐν αὐτοῖς ἔσεσθαι, ώστε αὐτὰ ἐκάλει τὰ πρέποντα ἐνὶ ἑκάστψ. Ό μὲν γὰρ θάλαμος ἐν ἀχυρῷ ων τὰ πλείστου ἄξια καὶ στρώματα καὶ σκεύη παρεκάλει, τὰ δὲ ξηρὰ τῶν στεγνῶν τὸν σῖτον, τὰ δὲ ψυχεινὰ τὸν οἰνον, τὰ δὲ φανὰ ὅσα φάους δεόμενα ἔργα τε καὶ σκεύη ἐστί. Καὶ διαιτητήρια δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείκνυον αὐτῆ κεκαλλωπισμένα τοῦ μὲν θέρους ψυχεινὰ, τοῦ δὲ χειμῶνος ἀλεεινά (³). Καὶ σύμπασαν δὲ τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῆ ὅτι πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται (⁴), ωστε εὖδηλον εἶναι ὅτι χειμῶνος μὲν εὔειλός ἐστι, τοῦ δὲ θέρους εὔσκιος. Ἔδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῆ, θύρα βαλανωτῆ (⁵)

- <sup>5.</sup> Θύρα βαλανοπῆ, porte fermée avec un βάλανος, nous dirions à clef. Une traverse horizontale (μοχλός), fixée au battant de la porte et le

<sup>Ch. IX. 1.] Τί δὲ, εὶ μὴ... γε, et quoi, et qu'arriva-t-il, sinon que...?
2. Πρὸς πὐτὸ τοῦτο ἐσχεμμένα, étudiées, calculées en vue de ceci.</sup> 

<sup>3.</sup> Phrase évidemment altérée.
4. Πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται, s'ouvre au midi. C'est-à-dire que la façade principale était au midi: les fenêtres, fermées uniquement par des volets de bois, s'ouvraient en dehors. En laissant les volets fermés, l'été, Pendant la chaleur, on conservait la fraîcheur dans les appartements; on les ouvrait l'hiver, quand il faisait soleil.

αὐτῶν καὶ ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάμενοι Εκαστα, εἴπομεν αὐτῆ διδόναι τούτων ὅτω δέοι Εκαστον, καὶ μεμνῆσθαι ὅ τι ἄν τω διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι πάλιν ὅθενπερ ἂν Εκαστα λαμβάνη.

«Την δε ταμίαν εποιησάμεθα επισχεψάμενοι ήτις ημίν εδόχει είναι έγχρατεστάτη καὶ γαστρός καὶ οίνου καὶ ύπνου καὶ άνδρῶν συνουσίας, πρός τούτοις δὲ ἢ τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόκει ἔχειν, καὶ τὸ προνοεῖν(18) μή τι κακὸν λάβη παρ' ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ σκοπείν δπως χαριζημένη τι ήμιν υφ' ήμων αντιπμήσεται. Έδιδάσκομεν δε αυτήν και ευνοϊκώς έχειν προς ήμας, δτ' ευφραινοίμεθα, των εύφρησυνων μεταδιδήντες, καὶ εἴ τι λυπηρήν εἴη, εἰς ταῦτα παρακαλοῦντες. Καὶ τὸ προθυμεῖσθαι δὲ συναύξειν τὸν οίκον επαιδεύημεν αύτην, επιγιγνώσκειν αύτην ποιούντες καὶ τῆς ευπραγίας αυτη μεταδιδόντες. Καὶ δικαιοσύνην δ' αυτη ένεποιουμεν, τιμιωτέρους τιθέντες (14) τους δικαίους των αδίκων καὶ έπιδεικνύοντες πλουσιώτερον καὶ έλευθεριώτερον βιοτεύοντας τῶν αδίνων καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταίτη τῆ χώρα κατετάττημεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἰπον,» ἔφη «ω Σώκρατες, ἐγω τῆ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων ούδεν όφελος, εὶ μὴ αὐτὴ ἐπιμελήσεται ὅπως διαμενεί εκάστω ή τάξις. Έδιδασκον δε αθτήν δτι και εν ταίς εύνομουμέναις πόλεσιν ούκ άρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἢν νόμους καλούς γράψωνται, άλλά καὶ νημηφύλακας προσαιρούνται, οίτινες ξπισχοπουντες τον μέν ποιουντα τὰ νόμιμα ξπαινουσιν, ἢν δέ τις παρά τούς νόμους ποιη, ζημιούσι. Νομίσαι οὐν ἐκέλευον» έφη «την γυναϊκα καὶ αὐτην νομοφύλακα τῶν ἐν τῆ οἰκία εἶναι, καὶ έξετάζειν δὲ, ὅταν δόξη αὐτῆ, τὰ σκεύη, ώσπες ὁ φρούραρχος τας φυλακάς (15) έξετάζει, καὶ δοκιμάζειν εἰ καλώς ξκαστον έχει, ώσπες ή βουλή ίππους καὶ ίππέας δοκιμάζει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμιᾶν, ώσπες βασίλισσαν, τον άξιον από της παρούσης δυνάμεως, καὶ λοιδορεῖν καὶ κολάζειν τὸν τούτων(16) δεόμενον. Πρὸς δε τούτοις εδίδασκον αυτήν» έφη «ώς ουκ αν άχθοιτο δικαίως εί πλείω αὐτῆ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, επιδειχνύων δτι τοῖς μεν ολκέταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων χρημάτων τοσοῦτον δσον φέρειν η θεραπεύειν η φυλάττειν, χρη-

<sup>13.</sup> Τὸ προνοεῖν . . . καὶ σκοπεῖν, régime de ἔχειν (comme τὸ μνημονικόν).

<sup>14.</sup> Τιμιωτέρους τιθέντες, ionisme pour δια πλείονος τιμης αγοντες ou ξχοντες.

<sup>15.</sup> Τὰς φυλακάς. V. p. 259, n. 11. 16. Τούτων, c.-à.-d. τοῦ λοιδορεῖσθαι καὶ τοῦ κολάζεσθαι.

είναι ἢ ἦν, πολλἢ δ' ἐγχούσῃ (⁵), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοκοίη είναι ἢ ἐπεφύκει,

«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφί
λητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα

αποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι

μοε, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδεν, ἢ εἰ πειρψμην τέ

σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε

αροσίρον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορ
φυρείδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Σταὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς·

7.10

Γ ΝΗ. «Εὐφήμει » έφη « μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος · οὐ γὰρ ἂν •ἔγς» γέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς. » Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὧ γύναι, ὡς καὶ τῶν •σω κάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΓΣΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως ἂν οὖν» ἔφην ἐγὼ «τοῦ σώματος αὖ δοκοίην εἶναι

•ἀξε φίλητος μᾶλλον κοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέ
•χεε τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαῖνόν τε καὶ ἐρρωμένον

•ἔσε αι, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι

»μίλ τῷ (⁶) ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀν
•δρε εκέλῳ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ

•πα ρέχων ὁρᾶν καὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός;»

Γκημ. «Ἐγὼ μὲν» ἔφη ἐκείνη «ουτ' ἂν μίλτου ἁπτοίμην ἥδιον

•ἢ σοῦ, οὖτ' ὰν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ἥδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ'

•ᾶν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἥδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἢ

•ὑγεαίνοντας.»

Ι. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι,

μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἡδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ

σῷ, ἀλλ' ώσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ

βοῦς ἡδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι

ανθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἡδιστον εἶναι αὶ δ' ἀπάται

ανται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ὰν ἀνεξελέγκτως μὲξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίλιφ, minium (oxyde rouge de plomb).

σθαι δέ οὐδο σπότου δέ ίστ οὖν καὶ σωώ τούτω καὶ

Σ. «Τί πώς σω

1. « ·
δοθω ·
ἐπιμι
φάν
λεῖι
« ·
"

τι οιποῦ ταῦτα ἀπεκρίνατο:

τι οιποῦ γε τοιοῦτον μεν οὐδε

τι οιποῦ γε τοιοῦτον μεν οὐδε

τι αὐαρὰν δε καὶ πρεπόντως ἔχον

τι καὶ ἐμε μέντοι ἰρώτα εἶ

τι νοῦ ντι καλὰ φαίνοιτο, ἀλλὰ μὴ μ

τι κιὐησθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς π

τι κιὐησθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς π

τι κιν τον ἱστον προσστᾶσαν ὅ τι μ

τι τινιδαξαι, ὅ τι δε χεῖρον ἐπιμαθεῖς

τι τινιτοιον, παραστῆναι δε καὶ ἀπομ

τικοποιον, παραστῆναι δε καὶ ἀπομ

τικοποιον, παραστῆναι δε καὶ ἀπομ

τικοποιον δε καὶ ἐπισκοπουμένην εἰ κα

τικοποι Γαῦτα γὰρ ἐδόκει μοι ἄμα ἐπιμ

τικοποι Ιραθον δε ἔφην εἰναι γυμνάσιον κοι

τοιείν. Δε δε αποθημεναι σεμνώς πρός το του του του του παρέχουσιν έαυτάς. - Συκρατες, ουτως, ετ ίσθι, ή γυνή μου κατε του είνει συνιες εγω εδίδασκον αυτήν και ωσπερ νε

## CHAPITRE XI.

το το του του έτουν: - Το του του του δή τερί του της γυναικής έργων ίκα-

e constant of the

The comme s'il y avait 2009 hr. Les Grees and the comme s'il y avait 2009 hr. Les Grees and the comme s'il y avait: el preurazanto

νως μοι δοχῶ ἀχηχοέναι τὴν πρώτην(1), χαὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν(2) τὰ δ' αὖ σὰ ἔργα» ἔφην ἐγὼ «ἤδη μοι
λέγε, ἱνα σύ τε ἐφ' οἶς εὐδοχιμεῖς διηγησάμενος ἡσθῆς, κάγὼ τὰ
τοῦ χαλοῦ χάγαθοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διαχο σας χαὶ καταμαθών, ἢν δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ.

Ι. « Αλλά, νη Δί', » έφη ὁ Ἰσχόμαχος « καὶ πάνυ ήδέως σοι, ὧ Σώκρατες, διηγήσομαι ἃ έγω ποιῶν διατελῶ, ἵνα καὶ μεταρρυθ-

μίσης με, εάν τί σοι δοχῶ μη καλῶς ποιείν.»

Σ. «'Αλλ' έγω μεν δή » έφην «πως αν δικαίως μεταρρυθμίσαιμι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κάγαθον, καὶ ταῦτα ών ανήρ δς άδολεσχείν τε δοκώ καὶ άερομετρείν καὶ, τὸ πάντων δή άνοητότατον δοκοῦν είναι έγκλημα, πένης καλοῦμαι. Καὶ πάνυ μενταν, ω Ισχόμαχε, ήν εν πολλή αθυμία τῷ επικλήματι τούτω (8), εὶ μὰ πρώην ἀπαντήσας τῷ Νικίου (4) τοῦ ἐπηλύτου ἵππψ εἶδον στολλούς ακολουθούντας αύτῷ θεατάς, πολύν δὲ λόγον ἐχόντων τινών περί αὐτοῦ ήκουον καὶ δῆτα ηρόμην προσελθών τὸν ίππο**πόμ**ον εὶ πολλὰ εἴη χρήματα τῷ ἵππψ. Ὁ δὲ προσβλέψας με ώς Ο ἐδὲ ύγιαίνοντα τῷ ἐρωτήματι (5) εἶπε · «Πῶς δ' ἂν ἵππῳ χρή-> ματα γένοιτο; » Ούτω δη έγω ανέχυψα αχούσας δτι έστιν άρα **Θε**μιτον καὶ πένητι ίππω άγαθῷ γενέσθαι, εὶ τὴν ψυχὴν φύσει αγαθήν έχοι. Ώς οὖν θεμιτὸν καὶ έμοὶ ἀγαθῷ ἀνδρὶ γενέσθαι, διηγοῦ τελέως τὰ σὰ ἔργα, ἵνα, ὅ τι ἄν δύνωμαι ἀχούων καταμαθείν(6), πειρώμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὐριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεϊσθαι· καὶ γὰρ ἀγαθή ἐστιν» ἔφην ἐγω «ἡμέρα (7) ώς άρετης άρχεσθαι.»

Ι. «Σὺ μὲν παίζεις,» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὦ Σώχρατες, ἐγὼ δ' ὅμως σοι διηγήσομαι ἃ ἐγὼ ὕσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις, ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ

Ch. XI.] 1. Την πρώτην, en premier lieu.

3. Τῷ ἐπιχλήματι τούτψ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

6. O π . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en técoutant.

<sup>2.</sup> Λεια επαίνου ἀμφοτερων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges.

<sup>4.</sup> Τῷ Νικίου. On ne sait pas de quel personnage il est ici question.
5. Προσβλέψας με τῷ ἐρωτήματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.

<sup>7.</sup> Άγαθη ήμερα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

morning (a) of often nai Ennieles role ner didicate τί διαμον τις κατά δ' ού, ούτω δε έγω άρχομαι μέν τοίς θεού Ατικέ του τειρώμαι δέ ποιείν ώς αν θέμις ή μοι είχομένο κα . το τος τιργάνειν και δώμης σώματος και τιμίς εν πόλει και εθ νοιτις έν φιλοις και έν πολέμω καλίς σωτηρίας και πλούτοι κα Low at Bouevor, "

But & O axologe raita.

> . Weker yap(9) on our w layouage, onwe aloure xa ....λλά χρίματα έχων πολλά έχες πράγματα(10) τούτων έπιμα Aires ros: "

1. « Καὶ πάνυ γ' » Εφην ὁ Ἰσχόμαχος «μέλει μοι τοίτων ισ Server idi yap uni donei, w Zwaparec, nai Benig negaleiwa 13 tian, xai gilore, in tiros dewrta, Enwyelein, xai tin nolin un λέν το κατ' έμε γρήμασιν ακόσμητον είναι, »

1. « Kai yao xaha, » έστην έγιο « ω Ισχόμαχε, έστιν α συ λέγες από δι κατού γε ίσχιρώς ἀνδρός. Πώς γάρ οί, ότε πολλοί μciour in Journa of of directal Liv aree too alkor beia Jal, and 1... δ' αγαιτύσιν ην δίνωνται τα έαυτοίς αρχοίντα πορίζεσθος Οἱ δὲ δὶ δινάμενοι μι, μόνον τὸν ἐαυτών οἶκον διοικείν, ἀλΑ and nepreoceiv (11) Gote vai tir noder roqueir vai toic gilous Στικουτρίζειν, πώς τούτοις(12) οιγί βαθείς(13) τε και ερρομένοιinding you roution; Alla yao Exameir ners Eggy Era a rot επισέτητε πολλοί δινάμεθαι σύ δέ μοι λέξον, ώ Ισγόμαγε, απ ιν τερ έμξω, πώς έγιείας επιμελεί (14); πώς τζε του σωματω vines: and Jenis eiven one (15) zai ex antenor xaline orizer 3ai τις δέ χριματίσεως πέρι και μετά ταίτα» έσιν έχω «άρκέσε dented . B

1. " thi fatt mer, " for a layouages " we ge funt donet. o Στουτρε, ακόλοι θα ταίτα πάντα άλλήλων. Επεί γάρ έσθίειν το τη λουνά έχει, έκπονουντι μέν όρθως μάλλον δοκεί μοι ή έχίευ

n til genreum ögnivant å of pryvioxovers å dei notein. A l'antre term t mustimitar hom, with correspond ter Enqueleur.

<sup>1)</sup> top s'explique par quelque chose de sous-entendu, comme rocro de serves, avant uster γαρ δή σοι.

<sup>10</sup> Honyman / yer, avoir des embarras. 11. Hepramer. Voy. p. 252, n. 28.

<sup>11 (</sup>il de da direnteror..., mos soérous, anacoluthe. La limite, no donnit d'un homme riche et puissant. 14 / russas. Sur les secondes personnes du moyen en si, et non en

in p 216, m. 17. not a non to an trea de elem, Eseiem).

παραμένειν, ἐχπονοῦντι δὲ μᾶλλον ἡ δώμη ποοσγίγνεσθαι, ἀσκοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου χάλλιον σώζεσθαι, ὀρθῶς δὲ ἐπιμελομένω χαὶ μή χαταμαλαχιζομένω μᾶλλον(18) εἰχὸς τὸν οἶχον αὖξεσθαι.»

Σ. « Αλλά μέχρι μεν τούτου Επομαι,» ἔφην εγώ « ὦ Ισχόμαχε, ὅτι ἐκπονοῦντα φής καὶ ἐπιμελόμενον καὶ ἀσκοῦντα ἄνθρωπον μᾶλλον τυγχάνειν τῶν ἀγαθῶν, ὁποίῳ δὲ πόνῳ χρῆ πρὸς τὴν εὐεξίαν καὶ ὁώμην καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου καὶ ὅπως ἐπιμελεῖ(17) τοῦ περιουσίαν ποιεῖν ὡς καὶ φίλους ἐπωφελεῖν καὶ πόλιν ἐπισχύειν, ταῦτα ἂν ἡδέως» ἔφην ἐγὼ « πυθοίμην.»

1. « Έγω τοίνυν, » έφη « ω Σωκρατες, » ο Ισχόμαχος « ανίστασ Ται μεν έξ εύνης είθισμαι ήνικ' αν έτι ένδον καταλαμβάνοιμι, ε τινα δεόμενος ίδειν τυγχάνοιμι. Κᾶν μέν τι κατά πόλιν δέη περάττειν, ταῦτα πραγματευόμενος περιπάτψ τούτψ χρῶμαι(18)· η δε μηδεν αναγκαϊον ή κατά πόλιν, τον μεν ίππον ο παίς προενει είς άγρην, εγώ δε περιπάτω χρωμαι τη είς άγρην ήδω ίσως Επείνονι, ω Σώχρατες, η εί εν τῷ ξυστῷ(19) περιπατοίην. Έπειδων δε έλθω είς άγρον, ήν τε μοι φυτεύοντες τυγχάνωσιν ήν τε νειον ποιουντες (20) ήν τε σπείροντες ήν τε καρπον συγκομίζοντες, ταύτα επισκεψάμενος δπως εκαστα γίγνεται, μεταρουθμίζω, εάν έχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετὰ δὲ ταῦτα ώς τὰ πολλὰ ἀναβας επὶ τὸν ἵππον ἱππασάμην (21) ἱππασίαν ώς ἂν έγω δύνωμαι δμοιοτάτην ταῖς εν τῷ πολέμψ ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὖτε πλαγίου οὔτε κατάντους οὕτε τάφρου οἔτε ὄχθου(22) ἀπεχόμενος ώς μέντοι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, έπιμέλομαι τοῦ μη άποχωλεῦσαι τον έππον. Έπειδαν δε ταυτα γένηται, ο παίς εξαλίσας (28) τον γπον οἴκαδε ἀπάγει, άμα φέρων ἀπὸ τοῦ χώρου ήν τι δεώμεθα

18. Περιπάτψ τούτψ χοῶμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en fais ma promenade.

19. Ευσιφ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant sous les galeries couvertes des gymnases, galeries appellées ξυστοί (ou δρόμος).

<sup>16.</sup> Mallov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif. 17. Enimelei. Voy. la note 17 de la page 246.

<sup>20.</sup> Νειὸν ποιείν, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait γειὸν ποιείν.

<sup>21.</sup> Τππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288, n. 25).

<sup>22.</sup> Πλαγίου tombe sur τάφρου, κατάντους sur οχθου.
23. Εξαλίνδειν ίππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la poussière.

ιδρισμένην από της ανδρωνίτιδος, ένα μήτε έκφέρηται ένδοθεν δ τι μή δεί, μίτε τεχνοποιώνται οι οικέται άνευ της ήμετέρας γνώμις. Οι μέν γάο γρηστοί παιδοποιησάμενοι είνοίστεροι ώς έπὶ το πολύ, οι δέ πονεροί σι ζεγέντες είπορώτεροι πρός το κακοιρyelv gigroria. Exel de talta dirkboner, » Egn « obtw di xatà σιλάς διεχρίνομεν τα έπιπλα. 'Ηρχόμεθα δε πρώτον ο έστ, κάθροίζοντες οίς άμφι θισίας χρώμεθα. Πετά ταϊτα χόσιιον γιναικός τον είς έρρτας διχροίμεν, έσθητα ανδρός την είς έρρτας καὶ πάλεμον' καὶ στρώματα έν γιναικωνίτιδι, στρώματα έν ανδρωνίτιδι Εποδήματα γιναικεία, Εποδήματα ανδρεία δηλων άλλη φιλί, άλλη ταλασιοιργικών δργάνων άλλη σιτοποιικών, άλλη οψοποιικών, άλλη των άμφι λοιτρών, άλλη άμφι μάκτρας άλλι άμης τραπέζας, και ταθτα(6) πάλιν διεχωρίσαμεν, οίς τε αει δεί γρησθαι, και τὰ θοινητικά. Χωρίς δέ και τὰ κατὰ μήνα δαπανιίμενα απείλημεν, δίχα (7) δε και τα είς ενιαιτον απηλεληγισμένα κατέθεμεν οί τω γώρ ήττον λανθάνει (8) όπως πρώς το τέλος έκβήσεται. Επεί δε έχωρίσαμεν πάντα κατά φιλάς τὰ έπιπλα, είς τάς γάρας τὰς προσικούσας Εκαστα διηνέγκαμεν (9). Μετὰ δέ τοίτο δύοις μέν τών σχειών καθ' ήμέραν χρώνται οι οικέται, οξον σιτοιιοιικοίς, όψοποιικοίς, ταλασιουργικοίς, καὶ εἴ τι αλλο τοιούτον, ταίτα μέν αίτοις τοίς χρωμένοις δείξαντες όπου δεί τιθέναι, παρεδώχαμεν καὶ έπετάξαμεν σᾶ (10) παρέχειν δίσοις δ' ele engras ? Errodonias nowneda ? els ras dia nomor (11) noaξεις, ταθτα δέ(12) τη ταμία παρεδώχαμεν, καὶ δείξαντες τὰς χώρας

depassant, vient se placer, lorsque le battant est fermé, au dessus d'une sailhe de la paroi. Un trou cylindrique est percé de haut en bas dans la partie de la traverse qui dépasse le battant, et il se prolonge dans l'interieur de la saillie de la parci. On laisse tomber au fond de ce trou un petit cylindre de fer, appelé sédaros, dent la tête s'enfonce jusqu'à moitié environ de la hauteur de la traverse, et qui sinsi l'assujettit. Le trou est très-etroit et le sulavos le remplit exactement ; il est impossible de retirer le βάλανος avec les doigts; il fant une sorte de clef (βαλανό; οπ) faite exprès et qui s'ajuste avec la tête du βάλανος.

Ταῦτα, c'est-à-dire τὰ ἀμφὶ τραπέζας.
 Λίχα, à part. Cicéron a fait un contre-sens en traduisant ce passage

comme suit: cannum quoque in duas partes divisimus.»

8. Sous-entendez à larvairei un régime direct de personne (qua;, silon veut, ou plus généralement «la personne qui s'occupe de ce soin»).

9. Ainveyrause. Les Attiques se servent de la forme d'aoriste second.

ηνεγχον, à la première personne du singulier; aux autres personnes, des formes de l'aoriste premier, ηνέγκας, etc. 10. Σα. Voy. p. 255, note 4.

<sup>11.</sup> Διά χρόνου, de loin en loin.
12. Remarquez la structure de la phrase: ὅσοις μὲν . . . , ταῖτα μεν . . . , ὅσοις δὲ . . . , ταῦτα δὲ . . . (cf. page 260, note 20.)

αὐτῶν καὶ ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάμενοι Εκαστα, εἴπομεν αὐτῆ διδόναι τούτων ὅτω δέοι Εκαστον, καὶ μεμνῆσθαι ὅ τι ἄν τω διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι πάλιν ὅθενπερ ἀν Εκαστα λαμβάνη.

Την δε ταμίαν εποιησάμεθα επισκεψάμενοι ήτις ήμιν εδόκει είναι έγχρατεστάτη καὶ γαστρός καὶ οίνου καὶ ὑπνου καὶ ἀνδρῶν συνουσίας, πρός τούτοις δὲ ἢ τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόκει ἔχειν, καὶ τὸ προνοεῖν(18) μή τι κακὸν λάβη παρ' ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ σκοπείν όπως χαριζομένη τι ἡμίν ὑφ' ἡμῶν ἀντιτιμήσεται. Ἐδιδάσχομεν δε αυτήν και ευνοϊκώς έχειν προς ήμας, δτ' ευφραινοίμεθα, τῶν εὐφροσυνῶν μεταδιδόντες, καὶ εἴ τι λυπηρὸν εἴη, εἰς ταῦτα παρακαλοῦντες. Καὶ τὸ προθυμεῖσθαι δὲ συναύξειν τὸν οίκον έπαιδεύ ημεν αὐτὴν, ἐπιγιγνώσκειν αὐτὴν ποιοῦντες καὶ τῆς εύπραγίας αὐτη μεταδιδόντες. Καὶ δικαιοσύνην δ' αὐτη ἐνεποιοῦμεν, τιμιωτέρους τιθέντες (14) τους δικαίους των αδίκων καὶ ἐπιδεικνύοντες πλουσιώτερον καὶ έλευθεριώτερον βιοτεύοντας των αδίκων καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταίτη τῆ χώρα κατετάττομεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἶπον,» ἔφη «ω Σώκρατες, ἐγω τῆ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων ούδεν δφελος, εὶ μὴ αὐτὴ ἐπιμελήσεται ὅπως διαμενεί εκάστω ή τάξις. Εδίδασκον δε αὐτὴν ὅτι καὶ ἐν ταῖς εύν ημουμέναις πόλεσιν ούκ άρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἢν νόμους καλούς γράψωνται, άλλά καὶ νημηφύλακας προσαιρούνται, οίτινες έπε εσχοπούντες τὸν μεν ποιούντα τὰ νόμιμα ἐπαινούσιν, ἢν δέ τες παρά τούς νόμους ποιή, ζημιούσι. Νομίσαι οὐν ἐκέλευον» έ Τη «την γυναϊκα καὶ αὐτην νομοφύλακα τῶν ἐν τῆ οἰκία εἶναι, καὶ ἐξετάζειν δὲ, ὅταν δόξη αὐτῆ, τὰ σκεύη, ώσπες ὁ φρούραρχος τὰς φυλακάς (15) ἐξετάζει, καὶ δοκιμάζειν εἰ καλώς ἕκαστον ἔχει, είσπες ή βουλή εππους καὶ εππέας δοκιμάζει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμᾶν, ωσπερ βασίλισσαν, τον άξιον από της παρούσης δυνάμεως, καὶ λοιδηρεῖν καὶ κηλάζειν τὸν τηύτων(16) δεόμενον. Πρὸς δε τούτοις εδίδασκον αυτήν» έφη «ώς ούκ αν αχθοιτο δικαίως εί πλείω αὐτῆ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, επιδειχνύων δτι τοῖς μεν οἰχέταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων Χθημάτων τοσοῦτον δσον φέρειν ἢ θεραπεύειν ἢ φυλάττειν, χρῆ-

<sup>13.</sup> Τὸ προνοείν . . . καὶ σκοπείν, régime de ἔχειν (comme τὸ μνημονικόν).

<sup>14.</sup> Τιμιωτέρους τιθέντες, ionisme pour διὰ πλείονος τιμῆς ἄγοντες ου Εχοντες.

<sup>15.</sup> Τὰς φυλακὰς. V. p. 259, n. 11.
16. Τούτων, c.-à.-d. τοῦ λοιδορεῖσθαι καὶ τοῦ κολάζεσθαι.

**Ελναι** ἢ ἦν, πολλῃ δ' ἐγχούσῃ (<sup>5</sup>), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς **ἐληθεία**ς, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοκοίη **ἐλναι** ἢ ἐπεφύχει,

«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφί
λητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα

σποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι

μοι, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρψμην τέ

σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε

σογύριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορ
συρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

«Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς·

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » ἔφη « μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος · οὐ γὰρ ἂν •ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς. » Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὧ γύναι, ὡς καὶ τῶν •σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως αν οὐν» ἔφην ἐγω «τοῦ σώματος αὐ δοκοίην εἶναι 
αξιοφίλητος μαλλον κοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέχειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαῖνόν τε καὶ ἐρρωμένον 
ἔσται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὐχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι 
μίλτψ (6) ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρεικέλψ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ 
παρέχων ὁρὰν καὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός; » ΓΥΝΗ. «Ἐγω μὲν» ἔφη ἐκείνη «ουτ' ἂν μίλτου ἀπτοίμην ῆδιον 
ἢ σοῦ, οὖτ' ὰν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ῆδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ' 
κὰν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ῆδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἢ 
κὑγιαίνοντας.»

Ι. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὦ γύναι,
»μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ
»σῷ, ἀλλ' ώσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ
»βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι
»ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αὶ δ' ἀπάται
»ανται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ἐξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίλιφ, minium (oxyde rouge de plomb).

같노.

~ ~~

..... αν επιχειρώσιν εξαπατάν ---- παιστοι έξανιστάμενοι πρίν πα-. Εκτηρικαι η ύπο δακρύων βαwww. mentrei 9noav. > ση ετώ «πρός ταῦτα ἀπεκρίνατο;» --- Εθαράν δε και πρεπήντως έχου- --... Καὶ εμε μέντοι ηρώτα εί τ. 🚾 - - το έντι καλή φαίνοιτο, άλλα μή μό ... - Εποι. ω Σωχρατες, » έση «συνεβού» - Ε--. 🛥 🗷 20θησθαι, άλλὰ σύν τοῖς θεοῖς πυ 🖚 🚄 🗗 ..... τον ίστον προσστάσαν ο τι μέ 🚍 🚉 ινεων Επιδιδάξαι, δ΄ τι δε χείρον επιμαθείν --σο το το περαποιούν, παραστηναι δε και άπομε 🖚 🗷 Ε σει τείν δε και επισκοπουμένην εί κατο 🕶 🖚 Ταῦτα γὰς ἐδόχει μοι ὅμα ἐπιμέ 🤝 🛩 🚅 🗷 ἰμάτια χαὶ στρώματα ἀνασεϊσαι χαὶ συν-🖛 🥕 ω = δέ έφην ούτως αν(°) και έσθίειν ήδιος = ? --- το είχροωτέραν φαίνεσθαι τη άληθεία. «Κα. τος εττις τονίζηται (10) διακόνω καθαρωτέρα οὐσο υ προση ἀντὶ τοῦ ἀναγ— - τος τείτ. - Δι δ' αξεί καθήμεναι σεμνώς πρός τας 🚙 🔐 🧎 Σακρατες, οθτως, εδ ζοθι, ή γυνή μου κατε-...... τε εξεί είδαπες έγω εδίδαπεον αθτήν και ωσπες νθν

## CHAPITRE XI.

το της γυναικός έργων ίκα-- Της γυναικός έργων ίκα-

νῶς μοι δοχοῦ ἀχηχοέναι τὴν πρώτην(1), καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν(2) τὰ δ' αὐ σὰ ἔργα» ἔφην ἐγὼ «ἤδη μοι
λέγε, ἵνα σύ τε ἐφ' οἷς εὐδοκιμεῖς διηγησάμενος ἡσθῆς, κάγὼ τὰ
τοῦ καλοῦ κάγαθοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διακο σας καὶ καταμαθών, ἢν δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ.

Ι. « Αλλά, νη Δί', » έφη δ Ισχόμαχος « καὶ πάνυ ήδέως σοι, ὧ Σώ κρατες, διηγήσομαι α έγω ποιων διατελώ, ενα καὶ μεταρρυθ-

μέσης με, εάν τί σοι δοχῶ μὴ χαλῶς ποιεῖν.»

Ξ. «'Αλλ' έγω μεν δή » έφην «πως αν δικαίως μεταρουθμίσος μι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κάγαθον, καὶ ταῦτα ών άτορο δς αδολεσχείν τε δοχώ και άερομετρείν και, το πάντων δή άν τότατον δοχοῦν είναι έγχλημα, πένης καλοῦμαι. Καὶ πάνυ με ταν, ω Ισχόμαχε, ην εν πολλη αθυμία τῷ επικλήματι τούτω (8), μι πρώην απαντήσας τῷ Νικίου (4) τοῦ ἐπηλύτου ἵππω εἰδον π λους ακολουθούντας αυτῷ θεατας, πολύν δὲ λόγον ἐχόντων τι τον περί αὐτοῦ ήκουον καὶ δῆτα ήρόμην προσελθών τὸν ἱππον και πολλά είη χρήματα τῷ ἵππψ. Ὁ δὲ προσβλέψας με ώς ο ε δε ύγιαίνοντα τῷ ἐρωτήματι (5) εἶπε · «Πῶς δ' ἂν ἵππῳ χρή-> Ε ατα γένοιτο; » Ούτω δη εγω ανέκυψα ακούσας δτι εστίν άρα ♣εμιτὸν καὶ πένητι ἵππφ ἀγαθῷ γενέσθαι, εἰ τὴν ψυχὴν φύσει 🗫 🗝 θην έχοι. ΄ Ως οὖν θεμιτὸν καὶ έμοὶ άγαθῷ ἀνδοὶ γενέσθαι, διηγού τελέως τὰ σὰ ἔργα, ἵνα, ὅ τι ἄν δύνωμαι ἀκούων καταμαθείν (6), πειρώμαι καὶ έγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεῖσθαι· καὶ γὰρ ἀγαθή ἐστιν» ἔφην ἐγώ «ἡμέρα (7) ως άρετης άρχεσθαι.»

Ι. «Σύ μὲν παίζεις,» έφη ὁ Ἰσχόμαχος « ὦ Σώκρατες, ἐγὼ δ' ὅμως σοι διηγήσομαι ὰ ἐγὼ ὕσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις, ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ

Ch. XI.] 1. Την πρώτην, en premier lieu.

T

F#

3. Τῷ ἐπιχλήματι τούτφ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

6. Το τι . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en t'écoutant.

<sup>2.</sup> Άξια ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges.

<sup>4.</sup> Τῷ Νικίου. · On ne sait pas de quel personnage il est ici question. 5. Προσβλέψας με τῷ ἐρωτήματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.

<sup>7.</sup> Άγαθη ήμερα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

το έττειν, φορνίμοις (8) δ' οίσι καὶ επιμελέσι τοῖς μεν διδόασιν είδαιμονείν, τοίς δ' ού, ούτω δή έγω άρχομαι μέν τοίς θεοίς θερα ιείων, πειρώμαι δέ ποιείν ώς αν θέιας ή μοι είχομένο και ίγιείας τιγγάνειν καὶ δώμης σώματος καὶ τιμής εν πόλει και είνοίας έν σίλοις και έν πολέμω καλής σωτηρίας και πλούτοι καkine al Equivor.

Καὶ ένω ἀχούσας ταῦτα

Σ. « Μέλει γάρ(9) δή σοι, ω Ίσγομαγε, όπως πλοιτές κα πολλά γρήματα έχων πολλά έχης πράγματα(10) τούτων έπιμε Linerocz

Ι. « Καὶ πάνι γ' » έφην ὁ Ἰσχόμαχος «μέλει μοι τούτων ωξη ionias idi yao uni donei, a Zangureg, nai Benig peyakeius : nav, nad gilore, i'v tivog dewrtat, extogeleiv, nad tiv noliv ure δέν το κατ' έμε γρήμασιν ακόσμητον είναι. "

S. " Kai yap zala, " έφην εγώ « ω Ίσχόμαχε, έστιν α σε λέγει» = από δινατού γε ίσγυρως ανδούς. Πιώς γαρ οί, ότε πολλοί με s elvir avgowane of od directal To, arec too allow deiadal, an. λαί δ' αγαπώσεν ην δίνωνται τα έαιτοίς αρχοίντα πορίζεσθα >-()) δέ δή δινάμενοι μή μόνον τον ξαιτών οίχον διοιχείν, άλ. καὶ περιποιείν (11) ώστε καὶ τίν πόλιν κοσμείν καὶ τοίς φίλο: « λ τικοιφίζειν, πώς τούτοις(12) οιχί βαθείς(13) τε καί έρρωμένοι 🗢 ierdouc you vouinai; Alla yao estaireir pera Eggy Egio cto. τοιούτοις πολλοί δινάμεθα' σύ δέ μοι λέξον, ώ Ισγόμαγε, ώών τερ ζοξω, πώς έγιείας έπιμελεί(14); πώς τζς του σώματ» bonne: now Denne cival ont (15) nat ex notenov nakos ableoda είς δέ χρηματίσεως πέρι καὶ μετά ταΐτα» έσην έγω «άρκέσ. diantery, D

I. "ALL' fore ner, " for a Toyonayog " we re funt doxet. Σίνουτες, άκολοι θα ταίτα πάντα άλλήλων. Έπει γάρ Ισθίειν τι τά ίνανα έχει, έλπονουντι μέν όρθως μάλλον δοπεί μοι ή έγίεισ

<sup>8</sup> III quérques équivant à el yeprésauvres & dei noisiv. A l'autre terme I truelinda onos xil. correspond ici enqueleat.

<sup>1).</sup> Lup s'explique par quelque chose de sous-entendu, comme roiro de

navante, avant atte yan on soc.
10. Honyana Exer, avoir des embarras.
11. Hennoir. Voy. p. 252, n. 28.

Ol al δή δυνάσενοι . . . , πῶς τοίτους, anacoluthe.
 Βαθύς se disait d'un homme riche et puissant.

<sup>14.</sup> Empelei. Sur les secondes personnes du moyen en st. et non en g. voy. p. 246, n. 17.

<sup>16.</sup> Hous, sous-ent fort. - Eixel ooi, qu'il te soit donné de (comme o'il y avait, au lieu de elvar, eceivar).

παραμένειν, ἐκπονοῦντι δὲ μαλλον ἡ ξώμη προσγίγνεσθαι, ἀσκοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου κάλλιον σώζεσθαι, ὀρθῶς δὲ ἐπιμελομένω καὶ μή καταμαλακιζομένω μᾶλλον(16) εἰκὸς τὸν οἶκον αὖξεσθαι.»

Σ. « Αλλὰ μέχρι μὲν τούτου Επομαι, » ἔφην ἐγὼ « ὦ Ἰσχόμαχε, ὅτι ἐκπονοῦντα φῆς καὶ ἐπιμελόμενον καὶ ἀσκοῦντα ἄνθρωπον μᾶλλον τυγχάνειν τῶν ἀγαθῶν, ὁποίῳ δὲ πόνῳ χρῆ πρὸς τὴν εὐεξίαν καὶ ὁώμην καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου καὶ ὅπως ἐπιμελεῖ(17) τοῦ περιουσίαν ποιεῖν ὡς καὶ φίλους ἐπωφελεῖν καὶ πόλιν ἐπισχύειν, ταῦτα ἀν ἡδέως » ἔφην ἐγὼ « πυθοίμην. »

Ι. «Έγω τοίνυν, » έφη « ω Σώχρατες, » ό Ισχόμαχος « ανίστα-Φαι μεν έξ εύνης είθισμαι ήνικ' αν έτι ένδον καταλαμβάνοιμι, εί τινα δεόμενος ίδειν τυγχάνοιμι. Κάν μέν τι κατά πόλιν δέη  $\pi$   $\mathbf{e}$ άττειν, ταῦτα  $\pi$   $\mathbf{e}$ αγματευόμενος  $\pi$   $\mathbf{e}$  $\mathbf{e}$ ιπάτ $\mathbf{e}$  τούτ $\mathbf{e}$  χρῶμαι $(^{18})$ . ην δὲ μηδὲν ἀναγκαῖον ή κατὰ πόλιν, τὸν μὲν ἵππον ὁ παῖς προάγει είς άγρὸν, εγώ δε περιπάτω χρῶμιαι τη είς άγρὸν ὁδῷ ἴσως αμείνονι, ω Σωχρατες, η εί εν τῷ ξυστῷ (19) περιπατοίην. Έπειδαν δε έλθω είς άγρον, ήν τε μοι φυτεύοντες τυγχάνωσιν ήν τε νειον ποιουντες (20) ήν τε σπείροντες ήν τε χαρπον συγχομίζοντες, ταῦτα ἐπισχεψάμενος ὅπως Εχαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ἐάν έχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετὰ δὲ ταῦτα ώς τὰ πολλὰ ἀναβας επί τον εππον εππασάμην (21) εππασίαν ώς αν έγω δύνωμαι δμοιοτάτην ταῖς εν τῷ πολέμω ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὖτε πλαγίου οὖτε κατάντους οὖτε τάφρου οὖτε ὄχθου(22) ἀπεχόμενος ώς μέντοι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, έπιμέλομαι τοῦ μη άποχωλεῦσαι τὸν ἵππον. Ἐπειδὰν δὲ ταῦτα γένηται, ὁ παῖς ἐξαλίσας (28) τὸν ξππον οἴκαδε ἀπάγει, άμα φέρων ἀπὸ τοῦ χώρου ἤν τι δεώμεθα

17. Ἐπιμελεῖ. Voy. la note 17 de la page 246.
18. Περιπάτω τούτω χρῶμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en fais ma promenade.

<sup>16.</sup> Mallov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif.

<sup>19.</sup> Ξυσιφ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant sous les galeries couvertes des gymnases, galeries appellées ξυστοί (ou δρόμω).

<sup>20.</sup> Νειὸν ποιείν, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait γειὸν ποιείν.

<sup>21.</sup> Ίππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288, n. 25).

<sup>22.</sup> Πλαγίου tombe sur τάφρου, κατάντους sur όχθου.

<sup>23.</sup> Εξαλίνδειν ίππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la poussière.

pere in un alique du merei eur ( " . >

2 • δι τιν Μφαν, • έφιν έχει « δ΄ Ισχόμαχε, εξεσεύντες ; μοι ταιτα τοπές. Το γάφ έν τῷ αἰτῷ χρόνις συνεσιείσταση. μοιο ται τοῖς τε τιρος την ἐγιειαν και τοῖς προς την ψέπων πορε ακτάσμαση και τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκίμαση και ταῖς τοῖ τλοί των ἐπριτκίαις, ταῖτα πάντα ἀςαστά μοι δοκεῖ εἰναι. Και γὸς ἐπι ἀφθέςς ἐκάστων τοίτων ἐπιμελεῖ, ἐκακὰ τεκμίρια παφέχει ἐμωνωντά τε γάφ καὶ ἐρφωμένον ὡς ἐπὶ τὸ πολὶ σὰν τοῖς θεοῖ σι ἀρώμιν και ἐν τοῖς ὑπικωντάτοις τε καὶ πλοισιωνάτοις κατας ὑτρόμινὸν σε ἐπιστάμεθα, »

πολλών καλός κάγαθός κέκλημαι. »

Σ, « 1λλά και ξμελλον δε έγω, » έφιν αω Ίσχομαχε, του το το γρίμεσθια εί τινα και τοίτιο επιμέλειαν ποιεί όπως δίνη λόγο -

διδόνου καὶ λαμβάνειν, ην τινί (28) ποτε δέη.»

1. - Οθ γός δοκό σοι, εξηη «δ Σώκρατες, αξτά αύτα διαιε = λείν μιλιτών, άπολογείσθαι μέν ότι οξδένα άδικω, εξ δε ποιώ παλλοίς όσον ων δύνωμα. κατηγορείν δε οξ δοκώ σοι μελετών = ἀνθρώ των άδικοϊ νιας μέν καὶ ἰδία πολλοίς καὶ τὴν πόλιν κατα μανθώνων τινάς, εξ δε ποιοίντας οξδένα; »

S. . All' el mai èqui rei eir tonaita neletag, toitó noi - èque

i i - in, i layinage, dikooor.

1. - (λίδεν μέν σέν, ω Σωκρατις, παύομαι» έση «λέγειν μελειών. "Η γάρ κατηγορούντως τινος των οίκετων η απολογοιμένου ακούσας έλεγχειν τειρωμαι. η μέμασμαί τινα πρός τούς φέλοις η έναινή, η διαλλώντω τινάς των έπιτηδείων πειρύμενος διδά-

24. Bidge, someont, ropevoueroc.

My Jon geneiner fe ber bige domme mart boungen mute geb-

properties a test qual en faut pour passer le jour, etc.

24 The world did not be evil fire, and faster,

<sup>25</sup> Antovici paramer. aoriste d'habitude (cf. page 287, note 21). Pour faire disparaître l'humidité répandue à la surface du corps par la chaleur d'un bain de vapeur on à la suite d'exercices violents, les Grees se raclairest on paramere une potite lame recourbee, creusee en un canal ou pouvait e d'exercices violents, les Grees se raclairest on paramere une potite la la green d'en gouttière la sueur que l'instrument experiment d'els parametres de Grees, de orange, d'où ésouré primer le nom de strigules à Rome; en Grees, de orange, d'où ésouré primer.

Mr. Il y a un acret de la vere après un romane, et un arrêt semblat de la la ligne success de après des memos mets.

στματρεί αθτοίς μίλους είναι μάλλον η πολεμίους ·(-') ἐπιτιμῶμέν τινι στρατηγῷ συμπαρόντες, ἢ ἀπολογούιέρ του, εί τις αδίπως αιτίαν έχει, η κατηγορούμεν πρός ιας, εί τις αδίκως τιμάται. Πολλάκις δε και βουλευόμενοι, ι ων έπιθυμώμεν πράττειν, ταθτα έπαινοθμεν, α δ' αν μή · κόμεθα πράττειν, ταθτα μεμφόμεθα, "Ηδη δ', » έφη «ω Σώειτες, καὶ διειλημμένως πολλάκις έκρίθην ο τι γρή παθείν η # οτίσαι (30). »

Σ. «Υπὸ τοῦ,» ἔφην ἐγώ «ω Ἰσγόμαγε; ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο

12 Savavev. »

J. « Υπό της γυναικός» έφη.

Σ «Καὶ πώς δη » έφην έγω «άγωνίζει (81); »

A. - Όταν μεν όληθη λέγειν συμφέρη, πάνυ επιεικώς · όταν δε με τόι, τον ήττω λόγον (92), ω Σώκρατες, οὐ μὰ τὸν Δί', οὐ δύ-\* LE LICE ROLLITO MOLETY. >

Kai eya stany

Σ. « Ίσως γάρ, ω Ίσχόμαχε, τὸ ψεῦδος οὐ δίνασαι άληθές TE OLE IV. «

<sup>29.</sup> li y a ici, à ce qu'il semble, une lacune dans le texte.

<sup>30.</sup> Hadriv ή anoriam. Hollaris Exoldy o ti yeh utl. revient à ceci: "Jai subi de nombreuses condamnations." — Dans les causes publiques, lorsqu'un jugement était intervenu, prononçant qu'un prévenu était coupsble des faits allégués contre lui, il restait à déterminer quelle peine soit corporelle (nassiv), soit pécuniaire (ànoriom) lui serait appliquée.

31. Voy. la note 17 de la p. 246.

32. Allusion à la pièce des Nuées d'Aristophane, dans laquelle Socrate

est présenté comme maniant la parole avec une subtilité telle, qu'il sait faire triompher en justice la mauvaise cause (τον ήττω λόγον) sur la bonne (τον πρείττω λόγον). Voy. les vers 112-115 des Nuées, et la scène qui commences au v. 889 entre le Δίκαιος Λόγος et le Λόκος Λόγος.

# AVIS

### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

#### DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Nous donnons ci-dessous l'indication des principales leçons de la présente édition qui diffèrent de celles des éditions antérieures les Plus autorisées. Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. Les modifications portant unique ment aur la ponctuation ou sur la distribution du dialogue ne sont pas relevées. Les crochets obliques () enveloppent les mots ajoutés; les crochets droits [], les mots retranchés.

Page 245, ligne 14. Algoi av, avec COBET.

Page 246, ligne 4. Kazòv, avec COBET.

— 22. Τοῦτ' οὖν, avec BREITENBACH.

- 25. Δι' ὁμολογουμένων, avec HIRSCHIG et COBE

Page 247, ligne 1. Πρὸς τοῦτο ψ, avec COBET.

— 5 et 6. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς [οὕτω] συνομολογεῖν ⟨λέγ μοι ἀψ' ὧν τις ὧφελεῖσθαι δύναται, χρήματα είναι. Εὶ γοῦν τις ⟨οὕτω⟩ χρωιλ., avec COBET.

l'age 247, ligne 11. Oi φαγόντες [αὐτόν] avec de bons manuscrits. (Αὐτόν itait une conjecture de H. Estienne fondée sur la leçon αὐτοί ou αὐτό και manuscrits.)

l'age 247, ligne 23. Après λσχυρότατά γε, on a mis le signe d'une lacun avec COBET.

l'age 248, ligne 11. Τοὺς μὲν καὶ πολεμικὰς, avec tous les manuscrits
l'age 249, ligne 8. Αὐτῶν, avec SAUPPE.

Γωμε 251, ligne 2. Ποοστάτιουσαν [μεγάλα τελείν] Ιπποτροφίας τε αιλ., -

Γωμε 251, ligne 4. Καὶ τοιηραρχίας [μισθοὺς] καὶ εἰσφοράς. avec K.-F.

Υσχι 253, ligne 19. Ελ. . . . παο' ξμοί [ελ] ἄλλοσε, avec COBET.

XÉNOPHON, ÉCONOMIQUE 291 Page 254, ligne 1. Χάριν ζαν είδότας, avec HEINDORF. — 20. Ἐπιδειχνύω, avec SCHNEIDER. Page 255, ligne 3. IIlelw. C. G. - 7.  $O\pi\omega$ , avec SAUPPE. — 8. Τεταγμένη, avec COBET. Page 256, ligne 5. Autois, avec COBET. 5. d'en bas. Nῦν ở ἐγώ σ' οἰδα, avec COBET. - 6. Ανιστάμενον . . . . βαδίζοντα . . . . άναπείθοντα, avec les manuscrits. Pare 256, ligne 10-11. Ύφ' ἐππικῆς, avec COBET. - 12. Τοὺς δὲ [διὰ τὴν ἱππικὴν] καὶ πάνυ κτλ., avec COBET. — 21. Τῶν αὐτῶν ἵππων ἀγαθῶν τε εἰς τὴν χρῆσιν κτλ. C. G. P 257, ligne 13. Πάντως δεῖ avec SAUPPE. P = ge 258, ligne 6. Καχῶς δὲ [τούτων πραττομένων], [οἱ οἰχοι] μειοῦνται, HIRSCHIG et MEHLER, et en rapprochant Philodème, Économique, 42, 1 6 sq. Τωία., ligne 13. "Εμπειρον γενέσθαι αὐτὸν. C. G. - 2 d'en bas. Συνεπιμελείσθαι [αί βαναυσικαί καλούμεναι], EVEC SCHENKL. Page 259, ligne 19. Φυλακάς, avec COBET et un manuscrit. 4 d'en bas. Kai retranché après zalzītai, avec SCHNEIDER. Page 260, lignes 2-3. Τούτους μέν [τοὺς ἄρχοντας] καὶ ταῖς τιμαῖς κτλ., 👓 🗗 ἇν εὕρη [τῶν ἀρχόντων] ἢ καταμελοῦντας [τῶν φρουράρχων (ου τῶν ΨΕΟυρων)] η κατακερδαίνοντας κτλ., avec COBET. Ibid., ligne 7. Έφορᾶ αὐτὸς, ⟨αὐτὸς⟩ καὶ δοκιμάζει avec SCHAEFER. 20-21. Των ώπλισμένων (τε και των) φρουρών. C. G. Page 261, ligne 8-9. Ἐπιμελείταί (τε) τούτων ὅπως κῆποι [τε] ἔσον-7 ecc. C. G. Toid., ligne 17. Τοὺς ⟨ἐν⟩ πολέμφ ἀγαθούς, avec COBET. Page 262, ligne 3. Mèv  $\langle \gamma \dot{\alpha} \varrho \rangle$ , avec COBET. Toid., note 31. [Πλην-τεταγμένος], avec SCHAEFER. Toid., ligne 3 d'en bas. Ψελίων [τὸ κάλλος] και τοῦ ἄλλου κόσμου κτλ., avec COBET. Page 263, ligne 1. Τοῦτο, [ἔφη,] ω Δύσανδοε, avec SCHENKL. Thid., ligne 18. Ocous, avec COBET. 19. Tàya3à, avec COBET. Page 264, ligne 8. Πλείω [τέχνη] ἀντιχαρίζεται, avec HEINDORF. Poid., ligne 18. Θεὸς οὐσα, leçon de Stobée. 2 d'en bas. Εὶς τὸ ἄρχειν ἄλλων, avec SCHENKL. (Εἰς τὸ - sans αλλων —, leçon de Stobée.) Page 265, ligne 24. Έξαρεσχομένους τοὺς θεοὺς, avec COBET. Page 266, ligne 11. Oga guvouoloyouvies. C. G. 11-12. [[Ιν], ην πως δυνώμεθα[, πειραθώμεν] ούτω καλ τὰ λοετὰ διεξιέναι [συνομολογούντες], avec. COBET.

Poed., ligne 3 d'en bas. Συναπεδοχιμάζομέν, leçon de Stobée.

Ibid. dernière ligne. Karayviva, leçon de Stobée.

tous

σθαι δε ούδενι αίτων (17) έξεστιν, δεφ αν μή δω ό χίριος ( σπότοι δε απαντά έστιν δ τι αν βοίλεται έκάστω γρίσθαι. Ότ ούν και σωζομένων μεγίστη ένησις και φθειρομένων μεγίστη βλάδ τοίτω και την επιμέλειαν μάλιστα προσίκοι σαν απέσαινον.

S. " Ti ovy; " Egre eyoi a w logonage ravea azoi oasa n ye

πώς σοι θπήκουε:»

I, "Ti để, " ἔψη «εὶ μι εἰπέ γέ(18) μοι, ω Σωκρατές, ότι οι δρθώς γιγιωσκοιμι, εί οδοίμην γαλεπά επιτάττειν διδάσκων δ Entueleio Jat del two ortwr. Nalenwitepar yap ar (19), . Eo σάναι(20) « εί αὐτῆ ἐπέταττον αμελεῖν των ἐαυτίς τ, εί ἐαιμ λείσθαι δείσει των οίχείων άγαθών. Πεφικέναι γάρ δοχεί, ν έφ α ώσπερ καὶ τέκιων όἄον τὸ ἐπιμελείσθαι τῆ σώφρονι τῶν ἐαυτ η άμελειν, οί τω καὶ των πτημάτων, ώσα ίδια ώντα είσραίν ίδιον το έπιμελείσθαι νομίζειν έση είναι τη σώφρονι τών έαι α n auskein. »

#### CHAPITRE X.

Και έγω ακοίσας, έφη ὁ Σωκράτης, αποκρίνασθαι την γινααίτω ταίτα, είπον'

Σ. «Ni) τίν 'Hoar, » έφην «ω Ισγόμαγε, ανδρικίν γε έπιδ€

νύεις την διάνηιαν της γυναικής.»

I. «Καὶ άλλα τοίντ» έφη ὁ Ισγόμαγος « θέλω σοι πάνι γαλίητρονα αίτης διηγήσασθαι, α μου απαξ ακοίσασα ταχύ έτε

Σ. «Τὰ ποῖα(1);» έφην έγω «Λέγε» ώς έμοι πολύ ίδιον ζώσι αρετίν γιναικός καταμανθάνειν η εί Ζείξίς (2) μοι καλήν είκασι γραφή γυναϊκα ἐπεδείκνυεν. »

Έντευθεν όἡ λέγει ὁ Ἰσχόμαχος.

Ι. - Έγω τοίνου» έφη - ίδων ποτε αυτήν, ω Σώκρατες, ένα τριμμένην πολλώ μέν ψημιθίω(8), όπως λεικοτέρα έτι δοκοίη(

<sup>17.</sup> Obdevi nirov (comme exacte à la ligne survante) dépend genadus.

Sur 16 δε, εὶ μή . . . γε, cf. p. 279. n. 1.
 Nalεπώτερον γαρ ατ. S. ent. εξη, ou bien επέταττον.
 Int Ischomachos que sa femme dit.

th. X. 1. Ta noia; lesquelles (mot pour mot les quelles)?

2. Zever Zeuxis, l'un des peintres les plus cérèbres de l'antiqui contemporain de Sophoele et de Sograte.

Ψημόθιον, céruse (carbonate de plomb).
 Δοκοίη. Cf. p. 246, n. 20.

είναι ἢ ἦν, πολλἢ δ' ἐγχούση (5), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοκοίη είναι ἢ ἐπεφύκει,

«Εἰπέ μοι, » ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφίλητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνόν, εἶ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα
»ἀποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι
»μοι, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρώμην τέ
»σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε
»ἀργύριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορ»φυρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς·

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » έφη «μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος οὐ γὰρ ἂν » ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς. » Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὧ γύναι, ὡς καὶ τῶν »σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως ἂν οὖν» ἔφην ἐγὼ «τοῦ σώματος αὖ δοκοίην εἶναι 
αἶξιοφίλητος μᾶλλον κοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέχειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαἴνόν τε καὶ ἐρρωμένον 
ἔσται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι 
μίλτψ() ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρεικέλψ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ 
παρέχων ὁρᾶν καὶ ἅπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός; » 
ΓΥΝΗ. «Ἐγὼ μὲν» ἔφη ἐκείνη «ουτ' ἂν μίλτου ἁπτοίμην ἥδιον 
ἢ σοῦ, οὖτ' ἂν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ἥδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ' 
σῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἥδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἢ 
»ὑγιαίνοντας.»

Ι. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι,

μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ

"Φ, ἀλλ' ώσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ

"βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι

"ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αἱ δ' ἀπάται

"αὖται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ἀ ἐξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille de Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil de teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment de la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίλιφ, minium (oxyde rouge de plomb).

σθαι δε οιδενί αιτών (17) έξεστιν, δτφ αν μ σπότου δε άπαντά έστιν δ τι αν βούληται έν ουν καί σωζομένων μεγίστη δνησις καί φθειφο τούτφ καί την επιμέλειαν μάλιστα προσήν

Σ. «Τί οθν;» έφην έγω «ω Ίσχόμαχε:

πώς σοι ξπήκουε;»

I. «Τί δὲ, » ἔφη, «εὶ μὴ εἰπέ γέ(18) μι 
δρθῶς γιγνώσκοιμι, εἰ οἰοίμι,» χαλεπὰ 
ἐπιμελεῖσθαι δεῖ τῶν ὄντων. Χαλε: 
φάναι(20) « εἰ αὐτῆ ἐπέταττον ἀμελ 
λεῖσθαι δεήσει τῶν οἰκείων ἀγαθῶν 
« ώσπερ καὶ τέκνων ὁᾶον τὸ ἐπιμελ. 
ἢ ἀμελεῖν, οῦτω καὶ τῶν κτημά 
ἤδιον τὸ ἐπιμελεῖσθαι νομίζειν ἐ 
ἢ ἀμελεῖν. »

#### CHA'

Καὶ εγώ απούσας, έφη δ αὐτῷ ταῦτα, εἶπον

Σ. «Νή την "Ηραν,» έψ νύεις την διάνοιαν της γ

1. «Καὶ ἄλλα τοίνεν» γαλόφουνα αὐτῆς διηγί Θετο.»

Σ. «Τὰ ποῖα(1);» ἀφετήν γυναικός και γραφή γυναϊκα έπεί

Έντευθεν δη λί Ι. «Έγω τοίναι τριμμένην πολλι

TE BULLYFE

<sup>17.</sup> O'derl ...

xonada...

18. Sur ví

19. Xaái

20. Dit !

Ch. X. 1

2. Zel i

contempo

3. 40

4. ...

übrigens hätte Xen. nur δ Δαρείου, wie ich vorschlug, gesagt, schwerlich ὁ νεώτερος. Auch genügt es nicht § 19 mit Schäfer πλην... τεταγμένος zu streichen; die ganze Erörterung in §§ 18 umd 19 ist ungehörig und durch die Entlehnungen aus der Anabasis verdächtig. VI, 2 streicht der Herausgeber mit Recht nach Cobet εν' und πειφαθώμεν, dann auch ebenfalls mit Cobet, dem ich aber hierin nicht beistimme, συνομολογοῦντες, ändert jedoch des vorausgehende δμολογοῦντες in συνομολογοῦντες. Nun ist 2 er δμολογείν gewiss eben so tiblich wie συνομολογείν; auch listest sich nicht begreifen, wie der Interpolator darauf verfallen sein sollte συνομολογοῦντες in ὁμολογοῦντες zu ändern. VI, 9 **TIII** Graux die Worte μαθείν τε φάστη und καὶ vor ήδίστη als e interpolation beseitigen, da ja im Vorhergehenden nichts sagt sei, was diese Recapitulation begründen könnte. Die Orte seien eine Randbemerkung; doch bleibe es immerhin repolich, dass noch mehreres in dieser Stelle interpoliert sei. Zer Noth lässt sich die Stelle als eine Folgerung aus dem, was Capitel V enthält, erklären. Da aber hier die Versetzung einer Columne (Stud. III, 25) stattgefunden zu haben scheint, was ann weitere Aenderungen nach sich zog, so lässt sich über die obige Stelle kaum ein sicheres Urtheil fällen. Es kann ja leicht in dem Stücke, das zu Cap. V gehört, eine Stelle, die eine solche Bemerkung enthielt, ausgefallen sein. VII, 21 α τῶν τὰ τῶν, wie schon Löwenklau geschrieben hatte. Weiske auf die häufige Verwechslung von  $\delta \dot{\varepsilon}$  und  $\tau \varepsilon$  in den Handschriften verweisen. VIII, 20 werden die Worte κατὰ κόσμον κείμενα nach quiverai gestellt, da hiedurch die Stelle erst verständlich verde. Diese Aenderung hat viel für sich. Einmal wird σχευών Exacta dadurch näher bestimmt, dann gewinnt man so den entsprechenden Gegensatz zu ἐκποδών ἑκάστου κειμένου. Man muss die Stelle so erklären: Uebrigens wird dadurch schon alles (jede Räumlichkeit im Hause) schöner. Die Räumlichkeiten werden mit einem Platze verglichen, wo der Chor seine Feier begeht, etwa mit dem Markte. IX, 7 πάλιν für πάντα. Dass πάλιν hier stehen kann, unterliegt wol keinem Zweifel und man findet dies Wort gewöhnlich in den Uebersetzungen; aber πάντα ist nicht ansfällig. Man könnte daher auch an πάντα πάλιν oder πάλιν πάντα denken, wenn sich überhaupt erweisen liesse, dass πάλιν hier nothwendig ist. Vortrefflich ist die Emendation δολοίην σε für δηλοίην σε X, 3, während man bisher diese Worte nach dem sold man sich die Cri
Veberlieferung in til,
diese Stelle wirklich
in og ändern oder in
den Accusative in
der Herausgeber tier
Stelle aber hin C
ignoriert, die sie
der zone
ze zone
ze zone

Doch w
besser

there
aber c
deal l
brow

tr

polition ausgeschied en phisch leichter als Orel 12

mmöglich heil sein konne So z. B. V. a redigar und bei der Unbe w fallig ist. 13 anogwinortw and schon durch das vorau= st. VIII, 10 dedirat, das ge Jake daftir didovoa vermuthet a Commentare vorgebrachten Er Leberlieferung zu rechtfertigen rong roug Benig yerroeadat pros reux, promettant à la face de-Beleg für diese Construction Ler welches der Commentar nicht - den zai entspricht, wie Breitenbach and Jemand zugeben. - VIII. 11 . Ischomachos parle évidement connu alors dans le port d'Athènes. service régulier entre une autre cont Schneider die Ueberlieferung erklärt. Phonikische Schiffe in dem Haten Ware ein bestimmtes Schiff gemeint. bezeichnet haben. Uebrigens ist nach das Schiff als ein grosses zu denken . In \$ 11 in ounsporate aggreen sagt and , charge xai uxpois ofor, so gilt dies, wie ... Stelle zeigt, von den Schiffen überhannt. τι ου μέγα πλοϊόν τι Φοινικικόν (vg), Bur-. 1X, 21) zu schreiben. - VIII, 19 ist mit \_\_\_\_ ο δέ χαί - δ πάντων χαταγελάσειεν der . w. n. - XI, 1 zai azia ye nave enairor au-, choses telles que vous meritez tous les deux w Fiklärung scheint mir unbaltbar. Will man , o, w wird man wol tauq otégor schreiben mil-sen. , . . . dass I, 17 zai vor nolejuzás nicht alle 1 14'en, sondern dass es in BHKL feblt. Eben , obr sweifelhaft, ob es von Xen. herrührt. VIII. .. is schou you Heindorf gestrichen worden. X, 10

wicht erwiesen, dass  $\hat{\eta}_{\nu}$  die richtige Lesart ist; die Mehrzahl der Handschriften entscheidet nichts, der beste Codex bietet  $\hat{\eta}_{\nu}$  aus  $\hat{\eta}_{\ell}$  konnte leicht  $\hat{\eta}_{\nu}$  entstehen.

Ueber das Verhältniss des Oikonomikos zu den Apomnemoneumata spricht sich der Herausgeber S. 24(1) dahin aus, dass
die Schrift einen Theil jenes Werkes bildete, welches Xen. zur
Vertheidigung des Sokrates gegen die Anschuldigungen des
Polykrates verfasste: 'Cette apologie comprénait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet'.

(WIEN.)

KARL SCHENKL.

<sup>1.</sup> Lisez: S. 25 (édit. Hachette, 1878); ou voyez, ci-devant, la note 2 de la page 244.

H. G.

•

•

•

# **PLUTARQUE**

VIE

DE

# DÉMOSTHÈNE

### TEXTE GREC

REVU SUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE D'ÉMOSTHÈNE D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

pan Charlie Shawy

1. Cette édition. comme celle de l'Économique de Xénophon, fait partie de la Nouvelle collection de Classiques de la libraire Hachette et Cie. Elle est de décembre 1880, bien qu'avec le millésime 1881. En la reproduisant, nous transportons à la fin la «Notice sur les sources de la vie de Démosthène, et l'Avis relatif à la constitution du texte.» Nous y comprenons un «Addenda et corrigenda» ajouté au cours de 1881; et, dans un Appendice, nous avons réuni des notes de Ch. Graux, trouvées sur un exemplaire de sa bibliothéque, ainsi que des Appréciations dont elle a été l'objet.

H. G.

note 10. Τεκμήφιον κτλ., passage supprimé, avec SCHENKL.
 Page 267, ligne 3. Έφγασία [μαθείν τε ψήστη] εδόκει είναι [και] ήδίστη. C. G.

Ibal , ligne 8. Tois toyaçopérois, avec COBET.

- 18. Tair (a), avec SCHAEFER.

- 2 d'en bas. Av rouro σου àxoi er, avec HERTLFIN.

Page 269, I gne 11 d'en bas. 'Enoin, avec COBET.

Page 270, lignes 3-5. Yniogrotuéin, avec le meilleur manuscrit et un autre manuscrit. Ferinseadm, avec BISSCHOP. Auekhoon, avec HEINDURF.

Ibid, ligne 16, Έγω τε, avec L. DINDORF.

- 23. ('O) olsos, avec HIRSCHIG.

- hones 24-25. Engleyxw, avec COBET.

-- - 4 d'en bas. .fei omis après éxeiro, avec le meilleur manuscrit et deux autres.

Page 271, ligne 9. A of re Seol, avec COBET.

- 3 d'en bas. Tà mss: 3' à Weishe: a C. G.

Page 272, ligne 4-5. (Την δε τοῦ ἀνδρος επ) τὰ έξω) seulement (Estienne ajoutait encore έργα και έπιμελήματα), avec HEINDORF.

Ibid., l.gne 2 d'en bas. Onos [ws] seltiora, avec COBET.

Page 273, hgne 3. Aorewrous omis devant zastarnar, avec le meilleur manuscrit.

Page 274, ligne 1. Tourou nor Empelipetor núrrus, avec COBET.

Page 275, ligne 4 d'en bas. Hoper Brier, lav, avec HERTLEIN.

Page 276, highe 11. (Ol anager, avec CAMERARH'S.

Ibid., ligne 3 d'en bas. (To) deoperor, avec HIRSCHIG.

Page 277, ligne 7 d'en bas. Έν τῷ πλῷ, avec COBET.

- 5 d'en bas. [M] el re anogentei, avec HIRSCHIG.

Page 278, ligne 9. [El] μη εὐρήσομεν κ. κ. ε. χ. έκάστως αἰτῶν[, πῶς οὐκ ἀν τολλη ἡμῶν ἀσυνεσία είη,] avec COBET.

Ibid., lignes 18-19. Απτά κόσμον κείμενα transposé après χορός γάρ σκευών έκαστα φαίνεται. C. G.

Ibid., ligne 5 d'en bas. Oire [ri] nolla, avec SCHAEFER.

Page 279, ligne 13 d'en bas. El μή τ. ο. τ. Jύναμιν (y') έδωλί, avec COBET.

Ibid., ligne 7 d'en bas. Στεγνών, leçon de Pollux.

– 2 d'en bas. Eï erlòs, avec COBET.

Page 280, ligne 5. Ocrus on [non], avec COBET.

Ibid., hgne 13. Hákiv. C. G.

- avant derniere ligne. Zavodoxíns, avec COBET.

Page 281, ligne 20. Annualsi, avec MEHLER.

Page 282, ligne 2. O ii av βυίληται έκαστψ, avec KERST.

Page 283, ligne 7. Anoxountaluny [11] tor ortor, avec (OBET.

Te transposé après πειρώμην, C. G.

9. Λολοίην σε (pour δηλοίην σε, leçon de tous les manuscr.ta, supprimée par les éditeurs depuis Estienne). C. G.

Page 284, ligue 4. 'Yno louigoù [alquiros,] karmatei nour, kv-c SCHNEIDER et COBET.

| , lign | e 6. 7          | Γοῦ λοιποῦ (γε), avec COBET.                              |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| _      | 14. 〈           | Τὴν σιτοποιόν, avec SCHNEIDER.                            |
| _      | 15              | Καί transposé devant ξπισχοπουμένην. avec COBET.          |
| _      | 16. "           | Ur dei, avec un grand nombre de manuscrits.               |
| 286,   | ligne           | 14. ⟨Tò⟩ κατ' ἐμὲ, avec WEISKE.                           |
|        |                 | 5 d'en bas. Της δε χρηματίσεως (πέρι), avec la marge      |
| anusc  |                 |                                                           |
| 287,   | ligne           | 17. Auelvovi, avec HEINDORF.                              |
| •      | _               | 19. Νειὸν ποιοῦντες, avec COBET.                          |
|        |                 | Συγχομίζοντες, avec COBET.                                |
|        |                 | 4 d'en bas. "Οχθου, avec PL. COURIER.                     |
|        |                 | 3 d'en bas. Ποιούντι, ξπιμέλομαι (τοῦ) μη, avec HERT-     |
|        |                 |                                                           |
| 288,   | 11-12           | . Καταλεγόμενον, avec COBET.                              |
|        |                 | 2. Lacune supposée, avec WEISKE.                          |
|        | 286, anusc 287, | - 14. ( - 15 / - 16. "/ 286, ligne anuscrit et 287, ligne |

#### NOTES ().

I. Haupt, Opusc. I. p. 195 (Cf <sup>9</sup> p. 207), sur Xén. Économ. XVI, 13 II Brants (V) Xénophon économiste, Contribution à l'histoire de la science sociale, dans Revue catholique. No. V. 1880

ΠΙ. Με. de l'Économique, à Cesena. Plut. 28, No. 1 (2). "Ηκοισα δὲ αὐτοῦ καὶ τερὶ οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένοι εἰπε μοι ἔφη. ὧ Κριτόβοιλε ἄρα γε οἰκονομία δ'ἐπιστήμης τινὸς ὅτοιά ἐστιν. ὥσπερ ἡ Ἰατρικὴ καὶ γαλκιτικὴ καὶ ἡ τέκτονικη; ἐμοί γε ἀσκεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβοιλος. Ἡ καὶ ὥστερ τοὐτων τών τεχνών ἔχοιμεν ἄν εἰπεῖν ὅτι ἔργον ἐκάστης οἶτω καὶ τὴς οἰκονομίας δινάμεθ ἄν εἰπεῖν ὅτι ἐργον αὐτῆς ἐστιν; δοκεῖ γοἰν ἔφη ὁ Κριτόβοιλος, οἰκονομοι ἀγαθοῖ εἰναι εὐ οἰκεῖν τὸν εάντου οἰκον. καὶ τὸν ἄλλον δὲ οἶκον, ἔψη ο Σωκρατης, εὶ ἔπιτρέποι τις αὐτῷ οὐκ ἄν ἀύναιτο εὶ βοίλοιτο εὐ οἰκεῖν ὥσπερ καὶ τὸν ἐαυτοῦ. ὁ μὲν γὰρ τεκτονικης ἐπιστάμενος ὑμοιως ἄν καὶ ἀλλω δύναιτο εργαζεπθαι ὅτι περ καὶ ἐαιτῶ καὶ οἰκοιομος γὰρ ωσαιτως.

IV. Page 247, à la fin de la note 23. - Arwastana au passif, avec

to devision pour sujet,

V. Page 269, avant dernière ligne. τηχάτειν Schneid. τηχάνειν eodem sensu accipit, quem babet επιτηχάνειν, interpretans: "et meam esse doctrinam fortunatam", de quo illius verbi usu delegat ad Heind. ad Enthydem. p. 327. (p. 280 Å ἀλλ' ἀτάγχη δοθῶς πράτειν και τιγχάνειν — ed Heind. annote: "και τηχάνειν propositi compotem fieri — " et il eite Menon p. 97 c & Eurip. Hêc. v. 809)

VI. Page 279, au bout de la 3º ligne. Cf. Plut. Cic. 8: - roivese zei

ายนาท์รอเร น้อเดินต์ ายาลานยายเร หูอุทิสติเน.

VII. Page 286, derniere ligne, après ¿xi: ¿xor? v. Krüger. 54, 17, 5 VIII. Page 287, ligne 12, après reyvaronn; v. Krüger. 54, 17, 5.

1. Trouvées dans un exemplaire de l'édition Hachette, tirage de 1870. les trois premières, en tête de cet exemplaire, les autres, à des en lrois correspondant aux pages et lignes du présent volume ci-après indiquées De plus, cf. Ch. Graux, Notices bibliographiques, p. 114, ou Revue critique 1879, II. p. 439

2. Ce titre est de la main de Ch. Granx, et le texte du Commencement de l'Economique, qui suit, est une transcription faite litteralement, d'après le manuscrit, par M. Albert Martin (Cf. Melanges d'archeologie et d'histoire publies par l'École française de Rome, 1882, où M. Martin dit que ce manuscrit est du XV<sup>o</sup> siècle, et qu'il le croit du copiste Johannes Scutariota).

H. G.

## EXTRAIT

DE LA ZEITSCHRIFT FÜR DIE ÖSTERREICHISCHEN GYMNASIEN
T. 31, 10° livr., pages 745-748.

In den gelehrten Schulen Frankreichs sind die ersten eilf Capitel des Xenophontischen Oikonomikos als Lecture vorgeschrieben. Daraus erklärt sich, dass, soviel Ref. weiss, in der letzten Zeit vier Ausgaben dieses Stückes in Paris erschienen sind. Unter diesen kann für uns nur die vorliegende, deren erster Abdruck 1878 erschien, in Betracht kommen. Zwar ist auch sie nicht von der Art, wie wir uns Schulausgaben denken. Die Einleitung, entnommen der Histoire de la littérature grecque Von A. Pierron ist etwas dürftig und bedarf in manchen Puncten einer Verbesserung, der Commentar ist nicht gleichmässig gearbeitet; manches, was eine Erklärung erheischt, ist ohne eine solche geblieben, während in den Noten mehrfach elementare Dinge behandelt werden. Dagegen aber hat der Verf. den Text einer selbständigen Revision unterzogen und dessen Corruptelen an mehreren Stellen selbst zu verbessern versucht. Am meisten schliesst er sich Cobet an, dessen Conjecturen er fast sämmtlich aufgenommen hat. Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass der bertihmte Kritiker gerade im Oikonomikos mehrere Stellen glänzend emendirt hat; mehrfach aber sind seine Conjecturen sehr willkürlich und daher unhaltbar. So schreibt er, um nur ein Beispiel anzustihren, III, 7 (1) εγώ σε οίδα (st. εγώ σοι σύ-

<sup>1.</sup> Les chiffres de renvoi que contient l'article de M. Schenkl se rapportent, notamment, à l'édition L. Dindorf, de la Bibliotheca philologica Tenbneriana, comme à celle de M. Schenkl, lui-même, Berolini, Weidmann, 1876.

H. G.

\*grands génies sur lesquels on retrouve l'empreinte de Plutarque, ret qui ont été frappés et colorés par sa lumière. Cette immortelle vivacité du style de Plutarque, s'unissant à l'heureux choix des plus grands sujets qui puissent occuper l'imagination et rla pensée, explique assez le prodigieux intérêt de ses ouvrages historiques. Il a peint l'homme, et il a diguement retracé les plus grands caractères et les plus belles actions de l'espèce humaine.

(PIERRON, Hist. de la lutiér. grecque.)

#### OUVRAGES HISTORIQUES DE PLUTARQUE.

«Ces compositions ont pourtant leurs defauts, et même des défants assez graves. Les Vies ne sont presque jamais des biographies complètes; et l'historien laisse trop souvent dans l'ombre les faits même les plus considérables, ou ne leur donne pas tonte la place qu'ils devraient avoir. Ses préoccupations morales on dramatiques lui font oublier quelque peu les droits imprescriptibles de la vérité, qui vent être dite tout entière. Plutarque. qui écrivait rapidement et sans beaucoup de critique, laisse échapper de temps en temps des erreurs matérielles, surtout en ce qui concerne Rome et ses institutions: il interprète sonvent à faux le sens des auteurs latins d'où il tire ses documents. Souvent aussi il préfère, soit insouciance ou défaut de jugement. des antorités suspectes . . . Il se met quelquefois avec luimême dans des contradictions manifestes. Tout cela est averé. et d'autres péchés sans doute que j'oublie dans le nombre-Mais que ne pardonne-t-on pas à un écrivain qui sait nons prendre, et à chaque instant, par le cœgr et par les entrailles et qui ne cesse jamais de nous enchanter, même quand con qu'il conte semble le plus vulgaire ou le plus futile?

"Plutarque, dit J. J. Rousseau, excelle par ces mêmes détails; adans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimi d'atable à peindre les grands hommes dans les petites choses; e a vil est si heureux dans le choix de ses traits, que souvent na amot, un sourire, un geste, lui suffit pour caractériser son héros a vavec un mot plaisant, Aunibal rassure son armée effrayée, e a la fait marcher en riant à la bataille qui lui livra l'Italie. Agésilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainquear adu Grand Roi. César, traversant un pauvre village et causant vavec ses amis, décèle, sans y penser, le fourbe qui disait ne vouloir être que l'égal de Pompée. Alexandre avale une mi-

"de cine et ne dit pas un seul mot: c'est le plus beau moment pde sa vie. Aristide écrit son propre nom sur une coquille, et plustifie ainsi son surnom. Philopæmen, le manteau bas, coupe adu bois dans la cuisine de son hôte. Voilà le véritable art pde peindre. La physionomie ne se montre pas dans les grands paraits, ni le caractère dans les grandes actions: c'est dans les phagatelles que le naturel se découvre. Les choses publiques sout ou trop communes ou trop apprêtées; et c'est presque puriquement à celles-ci que la dignité moderne permet à nos pauteurs de s'arrêter."

Le style historique de Plutarque n'est pas un très grand style. C'est, comme dit Thomas, la manière d'un vieillard plein de sens, accoutumé au spectacle des choses humaines, qui ne s'échauffe ni ne s'éblouit, dont l'admiration est calme, dont le blâme évite les éclats. Il va, s'arrête, revient, suspend le récit, répand sur sa route les digressions et les parenthèses. A proprement parler, Plutarque n'est point un narrateur. C'est un ami qui s'entretient avec un ami au sujet d'hommes fameux et d'événements mémorables.»

(PIERRON, Hist. de la litter. grecque.)

"La familiarité que j'ay avec ces personnages icy (Seucque et Plutarque), et l'assistance qu'ils font à ma vieillesse, et à mon livre massonné purement de leurs desponilles, m'oblige à esponser leur honneur....

« Venons à Plutarque. Jean Bodin est un bon aucteur de nostre temps, et accompagné de beaucoup plus de ingement que la tourhe des escrivailleurs de son siecle, et merite qu'on le iuge et considere: je le treuve un peu hardy en ce passage de sa Methode de l'histoire, où il accuse Plutarque non seulement d'ignorance (sur quoy je l'eusse laissé dire, cela n'estant pas de mon gibier), mais aussi en ce que cet aucteur escript souvent "des choses incroyables et enticrement fabuleuses": ce sont ses mots. S'il eust diet simplement, «les choses aultrement qu'elles ue sont, ce n'estoit pas grande reprehension; car ce que nous n'avons pas veu, nous le prenous des mains d'aultruy et à ctedit; et ie veois qu'à escient il recite par fois diversement mesme histoire; comme le ingement des trois meilleurs capitaines qui cussent oneques esté, faict par Hannibal, il est aultrement en la vie de Flaminius, aultrement en celle de Pyrrhus. Mais de le charger d'avoir prins pour argent comptant des choses

incroyables et impossibles, c'est accuser de faulte de ingement

le plus indicieux aucteur du monde . . . .

«Il y a encores en ce mesme lica un' aultre accusation qui me picque pour Plutarque, où il dict qu'il a bien assorty de bonne for les Romains aux Romains, et les Grees entre eulx: mais non les Romains aux Grees, tesmoing, diet il, Demosthenes et Cicero, Caton et Aristides, Sylla et Lysander, Marcellus et Pelopidas. Pompeius et Agesilaus; estimant qu'il a favorisé les Grecs, de leur avoir donné des compaignons si dispareils. C'est instement attaquer ce que l'Intarque a de plus excellent et lonable: car en ses comparaisons (qui est la piece plus admirable de ses œuvres, et en laquelle, à mon advis, il s'est autant pleu), la fidelité et sincerité de ses jugements equale leur profondeur et leur poids: c'est un philosophe qui nous apprend la vertu. Veovons si nous le pourrons garantir de ce reproche de prevarication et faulseté. Ce que ie puis penser avoir donné occasion à ce ingement, c'est ce grand et esclatant lustre des noms romains que nous avons en la teste; il ne nous semble point que Demosthenes puisse egualer la gloire d'un consul, proconsul et preteur de cette grande republicque: mais, qui considerera la verité de la chose, et les hommes par culx mesmes, à quoy Plutarque a plus visé, et à balancer leurs mœurs, leurs naturels, leur suffisance que leur fortune, le pense, au rebours de Bodin, que Cicero et le vieux Caton en doibvent de reste à leurs compaignons. Pour son desseing, l'eusse plustost choisi l'exemple du ienne Caton comparé à Phocion; car en ce pair, il se tronveroit que plus vraysemblable disparité à l'advantage du Romain. Quant à Marcellus, Sylla et Pompeius, ie veois bien que leurs exploiets de guerre sont plus enflez, glorieux et pompeux que ceulx des Grecs que Plutarque leur apparie: mais les actions les plus belles et vertueuses, non plus en la guerre qu'ailleurs, ne sont pas tousiours les plus fameuses; ie veois souvent des noms de capitaines estouffez sous la splendeur d'aultres noms de moins de merite: tesmoing Labienus, Ventidius, Telesions, et plusieurs aultres: et à le prendre par là, si i'avois à me plaindre pour les Grees, pourrois le pas dire que beaucoup moins est Camillus comparable à Themistocles, le Gracches à Agis et Cleomenes, Numa à Lyeurgus? Mais c'e-st folie de vouloir inger, d'un traict, les choses à tant de visage

Quand Plutarque les compare, il ne les eguale pas pourtaraqui plus discrement et consciencieusement pourroit remarqui

leurs differences? Vient il à parangonner sur les victoires, les exploiets d'armes, la puissance des armees conduictes par Pom-Perus, et ses triumphes avecques centa d'Agesilans? «le ne crois Jas, dict il, que Xenophon mesme, s'il estoit vivant, encores qu'on lay avt concedé d'escrire tout ce qu'il a voulu à l'advantage d'Agesilans, osast les mettre en comparaison.» Parle il de conferer Lysander à Sylla? «Il n'y a. diet il, point de com-Paraison, n'y en nombre de victoires, n'y en hazard de battailles, car Lysander ne gaigna sculement que deux batailles na-Vales, etc. Cela, ce n'est rien desrobber aux Romains: pour les avoir simplement presentez aux Grees, il ne leur peult avoir far ict iniure, quelque disparité qui puisse estre : et Plutarque ne les contrepoise pas entiers; il n'y a en gros auleune preference, il apparie les pieces et les circonstances, l'une aprez l'autre, et les iuge separeement. Parquoy, si on le vouloit convaincre de faveur, il falloit en espelucher quelque jugement particulier; ou clire, en general, un'il auroit failly d'assortir tel Grec à tel Romain, d'autant qu'il en auroit d'aultres plus correspondants pour les apparier, et se rapportants mieulx.

> (MONTAIGNE, Essais, livre II, chap. XXXII, Defense de Seneque et de Plutarque.)

#### PUBLICATION DES VIES PARALLÈLES.

Les Vies parallèles n'ont pas été publiées en une seule fois par Platarque, mais successivement et livre par livre. Une paire de vies, précédée souvent d'un préambule, et toujours terminée par un parallèle, composaient un livre ou rouleau (\$1,3\(\text{Aiov}\), volumen); par exception, quatre biographies peu développées, celles d'Agis et de Cléomène d'une part, celles des deux Gracques de l'antre, furent publiées en une seule fois: elles ne forment pas, d'ailleurs, à elles quatre un volume plus fort que la moyenne des autres. Plutarque ne semble pas avoir fait paraître de son vivant une édition d'ensemble de toutes ces vies. Une fois sorti des mains de l'auteur, chacun de ces petits livres suit sa destinée. Plutarque ne les retouche point, et se contente de rectifier de compléter à l'occasion dans une publication postérieure qu'il a regret d'avoir omis ou mal dit dans les livres déjà lancés dans la circulation.

Plutarque écrivit ses premières Vies parallèles à la prière d'amis, qui voulaient avoir de lui la biographie de quelques grands hommes: ces biographies ont un caractère plutôt histo-

rione que moral, bien que les réflexions pli mon res - com ment en wrait-il autrement chez un moralise roune l'income - pe managent point d'apparaître ca et la A our clave Vies paralleles appartiennent le livre de l'ensière et l'er la composée l'interne, cerx de Cas et Lacullus, de Lysandre et Sylla, et cu-lines annes.

Le livre de l'éricles et Fabius Maximus, on est le duiens de la serie, inaugure une nouvelle maniere de la ra-le. Plus tarque a pris goût à raconter la vie des grands le much e n sura plus besoin désormais d'être excite par les Cours de see ama pour se mettre à la besogne. Mais il devel ppe alors le thome en s'abandonnant à son inclination partieulere: le rest historique se réduit à un canevas sur leçuel le moraliste brode de beaux tableaux de vertus \*. Cette seconde série de View paralleles, où brille surtout la morale en action, comprend, notre le livre déja cité. Dion et Brutus numérote 12) Alexandre of Clear, Agesilas et Pompée, Pyrrhus et Marius, etc.

Fair, quand l'lutarque ent fait entrer dans sa calerie tous les granda hommes de l'histoire greque et romaine diznes d'être proposés comme modèles, voulant encore écrire des Vies parallèles il se décida, bien qu'un peu à regret, à enseigner la vertu par la peinture du vice, à l'imitation du Theba'n Ismenias, le oantre de finte qui montrait à ses élèves comment il fallait jouer de la flate et comment il n'en fallait pas joner, %. Il se borna, dans cet autre genre, à deux paires de Vies paralleles, celles de Immetrius et d'Antoine, de Coriolan et d'Alcabrade

Lofor, ne voulant point pourtant retracer trop de manyais exemples, il tourna ses yeux ailleurs, franchit la limite des temps ha toriques et, se jetant dans les «terres inconnues (15, », il essaya

to, testvor mirus vor Bior.

Be de Demetrius, 1. Hueis de rip mes le dinario que éremme l'a s minutes at here queit houses orde rollings in aller in de xeyonnes unge it heavy netrity and beganism by bymains and the una perakus & que et, sustan of genor trong lore orgestas mar q den range taseir to mondet, more rair flore, ert. In Vie de Thèrès, début: 220 ren evrais penyangtais, à Zinnie Severe

<sup>&</sup>amp; Vie de Timuleon, de bat. Luoi ute ris rue Bour e denden ner porpos nesten di estune, kunterer de zas gelagoneis ida zai di lunen e, inne ty la eroup en larcada semanteror ania; je no, zonueir zas agence ar t

al formucal in Sungeryovin the grands neiser tous engarces usagene var re son ne carres letins navas organor in era d'Elexera Beres avent a se unidere e e erens indenço ... otros luce red est rive flor e e emperelun quay ne tor lyeror electe dos mad factuor latora non est two trantog youror diektiorie nege two arantow nakis, eiger et reir, ark.

de faire revivre les Thésée et les Romulus, les Numa et les Lycurgue (11).

Un petit nombre de biographies, rentrant dans l'une ou l'autre des deux premières manières, sont perdues, comme celles d'Epaminondas, de Scipion l'Ancien, de Scipion le Jeune, etc.

D'ailleurs, on voit par les chapitres II et III de la Vie de Désousthène que Plutarque ne se mit qu'à un âge déjà assez avancé à la composition des Vies parallèles.

## PLUTARQUE MORALISTE.

La grande collection des œuvres diverses de Plutarque, connu e vulgairement sous le nom de Morales, contient des traités de toute valeur et presque de tout genre. Il est vrai que Plutarque est un moraliste avant tout. Son âme d'honnête homme passionné pour le bien se mêle à tout ce qu'il écrit: c'est là qui donne tant de vie même à ses dissertations d'antiquités; c'est là ce qui fait lire ses discussions métaphysiques, politiques religieuses; c'est là ce qui rend intéressantes jusqu'à ses 00 fai blesses d'esprit. On lui pardonne sans peine d'avoir été fort in juste envers les stoïciens; et quand on songe à son amour tout filial pour Chéronée, on s'explique qu'il ait fait un livre com tre l'historien Hérodote, qui avait dû traiter sévèrement dans ses récits la Béotie et les Béotiens. Mais parmi cette multitude d'écrits, qui pour la plupart n'ont avec la morale proprement dite que des rapports fortuits, il en est un certain nombre dont la morale didactique est le sujet, la substance même; et ceuxlà sont les plus renommés de toute la collection: ce sont ceux où le génie de Plutarque s'est montré avec tous ses avantages. Quelques-uns sont d'une haute éloquence. Le dialogue intitulé des Délais de la Justice divine est la plus grande et la plus belle œuvre que la littérature et la philosophie grecques eussent enfantées depuis le temps de Platon. Le dialogue intitulé de l'Amour n'est guère moins remarquable en son genre. Plutarque n'a pas traité ce sujet dans la grande manière de Platon, et son livre n'est point une contrefaçon du Banquet. Il a laissé la

<sup>11.</sup> Voy. C. Th. Michaelis, De ordine vitarum parallelarum Plutarchi (Berlin 1875).

métaphysique profonde et la baute poésie; il s'est enfermé dans le domaine des réalités de la vie domestique: il a voulu se montrer uniquement ce qu'il était, bon époux, bon père de famille. conteur très aimable. Son livre est le panégyrique de l'amonr légitime, et contient le récit d'une foule d'anecdotes dont la tendresse conjugale est le thème ordinaire. C'est là, vers la fin du dialogue, que Plutarque raconte la touchante histoire du dévouement d'Empoue, que nous nommons, d'après les Latins, Éponine. Il y a encore d'autres écrits, dans la collection, qui passeraient pour des chefs-d'œuvre, s'ils n'étaient éclinsés par le voisinage de ces ouvrages renommés. Ainsi la Consolation à sa femme sur la mort de sa fille est une lettre pleine d'émotion, de paiveté et de tendresse. Les traités sur la Superstition. sur le Mariage, sur la Noblesse, bien d'autres encore, ou pour mieux dire tous les traités moraux de Plutarque, et en général tous ses écrits de quelque nature que ce soit, se recommandent par des qualités estimables, et procurent au lecteur agrément et profit. Toujours et partout on y sent cet amour du bou et du beau, cette simplicité de cœur, cette parfaite sincérité, qui captivent le sentiment, alors même que la raison a quelque chose encore à désirer.

" Montaigne, au livre deuxième des Essais, fait une comparaison en règle entre les Morales de Plutarque et les Epitres de Sénèque. Ce qui lui plait surtout, c'est la brièveté des opuscules et la variété des sujets : « Ils ont touts deux cette notable reommodité pour mon humeur, que la science que j'y cherche ny est traictée à pieces descousues, qui ne demandent pas l'obligation d'un long travail, de quoy ie suis incapable . . . . Il one fault pas grande entreprinse pour m'y mettre; et les quitte voù il me plaist: car elles n'ont point de suitte et dependance "des unes aux aultres. Ces aucteurs se rencontrent en la plusppart des opinions utiles et vrayes; comme aussi leur fortune ples feit naistre environ mesme siècle; touts deux precepteurs "de deux empereurs romains; touts deux venus de païs estranegiers; touts deux riches et puissants. Leur instruction est de la ocresme de la philosophie, et presentée d'une simple façon, et per-"tinente. Plutarque est plus uniforme et constant; Seneque plus nondoyant et divers: cettuy cy se peine, se roidit et se tend pour armer la vertu contre la foiblesse, la crainte et les vircieux appetits; l'aultre semble n'estimer pas tant leurs efforts, pet desdaigner d'en baster son pas et se mettre sur sa garde. »Plutarque a les opinions platoniques, doulces et accommodables »à la société civile; l'aultre les a storques et épicuriennes, plus »es loingnées de l'usage commun, mais, selon moy, plus commo»des en particulier et plus fermes . . . . Seneque est plein de 
»poinctes et saillies; Plutarque, de choses; celuy là vous eschauffe 
»plus et vous esmeut; cettuy ci vous contente davantage et vous 
•paye mieulx; il nous guide, l'autre nous poulse. » Montaigne, 
qui ne lisait Plutarque que dans Amyot, croyait, comme Amyot, 
que Plutarque avait été précepteur de Trajan et avait joué un 
rôle en politique. Sauf ce trait, le parallèle est juste; et Plutarque moraliste y est admirablement caractérisé.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

## STYLE DE PLUTARQUE.

La diction de Plutarque est loin d'être digne de celle des anciens maîtres . . . Sa langue n'est plus celle de Platon, de Xénophon, de Thucydide. Il n'a pas même essayé, comme ceux qu'on appelle atticistes (12), d'en retrouver les secrets. Il prend ses termes de toute main, il se teint des couleurs de tous les écrivains dont il produit les pensées, peu soucieux d'effacer les disparates et d'adoucir les tons criards. Rien de fondu, rien d'achevé . . . . Sa façon d'écrire est plus aiguë, dit Jacques Amyot dans son expressif langage, plus docte et pressée, que claire, polie ou aisée (18).»

(PIERRON, ibid.)

<sup>12.</sup> Lucien, par exemple.
13. Cf. Conrad Gesner, Bibliotheca universalis, p. 566 (éd. de 1545):

«Stilus Plutarchi videtur esse gravis et meditatus, neque clarus cuivis nisi
plusculum temporis in Græcis literis versato.»

métaphys
le domai
montrei
content
légitin
tendr
dévi
Ép

# S CHAPITRES.

# PUCTION

## A STHÈNE ET DE CHIEFE N

- point, en général, au billiour de la

that autre. Plutarque a le désas antage et de n'avoir pu mettre à promi pour act qu'il fit jadis à Romer de n'est qu'inte qu'il a abordé l'étude du latin, et il desagne aussi à fond qu'il désirerait.

estivant les Vies parallèles de l'emperhène des dins l'examen et la comparais il le leur en mocher les événements de leur vie et leurs de leur vie et leurs de leur vie et leurs de leur en mants entre la destinée des deux erateurs

## - TY DEMOSTHÈNE.

en de Demosthène. Son enfance. Ses surmoms

Ses maîtres de rhétorique et ses livres

Andre de la plaide contre ses tuteurs. Son insucces de la la la la la semblée du peuple, son décen-

Lavre les yeux sur l'importance du delle entre les rentre une chambre souterraine pour

San Companie dans la chambre souterraine.

plutôt que comme le résultat d'aptitudes naturelles: mot de Pythéas à ce sujet, et réplique de Démosthène. Démosthène n'avait point coutume de varler sans préparation.

CHAPITRE IX. — Dans quelques grandes occasions seulement, il se laissa aller à improviser, et avec le plus éclatant succès; mais, à l'imitation de Périclès, il n'aimait point à se commettre à tout propos, à abandonner rien au hasard du moment. Témoignages d'auteurs anciens sur l'inspiration à laquelle il céda quelquefois en parlant; sur un sérieux jeu de mots qu'il fit dans l'affaire de l'Halonnèse.

CHAPITRE X. — Jugements de contemporains sur Démosthène et Démade, sur Démosthène et Phocion; de Démosthène lui-même sur ce dernier

CHAPITRE XI. — Démosthène se soumet à des exercices spéciaux pour corriger les vices de sa prononciation et de sa déclamation; il soigne sa tenue. Importance qu'il attache à l'accent oratoire. Jugement d'Æsion sur l'éloquence de Démosthène. Bons mots de Démosthène.

CHAPITRE XII. — Entrée de Démosthène dans la vie politique et procès contre Midias. La position qu'il prend, comme adversaire de Philippe, lui procure bientôt beaucoup de gloire.

CHAPITRE XIII. — C'est injustement que Théopompe a accusé Démosthène d'inconstance dans ses opinions politiques; Démosthène ne fit point, sous ce rapport, comme les Démade, les Menalopus, les Nicodème. Noblesse des sentiments qui, au témoignage du philosophe Panetius, dictèrent à Démosthène la plupart de ses principaux discours.

CHAPITRE XIV. — Démosthène ne fit pas preuve de cette intégrité absolue, qui place son contemporain Phocion sur la même ligne que les Aristide et les Cimon; comparé aux autres orateurs de son temps, il avait pourtant un fonds d'honnêteté plus grand qu'eux. Fermeté de Démosthène à résister aux caprices du peuple. Il n'hésite pas à aller à l'encontre de ses volontés.

CHAPITRE XV. — Il écrit des discours pour les deux parties adverses successivement dans le procès Apollodore contre Phormion. Plaidoyers politiques de Démosthène; son mariage.

CHAPITRE XVI. — Démosthène principal adversaire de Philippe.

CHAPITRE XVII. — Premières hostilités entre Athènes et la Macédoine. Démosthène soulève la Grèce contre Philippe.

CHAPITRE XVIII. — A la suite de la prise d'Élatée par Philippe, Démosthène conseille aux Athéniens de demander l'alliance de Thèbes. Envoyé en ambassade dans cette ville, il la persuade de prendre les armes contre Philippe. Prestige de Démosthène, de qui Thébains comme Athéniens viennent prendre les ordres.

CHAPITRE XIX. — Oracles inquiétants qui circulent dans la Grèce. Le Thermodonte.

CHAPITRE XX. — Démosthène fait passer outre. A la journée de Chéronée, il jette son bouclier et fuit. Démosthène recevait de l'argent du roi de Perse.

CHAPITRE XXI. -- Le peuple soutient Démosthène contre ses ennemis, et le charge de prononcer l'éloge funèbre des guerriers tombés à Chéronée. Démosthène reprend courage à la nouvelle de la mort de Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deuil de ca fille, morte depuis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques décrétées à Athènes à propos de la mort de Philippe. Réflexions sur la conduite des Athèniens et celle de Démosthène en cette occurrence.

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite une révolte de la Grèce contre Alexandre; elle se termine par la destruction de Thèbes. Alexandre exige que les Athéniens lui livrent Démosthène avec plusieurs autres hommes politiques de son parti. Démosthène raconte au peuple la fable des brebis qui livrent leurs chiens au loup; Phoeion apaise le courroux d'Alexandre.

CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprime le soulèvement d'Agis, roi de Lacédémone. Le procès de la Couronne et la défaite d'Eschine.

CHAPITRE XXV. - L'affaire d'Harpale.

CHAPITRE XXVI. — Démosthène, condamné pour corruption par l'aréopage, s'échappe de la prison. Sa faiblesse et son découragement dans l'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la mort d'Alexandre, au moment des premiers succès de Léosthène dans la guerre Lamiaque, Démosthène, toujours exilé, se joint aux ambassadeurs athéniens qui parcourent la Grèce pour l'appeler aux armes; ses succès oratoires dans cette campagne le font rappeler d'exil. Sa rentrée triomphale à Athènes.

CHAPITRE XXVIII. — Défaite de Crannon, fuite de Démosthène, sa condamnation à mort sur la proposition de Démade au peuple. Archias

le «chasseur de proscrite». Mort d'Hypéride.

CHAPITRE XXIX. — Démosthène réfugié dans le temple de Posidon, dans l'île de Calaurie; Archiae vient pour l'arracher de cet asile; Démosthène s'empoisonne.

CHAPITRE XXX. - Récits divergents sur la mort de Démosthène.

Honneurs rendus à sa mémoire par le peuple athénien.

CHAPITRE XXXI. — Anecdote du soldat qui dépose son pécule entre les mains de la statue de Démosthène. Mort de Démade et morale de cette histoire.

# ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

## CHAPITRE PREMIER.

είς Αλιβιάδην(2) εγκώμιον, εἴτ' Εὐριπίδης, ώς ὁ πολὺς κρατεῖ λόγος (3), εἴθ' ἕτερός τις (4) ἢν, ω Σόσσιε Σενεκίων (5), φησὶ χρῆναι

1. Το . . . εγχώμιον. Les mots placés entre l'article et son substantif servent en général (cf. ch. xiv, note 6) à déterminer le substantif.

3. O nolde lóyos, «la plus commune opinion.» (Amyot.) — Koarsi, comme en latin obtinet.

au Poète Simonide.

5. Σόσσιε Σενεκίων. C. Sosius Senecio. Ce personnage fut quatre fois consul sous Trajan, savoir: consul suffectus en 98, et consul ordinaire en 99, 102 et 107 après J. C. Il était ami de Pline le Jeune. Plutarque lui dédia plusieurs livres de Vies parallèles, celui de Thésée et Romulus, celui de Dion et Brutus, celui de Démosthène et Cicéron, ainsi qu'un traité moral sur les Progrès dans la vertu (Πῶς ἄντις αἴσθοιτο ἐαυτοῦπροσοία κὰ προγος ἐπ' ἀρετῆ) et ses 9 livres de Propos de table (Συμποσιακὰ προβλήματα.)

<sup>2.</sup> Alxiβιάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. xi (trad. Amyot): «Il n'y eut onques homme privé, ne roy mesme, qui envoyast aux jeux Olympiques sept chariots équippez pour courir, comme il feit, ne qui en une mesme course ait emporté le premier prix, le second et le quatrieme, comme dit Thucydides, ou, comme le met Euripides, le troisieme: car cela surmonte en splendeur et en gloire la magnificence de tous ceulx qui s'en sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il composa à sa louange disant,» etc. Voici, dans le texte original (dialecte dorien), l'extrait que Plutarque donne de ce « cantique»: Σὲ δ' ἀείσομαι, ω Κλεινίου παῖ. Καλὸν ἀ νίκα · κάλλιστον δ', ο μηδείς ἄλλος Ἑλλάνων, ἄρματι ποῶτα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναί τ' ἀπονητὶ δὶς στεφθέντ' ελαία κάρυκι βοὰν παραδοῦναι. Cette triple et éclatante victoire fut remportée aux jeux, soit de 420, soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451 av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

τῷ εἰδαίμονε πρώτον ἐπάρξαι «τὰν πόλιν εἰδόκιμος» κώ τος μέν είδαιμονίσειν μέλλοντι την άληθινην είδαιμονίαν, τ \_\_\_\_ i "Det sai diadeaet (6) to aleiativ fater, order gratuat dang & per viodat. l'ekoior yag, el res olotto tiv loccida, migo: me-en ούσαν ου μεγάλης νίσου της Κέω, και την Αυριναν (1, ξη Attendr tig excherer wis light, v tot Herganiz ageiter (% & 10ποιτάς μέν άγαθούς τρέσειν και ποιετάς, ανόρα δ' οίκ αν τ δίνασθαι δίκαιον και αιτάρκη και νοιν έχοντα και μεγαλόψη έξενεγκείν. Τὰς μέν γὰς ἄλλας τέχνας εἰκός ἐστι, πρὸς ἐργασι καὶ δόξαν συνισταμένας, εν ταῖς ἀδόξοις καὶ ταπειναίς πίδο απομαραίνεσθαι, την δ' άρετην (°), ώσπερ Ισχυρόν και διαριν φιτόν, εν άπαντι φιζούσθαι τόπω, φύσεως γε χρηστής ναι φίλο πόνου ψιχης επιλαβομένην. Όθεν οίδ ήμειε, εί τι τοι φρονεί» ώς δεί και του βιούν (10) ελλείπομεν, τούτο τη μικρότικε τι πατρίδος, άλλ' αίτοις (11) δικαίως άναθήσομεν.

6. "119u, le caractère, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes et des mœurs d'un individu; Jindénes, la disposition d'esprit où il se trouve aux différenta momenta de son existence.

7. Aéu, . . . Alyrear. Égine et Céos, les deux Cyclades les plus rappro-chées de la pointe sud de l'Attique, la première à l'occident (dans le gelfe Saronique), l'autre à l'orient du promontoire de Sumum. Iulis était la principale des quatre villes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes lyriques illustres, Bacchylide et Simonide. Aristophane, le grand puete comique, était natif d'Égine, ainsi que l'acteur Polus dont Plutarque fera

nn brillant éloge ci-dessous au chapitre xxvIII.

8. Περικλής, dit Aristote (libetorique, III, 19), την Αγαναν άφελειτ εκέλευσε την λήμην τοῦ Πειραιώς. La situation d'Égine et la puissance que cette île avait jadis possédée sur mer inquietaient encore Périolès, apres qu'elle cût été contrainte de renoncer à son indépendance et de livrer sa flotte aux Athéniens (455). Aussi en 431, dans le début de la guerre du Péloponnèse, pour s'en assurer la possession, il expulsa toute la po-pulation indigène et distribua les terres à des colons envoyés d'Athènes En rapportant ici le mot de Périclès, Plutarque ne a'occupe pas du sens politique qu'il présente: la comparaison à un grain de chassie dans l'ord

du Pirée lui sert seulement à attirer l'attention sur la petitesse d'Egune 9. Tac mis you alloc régres . . , rès d' dosrès Hellénisme connu. Ce grec ne dit pas que la vertu soit rangée parmi les arts et métiers ( est comme s'il y avait : Twr ner allor (Parmi les autres choses que la vertu) ta; texpas xil. - Livisiaulyas est construit comme attribut: en lant

qu'organisés en vue du gain (loynole) et de la réputation.

10. 11: Jei tombe aussi bien sur tob Broir qui le suit que sur tot gooseir qui le précède.

11. Aurois, dans le sens de quir aurois.

(2) καὶ ἱστηρίαν ἐξ οὐ προ
ε πολλῶν καὶ διεσπαρμένων

ειων, τῷ ὄντι χρῆν πρῶτην

ειδόκιμην > καὶ φιλόκαλον καὶ

ιαντηδαπῶν ἀφθονίαν ἔχων, καὶ,

σωτηρία μνήμης ἐπιφανεστέραν(5)

κοῦ καὶ διαπυνθανόμενος τῶν ἀναγ
έργην.

κουντες πόλιν (6), καὶ ἵνα μὴ μικροτέρα ν δὲ Ῥώμη (7) καὶ ταῖς περὶ τὴν Ἰταχολῆς οὖσης γυμνάζεσθαι περὶ τὴν Ῥωχρειῶν πολιτικῶν καὶ τῶν διὰ φιλοσοφίαν
ιστε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἡρξάμεθα Ῥωἐντυγχάνειν. Καὶ πρᾶγμα θαυμαστὸν μὲν,
κομεν. Οὐ γὰρ οὕτως ἐκ τῶν ὀνομάτων τὰ
α καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ἡμῖν, ὡς (9) ἐκ τῶν
ἐμῶς γέ πως εἴχομεν ἐμπειρίαν, ἐπακολουθεῖν
ἐνόμασι (10). Κάλλους δὲ Ῥωμαϊκῆς ἀπαγγελίας (11)
αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων καὶ ἁρμοἄλλων, οἶς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεθα
ριτές ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη καὶ ἄσκησις ο κ εὐμα-

Ες οὐ προχείρων ατλ. ἀναγνωσμάτων, dépend de συνιοῦσαν. Εν έτέροις, chez d'autres (peuples).

<sup>1.</sup> Σύνταξιν employé dans le sens de σύνταγμα.
πυβεβλημένω. Comp. l'expression ὑπυβάλλεσθαι πύλιν, fonder une

<sup>&</sup>lt;sup>5.</sup> Επιφανεστέραν. «Res gestæ non scripto consignatæ, sed hominum interporta consignatæ, notitiam fidemque manifestiorem certioremque habent in magnis quam in parvis urbibus.»

<sup>6.</sup> Μιχράν . . . . πόλιν: Chéronée (voy. l'Introduction).

<sup>7.</sup> Εν Ρώμη. Sur le séjour de Plutarque à Rome, voy. l'Introduction.

<sup>8.</sup> Περὶ τὴν Ἰταλίαν, en Italie de côté et d'autre.
9. Οὐχ οὕτως . . . ως, non pas tant . . ., que.

<sup>10.</sup> Επακολουθείν . . . καὶ τοῖς ὀνόμασι, poursuivre et atteindre aussi les mots, c'est-à-dire parvenir à apprendre aussi le sens des mots latins.

<sup>11.</sup> Απαγγελίας, la façon de parler, la diction, le style.
12. Τάχους. Le latin est naturellement plus concis que le grec.

pie vévoit àv. all' olotique (13) nhelwy te gyolà nai tà tie Spac (14) έτι πρώς τάς τριαύτας επεγωρεί(15) φιλοτιμίας(16).

#### CHAPITRE III.

Λό και γράφοντες εν τῷ βιβλίω τοίτω, τῶν παραλλήλων βίων όντι πέμπτω(1), περί Διμοσθένοις καὶ Κικέρωνος (2), από των πράξεων και των πολιτειών(3) τὰς φίσεις αὐτών και τὰς διαθέσεις πρός άλλίλας (\*) έπισκεψώμεθα το δέ τους λύγους άντεξειάζειν και αποφαίνεσθαι, πότερος ήδίων (5) ή δεινίτερος ήν εἰπεῖν, ἐάσωμεν. Κάκεῖ( $^{6}$ ) γὰρ,  $\mathring{w}_{5}$  φησιν  $\mathring{\delta}^{*}$ Ιων( $^{7}$ ),

- - Selyivos er yegam plu (9),

εν (8) ὁ περιττός εν απασι(10) Καικίλιος(11) άγνοίσας ενεανιεί-

13. All' olono, (difficile,) si ce n'est pour ceux à qui, etc. C'est comme a'il y avait all' f olono, tournure communément employée, que Plutarque a rejetée pour éviter un histus

Τα της ώρας. En français: la jeunesse

14. Ta the wood. En français: la jeunesse 15 Erizwoel, les permet, c'est-à-dire permet the uellerne and agencie. 16. Προς τὰς τοιαυτης φιλοτιμίας, pour satisfaire de telles ambitions. Ch. III] 1 "Οντι πέωπιφ. Sur l'ordre dans lequel Plutarque publis les

Vies parallèles, voy. l'Introduction

2. Hen Inuactivous and Kielowos. Ce qu'on appelle la Vie de De-mosthène n'est qu'un fragment détaché du livre où Plutarque a retracé, à la suite l'une de l'autre, les deux biographies de Démosthene et de Ciceron. Il les a fait précéder d'un préambule commun, qui forme les trois premiers chapitres de ce qu'on appelle la Vie de Demosthène, et il termine par un parallèle des vies de ces deux grands hommes. (Voy. l'Introduction )

3. Avo tor noafeur, en partant de leurs actes privés, and tor voltreror.

et de leurs actes publics.

4 Hoos allighas, en les mettant les unes en regard des autres

5. Hous elneir, adoulx en son parlers; deiros elneir, vehement en son

dire. » (Am.)

6. Aaxei xil. Sensus est: nam ibi in me, ut in Caedium, conveniat illud Ionis dictum · Delphini in sieco vis. In xaxei duarum exstat vis particularum, zai ad Crecilium refertur, exei ad comparationem Demosth-nice et Ciceronianæ orationis.»

7. O for. Ion. de Chio, poète lyrique, élégiaque et tragique, contem-

porain de Sophocle et d'Euripide, mort en 422 av. J. C.

8. Islairos le xicoso sia. Expression devenue proverbale Le dauphin, si agile et si fort dans l'eau, n'est plus bon à rien sur terre

9. Hr. c'est à dire la .telquros er xénno star, ce qui revient au f. n.l. à occi pour le sens. Ce proverbe Force de dauphin sur terre.

10. Hegerios le arade, excessif en toutes choses e Am.)
11. Amelios Cecilius, de Calacte, en Sicile, rheteur gree, contemporario de Virgile et d'Horace, vécut à Rome dans l'amitié de Denys d'Horace-

σατο (12) σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος (18) ἐξενεγκετ». Αλλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἢν τὸ Γνῶθι σαυτὸν (14) ἔχειν περόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ πρᾶγμα θεῖον εἶναι.

Δημε Ο Θ θένει γὰς Κικέςωνα τὸν αὐτὸν (15) ἔοικε πλάττων ἐξ ἀςχῆς δ δαίμων πολλὰς μὲν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ (16) τῶν ὁμο οτήτων (17), ὥσπες τὸ φιλότιμον καὶ φιλελεύθεςον ἐν τῆ πολιτείς, πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἄτολμον, πολλὰ δ΄ ἀναμῖξαι καὶ τῶν τυχηςῶν. Δύο γὰς ἑτέςους οὐκ ἂν εύςεθῆναι δοκῶ ἡποςας ἐκ μὲν ἀδόξων καὶ μικςῶν ἰσχυςοὺς καὶ μεγάλους γενομένους, πιροσκρούσαντας δὲ βασιλεῦσι καὶ τυςάννοις, θυγατέςας δ' ἀποβαλόντας, ἐκπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων (18), κατελθίντας δὲ μετὰ τιμῆς, ἀποδράντας δ' αὐθις καὶ ληφθέντας ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὅμια δὲ καὶ παυσαμένη τῆ τῶν πολιτῶν ἐλευθεςία τὸν βίον συγκαταστρέψαντας (19) : ὥστε, εὶ γένοιτο τῆ φύσει καὶ τῆ τύχη καθάπες τεχνίταις ἅμιλλα, χαλεπῶς ἂν διακριθῆναι, πότερον αὕτη (20) τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐκείνη τοὺς ἄνδρας (21) ὁμοιοτές ρους ἀπείργασται.

Λεκτέον δὲ περὶ τοῦ πρεσβυτέρου πρότερον.

nasse. Il fut auteur d'un ouvrage Sur le sublime, aujourd'hui perdu, et qui suscita, comme réponse, cet autre Traité du sublime, dont nous possédons encore la plus grande partie et qui a été longtemps, à tort, attribué à Longin.

<sup>12.</sup> Neanevoual est ordinairement un verbe neutre, signifiant agir en jeune homme. Plutarque le prend activement: risquant en jeune homme.

<sup>13.</sup> Construisez τοῦ λόγου Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος. Entendez par ὁ λόγος la parole, c'est-à-dire l'éloquence.

<sup>14.</sup> Deux inscriptions frappaient surtout la vue de celui qui, en entrant au temple de Delphes, mettait le pied dans le pronaos (ou portique antérieur, vestibule du temple), à savoir les maximes Γνῶθι σαυτόν et Μηδὲν ἄγαν (Ne quid nimis), recommandées, au dire de la tradition, par les sept Sages réunis en conseil, et qui formaient bien, en effet, aux yeux des Grecs, le résumé de la sagesse.

<sup>15.</sup> Δημοσθένει τὸν αὐτόν. Expression plus forte que « pareil (ὅμοιον) à Démosthène»: τὸν αὐτόν, identique.

<sup>16.</sup> Avrov, de Cicéron.

<sup>17.</sup> Πολλάς τῶν ὁμοιοτήτων, comme serait πολλάς ὁμοιότητας, beaucoup de qualitez toutes semblables > (à celles de Démosthène). [Am.]

<sup>18.</sup> Τῶν πατρίδων. Chassés chacun de sa patrie, ce qui fait deux patries: d'où le pluriel, ordinaire en grec en pareil cas. De même, θυγατέρας: chacun leur fille.

<sup>19.</sup> Καταστρέφειν τον βίον, mourir.

<sup>20.</sup> Αὐτη, c'est-à-dire ἡ φύσις. Ἐχείνη, ἡ τύχη. Dans une phrase grecque, c'est le bon sens qui indique quel terme est représenté par οὐτος et quel terme par ἐχεῖνος.

<sup>21.</sup> Toùs avoques, ces hommes.

#### CHAPITRE IV.

Αμοσθένης ὁ πατίο Αμοσθένους ήν μέν των καλών καὶ  $\hat{a}_{7}a\Im\tilde{\omega}_{V}(^{1})$  and  $\tilde{\omega}_{V}$ ,  $\tilde{\omega}_{C}$  is to per  $\tilde{\Theta}_{E}$  is  $\tilde{\Theta}_{E}$  is  $\tilde{\Theta}_{E}$  is  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{E}$  is  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{E}$  is  $\tilde{\Theta}_{E}$  in  $\tilde{\Theta}_{$ μαγαιροποιός έργαστίριον έχων μέγα καὶ δοίλοις τεχνίτας τοίς τοίτο πράττοντας (4). A δ' Alogivaς (5) δ ράτωρ είρικε περί τίς μητρός, ώς έχ Γίλωνός τινος (0), επ' αίτία προδοσίας φείγοντος έξ άστεος, γεγόνοι καὶ βαρβάρου γιναικός, οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν εἴτ' άληθώς εξοηκεν είτε βλασφημών και καταψευδόμενος.

Απολειφθείς δ' ὁ Αημοσθένης υπό του πατρός έπταέτης έν είπορία (μιχρόν γάρ απέλιπεν σύμπασ' ή τίμησις αὐτοῦ τῆς οίσίας πεντεκαίδεκα ταλάντων (1) ύπὸ τῶν ἐπιτρόπων ζοικήθη, τὰ

.Ch. IV.] 1. Twv หล่งพิท หล่า ล้าหลังพิท ล้าปัจพัท, gens de bonne maison, de bonne famille. L'expression of หล่างใ หล่านจัง ne désigne point ici les per sonnes qui ont une certaine manière de vivre, mais celles qui appartiennent 🗻 🧫

à une certaine classe de la société: comme «optimates» à Rome.

2. Θεόπομπος. Théopompe, de Chio, historien célèbre, de l'école d'Isocrate, auteur d'un grand ouvrage d'Instoire, aujourd'hui perdu, qui étalintitulé dulinnixa. Trogue Pompée, l'historien latin que nous connaisson par l'abrégé de Justin, avait emprunté aux Philippiques de Théopompe le plan et le titre de son propre ouvrage. (Cf. l'Introduction.)

8. Enexaleiro. C'est-à-dire qu'on avait l'imbitude de le designer à Athè

nes sous le nom de Démosthène l'armurier (non point de L'armurier tou ...

court), évidemment pour le distinguer d'un homonyme.

4. Mazangonoios . . . . noarrorras. Démosthène le père, à ce que l'orateur nous apprend dans le procès contre ses tuteurs, avant tronte-deux ou trente-trois ouvriers esclaves dans cet atelier d'armes. En outre, i possédait un atelier presque aussi considérable d'ébénisterie, dont l'Intarque ne parle pas, et où travaillaient vingt autres esclaves.

δ. Δίσχίνης. Eschine, grand orateur, rival de Démosthène, et son ad-

versure politique.

6. Ex l'élorie rives. Les faits articulés par Eschine sont précis, et il l'n'y a pas heu de les révoquer en doute. Ce Gylon, Athénica, du deme de Céramées, avait été condamné à mort par contumace comma coupable. d'avoir livré à l'ennemi la ville de Nymphée, possession athènienne dans le Pont. A Bosphore (ou Panticapie, aujourd'hui Kertch), où il avait cherche un refuge, il se fit bien venir des rois du pays, et épousa une femme, de sang scythe, fort riche, dont il eut deux files, l'une qui fut donnée en mariage à un Athénien (qu'Eschine ne cite point, mais qu'on sait d'autre source être un nommé Philocharès), et l'autre, Cléobule, la mère du grand orateur.

7. Herrezaldeza ralarrar. Le talent, monnaie de compte, représentant 60 mines, et la mine (μνα), aussi une monnaie de compte, 100 drachmes. La drachme (δραχμή) valait, au temps de Démosthène, quelques centimes de moins que I franc de notre monnaie: ce qui fait monter le taleut à près de 6000 francs.

μέν νοσφισαμένων, τὰ δ' ἀμελησάντων (8), ώστε καὶ τῶν διδασκάλων αὐτοῦ τὸν μισθὸν ἀποστερῆσαι (9). Διά τε δὴ ταῦτα τῶν
ἐμμελῶν καὶ προσηκόντων ἐλευθέρω παιδὶ μαθημάτων ἀπαίδευτος δοκεῖ γενέσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν καὶ θρύψιν,
οὐ προϊεμένης τοῖς πόνοις τῆς μητρὸς αὐτὸν (10) οὐδὲ προσβιαζομένων τῶν παιδαγωγῶν ' ἦν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἁπαλὸς καὶ νοσώδης.

Διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ σῶμα λέγεται σκωπτόμενος ὑπὸ τῶν παίδων λαβεῖν. Ἡν δὲ ὁ Βάταλος, ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, αὐλητὴς τῶν κατεαγότων, καὶ δραμάτιον εἰς τοῦτο (11), κωμφδῶν αὐτὸν, ᾿Αντιφάνης (12) πεποίηκεν. ὙΕτεροι δέ τινες ὡς ποιητοῦ τρυφερὰ καὶ παροίνια (13) γράφοντος τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Δοκεῖ δὲ καὶ τῶν οὐκ εὐπρεπῶν τι λεχθηναι τοῦ σώματος μορίων (14) παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς τότε καλεῖσθαι βάταλος.

Ο δ' Αργας (καὶ τοῦτό φασι τῷ Δημοσθένει γενέσθαι παρωνύμιον) ἢ πρὸς τὸν τρόπον, ὡς θηριώδη καὶ πικρὸν, ἐτέθη (τὸν γὰρ ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀργαν ὀνομίζουσιν), ἢ πρὸς τὸν λόγον, ὡς ἀνιῶντα τοὺς ἀκροωμένους (καὶ γὰρ Αργας (15) τοὕνομα ποιητὴς ἦν νόμων (16) πονηρῶν καὶ ἀργαλέων (17).

<sup>8.</sup> Τὰ μὲν . . . ἀμελησάντων. Dans le procès contre ses tuteurs, Démosthène prétend que, de toute la fortune de son père, ils lui remirent seulement, à sa majorité, environ la valeur de 70 mines, tant en immeubles qu'en esclaves et en espèces.

<sup>9.</sup> Αποστερήσαι. La construction de αποστερείν avec l'accusatif de la chose et le génitif de la personne, quelquefois employée par Plutarque, est fort rare. Comp. les expressions de Démosthène lui-même dans son premier plaidoyer contre son tuteur Aphobus: Εἰς τοσοῦτον αἰσχροχερδείας ἡλθεν ωστε καὶ τοὺς διδασκάλους τοὺς μισθοὺς ἀπεστέρηκε.

<sup>10.</sup> Καὶ διὰ . . . . μητρὸς αὐτόν. «Joinct aussi qu'il estoit fort délicat et de petite complexion, au moyen de quoy sa mere ne vouloit pas qu'il travaillast beaucoup à l'estude. » (Amyot.)

<sup>11.</sup> Els τοῦτο, sur le caractère de l'efféminé.

<sup>12.</sup> Αντιφάνης. L'un des plus illustres représentants de ce genre de comédie qui s'est appelé la comédie moyenne et qui sert de transition entre la comédie ancienne (Aristophane) et la comédie nouvelle (Ménandre). Antiphane appartient à peu près à la même génération que Démosthène.

<sup>13.</sup> Παροίνια. Sous-entendu ἄσματα ου μέλη. Chansons à boire, qui portaient dans l'antiquité, le nom de βατάλεια.

<sup>14.</sup> Των . . . . μορίων. Le derrière.

<sup>15.</sup> Appas. Ce poète lyrique, ou chansonnier, était peu goûté des connaisseurs de son temps. Il paraît avoir été de quelque vingt ou trente ans plus vieux que Démosthène.

<sup>16.</sup> Nóµwv. Sorte de chansons, dont la musique et les paroles étaient composées par le même auteur.

<sup>17.</sup> Λογαλέων. Plutarque joue sur les mots: Αργάς, ἀργαλέων.

γοντας τὰ δικαστήρια δημοσίους (5) συνήθειαν εὖπόρησε χώρας, ἐν ἢ καθήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀκροάσεται (6) τῶν λεγόντων. Εὐημερήσαντος δὲ τοῦ Καλλιστράτου καὶ θαυμασθέντος ὑπερφυῶς, ἐκείνου μὲν ἐζήλωσε τὴν δόξαν ὁρῶν προπεμπόμενον ὑπὸ πολλῶν (7) καὶ μακαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε καὶ κατενόησε τὴν ἰσχὺν ὡς πάντα χειροῦσθαι καὶ τιθασεύειν πεφυκότος. Όθεν ἐάσας τὰ λοιπὰ μαθήματα καὶ τὰς παιδικὰς διατριβὰς αὐτὸς αὑτὸν ἤσκει καὶ διεπόνει ταῖς μελέταις, ὡς ἀν τῶν λεγόντων (8) ἐσόμενος καὶ αὐτός.

Έχρήσατο δὲ Ἰσαίψ (9) πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῆ, καίπερ Ἰσοκράτους (10) τότε σχολάζοντος (11), εἴτε, ώς τινες λέγουσι, τὸν ώρισμένον μισθὸν Ἰσοκράτει τελέσαι μὴ δυνάμενος, τὰς δέκα μνᾶς, διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον (12) τοῦ Ἰσαίου τὸν λόγον ώς δραστήριον καὶ πανοῦργον (18) εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. Ἑρμιππος (14) δέ φησιν ἀδεσπότοις ὑπομνήμασιν ἐντυχεῖν, ἐν οἶς ἐγέγραπτο τὸν Δημοσθένην συνεσχολακέναι (15) τῷ Πλάτωνι (16) καὶ

5. Τοὺς δημοσίους (sous entendu δούλους), les huissiers.

6. Χώρας ἐν ἡ . . . . ἀκροάσεται, une place où il puisse écouter (l'un des sens du futur en grec après le relatif). — ᾿Αδήλως. Les jeunes gens, jusqu'à leur majorité, n'étaient pas admis dans les assemblées publiques.

7. Υπὸ πολλῶν. «Accompagné de grande suitte de gens.» (Ne pas confondre avec ὑπὸ τῶν πολλῶν, qui voudrait dire: «accompagné par la multitude, par la populace.»)

8. Τῶν λεγόντων. Au nombre de ceux qui parlent devant le peuple, des

orateurs. — Le futur avec av n'est pas d'une bonne grécité.

9. 'Ioalo, Isée, de Chalcis (en Eubée), l'un des dix grands orateurs attiques. Les onze discours qui nous restent de lui sont tous des plaidoyers civils relatifs à des procès de succession.

10. Trozpárovs. Isocrate, fils d'un luthier athénien, vint au monde en 436; sut l'un des dix grands orateurs attiques, et celui d'entre eux dont le style était le plus étudié et le plus limé. Il nous reste vingt et un discours de lui, dont huit seulement ont été écrits pour être prononcés dans des procès: tous les autres sont des morceaux d'apparat. On dit qu'il atteignit l'âge de 98 ans.

11. Σχολάζοντος est pris ici dans le sens, très rare, de «tenir école.»

12. Γαλλον. Joignez ce mot à ἀποδεχόμενος.

bon se s), qui vient à bout de tout, habile. Ce qui caractérise, en effet, l'éloque nce d'Isée, c'est qu'elle est essentiellement pratique.

Callim Que) ὁ Καλλιμάχειος, florissait dans la seconde moitié du III siècle av. J. : c'était un contemporain de Démosthène (cf. chap. xi). Il avait rédigé l'histoire littéraire de la Grèce jusqu'à son temps dans un grand ouvrage intitulé Bloi (aujourd'hui perdu).

15. Συνεσχολακέναι τῷ Πλάτωνι, versatum esse in schola Platonis.

16. Πλάτωνι. Platon fils d'Ariston, Athénien de famille noble, paraît être né en 429 av. J. C.; se forma en écoutant Socrate, fonda en 389 à

πλείστον είς τοις λόγοις ώσελισθαι(17). Κτησιβίου(18) δε μέμντται λίγοντος παρά Καλλίου τοῦ Σιρακοισίου (19) και τινων άλλων καὶ τὰς Ἰσοκράτους τέγνας (20) καὶ τὰς 'Αλκιδάμαντος (21) κρίσα λαβόντα τὸν Ιπαοσθένην καταμαθείν.

#### CHAPITRE VI.

Ως δ' οίν εν ελικία γενόμενος(1) τοῖς επιτρόποις έρξατο δικάζεσθαι και λογογραφείν έπ' αίτοις πολλάς διαδίσεις και παλιν δικίας (2) εξρίσκοντας, έγγυμνασάμενος, κατά τον Θουκι-

Athènes l'école de l'Académie, où il enseigna pendant de longues années une philosophie nouvelle et originale. Il mourut à l'âge de 81 ans.

17. 'Ωφελήσθαι: sous-entendez από τοῦ συνεσχολακέναι τῷ Πλάτων. 18. Ατηπιβίου. (e Ctesibius était originaire de Chalcis, et fut disciple du philosophe Ménedème, qui florissait vers 280 av. J. C. On sait d'ailleurs que les renseignements ici rapportés par Plutarque se lisaient dans son ouvrage High qu'horogias. L'historien Ctesibius, qui, au rapport de Lucien, aurait atteint l'âge de 124 ans, semble avoir vécu au même siècle que son homonyme le philosophe, et peut-être bien ces deux personnages n'en font-ils qu'un.

19. Kalliov rov Lupaxovoiov. On ne esit pas qui est ce Callias de Syracuse. Il faut se garder de le confondre avec son homonyme et compatrioto l'historien d'Agathoele, bien plus jeune que Démosthène puisqu'il fit le rêcit des événements de 289 av. J. C. et même de quelques années encore

après cette date. 20. Tígras, traités de rhétorique.

21. Alxidauarros. Alcidamas, d'Élée (en Éolide), contemporain d'Isocrate, élève du célebre sophiste Gorgias. De ses ouvrages, qui appartenaient, en géneral, comme ceux d'Isocrate son rival, au genre démonstratif, il ne nous reste qu'une dissertation Περί των τούς γραπτούς λόγους γραφόντων η περί ασφιστών.

Cb. VI]. 1. Εν ήλικία γενόμενος, après être entré dans sa dix-huitieme année. Les jeunes Athemens entraient dans le «collège des éphèbes» l'année qui survait celle où ils avaient eu quinze ans révolus; et, au bout de deux ans d'éphébie, passaient dans la classe des hommes faits, devenaient

majeurs.

2. Andigers and nativolistas. Démosthène avait gagné son procès contre son tuteur Aphobus, (C'est dans cette occasion qu'il prononça les pludoyers I et II contre Aphobus) Celui-ci intente alors une action contre le témoin l'hanus, produit par Demosthene dans le procès, et qu'il accuse de faux temoignage: s'il parvient à établir que le premier jugement s été déterminé par un faux temoignage, il aura un recours en dommagne-intérêts contre Démosthene, et le succès précédemment obtenu par l'ad-versaire deviendra illusoire. Voilà une maleidixia. Démosthène defendit Phanus (troisième discours contre Aphobus,, et cette fois encore gagna sa cause. La condamnation qu'il a obtenue coutre son tuteur monte à 10 talents; mais il reste à l'exécuter. Or Aphobus a pris ses précautions et desimule une grande partie de ses biens. Aiusi, au moment où Demosthene yeut prendre possession d'une terre appartenant à Aphobus, il est

δίδην (8), ταῖς μελέταις οὖκ ἀκινδύνως οὖδ' ἀργῶς, κατευτυχήσας ξαστράξαι μεν ουδε πολλοστον ήδυνήθη μέρος των πατρώων, τόλμαν δε πρός το λέγειν και συνήθειαν ίκανην λαβών και γευσάμενος της περί τους άγωνας (4) φιλοτιμίας και δυνάμεως, ενεχείρησεν είς μέσον παριέναι καὶ τὰ κοινὰ πράττειν(5). Καὶ καθάπερ Λαομέδοντα τον 'Ορχομένιον (6) λέγουσι καχεξίαν τινά σπληνός άμυνόμενον δρόμοις μαχροίς χρησθαι των ιατρων χελευσάντων, είθ ούτως διαπονήσαντα την έξιν έπιθέσθαι τοῖς στεφανίταις ἀγῶσι(7) καὶ τῶν ἄκρων γενέσθαι δολιχοδρόμων(8), οὕτως τῷ Δημοσθένει συνέβη τὸ πρῶτον ἐπανορθώσεως ἕνεκα τῶν ἰδίων(9) ἀποδύντι(10) προς το λέγειν, έκ τούτου (11), κτησαμένω δεινότητα καὶ δύναμιν, έν τοῖς πολιτικοῖς ἤδη καθάπερ στεφανίταις ἀγῶσι πρωτεύειν τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πολιτῶν.

Καίτοι τό γε ποῶτον εντυγχάνων τῷ δήμφ θορύβοις περιέπιπτε καὶ κατεγελάτο δι' άήθειαν τοῦ λόγου συγκεχύσθαι ταῖς περιόδοις καὶ βεβασανίσθαι τοῖς ενθυμήμασιν ἄγαν πικρῶς καὶ κατακόρως (12) δοκοῦντος. Την δέ τις, ώς ἔοικε (18), καὶ φωνῆς

expulsé par Onetor, beau-frère d'Aphobus, qui se prétend créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, du chef de sa sœur. Voilà un échappapatoire, diádvois. Nouveau procès dans lequel Démosthène prononce les deux plaidoyers contre Onetor.

3. Κατὰ τὸν Θουκυδίδην. Voici la phrase de Thucydide (livre Ier, chap. xvm) à laquelle Plutarque fait allusion: Ἐμπειρότεροι ἐγένοντο, μετὰ χινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι.

4. Αγώνας. Αγών perd souvent son sens primitif, et devient le mot propre pour dire procès.

5. Τὰ χοινὰ πράττειν, res publicas tractare.

6. Δαομέδοντα τὸν Όρχομένιον. On ignore qui est ce Laomédon, et l'ethraique 'Ooxouéviov laisse indécise la question de savoir s'il était béotien ou ar cadien de naissance.

7. Στεφανίταις αγώσι. Jeux dont le prix est une couronne, les grands jeux de la Grèce. Se disait par opposition à ἀργυρῖται, δωρῖται, χρηματῖται ἀγῶνες, ceux dont le prix était une somme d'argent ou un objet

8. Δολιγοδρόμω, ceux qui courent le δόλιχος ou la longue course. Elle consistait à faire le stade sept fois, selon certains auteurs, mais, plus probablement, vingt-quatre fois sans s'arrêter; dans ce dernier système, le coureur va tourner douze fois autour du but, revenant chaque fois au point de départ, et le Jólixos équivaudrait à douze Jlauloi ou courses doubles

9. Των ιδίων dépend de ἐπανορθώσεως.

10. Αποδύντι. Métaphore tirée des jeux gymniques, et amenée par la comparaison qui précède. On sait que les lutteurs quittaient leurs vêtements. Pour la course comme pour les autres jeux.

11. Ex rovrov, ensuite. 12. Ταν πικρώς και κατακόρως, «qu'il en estoit fascheux et ennuyeux à ouir.

13. Se čoize, à ce qu'il paraît (dans le sens de: à ce qu'on dit).

ασθένεια και γλώττης ασάφεια και πνεύματος κολοβότης έπιταράττοισα τον νούν των λεγομένων τῷ διεσπάσθαι τὰς περιόδοις. Τέλος δ' αποστάντα του δίμου και δεμβόμενον εν Πειραιεί δι' άθιμίαν Είνομος ὁ Φριάσιος(14), ήδη πάνυ γέρων, θεασάμενος έπετίμησεν, δει τον λόγον έχων δμοιότατον τω Περικλέοι (15) προδίδωσιν ὑπ' ἀτολμίας καὶ μαλακίας ξαυτόν, οἴτε τοι ε ὄγλοις ίφιστάμενος εὐθαρσώς, οἴτε τὸ σώμα πρὸς τοὶς ἀγώνας(16) ἐξαρτυόμενος, άλλά τριφή περιορών μαραινόμενον.

#### CHAPITRE VII.

Πάλιν δέ φασιν, έκπεσόντος (1) αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἰκαδε σιγκεχιμένου καὶ βαρέως φέροντος, ἐπακολοι βήσαι(2) Σάτι ρον (3) τον εποκριτήν επιτιδείον όντα και συνεισελθείν(\*). Όδι ρομένου δέ του Δημοσθένοις πρός αιτόν ότι, πάντων φιλοπονώτατος ών των λεγόντων καὶ μικρού δέων καταναλωκέναι την του σώματος ακμίν είς τοῦτο, χάριν οἰκ έχει πρός τὸν δίμον, άλλά κραιπαλώντες ανθρωποι ναθται καὶ άμαθεῖς αλοίονται καὶ κατέχοισι τὸ βίμα(5), παροράται δ' αὐτὸς, «'Αλι θη λέγεις, ω Ικιώσθενες,»

14. Eŭvonos o Opinaros. Eunomus, du dême de Thria (Athènes), l'un des premiers élèves qui s'attachèrent à Isocrate; il paraît avoir été ami

de l'orateur Lysias.

16. Αγώνες. Voy. note 4 du chap. vr. Ch. VII.] 1. Έπεσόντος. Les Grecs dissient d'un orateur, aussi bien que d'un acteur, qu'il tombait quand il n'obtenait pas de succès.

 Έπακολουθήσαι, sous-entendu αὐτῷ.
 Σάτυφον. Probablement Satyrus d'Olynthe, le célèbre acteur comique. Suivant une autre version de l'anecdote que raconte ici Plutarque, ce serait le tragédien Andronicus, acteur, lui aussi, de grande réputation, qui aurait rendu ce service à Démosthène.

4. Liveraeldeiv, sous-entendu ets the olelar.

5. Allà . . . . ro squa. Il paraît bien que Démosthène pensait, en desant ces mots, à Démade, à qui ils s'appliquent parfaitement. Démade. du deme de Laciades (Athenes), avait commence par être matelot; il fut l'un des orateurs les plus éloquents d'Athènes au quatrième su cle: voy ce que Plutarque d.t de lui aux chap. x (avec la n. 1 du chap. x), viii, xxiii, xxviii et xxxi. Il ne semble pas avoir jamais rien publ.é.

<sup>15.</sup> Hepixheory. Périclès, fils de Xanthippe (l'un des généraux qui remportèrent la victoire de Mycale sur les Persesl, du deme de Cholargus, le plus grand homme de l'histoire d'Athènes; naquit dans les premieres années du v° siècle, probablement vers 493, commença à s'occuper des affaires publiques en 465, dirigea sans rival les affaires de la république athénienne depuis 444 av. J. C. jusqu'à sa mort. Il mourut de la peste en l'automne de 429, pendant la troisième année de la guerre du Peloponnèse. Périclès n'a pas écrit. Quelques anciens qui l'avaient entendu jadis haranguer le peuple, rappensient encore avec admiration, au temps de la jeunesse de Démosthène, la puissance étonnante de sa parole.

φάναι(δ) τὸν Σάτυρον, «ἀλλ' ἐγὼ τὸ αἴτιον ἰάσομαι ταχέως, ἄν μοι τῶν Εὐριπίδου (7) τινὰ ἡήσεων (8) ἢ Σοφοκλέους ἐθελήσης εἰπεῖν ἀπὸ στόματος.» Εἰπόντος δὲ τοῦ Δημοσθένους, μεταλαβόντα τὸν Σάτυρον οὕτω πλάσαι καὶ διεξελθεῖν ἐν ἤθει πρέποντι καὶ διαθέσει(θ) τὴν αὐτὴν ἡῆσιν, ώστ' εὐθὺς ὅλως ἐτέραν τῷ Δημοσθένει φανῆναι. Πεισθέντα δ' ὅσον ἐκ τῆς ὑποκρίσεως(10) τῷ λόγτρ κόσμου καὶ χάριτος πρόσεστι, μικρὸν ἡγήσασθαι καὶ τὸ μηδεν(11) εἶναι τὴν ἄσκεσιν ἀμελοῦντι τῆς προφορᾶς καὶ διαθέσεως τῶν λεγομένων(12).

Επ δὲ τούτου κατάγειον μὲν οἰκοδομῆσαι μελετητήριον, δ δὴ διεσωζετο καὶ καθ' ἡμας (18), ἐνταῦθα δὲ πάντως μὲν ἑκάστης ἡμερας κατιόντα πλάττειν τὴν ὑπόκρισιν καὶ διαπονεῖν τὴν φωνην, πολλάκις δὲ καὶ μῆνας ἑξῆς δύο καὶ τρεῖς συνάπτειν (14) ξυρώρε ενον τῆς κεφαλῆς θάτερον μέρος ὑπὲρ τοῦ μηδὲ βουλομένω πάνν προελθεῖν ἐνδέχεσθαι δι' αἰσχύνην.

## CHAPITRE VIII.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐκτὸς (¹) ἐντεύξεις καὶ λόγους καὶ ἀσχολίας ὑποθέσεις ἐποιεῖτο καὶ ἀφορμὰς τοῦ φιλοπονεῖν. ᾿Απαλ-

6. Pávas dépend de φασίν (au commencement du chapitre), ainsi que les infinitifs des phrases qui suivent.

<sup>7.</sup> Eùpinidou, Zogozléous. Eschyle, Sophocle et Euripide sont les trois grands poètes tragiques de la Grèce. Euripide vécut de 480 à 406: Sophocle de 497 (ou 494) à 405.

<sup>8.</sup> Photov, tirades.

<sup>9.</sup> Hθει, le caractère; διαθέσει la disposition d'âme (à un moment donné). (Cf. note 6 du chap. L.) Satyrus façonne (πλάσαι) et récite (διεξελθεῖν) le morceau de manière à rendre le caractère qui convient au personnage et la disposition d'âme qui convient à la situation. L'idée de πρέποντι ne tombe pas seulement sur ηθει, mais aussi sur διαθέσαι. (Cf. note 10 du chap. L).

<sup>10.</sup> Υποχρίσεως, action, c'est-à-dire débit et gestes.
11. Μιχρὸν καὶ τὸ μηδέν, peu de chose et même rien.

<sup>12.</sup> Τῶν λεγομένων est à la fois le régime des deux génitifs προφορᾶς et διαθέσεως. Quant à διάθεσις τῶν λεγομένων, entendez la manière de faire valoir ce qu'on dit. Amyot traduit les mots ἀμελοῦντι . . . λεγομένων comme suit: «qui n'estudie à avoir la bonne prononciation et belle action quant et quant.»

<sup>13.</sup> ο δη . . . . καθ' ημᾶς. Depuis le temps où Plutarque écrivait ces mots, le cabinet de Démosthène a disparu sans qu'il en reste de traces connues. Une tradition erronée identifie avec ce cabinet souterrain une élégante construction circulaire, semblable à une sorte de petit kiosque, hors terre, mesurant en tout 3 mètres de haut, et communément désignée à Athènes par le nom de Lanterne de Démosthène, tandis que c'est un monument choragique élevé par Lysicrate en l'an 335 av. J. C.

<sup>14.</sup> Συνάπτειν, passer . . . . de suite.

Ch. VIII.] 1. Tous exros, le monde qu'il voyait.

λαγείς γάρ αὐτών τάγιστα κατ διεξήει (2) τάς τε πράξεις έσε Ε γισμούς (3), "Ετι δέ τοὺς λόγου € λαυβάνων πρός ξαυτόν(4) είς έπανορθώσεις τε παντοδαπάς κα είρημένων ύφ' ετέρου πρός έαυτο ==

Έχ δέ τοίτο δόξαν έσγεν ώς συγκειμένη(6) δεινότητι καὶ δυνάμιο σημείον είναι καὶ μέγα τὸ μὴ δασ êni xaipoi légorios (1), allà xa9= δίμου καλοίντος όνομαστί μή πας τιχώς καὶ παρεσκει ασμένος. Είς δημαγωγών έχλεύαζον αὐτὸν καὶ. νίων (10) έφησεν όζειν αίτοῦ τὰ 🐔 ημείψατο πικρώς ὁ Δημοσθένης κέμοι και σοι δ λύχνος, ω Πιθέα, λοις οὐ παντάπασιν τν έξαρνος, ἀλ κομιδή λέγειν ωμολόγει. Και μέντοτον λέγειν μελετιώντα (12) . θεραπεία = ρασχειζη(13), τὸ δ' ὅπως ξξοισιν οἱ τ τιστείν(14) ολιγαργικού καὶ βία μάλλ 🤝

4. Πρός ξαυτόν, à part soi, en son partic = 5. Lis γνώμας κτλ. Amyot: «et se prenoit (περιόδοις), et en belles sentences» (γνώμας)

6. Keina sert de parfait passif à 7/9 qui. 7. Ent xengoù léyovros, ex tempore dicere.

8. Παφελθείν est l'expression consacrés pou 9. Πυθέας. Pythéas, fils d'un meunier, de E lisé citoyen athémen et jous un rôle import nienne au temps de Démosthène. Il était loi x1 mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit. la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la d'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le devint un des plus actifs emissaires (voy. au anciens lisaient au moins trois ou quatre disco venus jusqu'à nous.
10. Έλλυχνίων, mèches de lampe.

11. Γάρ « Aussi y a il grande différence, etc. 12. 'Anégares

<sup>2.</sup> Autge, raconter d'un bout à l'autre. 3. Απολογισμούς, raison dans le sens de expliquer les motifs). Υπέρ, au sujet de.

<sup>12.</sup> Anequiser . . . uelerwita. Il disait (eserce à parler est un chomine populaire).
13. Geounsia; uil Le sens est route (c'est-à-d'especial est route et en est route et est route est route et est route est route et est route et est route et est route e

<sup>14.</sup> To d' brus . . . apportureir, equand or ment ni en quelle part le peuple doive prendre 15. Hooseyorros (sous-entendu vor vouv), s'att.

Της δὲ πρὸς καιρὸν ἀτολμίας (18) αὐτοῦ καὶ τοῦτο ποιοῦνται σημεῖον, ὅτι Δημάδης (17) μὲν ἐκείνψ θορυβηθέντι (18) πολλάκις ἀναστὰς ἐκ προχείρου (19) συνεῖπεν, ἐκεῖνος δ' οὐδέποτε Δημάδη.

## CHAPITRE IX.

Πόθεν οὖν, φαίη τις ἂν, ὁ Λισχίνης (¹) πρὸς τὴν ἐν τοῖς λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατον ἀποχαλεῖ (²) τὸν ἄνδρα; πῶς δὲ καὶ Πύθωνι τῷ Βυζαντίψ θρασυνομένψ καὶ ῥέοντι πολλῷ κατὰ τῶν 'Αθηναίων ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν (³); ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρ-

17. Δημάδης. Sur Démade, voy. note 5 du chap. VII.

18. Θορυβηθέντι, interrompu par les clameurs et le tapage de l'assemblée.
19. Εχ προχείρου, même sens que ἐπὶ χαιροῦ (voyez note 7 du présent chap.), ἐχ παρισταμένου et autres expressions du même genre (voy. note 11 dr. e.).

du chap. IX.)

2. Πρὸς τὴν . . . ἀποχάλεῖ. Voici les expressions d'Eschine (Couronne, § 152): Ω πρὸς μὲν τὰ μεγάλα καὶ σπουδαῖα πάντων ἀνθρώπων ἀχρηστότατε,

προς δέ την εν τοις λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατε!

3. Πῶς δὲ . . . . ἀντεῖπεν. Plutarque se souvient ici des paroles mêmes de Démosthène dans son plaidoyer sur la Couronne (§ 136): Ότε γὰρ Πύθωνα Φίλιππος ξπεμψε τον Βυζάντιον και παρά των αύτου συμμάχων πάντων συνέπεμψε πρέσβεις, ώς εν αισχύνη ποιήσων την πόλιν και δείξων άδιχουσαν, τότ' έγω μεν τῷ Πύθωνι θρασυνομένω και πολλῷ ἡέοντι καθ' υμών ουχ υπεχώρησα, άλλ' άναστας άντειπον και τα της πόλεως δίκαι' ουχί προύδωχα, αλλ, αδιχούντα Φιλιππον εξήλεγξα φανερώς ούτως, ώστε τους έχεινου συμμάχους αὐτοὺς ἀνισταμένους ὁμολογείν. — Python de Byzance, un élève d'Isocrate, était au service du roi de Macédoine, qui l'employa à Plusieurs missions délicates. En 343 av. J. C., notamment, il vint à Athènes à la tête d'une ambassade envoyée par Philippe; dans son discours, il insinua que les orateurs qui attaquaient son maître ne le faisaient que Parce que le roi avait dédaigné d'acheter leur concours; il assurait que Philippe était animé des meilleures intentions envers Athènes, et à l'appui de son dire, il apportait au peuple d'insidieuses propositions. Ce fut, à qu'il semble, dans cette circonstance que dut se passer la scène racontée par Démosthène et à laquelle Plutarque fait ici allusion. — Cf. Horace (Satires, I, vii, 28): salso multoque fluenti, (en parlant de Persius qui injurie Rupilius Rex.)

<sup>16.</sup> Τῆς πρὸς καιρὸν ἀτολμίας. Entendez comme s'il y avait τῆς πρὸς τὸ ἐπὶ καιροῦ (voy. note 7 du chap. viii) λέγειν ἀτολμίας.

Ch. IX.] 1. O Aloging. Eschine, fils d'Atromète, du dème de Cothocides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la misère; fut, dans sa jeunesse, scribe, puis acteur; commença à s'occuper des affaires publiques d'Athènes vers 348 av. J. C., se rallia bientôt à la politique macédonienne, et fut l'adversaire constant et le rival de Démosthène jusqu'à ce que, vaincu par lui, en 330, dans le célèbre procès de la Couronne, il quittât Athènes pour aller mourir en exil (voy. le chap. XXIV). Eschine est l'un des dix grands orateurs attiques. Les trois seuls discours qu'il paraisse avoir publiés se sont conservés jusqu'à nous, savoir: l'o Contre Timarque, 2º Réplique au discours de Démosthène sur les Prévarications de l'Ambassade, 3º Contre Ctésiphon (sur la Couronne).

ναίου(4) γεγραφότος έγχώμιον 'Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν Ι σιλέων, εν ώ πολλά Θιβαίοις και Όλυνθίους είρηκει κακώς, & τοιτ' άναγινώσχοντος Όλι μπίασι παραναστάς και διεξελθών με λοτορίας και αποδείξεως (5), δσα Θιβαίοις και Χαλκιδείσιν ίπά γει καλά πρός την Ελλάδα, και πάλιν δσων αίτιοι γεγόνασι κ κών οι κολακεί οντες Μακεδόνας, οίτως επέστρεψε τοις παρόνα ώστε δείσαντα τῷ θορίβω(6) τον σοφιστήν ίπενδίναι τίς πακ ripews; - 'All' Couxer & ario(?) tou Heperlions tà ner all καλά(8) μη πρός αίτον ήγήσασθαι, το δε πλάσμα(9) και τον σχ ματισμόν αίτου καὶ τὸ μὴ τωχέως (10) μηδὲ περὶ παντός έκ το παρισταμένου (11) λέγειν, ώσπερ έκ τούτων μεγάλου γεγονότα Τιλών και μιμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσθαι τίν έν τῶ καιδόξαν (12), οὐδ' ἐπὶ τῆ τίχη πολλάκις (13) ἐκών εἶναι (14) ποιε... θαι (15) την δίναμιν. - Επεί τόλμαν γε (16) καὶ θάρσος οἱ λεγθτες ύπ' αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον είχον, εἴ τι δεῖ πω τεύειν Έρατοσθένει (17) καὶ Δημητρίω τῷ Φαληρεῖ (18) καὶ τω

tail historique; anodeisis, exposé raisonné des faits.

7. Ο ἀνής, Démosthène.
8. Τὰ μὲν ἄλλα καλά, les grandes qualités de Périclès, considéré sou d'autres points de vue qu'en tant qu'orateur.

9. Illaqua, l'ensemble des diverses inflexions de voix et intonation On peut rendre à peu près ro alaqua sal rov gyquanquor par le la

et le gests de Péricles.

10. Ταχέως λέγειν, s'empresser de prendre la parole.

11. Επ νοῦ παρισταμένου λέγειν (comme ἐπὶ καιροῦ ου ἐκ προχείρα notes 7 et 19 du chap. VIII; ou encore comme én rou nagazequa le su improviser.

12. Προσίεσθαι την έν το καιρο δύξαν, vouloir de la gloire d'occasion

Oidé se joint à πολλάκις.
 Έχων είναι, du moins de son plein gré: hellénisme connu.

15. Hosindat int vivi, mettre à la merci de quelqu'un. 16. Έπει . . . γε. Voici comment s'enchaînent les premières phrases de ce chap.tre: Ηόθεν οὐν . . . Comment se fait-il qu'Eschine dit de Dema thène qu'il est étonnant d'audace pour parler, etc.? — Sous-enten lu Π l'était récliement. — Parenthèse: Δλλ τοικέν . . . . . Mais, à l'imitatiq de Périclès, il se réservant, etc., dans la mesure du moins où cela deperdait de lui. — Επει τολμαν γε . . . Car, pour ce qui est de hard.s véhéments, ses discours, tels qu'il les prononça, l'étaient bien plus qu'il

ne le sont sous leur forme écrite.

17. Eparon séves. Ératosthène, fils d'Aglaos, né à Cyrène (Afrique) se 276 av. J. C.; fut bibliothécaire du Musée d'Alexandrie; géographe, astr nome et mathématicien, chronographe, auteur d'ouvrages sur l'histoil littéraire (comme celui qu'il avait consacré à la comedie ancienne), il s'ets

<sup>4.</sup> Λαμάχου του Σμυρναίου. Ce personnage, que Plutarque, à la fin la phrase, qualifie de sophiste, est inconnu d'ailleurs.

5. Ίστορία signifie ici quelque chose comme informations détaillées, ε

<sup>6.</sup> Astanra construit avec le datif comme s'il y avait, à la place, dany serva, dont il prend ici le sens: effrayé.

κωμικοῖς. Ων Έρατοσθένης μέν φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις πολλαχοῦ γεγονέναι παράβακχον, ὁ δὲ Φαληρεὺς τὸν ἔμμετρον ἐκεῖνον ὅρκον ὁμόσαι ποτὲ πρὸς τὸν δῆμον ὥσπερ ἐνθουσιῶντα Μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμοὺς, μὰ νάματα (19).

των δὲ κωμικῶν ὁ μέν τις (20) αὐτὸν ἀποκαλεῖ ξωποπερπερή- $\theta$ ραν(21), ὁ δὲ (22) παρασκώπτων ώς χρώμενον τῷ ἀντιθέτῳ φησὶν οῦτως

' Απέλαβεν ωσπεο ελαβεν. — (28) 'Ηγάπησεν αν τὸ δημα τοῦτο παραλαβών Δημοσθένης ·

ἐκτός εἰ (24) μη νη Δία πρός τὸν ὑπὲρ Αλοννήσου λόγον (25) δ

illustré par de remarquables publications dans toutes les branches de la science étudiées de son temps. Il mourut, dit-on, en l'an 196 ou 194.

On n'a plus de lui que des fragments.

18. Δημητρίφ τῷ Φαληρεῖ. Demetrius, fils de Phanostrate, de Phalère (Attique), né entre 348 et 340 avant J. C.; dirigea la république athénienne, dont la constitution était alors devenue oligarchique, de 317 à 307; devint l'idole du peuple, qui lui éleva 360 statues: renversé par Demetrius Poliorcète, il se réfugia en Égypte à la cour de Ptolémée Lagi, et présida à la formation de la Bibliothèque d'Alexandrie. Il fut le dernier des orateurs célèbres d'Athènes; brilla dans tous les genres de composition littéraire, histoire, poésie, histoire littéraire, rhétorique, chronologie, science militaire, philosophie, etc. Il ne nous reste que quelques maigres fragments de l'œuvre de ce fécond écrivain. Il mourut postérieurement à 283 av. J. C. (Cf. chap. xi.)

19. Mà yñv . . . .: vers iambique trimètre, de même que les deux autres

qui vont être cités d'Antiphane.

20. 'O μέν τις. Timoclès, poète de la comédie moyenne.

21. 'Ρωποπερπερήθραν. Composé de δώπος, marchandise de colporteur, Pacotille, et de πέρπερος, bavard, babillard, «grand causeur» (comme dit Amyot). Le vers de Timoclès auquel pense Plutarque est le suivant:

'Απῆλθ' ἔχων Λημοσθένους την δωποπερπερήθραν, qui est dirigé contre le philosophe Eubulide, l'un des maîtres de Démosthène; Démosthène n'y est point traité (ἀποκαλεί), comme dit Plutarque, de δωποπερπερήθρα, mais bien on s'y moque de sa δωποπερπερήθρα, comme qui dirait de son bagou, de sa faconde de charlatan ou de commis voyageser.

22. Ό δέ. Antiphane, l'un des plus célèbres poètes de la comédie moyenne, dans la comédie, aujourd'hui perdue, qui était intitulée Νεοττίς. Les deux vers que cite Plutarque sont précédés de celui-ci: Ὁ δεσπότης δὲ πάντα τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς . . . Le sens est: «Mon maître a été mis en possession (légalement) de tous les biens de son père . . . dont il avait déjà pris possession (de fait).»

23. On indique ici par un tiret le changement d'interlocuteur.

24. Έχτὸς εἰ. Antiphane se moque de Démosthène ὡς χρώμενον τῷ ἀντιθέτψ, à moins que (ἐχτὸς εἰ) la plaisanterie n'ait trait au discours, etc.

25. Τὸν ὑπερ Αλοννήσου λόγου. Le discours sur l'Halonnèse, qui occupe le numéro 7 dans les éditions des œuvres de Démosthène, n'est pas de Démosthène, comme le crurent Plutarque et d'autres anciens, mais d'Hégésippe. Hégésippe, surnommé Κρωβύλος, de Sunium (Attique), contemporain de Démosthène, appartenait comme lui au parti des patriotes ou parti hostile au roi de Macédoine. Plutarque, au chap. xvII, rapporte un mot de lui.

Αντιφάνης καὶ τουτὶ πέπαιχεν, ην Αθηναίοις Ιημοσθένης ο βοίλειε μὰ λαμβάνειν, ἀλλ' ἀπολαμβάνειν παρὰ Φιλίππου περὶ συλλαβῶν διαλεγόμενος.

#### CHAPITRE X.

Πλήν τόν γε Δημάδην πάντες ώμολόγουν τῆ φύσει χρα νον (1) ἀνίκητον είναι καὶ παραφέρειν αὐτοσχεδιάζοντα τὰς Λημοσθένους σκέψεις καὶ παρασκειάς. Αρίστων δ' ὁ Χίος (2) Θεοφράστοι (3) τινὰ δόξαν ἰστόρηκε περί τῶν ἔρίτορων. Ἐρα θέντα γὰρ, ὁποϊός τις αὐτῷ φαίνεται ἑρίτωρ ὁ Λημοσθένης, εἰκ «"Αξιος τῆς πόλεως" » ὁποῖος δέ τις ὁ Δημάδης, « Υπέρ πόλε», »

Ό δ' αιτός Θεόφραστος (\*) Πολύει κτον ίστορει τον Σφέττιον

26. Μή λαμβάνειν . . . . ασρά Φιλιαπου. Plutarque semble combited de mémoire les deux passages suivants, dont il se souvient imparfament. 1° Sur l'Halannèee (§ 5). . . l' αιιφοτέρων των όνοματων, ο τοτέρω χρησθε, ύμεις έξειε την νήσου, αν τε λάβητε άντ' απολάβητε. 2° kisol (Couronne § 83). 'Ο δὲ ἀπηγόρευε μὴ λαμβάνειν εὶ δίδωσι άλλά άποδί δωσι, περί σελλαβών διαμερόμενος.

(Couronne § 83). (1 de uny opive μη καμρανείν εί στο αστάποδ (δωσι, περί στιλαβών διαφερόμενος.

Ch. X] 1. Τἢ φύσι χρωμενον, ausant de son naturel seulement».

Dêmade, voy, note 6 du chap. vn: Demade n'avait pas reçu d'instruct

2. Δρίστων ὁ Χίος. Ariston, de Chio (fila d'un certain Miltiade, in nommé le Chaure (Δαλαι θος) et la Sirène), philosophe stoicle midepend

nomme le Chaure (Pakar 905) et la Sirène), philosophe stoic en independ florissait vers 260 av. J. C.; fut le maître d'Eratosthène (voy. sur le tosthène la note 17 du chap. ix). Les écrits d'Ariston de hio et ceux son homonyme de Ceos, le philosophe péripatéticien, étaient confondus d

l'antiquité: ils sont tous perdus.

3. Geografov. Tyrtamos, fils de Melantès, d'Érèse (île de Lesbos), disciple favori d'Aristote; reçut du maître le nom de THEOPHRAS sous lequel il est passé à la postérité. Il était né en 372 av. J. C.; tinua à Athènes, dans le Lycée, l'enseignement péripatéticen depuis date de la mort d'Aristote, jusqu'à la fin de sa propre existence, c'en dire jusqu'à 287. Aristote lui avait legué sa bibliothèque. Les cernts Théophraste portèrent sur toutes les parties que comprenait, à sou epoi le savoir humain: philosophie et histoire naturelle, politique, historique droit public et privé, mathématiques et rhétorique, etc. Beaucoup de seignements historiques puisés aux ouvrages de Théophraste ont été l portés par Plutarque dans la Vie de Démosthène et ailleurs. Outre d'traités entiers relatifs à la botanique et des fragments appartenant divers écrits perdus, il nous reste de Théophraste la poute collection 'Hôizol χαρακτήρες, traduite par la Bruyère et qu'i a inspiré à notre q patriote son admirable livre des Caractères.

4 Θεόφφασιος. Les éditions antérieures à celle-ci, su heu de Seógons

portent quadropos, qui se rapportait forcement à Ariston.

5. Holieurov.... rov Zaprinor. Polyeucte, du dime de Sphette tique), l'un des orateurs les plus zélès du parti antimacédonien. Il à peine quelques courts fragments des discours qu'il avait publies.

Ενα των τότε πολιτευομένων Αθήνησιν, αποφαίνεσθαι, μέγιστον μέν είναι δήτορα τὸν Αημοσθένην, δυνατώτατον (6) δὲ εἰπεῖν τὸν Φωκίωνα (7)· πλεῖστον γὰρ ἐν βραχυτάτη λέξει νοῦν ἐκφέρειν.

Καὶ μέντοι καὶ τὸν Δημοσθένην φασὶν αὐτὸν, ὁσάκις ἀντερῶν αὐτῷ Φωκίων ἀναβαίνοι, λέγειν πρὸς τοὺς συνήθεις «Ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπὶς ἀνίσταται(8).» Τοῦτο μὲν οὐν ἄδηλον εἴτε πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀνδρὸς ὁ Δημοσθένης εἴτε πρὸς τὸν βίον καὶ τὴν δόξαν ἐπεπόνθει, πολλῶν πάνυ καὶ μακρῶν περιόδων εν ἔῆμα καὶ νεῦμα πίστιν ἔχοντος ἀνθρώπου κυριώτερον ἡγούμενος (9).

## CHAPITRE XI.

Τοῖς δὲ σωματιχοῖς ἐλαττώμασι τοιαύτην ἐπήγαγεν ἄσχησιν, ὡς ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος (¹) ἱστορεῖ, λέγων αὐτοῦ Δημοσθένους ἀχοῦσαι (²) πρεσβύτου γεγονότος την μὲν γὰρ ἀσάφειαν χαὶ τραυλότητα (³) τῆς γλώττης ἐκβιάζεσθαι καὶ διαρθροῦν (⁴) εἰς τὸ στόμα

6. Δυνατώτατον. Dans deux autres endroits où Plutarque rapporte le même jugement de Polyeucte sur Démosthène et sur Phocion, on lit δεινότατον, qui semble être plutôt le terme dont s'était servi Polyeucte.

<sup>7.</sup> Τὸν Φωκίωνα. Phocion, le meilleur général athénien du temps de Démosthène. Sa loyauté et ses qualités de toute nature l'avaient fait surnommer ὁ χρηστός. Il fit opposition toute sa vie à la politique antimacédonienne de Démosthène, qui ne pouvait, à son avis, qu'attirer des malheurs sur sa patrie, ce qui ne l'empêchait point de conduire les armées athéniennes contre Philippe. Dans l'une des révolutions qui agitèrent Athènes après la mort d'Alexandre, il fut condamné à mort par le Peuple, et but la ciguë, âgé de 80 ans, le 10 mai 318. Plutarque a comparé la vie de Phocion avec celle de Caton le Jeune.

<sup>8. &#</sup>x27;Η . . . . ἀνίσταται. En transposant un mot, on obtient un vers iambique trimètre: 'Η τῶν ἐμῶν χοπὶς λόγων ἀνίσταται. D'ailleurs, cette parole de Démosthène est rapportée en plusieurs autres endroits avec des Variantes (comme πάρεστι au lieu de ἀνίσταται, chez Plutarque même, Vie Phocion; ou σφυρὰ καὶ χοπὶς ἔρχεται, chez Stobée, à la place de χοπὶς ἐνίσταται).

<sup>9.</sup> Πολίων . . . . ήγούμενος. Cf. Virgile, Énéide, I, 151: Tum pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent, etc.

<sup>18</sup> Ch. XI.] 1. Ο Φαληρεὺς Λημήτριος. Sur Demetrius de Phalère, voy. note du chap. ix.

<sup>2.</sup> Δημοσθένους ἀχοῦσαι, qu'il l'avait entendu dire à Démosthène.

<sup>3.</sup> Τραυλότητα. La τραυλότης était un défaut de prononciation qui consistait, faute de pouvoir articuler le ρ, à lui donner une valeur approchant de celle du λ. Alcibiade aussi était τραυλός: lorsqu'il disait κόραξ (Corbeau), on croyait entendre κόλαξ (flatteur). Cf. Cicéron, De oratore, I, 61, 260: «Cumque ita balbus esset (Demosthenes) ut ejus ipsius artis (ξη-τορικῆς) cui studeret, primam litteram non posset dicere,» etc.

<sup>4.</sup> Καὶ διαρθροῦν. Chasser la mauvaise prononciation (ἀσάφειαν) et l'articuler c.-à-d. et la remplacer par une prononciation bien articulée.

ψήφους λαμβάνοντα καὶ φήσεις(5) άμα λέγοντα την δέ σωνί γυμνάζειν εν τοίς δρόμοις και ταίς πρός τὰ σίμ' αναβάσεσι δα λεγόμενον και λόγους τινάς ή στίχους άμα τω πνείματι πιανο μένω (6) προφερόμενον είναι δ' αντώ μένα χάτοπτρον οίκοι, κ πρός τούτο τάς μελέτας Ιστάμενον έξ έναντίας περαίνειν.

Αέγεται δ' ανθρώπου προσελθύντος αίτω δεομένοι συνγγορίτ καὶ διεξιόντος ώς ψπό του λάβοι πληγάς, « Αλλά σύ γε» σάν τον Αιμοσθένην ατούτων ών λέγεις οίθεν πέπονθας, » Έπιτε ναντος δέ την φωνήν του άνθρώπου και βοώντος « Έγω, Αικώ θενες, οίδεν πέπονθα;» «Νή Δία» φάναι ενύν απούω φωνί άδιχουμένου και πεπουθότος, » Οίτως ψειο μέγα πρός πίστ είναι τον τόνον (7) και την υπόκρισιν (8) των λεγόνεων. Τοίς με οίν πολλοίς εποκρινόμενος έρεσκε θαιμαστώς, οι δε γαρίεντε. [ ταπεινόν έχουντο και άγεννές αίτου το πλάσμα(10) και μαλακό ών και Δημήτριος ὁ Φαληρεύς έστιν.

Λίσίωνα(11) δέ φησιν "Εριμππος (12), έπερωτηθέντα περί τά πάλαι διτόρων και των καθ' ξαιτόν, είπειν ώς ακούων μέν δ τις έθαίμασεν έχείνους εύχόσμως καὶ μεγαλοπρειτώς τῷ δίμε διαλεγομένοις, αναγινωσχόμενοι δ' οι Ιτμοσθένους λόγοι πολ

τή κατασκειή καί δινάμει διαφέροισιν.

Οι μέν οιν γεγραμμένοι των λόγων ότι το αθστηρον πολύ κ πικρον έχουσι, τί αν λέγοι τις(18); Έν δέ ταις παρά τον καιρό απαντήσεσιν(14) έχρητο καὶ τῷ γελοίω. Δημάδοι μέν γάρ είπο της α' Εμέ Ιημοσθένης(16); ή ίς την Αθηναν(16) », « Αίτη» είπε

5. Pigerc. Voy. note 8 du chap. VIL.

6. Αμα τῷ πνεύματε πυχνουμένω, en resserrant, retenant sa respiration c'est-à-dire d'une seule hale ne. Cf. Cicéron, loc. cit.: «summa voce versa

multos uno spiritu pronuntiare.»

7. Toyov, contentionem vocis. On emploie de même en français le verb accomisser en parlant de quelqu'un qui appuie sur une phrase ou sur u mot pour les faire ressortir, mais le substantif correspondant à ce vert (dans ce sens), et qui rendrait ici exactement ropor, n'existe pas.

(dans ce sens), et qui rendrait ici exactement τονον, n'existe pas.

8. Τὴν ὑπόκρισιν. Voy. note 10 du chap. vii.

9. Οἱ χαρίνντες, la classe élevée, l'aristocratie (par opposition à τα πολλοῖς, la masse du peuple).

10. Τὸ πλάσμα, Voy. note 9 du chap. ix.

11. Μοΐωνο. Esion, orateur contemporain de Démosthène, personnat sur lequel on manque aujourd'hui d'autres renseignements.

12. Τὰ μπος. Sur Hermippe, voy. note 14 du chap. v.

13. Τὰ ἄν λέγοι τις; A quoi bon le dire, puisque tout le monde le sa feau-criterdu.

- (sous-entendu)?

14. Tais παρά τον καιρον απαντήσεσιν, les ripostes du moment.

15 Εμέ Αημοσθένης, sous-entendu: βούλεται διοφθοίν.
16 ή με την Αθηνάν. Le même proverbe existe mot pour mot en latin sus Minervam.

«ή 🛂 θηνᾶ πρώην έν Κολλυτῷ (17) μοιχεύουσα έλήφθη.» Πρός δὲ τὸν κλέπτην, δς ἐπεκαλεῖτο Χαλκοῦς (18), καὶ αὐτὸν (19) εἰς τὰς άγρυ πενίας αὐτοῦ καὶ νυκτογραφίας πειρώμενόν τι λέγειν «Οἰδα» είπεν « ότι σε λυπῶ λύχνον καίων (20). Ύμεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες Αθηναίοι, μη θαυμάζετε τας γινομένας κλοπας, όταν τους μεν κλέπτας χαλκοῦς(21), τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.» Αλλά περὶ μέν τούτων καὶ ετέρων γελοίων καίπερ έτι πλείω λέγειν έχοντες ένταῦθα παυσόμεθα τὸν δ' άλλον αὐτοῦ (22) τρόπον καὶ τὸ ήθος άπὸ τῶν πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.

### CHAPITRE XII.

 ${}^{\epsilon}$  $\mathbf{\Omega}$ ρμησε μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ χοινὰ τοῦ Φωχιχοῦ πολέ- $\prime$ μου συνεστώτος, ως αὐτός τέ φησι(1) καὶ λαβεῖν ἔστιν(2) ἀπὸ τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν(8). Δὶ μὲν γὰρ ήδη διαπεπραγμένων έχεινων (4) γεγόνασιν, αί δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων

17. Kolluző. Le Collyte, quartier d'Athènes.

18. Xalxovs. On manque de détails sur ce voleur, qui paraît avoir été jadis fameux.

19. Δὐτὸν, lui le voleur; et, trois mots plus loin: αὐτοῦ, lui Démosthène.

20. Δύχνον καίων. On comprend que la lampe de Démosthène qui brû-

lait dérangeat les voleurs nocturnes.

21. Xalxovs. Jeu de mot sur le nom du voleur en question (Xalxovs), qui signifie d'airain. Des murs de maison en torchis (πηλίνους: c'est-à-dire en ce mortier mélangé de paille, qui s'appelait πηλὸς ηχυρωμένος ου τετο χωμένος ou διειργασμένος) seront facilement perces (qu'on songe au mot τος χωρύχος, «qui perce les murs», pour dire voleur) par des voleurs d'airain (xalxous).

22. Αὐτοῦ, de Démosthène.

ch. XII.] 1. Couronne (§ 18): Τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὐ τὰς (οὐ γὰρ ἔγωγ' ἐπολιτευόμην πω τότε)... La première en date harangues de Démosthène, celle sur les Symmories est de 354 av. J.un an après le commencement de la guerre Sacrée (ou guerre de Phocide).

2. Außeir eour, on peut le prendre, c'est-à-dire le tirer, le conclure (cf. note 11 du chap. xiv). La première des harangues de Démosthène contre Philippe est la première Philippique prononcée en 351 avant notre ère:

cf. la note précédente.

3. Plutarque et ses contemporains comprenaient sous le nom de Δημοσθένους Φιλιππικαι δημηγορίαι les dix discours suivants: 10 Philippique (351 av. J. C.), les trois Olynthiennes (été de 349 av. J. C.), sur la Paix (346), 2º Philippique (344), sur l'Halonnèse (en 342: d'ailleurs aprocryphe, cf. note 25 du chap. ix), sur les affaires de Chersonèse, 3º Philippique (en 341), 4º Philippique (prononcée, si elle est authentique, en 341/340 av. J. C.).

4. Διαπεπραγμένων έχείνων, les Phocéens achevés, c'est-à-dire réduits.

untoria (5). Tiloc d' coti nai tien natà Meidior (6) naogonera de μενος είπειν δίκην δύο μέν έπὶ τοῖς τριάκοντα γεγονώς έτι (), μιβέτω δ' έχων ίσχιν έν τη πολιτεία μιβέ δύξαν. Ο και ισαλιστά μοι δοκεί δείσας επ' άργιρίω (8) καταθέσθαι την πρός τ - " άνθουπον έγθοαν.

Ού γάο τι γλυκύθυμος άνηρ ην ούδ' άνανόφοων (\*).

άλλ' έντονος και βίαιος πρός τὰς άμίνας. 'Ορῶν ở' οὐ φαϊλονοί - οδ τις αίτου δινάμεως έργον (10) ανδρα και πλούτω και λόγω και σ λοις ευ πεφραγμένον καθελείν, του Μειδίαν, ενέδωκε τοις έτε ai toi dequévois. Ai de roisgiliai (11) na9 fai tag oix as (12) no δοκοίσι την Αιμοσθένοις αμβλίναι πικρίαν, ελπίζοντος και δι ναμένου περιγενέσθαι.

Λαβών δε τζε πολιτείας καλήν επόθεσιν την πρός Φίλιππο ίπερ των Ελλίνων δικαιολογίαν και πρός ταίτην αγωνιζόμενο άξίως, ταχὸ δόξαν έσχε καὶ περίβλεπτος ίπὸ τῶν λόγων ἔρθτ (1)

- La guerre Sacrée se termina en 346: Phalécus, le dernier général pho cidien capitula avec toute son armée, aux Thermopyles, et Philippe pro céda alors à la devastation méthodique du pays sans défense.

5. Comparez entre elles les indications chronologiques des notes 3 & du chap. xii. — Έγγιστα instants Phocensium excidio. En somme, τὰ ἐγγιστα πραιματα, les derniers événements de la guerre Sacrée.

6. Midias, fils de Cophisophon, du dème d'Anagyre (Athènes), ennemprivé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un desprivé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un despressions de la comparation de l'anagyre (Athènes), ennemprivé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un despression de l'anagyre (Athènes). plus riches et des plus puissants citoyens d'Athènes, lorsque Demosthèn plaida contre ses tuteurs. Frappé un jour au visage en plein theâtres dans l'exercice de ses fonctions de chorige, par Midias (cela semble s'être passé vers le printemps de 348 av J. C.), Démosthène le poursuivit de vant les tribunaux. Il dut écrire dans l'été de 847 le plaidoyer contradidas qui s'est conservé jusqu'à nous, et ne fut d'ailleurs pas prononce Demosthène composa au dernier moment avec son adversaire, Plutarque dit par quel motif.

7. Cette donnee est empruntée à Démosthène lui-même, qui dit (Midianne, § 154): Júo au roiaxore Era yéyora.

8. Pour 30 mines = 3000 drachmes (sur la valeur de ces monnaics cf. la note 7 du chap. rv), comme Plutarque va le dire quelques l'anceplus bas.

9. Iliade, XX, 467 Ce vers, qui s'applique à Achille, est suivi. dans l'Ihade, du rejet álla máx' tumemaws, dont les mots áll' evroros xel, chez

l'lutarque, sont une paraphrase.

10. Της αιτοί δυνάμεως έργον, «(entreprise) qui peust estre conduitte à chef par homme de si petite authorité et si petite puissance que luy .

11. Ai di τρισχίλιαι, sous-ent. δραχμαί (cf. note 8 du chap. Ru).

12. Ar tombe sur l'infinitif ἀμβίδναι. Supprimes δοχοδαι, et la phrase teviendra à ceci: Ai τρισχίλιαι οὐκ ἀν ημβίνναν. . ., εἰ (Δημοσθένης) ηἰπιζε καλ έδύνατο . . .

13. Περίβλεπτος . . . ήρθη, construction ordinaire, ayant le même sens que donnerait cette construction théorique et inusitée: quen ware el rai

neolblearos.

καὶ τῆς παρρησίας, ώστε θαυμάζεσθαι μὲν ἐν τῆ Ἑλλάδι, θεραπεύεσθαι δ' ὑπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλεϊστον δ' αὐτοῦ λόγον εἰναι παρὰ τῷ Φιλίππῳ τῶν δημαγωγούντων (14), ὁμολογεῖν (15) δὲ καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους, ὅτι πρὸς ἔνδοξον αὐτοῖς ἄνθρωπον ὁ ἀγών ἐστι. Καὶ γὰρ Αἰσχίνης (16) καὶ Ὑπερείδης (17) τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν.

## CHAPITRE XIII.

Όθεν οὐκ οἰδ' ὅπως παρέστη Θεοπόμπψ (¹) λέγειν, αὐτὸν ἀβέβαιον τῷ τρόπψ γεγονέναι καὶ μήτε πράγμασι μήτ' ἀνθρώποις πολὺν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γὰρ, εἰς ἢν ἀπ' ἀρχῆς τῶν πραγμάτων μερίδα (²) καὶ τάξιν αὐτὸν ἐν τῆ πολιτεία κατέστησε, ταύτην ἄχρι τοῦ τέλους διαφυλάξας (²) καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίψ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσθαι προέμενος. Οὐ γὰρ, — ὡς Δημάδης ἀπολογούμενος τὴν ἐν τῆ πολιτεία μεταβολὴν ἔλεγεν, αὐτῷ μὲν αὐτὸς (²) τἀναντία πολλάκις εἰρηκέναι, τῷ δὲ πόλει μηδέποτε, —

ا ا<u>م</u>ا

<sup>14.</sup> Πλεῖστον δ' αὐτοῦ ατλ. De tous les hommes d'État athéniens, c'est de lui que Philippe tenait le plus de compte.

<sup>15.</sup> Όμολογεῖν ατλ. Cf. une prétendue lettre d'Eschine (que Plutarque ne considérait sans doute pas comme apocryphe), la douzième de la collection (§ 4, à propos du procès de la Couronne): Καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν, ἐ καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων καὶ τῶν ἐμῶν λόγων ἡ Δημοσθένους ὅ εινότης κρείσσων ἐγένετο. Et Hypéride (Contre Démosthène, IV, 16-18): Καὶ τοὶς μὲν ἐλάττοσι ἡπορσιν ἀπέτινεν ὁ Λρπαλος χρυσίον, τοῖς θορύβου μόνον καὶ κραυγῆς κυρίοις, σὲ δὲ τὸν τῶν ὅλων πραγμάτων ἐπιστάτην παρείδεν; καὶ τῷ τοῦτο πιστόν;

<sup>16.</sup> Aloxivas. Sur Eschine, voy. note 1 du chap. ix.

<sup>17. &#</sup>x27;Ynsostons. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte (Athènes), né en 396, élève d'Isocrate et l'un des dix grands orateurs d'Athènes, appartenait au même parti politique que Démosthène. Cependant dans le 'Procès d'Harpale, » où Démosthène fut poursuivi pour corruption, Hypéride se trouva au nombre de ceux qui portèrent la parole contre Démosthène. Une partie importante du discours qu'il prononça dans cette circonstance, ainsi que trois autres discours, plus ou moins mutilés, du même orateur, ont été retrouvés de 1847 à 1856, en Égypte, dans des rouleaux de papyrus provenant de tombeaux antiques. A ne pas parler de quelques courts fragments cités par les auteurs anciens, c'est tout ce que nous possédons aujourd'hui de l'œuvre, jadis assez considérable, d'Hypéride. — L'hostilité d'Hypéride contre Démosthène ne fut que passagère. Sur la mort d'Hypéride (322 av. J. C.), voy. la fin du chap. xxvIII.

Ch. XIII.] 1. Θεοπόμπφ. Sur Théopompe, voy. note 2 du chap. Iv.

<sup>2.</sup> Την των πραγμάτων μερίδα, le parti.

<sup>3.</sup> Takir diagolákas . . ., à la guerre, garder son poste.

<sup>4.</sup> Αὐτὸς (en latin, on aurait se), parce que ce sujet de l'infinitif est le même que le sujet du verbe (ἔλεγεν) qui amène l'infinitif.

- πει τολιτενόμενος Καλλιστράτω (6) και πολ-- τοι μασι μετατιθέμενος είωθει λέγειν πρός του-- της έχθρος, το δέ της πόλεως νικάτω σιμηέν στιος δ' δ Μεσσίνιος (7) Κασσάνδου προστιθέμε \_\_\_\_ cie ai dig ineg Augrepiot (6) noliteromevos oi ... ι τος εεν, ιτεί γάρ είναι στιματρον άλρηδοθαι τών χρα-.... na alagaifortog(10) i genir h noager, all' Son - μα συετο δόλου διαγράμματος(11) της πολιτείας ένα τ . . . ν ν τοίς πράγμασιν άεὶ διετέλεσεν. ..... To gilosogos nai tav lovav graiv attor of the . , the ting aktiotolg, wig minor tot nakou di aitò aiget of ... , ν ιεψί τοῦ στεφάνοι, τὸν κατ' Αριστοκράτοι ς. . . g i dv drekeiw, roig Wikinninovg(18). ev olg ma-

... are late produte suspecte.

o. And return. Sur Callistrate, voyez note 2 du chap. v.

late base, d' a Mesogno, Personnage meannu

1. Cerus Reprenez où pap en tête de la phrase (neuf lignes plus bant).
11. Harring cros. On det de même en français « biasant».
11. 14 è e e . . . . Sur panquares et réror. Metaphores empruntees à la and massiale des Grees. Il y avait dans la musique grecque treis gines 1 , was houre diatonique, genre chromatique et genre enharmonique, avant ... in uve delune musicale à part. La serie de sous dont se composait . . . . de ces trais cehelles musicales s'appelad Jug patrun. On cenent La coanteur passant d'un genre à l'autre, c-a-d. changeant de Jin; panue. at as use Permethene, metaphoriquement parant, ne fit point. Sus constitut che se un ton ou un autre, c'est ce qui s'appelle monuler l'attique del que l'emestane ne changes jamais, même de ton, co

12 1/2 matres, l'ametres, i'ls de Nicagoras, de Rhodes, philosophe stoicien, a a come sa patrie, pas à Rome; fit le voyage d'Asie Mineure et al ,, to (163 mr J C) avec Septen l'Africain le Jeune; se fixa ensite A 1. . . . . . . . . . . . le reste de ses jours. Les nembreux écrits qu'il and to posse sur la philosophie sont perdus. Son traité des Decoies 1 100 sades that en 3 livres a servi, Jusqu'à un certain point, de . A said de treeren. Le temegrage de l'anetius sur l'emosthène, . 1411 . 14 Posen que, parait bien, par sa nature minie, tire de ces THE PERSON NAMED IN

<sup>,</sup> herrie es. Milanope, fils de Laches, fit partie de diverses ambassades . ves par les Athenaus à Sparte (371 av. J. C.), en Égypte, en Carne;

trapara. Cassandre (fils d'Antipater, heutenant et en réalité le roi L'Alice bane, fut de 317 à 307 maître d'Athenes, qu'il fit gouverm. o. and quement pendant toute cette période par Demetrius de l'halere , on mote 15, du chap. 1x). En 307, Demetrius Polioreète (fils d'Ant gene, 'i commend'Alexandre le Grand, le futur vaincu d'Ipsus, alers · . . Lee retablit la démocratie à Athènes. C'est Demetrius Penr. cere par ce Nuccième, dont parle l'Intarque, servit après avoir abandane h par de tassandre battu

σιν οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον ἢ ρῷστον ἢ λυσιτελέστατον ἄγει τοὺς πολίτας, ἀλλὰ πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οἴεται δεῖν ἐν δευτέρᾳ (14) τάξει τοῦ καλοῦ ποιεῖσθαι καὶ τοῦ πρέποπος, ὡς, εἴγε τἢ περὶ τὰς ὑποθέσεις (15) αὐτοῦ φιλοτιμία καὶ τῷ τῶν λόγων εὐγενεία παρῆν ἀνδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ καθαρῶς ἕκαστα πράττειν (16), οὐκ ἐν τῷ περὶ Μοιροκλέα (17) καὶ Πολύευκτον (18) καὶ Ὑπερείδην (19) ἀριθμῷ τῶν ρητόρων, ἀλλὰ τὸνω (18) μετὰ Κίμωνος (21) καὶ Θουκυδίδου (22) καὶ Περικλέους (23) τίθεσθαι.

Couronne, voy. le chap. xxiv; sur les Immunités, le chap. xv; contre Philippe, la note 3 du chap. xii. Démosthène écrivit le discours contre Aristocrate, en 352, pour Euthyclès, de Thria: Aristocrate, un inconnu mis en avant par des politiques plus puissants qui tenaient à ne pas se mettre découvert, est accusé d'avoir introduit une clause illégale dans un décret honorifique en faveur de Charidème d'Orée (Eubée), général au service du roi de Thrace.

14. Δευτέρα (comme πρότερος) est, pour la forme et souvent par le sens (voy. le dictionnaire), un comparatif: d'où la construction εν δευτέρα τάξει τοῦ καλοῦ, après le beau.

15. Υποθέσεις, desseins.

16. Τὸ καθαρώς ξκαστα πράττειν, «la netteté de ne prendre point d'ar-

gent. (Am.)

17. Morooxléa. Mœroclès, Athénien, natif de l'île Salamine, l'un des Orateurs du parti hostile à la Macédoine, fut au nombre de ceux qu'Alezandre demanda aux Athéniens de lui livrer. (Voy. chap. xxIII).

18. Voyez note 5 du chap. x.

19. Voyez la dernière note du chap. XII.

20. Arw. «Il auroit merité d'estre mis, non point au rang de Mœroclès,

etc., mais plus hault, au nombre de Cimon, etc. [Amyot.]

21. Kluwros. Cimon, fils du célèbre Miltiade, se trouva, après le banissement de Thémistocle (471 av. J. C.) et la mort d'Aristide (468), le
Plus brillant général d'Athènes, et dirigea la politique de la république
la qu'à ce que l'influence, de jour en jour croissante, de Périclès, qui
le tait placé à la tête du parti démocratique, renversât l'oligarchie et le
la succomber lui-même sous le coup de l'ostracisme (460 av. J. C). Rappelé
la su patrie au bout de quatre années d'exil, il fit conclure plus tard
la 50 av. J. C.) une trêve de 5 ans entre Athènes et Sparte, et prit le comla andement d'une expédition dirigée par les Athéniens contre Chypre,
lui appartenait au roi de Perse. Il mourut dans cette campagne (449
la J. C.).

22. Oovzvollov. Thucydide, fils d'Olorus, du dème d'Halimonte (Attique), le célèbre historien de la Guerre du Péloponnèse; on ne sait point au juste l'année de sa naissance, mais il dut mourir vers 400 av. J. C., âgé de cinquante et quelques années. Il fit la guerre pendant quelque temps comme général, sans déployer de grandes qualités militaires: il laissa prendre en 424 par le général lacédémonien Brasidas, Amphipolis en Thrace, position de première importance pour les Athéniens. A la suite de ce malheur, il fut décrété d'accusation, et vécut en exil de 424 jusqu'à 403 av. J. C.

23. Voyez l'avant-dernière note du chap. vi.

#### CHAPITRE XIV.

Των γοίν κατ αίτον ὁ Φωκίων οίκ έταινοιμένης προίοτ τάμενος πολιτείας, άλλα δοκών μακεδονίζειν, διανς δι ανδρείαν κ Erranotiver order ordani, xeiowr Edager Egianot (1) xai Aporeidor 12) rai Kimwros avig yeves sai. Innoserie d' oin av & rois onlors afinniaros, us quar o Amironos (1), orde nois to λαυβάνειν (4) παντάπασιν απωχυρωμένος, άλλα τις μέν παρά Οι Hana zui la Mazzdoviac áváltoroc de, ro 8 araber(6) be-Σοίσων καὶ Αγβατάνων ἐπιβατός χρισίω (\*) γεγονώς καὶ κατακε- = zi. σιώνος (1), επαινέσαι μέν ην ικανώτατος τα των προγόνων · rata, murguadu de nix huniwa(8). Enel tois yel?) xad' actor δίτορας (έξω δέ λόγοι τίθεμαι Φωκίωνα) και τῷ βίω παρέλθε. 🗢 Φαίνεται δε καί μετά παρρισίας μάλιστα τῷ δίμφ διαλεγόμενο 🗢 μαί πρός τὰς ἐπιθιμίας των πολλών ἀντιτείνων καὶ τοῖς άμαρ-

Ch. XIV.] 1. Tquicktov. Ephialte, homme d'État athénien, du parti demeratique, contemporain et ami de Périclès. Ses adversaires politiques le firent assassiner en l'an 457 av. J. C. Il avait la réputation d'un ci-

τήμασιν αίτων επισιόμενος (10), ώς έν των λόγων αιτων λαβείν 🕿

toyen vertueux et plein de désintéressement.

2. Augustion. Aristide, fils de Lysimaque, du dème d'Alopèce (Athènes).

clus qui fut aurnommé le Juste. Il naquit aux environs de l'an 540 av.

J C; fut archonte éponyme en 489 Son rôle glorieux comme genéral set e none administrateur est connu Banni par l'ostracisme en 483, il fut ratte li au beut de trois ans dans sa patrie, et exerça un commandement la celebre journée de Salamine. Il mourut en 469, 468 ou 467 av J C.

3 "Les a noir à Anunquos. Demetrius de Phalère (voyez note 18 du chap. 1x). On peut penner que la phrase tout entière, jusqu'à munjanova de cix ounters, est, supen citée textuellement, au moins empruntée pour l'ulée à

Demetrius de l'halere.

4. Aughiver, accepter de l'argent. - « Ny bien remparé et fortifié contre les corruptions des présens et des dons. » (Amyot.)

a Armiter, de la haufe Asie. Suse était la capitale d'hiver, Echatane la capitale d'eté des rois de Perse.

6 ( onstruisez: ἐπιβατός τῷ xτλ. χουσίω (cf. note 1 du chap. t). — Επιβατός se dit d'un mur ou d'une position où il est facile de donner l'assaut. (C'est la continuation de la métaphore ἀπωχυρομένος . . . ἀνάλωτος: la métaphore change avec zaraxexluouévos.)

Voy. la fin du chap. xx, où Plutarque articule avec précision cette

impulation.

4. In y ourstore, sous-entendu lauros. charan de l'idio exprimée dans la dernière phrase du chap. XIII, idee dont avaient detournés les deux premières plrases du present chapatre. 10. I au voue ce qui est des orateurs ses contemporains, etc.

ἐστιν(11). Ἱστορεῖ δὲ καὶ Θεόφραστος(12) ὅτι, τῶν Αθηναίων ἐπί τινα προβαλλομένων αὐτὸν κατηγορίαν, εἶτ', ὡς οὐχ ὑπήκουε, θορυβουμένων(18), ἀναστὰς εἶπεν κ Υμεῖς ἐμοὶ, ὡ ἄνδρες Αθηναῖοι, συμβούλφ μὲν, κὰν μὴ θέλητε, χρήσεσθε συκοφάντη δὲ(14) οὐδὲ Φελητε.»

Σφόδοα δ' ἀριστοκρατικὸν αὐτοῦ πολίτευμα καὶ τὸ περὶ Αντιφωντος (15) · δν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀφεθέντα συλλαβών ἐπὶ τὴν ἐξ Αρείου πάγου βουλὴν ἀνήγαγε, καὶ παρ' οὐδὲν τὸ προσκροῦσαι τῷ δήμῳ θέμενος ἤλεγξεν ὑπεσχημένον Φιλίππῳ τὰ νεώρια ἐμπρήσειν · καὶ παραδοθεὶς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέθανε.

Κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος (16) ὡς ἄλλα τε ραδεουργούσης πολλὰ καὶ τοὺς δούλους ἐξαπατᾶν διδασκούσης καὶ Θανάτου τιμησάμενος (17) ἀπέκτεινε (18).

## CHAPITRE XV.

Δέγεται δὲ καὶ τὸν κατὰ Τιμοθέο υ(1) τοῦ στρατηγοῦ λόγον,

12. Cf. note 3 du chap. x.

13. Θορυβουμένων, tumultuantium.

14. Συχοφάντη δέ, sous-entendu οὐ χρήσεσθέ μοι.

16. Τῆς ἐερείας Θεωρίδος. Cette prêtresse Théoris paraît être la même personne qu'une certaine Theoris, de Lemnos, qu'on voit dans d'autres textes avoir été condamnée à mort à la suite d'un procès d'impiété (ἀσε-βείας) et notamment à cause de pratiques magiques et pernicieuses auxquelles alle était adoppée

quelles elle était adonnée.

17. θανάτου τιμησάμενος, conclure à la peine de mort, requérir la mort.

18. 'Anéxieve se dit de l'accusateur qui fait condamner à mort.

<sup>11.</sup> Λαβεῖν. Cf. note 2 du chap. xII.

<sup>15.</sup> Δνιιφῶντος. Personnage d'ailleurs inconnu. Cette affaire est racontée par Démosthène lui-même dans le procès de la Couronne (§§ 132-133), et Dinarque (Contre Démosthène §§ 62-63) en parle également. Démosthène, qui avait ses raisons pour cela, ne dit pas que ce fut lui-même qui traduisit Antiphon devant l'Aréopage. Plutarque, d'autre part, rapporte les choses inexactement, lorsqu'il laisse entendre qu'Antiphon aurait été livré par l'Aréopage aux Onze (παραδοθείς) pour être mis à mort. (Les Onse, à Athènes, étaient une magistrature policiaire qui veillait à l'exécution des pénalités prononcées par les tribunaux.) L'Aréopage, au temps de Démosthène, ne jouissait plus d'une puissance si redoutable; il ne pouvait, dans l'espèce, que déférer à un tribunal populaire l'accusé qu'il considérait comme coupable, et c'est aussi ce qu'il fit: Antiphon fut condamné par le jury.

Ch. XV.] 1. Karà Timoséov. L'affaire Apollodore contre Timothée a été plaidée en 362 av. J. C. Démosthène n'était alors âgé que de 22 ou 23 ans. Le discours prononcé par Apollodore dans cette affaire se trouve dans la collection qui nous a été conservée d'œuvres de Démosthène: on croit

of yordineros Anallidopos elle(2) the ardea the oglinat h μοσθέντο γράψαι τω Απολλοδώρω (3), καθάπερ και τοις πρ Φορμίωνα και Στέφανον(\*), έσ' οίς εικότως εδόξισε (5). Ε ruo o Promier tyweitero love (6) Irung Jevore none tor Ance λόδιορον, ατεχνώς καθάπερ έξ ένος μαγαιροπωλίου (7) τὰ το άλλιλων έγχειρίδια πωλούντος αὐτοῦ τοῦς ἀντιδίκοις.

Των δε δημοσίων λόγων διμέν κατ' Ανδροτίωνος καὶ Τιμο χράτους και Αριστοχράτους έτέροις έγράσησαν(8), οίπω

qu'il n'a pas a été écrit par Démosthène. Plutarque, qui emploie le mot léger-ne se portait déjà pas garant de l'authenticité. Timothèe était fils du celle général athémen Conon, et fut lui-même pendant une vingtaine d'anne l'un des amiraux les plus habiles et les plus employés d'Athenes. Apol dore était le fils du riche banquier Pasion. Il réclamait à Timothée paiement d'avances, dont le total se montait à 4500 drachmes à par qui avaient été faites jadis à celui-ci par son père.

2. Elle voe og liqueros. Terme judiciaire: le fit condamner à acquat

la dette.

3. Hoos Doquiwra. Le discours contre le banquier Phormion qui trouve inséré dans notre collection démosthenique, a été écrit pour certain Chrysippe, négociant étranger domicile à Athènes, et pour su frère, dans un proces roulant sur des transactions commerciales, et doit avoir été p.a.de vers 326 av. J. C. Il paraît peu probable que soit une œuvre authentique de Démosthène.

4. Ant Externor Le procès Apollodore contre Phormion est une cara célèbre. Le banquier et armurier athénien Pasion, en mourant (l'an 3-1 xv. J. C.), laissait deux fils, Apollodore, et Pasiclès qui etait mineur. avait passé bail de sa fabrique et de sa banque à un de ses affranches Phormion, an courant des affaires de la maison depuis de longues anne A l'expiration du bail, qui coincidait avec la majorité de Pasieles, Pue mion rendit ses comptes et regut des héritiers de Pasion une dechar pleine et entière. Il s'etablit à son compte, et fit fortune. Apollodore reuss moins bien dans ses affaires. Il voulut revenir sur le passé, et intens une action judiciaire contre Phormion, lui réclamant pour sa part moitié d'une somme de 20 talents dont il prétendant que Phormion n'ava pas rendu compte Demosthene composa alors le beau plandoyer '1 vi Phormion eut gam de cause (vers 350 av. J. C.) Débouté de sa demand Apollodore fait une tentative pour revenir sur la chose jugée: il intent une action en faux témoignage contre Stephanus qui avait déposé du le premier procès en faveur de Phormion. Apoliodore, devenu à moment un allié utile de Demosthène dans les luttes de la place publique obtint du grand orateur qu'il lui écrivit le discours, qui nous a éte co servé, Contre Stephanus (1er discours: le second discours contre le min paraît n'être pas de Démosthène).

5. Εφ' ois είκοτως ήδύξησε. En somme, Démosthène avant plandé sa

cessivement le pour et le contre.

6. Aoyos Aquoud trous, avec un discours, en récitant un discours con posé par Démosthène.

7. Λαθώτες εξ ένος μαχαιοοπωίζου. Il faut, pour comprendre ce tra se rappeler que le père de Démosthène était armurier.

8 'Ο μέν και' 'Ανδροτίσνος καὶ Τιμοκράτους καὶ 'Αριστοκράτους ένες κ

πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ (8) · δοχεῖ γὰρ δυοῖν ἢ τριῶν χαὶ τριάχοντα γεγονὼς ἐτῶν ἐξενεγχεῖν τούς λόγους ἐχείνους (10) · τὸν δὲ κατ ' Αριστογείτονος αὐτὸς ἢγωνίσατο (11), καὶ τὸν περὶ τῶν ἀτε λειῶν (12) διὰ τὸν Χαβρίου παϊδα Κτήσιππον, ὡς φησιν αὐτὸς (18), ὡς δ' ἔνιοι λέγουσι, τὴν μητέρα τοῦ νεανίσχου μνώμενος. Οῦ μιὴν ἔγημε ταύτην, ἀλλὰ Σαμία τινὶ συνώχησεν (14), ὡς ἱστορεῖ Δημιήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων (15).

🕜 δὲ κατ' Αἰσχίνου περὶ τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέ-

Position d'une loi, a été écrit par Démosthène pour un certain Diodore B55-354 av. J. C.; celui contre Timocrate est de 353-352, et il a été Prononcé par le même Diodore dans un nouveau procès qui était la suite de l'affaire Androtion. Le discours contre Aristocrate a été composé pour Euthyclès dans une poursuite judiciaire du même genre, et doit être peu Postérieur à celui contre Timocrate: 852-851. — Sous-ent. ὁ κατὰ devant les deux autres noms propres, Τιμοκράτους et Αριστοκράτους.

9. Οὔπω τῆ πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ. Dêmosthène avait déjà pris parole dans l'assemblée du peuple en 354-353 pour prononcer le discours dit sur les Symmories, et l'année suivante pour parler en faveur de Mégalopolis. Les mots οὔπω κτλ. ne sont donc vrais que par rapport

ατι 'Ανδροτίωνος.

10. Δοχεῖ γὰς.... ἐχείνους. Démosthène, étant né en 385 ou 384, était effectivement âgé de 32 ou 33 ans lors des procès Timocrate et Aristocrate: il n'avait que 30 ans au moment de celui d'Androtion. Plutarque

ne s'exprime pas avec un parfaite exactitude.

11. Tor dè ant' 'Apistopeltoros autòs hyperlanto. Il y a dans la collection demosthénique deux plaidoyers antà 'Apistopeltoros. Aristogiton, débiteur de l'État et privé par conséquent de ses droits politiques (anpos), premeit cependant la parole dans l'assemblée du peuple. L'orateur Lycurgue, concert avec Démosthène, — à ce que rapportent plusieurs auteurs enciens, — dirigea contre lui une accusation publique sur ce chef. Le second des deux discours conservés contre Aristogiton est un pur exercice d'école. Le premier, considéré comme authentique par Plutarque compar la plupart des anciens qui le citent, ne doit cependant pas l'être.

12. Περὶ τῶν ἀτελειῶν. Leptine, en 356 av. J. C., avait fait passer une portant l'abolition d'immunités dont jouissaient plusieurs contribuables Athènes. Le jeune Ctésippe, fils de Chabrias, poursuivit devant le peuple l'abrogation de cette loi: Démosthène parla pour lui; ils eurent gain de

Cause.

13. Ως φησιν αὐτὸς. A deux reprises, au début et au § 75 de la Leptinienne.

14. 'Αλλά Σαμία τινὶ συνώκησεν. Entendez la fille d'un colon (clérouque) athénien établi à Samos. On ne sait pas l'année du mariage de Démos-

thène; en 343, il était marié.

15. Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων. Demetrius de Magnésie, critique et polygraphe renommé, contemporain de Cicéron. Le titre exact de l'ouvrage auquel Plutarque se refère était Περὶ τῶν ὁμωνύμων πωηιῶν τε καὶ συγγραφέων.

λεκται(18) καίτοι φεσίν Ιδομενείς(17) παρά τρισκοντα(18) μόνα zor Algyiver anggryeir, 'All' oix foixer of two freez tale de εί δεί τοίς περί του στεφάνου γεγραμμένοις έκατέρων (19) λ. γοις τεκμαίρεσθαι. Μέμνιται γάρ πιδέτερος αιτών έναρχώς οίδ τρανώς έχείνου του άγώνος ώς άχρι δίκης (20) προελθόντος. Ται μέν οὖν ξτεροι διακοινοῦσι μάλλον.

#### CHAPITRE XVI.

Η δέ του Αμοσθένους πολιτεία φανερά μέν έν έτι και τι είρηνης επαργούσης, οιδέν έωντος(1) ανεπιτίμητον των πρατιμένων ύπο τοι Μακεδόνος, άλλ' έψ' έκάστω(2) ταράττοντος τοι Αθηναίοις και διακαίοντος έπι τον άνθρωπον. Διο και παρα Φιλίππω πλεϊστος ήν λόγος αὐτοῦ (3) καὶ ὑτε πρεσβείων δέκας τος (4) ήκεν είς Μακεδονίαν (5), ήκοι σε μέν απάντων ὁ Φίλιππος άντείπε δέ μετά πλείστης έπιμελείας πρός τον έχείνου λόγον(6) Ού μην έν γε ταῖς ἄλλαις τιμαῖς καὶ φιλοφροσίναις ὅμοιον αίτὸς τῷ Ιημοσθένει παρείγεν, άλλά καὶ προσέγετο τοίς περί Δί-

ment de Philippe qui devait consacrer la Paix d.te de Philocrate.
17. Tourres. Idoménée. de Lampsaque, élève et am d'Épicure (lequel

est mort en 270 av. J. C.).

18. Παρά τριάκοντα μόνας, sous-entenda ψήφους, 19. Εκατέρων. Démosthène et Eschine.

20. Mans, le tribunal. En français: venir d l'audience. Ch. XVII. 1. Oeder torras. Sons-entendez, pour faire la construction,

πολιτεία οὐσα devant οἰθέν ἐῶντος.
2. Εφ' ἐκάστφ, à propos de chaque chose, c'est-à-dire à propos de tout.
8. Ην λόγος αὐτοῦ. On dit indifférenment λόγος ἐστί τινος ου ἐστὶ περί rivos, il est question de quelqu'un.

4. .féxaros, lui dixième: c'est-à-dire qu'il fit partie d'une ambassade

composée de dix députés.

Huev els Manedoviar. Il s'agit de l'ambassade qui prépara la Paix de Philocrate et qui se rendit en Macédoine tout au commencement de

l'an 346 av. J. C.

6. Hoos vor exelvor loyor. Eschine, dans le discours sur l'Ambassade, \$\$ 37-38, dit justement tout le contrare: 22; 6' 713 ouer une exactement the nouns now, exaction two elequetrion bregeloei it depen o Dilinnos, adeiarno λέχθη. C'est à croire que Plutarque, ayant ce passage dans l'idee, a, par une faute de memoire, transporté à Demosthène ce qu'Eschine disait de lui-même.

<sup>16. &#</sup>x27;O de xar' Aloylvou . . lekextat. On admet anjourd'hui que le procès de l'Ambassade a été plaidé: et cela, en 344-343. Démosthène socusait Eschine d'avoir trahi ses devoirs d'ambassadeur (παραπρέσβείας), s'étant vendu à Philippe L'ambassade dont il s'agit est celle qui partit d'Athènes le 3 du mois de munychion (avril) 346 pour recevoir le ser-

Τίνην (7) καὶ Φιλοκράτην (8) μᾶλλον. 'Όθεν ἐπαινούντων ἐκείνων τον Φίλιππον, ώς καὶ λέγειν δυνατώτατον καὶ κάλλιστον οφθηναι καὶ νὴ Δία συμπιεῖν ἱκανώτατον, ἢναγκάζετο βασκαίνων ἐπισκώπτειν, ώς τὸ μὲν σοφιστοῦ, τὸ δὲ γυναικός, τὸ δὲ σπογγιᾶς εἴη (9), βασελέως δ' οὐδὲν ἐγκώμιον (10).

## CHAPITRE XVII.

Επειδή δ' εἰς τὸ πολεμεῖν ἔρρεπε τὰ πράγματα, τοῦ μὲν Φιλίπτου μὴ δυναμένου τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τῶν δ' Αθηναίων ἐγειρομένων ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους, πρῶτον μὲν εἰς Εὔβοιαν ἐξώρμησε τοὺς Αθηναίους καταδεδουλωμένην ὑπὸ τῶν τυράννων
Φελίππω(¹) καὶ διαβάντες, ἐκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας(²). Δεύτερον δὲ Βυζαντίοις ἐβοήθησε καὶ

8. Kal Piloxpátny. Philocrate, du dème d'Hagnonte (Ayrous, en Attique), et eur influent du parti macédonien, de mœurs décriées. C'est sur sa poposition que les Athéniens entamèrent en 346 des négociations avec hilippe en vue de la paix. Le traité qui en résulta porte son nom.

<sup>7.</sup> Toùs περί Λίσχίνην. Οἱ περί τινα, pour désigner la personne seule de nt le nom suit περί, est un hellénisme fréquent chez les auteurs de la décadence. La nuance du grec ici peut être conservée à peu près en français: les Eschine et les Philocrate (Eschine, Philocrate et les autres de leur parti).

<sup>9.</sup> Τὸ δὲ σπογγιᾶς εἰη. Là encore Plutarque semble se souvenir vaguement inexactement de deux passages du plaidoyer d'Eschine dans l'affaire de inbassade. Celui-ci raconte (§§ 51-52), que, Ctésiphon ayant dit de ilippe dans l'assemblée du peuple, au retour de la première ambassade, ril était beau, doué d'une excellente mémoire et habile à parler. enfin buveur. Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; au § 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant faire valoir auprès de Philippe, après avoir exposé ses titres à la nnaissance de Philippe, voulut pallier l'impolitesse qu'il avait commise l'occasion qu'on vient de dire, en s'adressant à Philippe dans les pres que voici: Οὐα εἰπον ώς καλὸς εἰ· γυνὴ γὰρ τῶν ὕντων ἐστὶ κάλτον· — οὐδ' ὡς δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιᾶς τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦ εἰναι — οὐδ' ὡς μνημονικὸς εἰ, σοφιστοῦ τὰ τοιαῦτα νομίζων ἐργολατιος ἐγκώμια εἶναι.

<sup>10.</sup> Βασιλέως δ' οὐδὲν ἐγχώμιον. Entendez: Οὐδὲν δὲ (τούτων) ἐγχώμιον (Εγχώμιον) βασιλέως.

Ch. XVII.] 1. Εἰς Εὐβοιαν ἐξώρμησε . . . Φιλίππφ. Dans la 3e Philipper, qui fut prononcée en 341, déjà Démosthène attire l'attention des Athéniens sur le danger qui résulte pour Athènes de l'établissement de tyrans dévoués à Philippe en Eubée, notamment à Chalcis et à Orée. § 27: Λὶ δ' ἐν Εὐβοία πόλεις οὐα ἤδη τυραννοῦνται, καὶ ταῦτ' ἐν νήσφ πλησίον Θη-βῶν καὶ Ἰθηνῶν; Cf. plus loin, §§ 33 et 57 à 66, et Couronne, § 301.

<sup>2.</sup> Έξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. Plutarque se souvient ici de Démosthène, Couronne, § 87: Ἐπειδη τοίνυν ἐκ τῆς Εὐβοίας ὁ Φίλιππος ὑφ' ὑμῶν

Περινθίοις ξπό τοι Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τον δίμο άφέντα την έγθραν και το μεμνήσθαι των περί τον σι μμαγικό έμαρτημένων έκατέροις πόλεμον(3), αποστείλαι δίναμιν αίτοι ία' ές έσωθησας (4), "Επειτα πρεσβείων και διαλεγόμενος τοίς "Επ λησι καὶ παροξίνων(5), συνέστησε πλην δλίγων άπαντας έπι τον Φί λιππον, ώστε σίνταξιν γενέσθαι πεζών μέν μιρίων καί πεντακι: σχιλίων, ιππέων δε δισχιλίων, άνευ των πολιτικών δινάμεων(\*] γρίματα δέ και μισθούς είσσέρεσθαι τοῖς ξένοις προθίμως. Τ Ότε καί(8) στοι Θεόφραστος, άξιούντων των στιμάχων δρισθίνα τας είσφορας, είπειν Κρωβύλον(\*) τον δημαγωγόν, ώς ου τεταγ μένα σιτείται πόλεμος (10).

Επηρμένης δέ της Ελλάδος πρός το μέλλον και συνισταμένων κατ' έθνη και πόλεις Ειβοέων, Αχαιών, Κορινθίων, Μεγαρέων Αεικαδίων, Κερκιραίων(11), δ μέγιστος έπελείπετο τῷ Διμοι

lenkadn rois uer antois, ry de notirela nat rois hunglaunai (nar dingenyana rites toizur) ὑπ ἐμοῦ z. τ. λ. La campagne en Eubée dont il s'agit id est la deuxième de celles qu'y dirigea Phocion, et doit tomber environ en 340 av. J. C.

3. Περί τον συμμαχικόν . . . πόλεμον. En 367, Chio, Byzance, Rhode et Cos s'étaient détachés de l'alliance athènienne: d'où une guerre, per dant laquelle les Athéniens éprouvèrent des pertes sensibles, et qui se termina en 355 par la reconnaissance de l'indépendance absolue des allies

4. Αποστείλαι δυναμεν αὐτοίς, ἐψ' ης ἐνωθησαν. Dêmosthène, 3º Phápa pique, § 19-20: Οἰδὶ δοκει μοι περὶ Λεορονησον νῶν σκοτεῖν οἰδὶ Βεζαν του, ἀκκ ἐπαμῖναι μὲν τούτοις, καὶ διατηρήσαι μή τι πάθωσι. En 340, les efforts de Demosthène aboutissent à la conclusion d'une alliance entre Atlanes, Byrance et plusieurs antres villes de l'Hellespont (Abydos), de Philippe met le siège devant Périntle, port de la Propontide, pus s' multanément devant Byzance. Deux escadres envoyees successivement d'Athènes, sous le commandement de Charès et de Phocion, au secours de Byzance, firent éch mer la double attaque de Ph.hppe (339).

5. Παροξύνων, sous-entendu airoύς. 6. Των ποιοτικών δυνάμεων, c'est-à dire, pour chaque ville, les troupes composees de citoyens de cette ville même, par opposition aux mercenacie

Μεγαρέας. Λεικαδίως, Κεμκυραίως (pres. page, note 4), αφ ων ωι να μεν και πεντακισχελιοι είνοι, δισχίλιοι δ' έννεις ανει τών πολιτικών δινα μέων συνήχθησαν χρημάτων δ' όσων έδυνήθην έγω πλειστών συντέλεια

Enologia.

8. One zed, c'est dans cette circonstance que, selon Théophraste, etc. 9. Kampleger, sobraquet d'Hégésippe: ef. l'avant-dermere nete du chap 11 10 the . nileane, a Bellum demenso non paser . Metaphora duch a victa servorum, quibus singulis in singulos menses dabantur quatum modal framenti, adque demensum dicebatur, at annotat Donatus ad Lerent Phormion., I, 1: Qual ille unication vix de demenso suo, etc.

11. Enqueras de . . . . Asompular. Cf. la citation de Démosthène

la note 7 ci-dessus.

σθένει τῶν ἀγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσθαι τῆ συμμαχία, λώραν τε σύνορον τῆς Αττικῆς καὶ δύναμιν ἐναγώνιον ἔχοντας, καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοκιμοῦντας ἐν τοῖς ὅπλοις. Ἡν δ' οὐ ἑάδιον ἐπὶ(12) προσφάτοις εὐεργετήμασι τοῖς περὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον τετιθασευμένους ὑπὸ τοῦ Φιλίππου μεταστῆσαι τοὺς Θηβαίους, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τὴν γειτνίασιν άψιμαχίαις ἀναξαινομένων (18) ἑκάστοτε τῶν πολεμικῶν πρὸς ἀλλήλας διαφορῶν ταῖς πόλεσιν.

## CHAPITRE XVIII.

Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος(¹) ὑπὸ τῆς περὶ τὴν "Αμφισσαν εὐτυχίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν 'Ελάτειαν ἐξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν Φωκίδα κατέσχεν, ἐκπεπληγμένων τῶν 'Αθηναίων καὶ μηδενὸς τολ μῶντος ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ βῆμα μηδὲ ἔχοντος ὅ τι χρὴ λέγειν, ἀλλ' ἀπορίας οὕσης ἐν μέσω καὶ σιωπῆς, παρελθών μόνος ὁ Δη-μοσθένης συνεβούλευε τῶν Θηβαίων ἔχεσθαι καὶ τάλλα παραθαρύνας καὶ μετεωρίσας, ώσπερ εἰώθει, ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον ἀπεστάλη πρεσβευτὴς μεθ' ἐτέρων εἰς Θήβας. "Επεμψε δὲ καὶ Φίλιππος, ὡς Μαρσύας(²) φησὶν, 'Αμύνταν μὲν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακεδόνας(δ), Δαοχον δὲ Θεσσαλὸν(¹) καὶ Δικαίαρχον(δ) ἀντεροῦντας.

Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὐ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμοὺς,

13. « 'Αναξαίνω se dit de blessures récemment fermées qu'on rouvre si on les frotte ou gratte (ξαίνω).»

Ch. XVIII.] 1. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος . . . . Le récit de tous ces événements, qui aboutirent pour Athènes à la défaite décisive de Chéronée, est raconté en détail par Démosthène dans le discours sur la Couronne 88 143-191

2. Maçovaç. Marsyas, de Pella, frère d'Antigone le Diadoque, fut élevé avec Alexandre. Il fut l'auteur d'une histoire de Macédoine depuis les origines jusqu'à l'expédition d'Alexandre le Grand en Syrie, après la fondation d'Alexandrie (331 av. J. C.). A la bataille de Chypre (306). Marsyas commandait le centre sous Demetrius.

3. 'Auvrar . . . xal Kléardoor xal Kásardoor Maxedóras. On ne saurait dire si cet Amyntas et ce Cléandre sont les mêmes qui sont connus comme compagnons d'Alexandre. On ignore quel est ce Cassandre, qu'il ne fant pas confondre avec Cassandre (le fils d'Antipater) qui devint plus tard roi de Macédoine.

4. Δάοχον . . . Θὲσσαλόν. Cf. Démosthène, sur la Couronne, § 295: Ἐξαπατώντες καὶ διαφθείροντες, ἕως δούλους ἐποίησαν, Θετταλοὺς Δάοχος, Κινέας, Θρασύδαος.

b. Anadapyov. Personnage inconnu d'ailleurs.

<sup>12.</sup>  $E\pi l$ , à la suite de.

#### CHAPITRE XIX.

The to the series when the is the series the Ellidon is an or the transfer the contract of the

A 12% character of the control of th

The state of the s

The state of the s

the second secon

A TO TO STATE STORY OF PER

αναφαίνειν, εν οξς ή τε Πυθία δεινά προύφερε μαντεύματα, καὶ χρησμός ήδετο παλαιός εκ τῶν Σιβυλλείων(2)

Της επί Θερμώδοντι μάχης απάνευθε γενοίμην, αλετός εν νεφέεσσι και ή έρι θη ήσασθαι(8).
Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλε.

Τὸν δὲ Θερμώδοντά φασιν εἶναι παρ' ἡμῖν ἐν Χαιρωνεία ποταμὸν μικρὸν εἰς τὸν Κηφισὸν ἐμβάλλοντα. Ἡμεῖς δὲ νῦν μὲν οὐδὲν οῦτω τῶν ξευμάτων ἴσμεν ὀνομαζόμενον, εἰκάζομεν δὲ τὸν καλούμενον Αἵ μο να Θερμώδοντα τότε λέγεσθαι καὶ γὰρ παραφεξεῖ παρὰ τὸ Ἡράκλειον, ὅπου κατεστρατοπέδευον οἱ Ἑλληνες καὶ τεκμαιρόμεθα τῆς μάχης γενομένης αξματος ἐμπλησθέντα καὶ νεκρῶν τὸν ποταμὸν ταύτην διαλλάξαι τὴν προσηγορίαν. Ὁ δὲ Δοῦρις (4) οὐ ποταμὸν εἶναι τὸν Θερμώδοντά φησιν, ἀλλ' ἱστάντας τινὰς σκηνὴν καὶ περιορύττοντας ἀνδριαντίσκον εὐρεῖν λίθινον, ὑπὸ γραμμάτων τινῶν διασημαινόμενον ὡς εἶη Θερμώδων, ἐν ταῖς ἀγκάλαις φέροντ' ᾿Αμαζόνα τετρωμένην (5) · ἐπὶ τούτω δὲ χρησμὸν ἄλλον ἄδεσθαι (6) λέγοντα

Τὴν δ' ἐπὶ Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν ὅρνι τηνεί $\binom{T}{I}$  τοι χρέα πολλὰ παρέσσεται ἀνθρώπεια.

10 Δίετὸς, νεφέεσσι (pour νέφεσι), ήέρι, θηήσασθαι (pour θεάσασθαι), formes de la langue épique. Quant au sens, entendez: ωστε θεάσασθαι,

pour le voir en aigle, du haut des airs.

<sup>5</sup>. Ανδριαντίσχον εύρειν λίθινον . . . . φέροντ' Αμαζόνα τετρωμένην. C'était, » dit Dübner, «le dieu du fleuve Thermodon qui coule dans la Ppadoce et arrose la plaine de Thémiscyre, habitée par les Amazones;

il s'appelle aujourd'hui Tenneh.

6. Αιδεσθαί dépend encore de Λοῦρίς ψησι.
7. Τηνεί. Les Doriens disaient τῆνος pour ἐχεῖνος, et τηνεί pour ἐχεῖ. Quant παρέσσεται, c'est une forme poétique pour παρέσται.

<sup>2.</sup> Tà Σιβυλλεία, recueil de prophéties de sibylles. Il faut observer que la Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes, qui ne dévoilait l'avenir que lorsqu'elle était assise sur son trépied, n'était pas une sibylle: l'inspiration des sibylles venait de l'eau de certaines sources dont elles buvaient, et cette inspiration était permanente.

<sup>4.</sup> Ο δὲ Λοῦρις. Duris, tyran de Samos. Son frère Lyncée remporta une fois à Athènes, au concours de comédie, la victoire sur Ménandre († 292). La principale œuvre de Duris était une histoire de Grèce et de Macédoine, en vingt et quelques livres, qui partait de la mort d'Épaminondas et allait jusqu'après la mort de Lysimaque († 281).

5. Ανδριαντίσχον εὐρεῖν λίθινον . . . φέροντ' Αμαζόνα τετρωμένην.

#### CHAPITRE XX.

Ταίτα μέν οιν όπως έχει, διαιτίσαι γαλεπών ό δέ Δικ λέγεται τοις των Ελλήνων βπλοις έπτεθαροικώς, ναί ίπο δώμις και προθυμίας ανδρών τοσούτων προκατούς πολεμίους αιρομενος(1), οίτε γρησμοίς έταν προσέγει μαντείας άκοίειν, άλλά καὶ τίν Πιθίαν ξπονοείν ώς σι σαν (3), αναμιμείσκων Έπαμεινώνδοι (4) τούς Θιβαίοις nhing tois Adipaines, wis excivor tà toraita nave έγούμενοι προφάσεις έχρωντο τοῖς λογισμοῖς(5).

Μέχρι μέν ουν τούτων άνηρ ην άγαθός ' έν δε τη με οι δέν οιδ' διιολογοίμενον έργον οίς είπεν αποδειξάμε λιπών την τάξιν, ἀποδράς αισχιστα και τὰ διπλα δίε! . την επιγραφήν την ασπίδος, ώς έλεγε Πιθέας, αίσχι». γραμμένην γρισοίς γράμμασιν ΑΓΑΘΗΙΤΥΧΙΙΙ(7).

Παραιτίκα μέν ούν έπὶ τη νίκη διὰ την γαράν Φε βρίσας και κωμάσας επί τούς νεκρούς μεθύων(8)

Ch. XX.] 1. Anungos ... algoueros, c'est-à-dire algoueros

2 Hoosexur (sous-entendu ror roir), faire attention à. 3. The Hediar ingrosir is grannizovane. Plutarque re: sage d'Eschine, contre Clesiphon, § 130, qui commence προέλεγον, οὐ προσήμαινον ημίν οἱ θεοὶ φελαξαπθαι κτλ., ε τ. par ces mots: Δημοσθένη, δὲ ἀντέλεγε φελιππίζειν την ΙΙΕ...

4. Enquervoivoov. Epaminondas, le plus grand général de l'histoire de Thebes, mort à Mantinee, au milieu de la viportait sur les Lacèdemoniens, en 362 av. J. C., âgé d'er

5. Araumyrosaur. ... Experio tois loyanois. Fin to comme ces deux grands personnages là avoient tous ours prophèties n'estoient autre chose que converture de que sans y avoir asgard ils avoient tous ours fait les chos

7. Ayaby regg, formule de bon augure, qu'on gra

autres usages, en tête des décrets du peuple à Atlante procher la formule latine: Quod felix finistamque set.

8. Huquialen ure orr.... nedvoir. Deux traditions l'antiquité sur l'attitude de l'hilippe après la victoire des contracte de l'actions l'actions de l'acti dore et autres auteurs rapportent aussi celle dorit le l'echo. L'autre, représentee pour nous par Élieu. Théopompe, qui avait retracé l'histoire de ces temps favorable à Philippe: Ita vicit ut victorem nemo sen inter tacitam luctitium et dolorem histium temper avait. exultasse neque apud victos insultasse videretur. (Jus.

 $\tau_{0\tilde{v}}$  Δημοσθένους ψηφίσματος (9) πρὸς πόδα διαιρ $\tilde{w}$ ν(10) καὶ <sup>έ</sup>ποχρούων(11)·

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς τάδ' είπεν (12).

Ένηψας δε και το μέγεθος του περιστάντος αυτον άγωνος έν "Ψ λαβών, ἔφριττε την δεινότητα καὶ την δύναμιν τοῦ φήτορος, έν μέρει μιχρῷ μιᾶς τμέρας τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας χαὶ τοῦ σώ- $\mu \alpha \tau o \varsigma(^{18})$  αναρρίψαι( $^{14}$ ) πίνδυνον αναγκασθεὶς  $\tilde{v}\pi$  αὐτοῦ.

Δετκετο δ' ή δόξα μέχρι τοῦ Περσῶν βασιλέως κάκεῖνος ἔπεμψε τοίς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν (15) γράμματα καὶ χρήματα (16) Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνφ μάλιστα τῶν Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυναμένω καὶ κατασχεῖν ταῖς Ελληνικαῖς ταραχαϊς τὸν Μακεδόνα. Ταῦτα(17) μὲν οὖν ὕστερον ἐφώρασεν Αλέξανδρος, εν Σάρδεσιν επιστολάς τινας ανευρών τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πληθος τῶν δοθέντων αὐτῷ χρημάτων(18).

### CHAPITRE XXI.

Τότε δὲ τῆς ἀτυχίας (1) τοῖς Ἑλλησι γεγενημένης οἱ μὲν ἀντι-

10. Πρός πύδα διαιρών, ad pedem dividens, en le scandant.

12. Δημοσθένης . . . . είπεν. Ces mots se trouvent former un vers iambique tétramètre catalectique.

13. Τοῦ σώματος, le corps, c'est-à-dire la vie.

14. Αναρρίψαι. Pour le sens de ce mot, comparez la traduction que donne Plutarque de la parole de César au passage du Rubicon: 'Ανερρίφθω zúsos (Plutarque a adopté la variante jacta alea esto).

15. Επὶ θάλασσαν dépend directement de ἔπεμψε (non de τοις σατράnais). Entendez: à la côte d'Asie Mineure. Les satrapes de cette région

s'appelaient of επί θαλάττη σατράπαι.

16. Γράμματα και χρήματα sert à la fois de régime à ἔπεμψε et à δι-Sorai.

17. Tavra, ces choses-là, cette affaire.

<sup>9.</sup> Τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος. Il s'agit du décret, voté par le peuple sur la proposition de Démosthène, qui déclarait la guerre à Philippe. Voyez Démosthène, Couronne, § 179.

<sup>11.</sup> Υποχρούων, en battant la mesure. (Les vers grecs ou latins se récitaient en cadence.) Comparez l'expression de Sénèque: pedem supplodere.

<sup>18.</sup> Δηλούντα το πλήθος των δοθέντων αὐτῷ χρημάτων. On voit par Philostrate (Vies des sophistes, p. 538) que les rhéteurs grecs avaient tiré de cette tradition deux matières de discours: 1º Δημάδης άγει ξηλ τὸν Δημοσθένην ταλάντων πεντήχοντα δωροδοχίαν, ώς Αλεξάνδρου τοῦτο Αθηναίοις ξχ των Λαρείου λογισμών ξπεσταλχότος (Démade intente contre Démosthène une accusation de corruption, Alexandre ayant envoyé la preuve, extraite des registres de Darius, qu'il avait reçu du grand roi 50 talents); 2º Défense de Démosthène (Λημοσθέγης έξομνύει την δωροδοχίαν).

unditer inevol bitooes Exendairores (2) to Jenog Beret vare vicialor (3) erdiras (4) xai poque el actor o de dinos or minor roitor à télever (5), alla roi timer dittéles cai apora Loi us on al Sic. on el vour, ele tir nolitico, Gote va, tor botin iz Xagowrias zomoBirtur zei Bantoninor (6) tor in tak erdodour Evavor el veir à videncer (1), où va verses oid à erron gepoor to gendefizie, de jouger van tou polit(\*) Gen con coc dila til tinar neltota val zoonele tor olafor hor budgizri aeros to ni neranikeoda vois orndedordernivors (9) Tis niv of Logor class is humbered, told di Pregionagio nig cartis, all in mioni (10) rein gifter "caster bis ouger (11), Esouricontrol rir Bior Sainora zai tir tizir (12. Fing ci Dig ave Davoras De Li vior telectioarene. Lieberrine de tij negi Naipineiar en

Aureazeinler, moliebantur.

4. L'aires, des actions en reddition de compte Infancer: sous entenda for figuous sair

7. For . . . Everor street instruction Plutarque emprunte ces detail aux §\$ 248, 249 et 285 du discours de Démosthène sur la Couronne.

8 Tou; odri, declame Amyot: « Ainsi que Theopompus . . le presch magnifiquement >

Toi, ocuse lo iccusmo, les choses delphérées dans l'assemblée it peuple, en commun avec Demosthene Cf occesionariran note 10 d chap, xviii.

10. Er ulan « Viersim, per rices, modo hune modo alism decreti and

torem adscribebat. Vovez au chapitre précédent l'intitulé du decret d' Demosthene, que Phaippe scande comine un vers. 4 quantos ou fre de gioun Engouger orone, mettre son nom en tête d'un proposition. notre temps, on le met au bout, et cela s'appelle al re signer

12 Transporter : . . . . . . . . . . Eschine rapporte le même fatt de la même crainte, mais en changeant les rôles; et il parle aussi de la mauraise fortune qui semblait attachee à Demosthene (Contre Crosphor \$5 159 et 157) Yusi, de nate mer tor, tomtor; years; apres (heranes ord fri zu Beginnura eliere ro .traunderor; brijougere ornum Il adjur les Atheniels, the January and the right the annimomental decime e it bowsto gran, agim

<sup>2.</sup> Erensairoires. Cf. au chap survant, p. 856, l. 4, Priazipiar re 1420W.

<sup>6.</sup> Lore rat darny . . . . Sarroufren Cetait la continne à Athènes qu les restes des guerriers tombes sur le champ de bataille fussent, quan cesa était possible, rapportes dans la patrie, on les enterrait alors, e grande pompe, aux frais du tresor puboc, dans le champ appelle le Ci ramque exteriour, sur la voie sacree d'Athens à Éleusis, et un oratez pronoccait leur oraison funchre (Furnques). Il faut lire à ce propos l'enap 34 du second livre de Thucydide.— Le discours prononce par IN mosthene lors de la ceremon e des guerriers morts à Chéronée ne s'es pas conserve: ce n'est point l'étitagies, peu authentique, qu'en trouv dans la collection des cenvres démosthemques

τυχές χρόνον ου πολύν ἐπιβιώσας (18) · καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ τελευταίς τῶν ἐπιῦν ὁ χρησμὸς ἀποθεσπίσαι ·

Κλαίει ὁ νιχηθείς, ὁ δὲ νιχήσας ἀπόλωλεν.

# CHAPITRE XXII.

Εγνω μέν οὖν κρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης προκαταλαμβάνων δὲ τὸ θαρρεῖν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Αθηναίους (¹), προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλὴν, ὡς ὄναρ ἔωρακῶς (²), ἀφ' οὖ τι μέγα προσδοκᾶν (³) Αθηναίοις ἀγαθόν καὶ μετ' οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες (¹). Εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν (⁵). Καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς Αἰσχίνης φησὶ (³) λοιδορῶν ἐπὶ τούτω καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν ἀγεννὴς καὶ μαλακὸς, εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς οδυριοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δὲ ἀλύπτος φέρειν ταῦτα καὶ πράως ἀπεδοκίμαζεν.

Εγω δ', ως μεν επί θανάτψ βασιλέως ήμερως ούτω καὶ φιλανθρώτε ως εν οίς ηθτύχησε χρησαμένου πταίσασιν αθτοίς (1) στεφα-

2. Ως ὄναρ έωραχώς dit la même chose que s'il y avait ὄναρ έωραχέναι

<sup>13.</sup> Χρόνον οὐ πολύν ἐπιβιώσας. Chéronée est en 338; Philippe est assassiné Par Pausanias en 336.

Ch. XXII]. 1. Πυσκαταλαμβάνων, voulant obtenir d'avance, τὸ τοὺς 'Αθηναίους ἐπὶ τὰ μέλλοντα θαρφείν, que les Athéniens prissent confiance dans l'avenir. Comp. Amyot: «Il voulut prevenir à donner au peuple bonne esperance de l'advenir.»

<sup>3.</sup> Sous-entendez ην devant προσδοχάν, était à attendre.

<sup>4.</sup> Οξ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγελλοντες. Cf. le récit, un peu différent, d'Eschine (Contre Ctésiphon, § 77): Ούτος . . . ὁ τηλικοῦτος τὸ μέγεθος κόλας πρῶτος διὰ τῶν κατασκόπων τῶν παρὰ Χαριδήμου πυθόμενος τὴν Φιλίππου τελευτὴν, τῶν μὲν θεῶν συμπλάσας ἐαυτῷ ἐνύπνιον κατεψεύσατο, ώς οὐ παρὰ Χαριδήμου τὸ πρᾶγμα πεπυσμένος, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Αθηνᾶς. κτλ.

<sup>6.</sup> Ως Αλσχίνης φησί. Voici la citation exacte d'une partie du texte (Ctésiph., §§ 77-78) que rappelle Plutarque: Εβδόμην δ'ημέραν της θυγατιρός αὐτῷ τετελευτηχυίας, ποὶν πενθησαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι, στεφανωσάμενος καὶ λευκήν ἐσθητα λαβῶν, κτλ. — Ὁ γὰρ μισότεχνος καὶ πατὴρ πονηρὸς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγὸς χρηστὸς, οὐδ' ὁ τὰ φίλτατα καὶ οἰχειότατα σώματα μὴ στέργων κτλ.

<sup>7.</sup> Βασιλέως ήμερως ούτω και φιλανθρώπως χρησαμένου πταίσασιν αὐτοίς.

πολιτευόμενοι φήτορες επεμβαίνοντες (2) σχεύαζον (3) εὐθύνας (4) χαὶ γραφάς ἐπ' ι μόνον τούτων απέλυσεν (5), αλλα καὶ τιμι λούμενος αθθις, ώς εθνουν, είς την πολιτι έχ Χαιρωνείας χομισθέντων χαί θαστ ανδράσιν έπαινον είπειν απέδωκεν (7). φέρων το συμβεβηχός, ώς γράφει χαί άλλα τῷ τιμαν μάλιστα καὶ κοσμείν τὸ το μη μεταμέλεσθαι τοίς συμβεβοι λόγον είπεν ο Ακμοσθένκς, τοις δέ τ έν μέρει (10) τών γίλων έναστον έ.: των ίδιον δαίμονα χωὶ την τύχην (12 λίππου τελευτήσαντος. Έτελεύτισ

11:11 i iù ....(16) work xiny es oute Jeis δ αγών (17)

2. Έπεμβαίνοντες. Cf. au chap. se TEXOW.

3. Kareazevaçor, moliebantur.

4. Eùdiras, des actions en reddi-

5. 'Απέλυσεν: sous-entendu τον

6. Даге кай бацый . . . . Эпяти les restes des guerriers tombés » cela était possible, rapportés da grande pompe, aux frais du tre ramique extérieur, sur la voie prononçait leur oraison funèhr chap. 34 du second livre de l' mosthène lors de la cérémoni. pas conservé: ce n'est point

magnifiquement. >

9. Τοίς συμβεβουλευμένο peuple, en commun aver chap. xvni.

10. Ev uégei. « Vicine torem adscribebat.»

11. Επέγραφεν. Vo Démosthène, que Philiφισμα έπιγράφειν δν notre temps, on le in

12. Έξοιωνιζομένος 👅 la même crainte, mi mauvaise fortune §§ 159 et 157): "Y ουδ' έπι τα ψημέσε 🖚 les Athéniens. ανθρώπω αυλάξασω

Desired of a large

on les prisonniers atle .....ons onéreuses pour cet

coultre ce qu'il y a de l .z. · (Amyot)

antique, recevoir le droit de cité : == exemple, le voyageur Polémon en mayen de Samos, de Sicyone et are caupen de sa patrie.

caure qu'un autre l'eut tué.

7. Tor . . . Επαινον είπει : same que c'est le fait d'une âme, etc. aux §§ 248, 249 et 285 du

m m se sepportent pas à Démosthène,

Parera. Les sens est: Pri**maibus quasi** fulcientem et es sees entendre un mot comme **λ τεκές αρτός έπαν**έχοντα.

h texte. La phrase qui reste our par des mots donnant un ur intérieure sous u pe invais commencer à peu près dans amporte ainsi conserve sa di-

- - mare a narra enpeiv, xth.)

Les représentations scéniques, en a la ive catre les chorèges (ou imprece es es qui avaient lieu à certains a l'acteur et au poète

τεριορᾶν ἀπαρη
τεριορᾶν ἀποθη ἐπὶ τὰ

τεριοραν τοριορούν εἰπεῖν

τοῦς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν

τον(20).

## RE XXIII.

\* ---

Ιημοσθένους αναροιπίζοντος αὐτὰς, μεν ἐπέθεντο τῆ φρουρῷ(¹) καὶ πολμιοσθένους αὐτοῖς συμπαρασκευάσαντος, 
πντες μετ' αὐτῶν παρεσκευάζοντο. Καὶ τὸ 
βένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ασία στρατηγοὺς 
κὸν ἐκεῖθεν πόλεμον ἐπεγείρων Αλεξάνδρω, 
κρν(8) ἀποκαλῶν αὐτόν(4). Ἐπεὶ μέντοι, τὰ 
θέμενος(6), παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως 
ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Αθηναίων

or. On dit de même en français, dans la langue de la peindurs.

avant en ce discours hors du fil de l'histoire, c'est que je chines attendrit le cueur à plusieurs, et les amollit de comminine sans propos en cest endroit de son oraison.

in Thèbes au lendemain de Chéronée. Le soulèvement de Thèbes en l'année 335 av. J. C.

κίδα. Comp. Vie d'Alexandre, § 11: ('Αλέξανδρος) εὐθὺς ήγε διὰ την δύναμιν εἰπών ὅτι Δημοσθένει παῖδα μὲν αὐτὸν, εως ήν ἐν μοῖς καὶ Τριβαλλοῖς, ἀποκαλοῦντι, μειράκιον δὲ περὶ Θετταλίαν γενότι, βούλεται πρὸς τοῖς Δθηναίων τείχεσιν ἀνήρ φανήναι.

... Μαργίτης est le héros d'un poème attribué à Homère; c'est un me qui se mêle de tout et n'est bon à rien: Πόλλ' ἡπίστατο ἔργα, κα-κος δ' ἡπίστατο πάντα.»

4. 'Αποχαλών αὐτόν. Cf. Eschine (Contre Ctésiphon, § 160): Ἐπωνυμίαν β' Αλεξάνδοφ Μαργίτην ετίθετο.

5. Τὴν χώραν, c'est-à-dire la Macédoine.
6. Θέμενος. Entendez comme s'il y avait θέμενος εὐ. Amyot: «Ayant donné bon ordre aux affaires de dedans son royaume.»

νηφορείν καλώς είχε καὶ θύειν, οὐκ αν νεμεσητῷ(8) καὶ ἀγεννὲς(9) ζῶντα μὲν λίτην(10), πεσόντος(11) δ' ὑφ' ἐτέρου μιὶ ἀλλ' ἐπισκιρτᾶν τῷ νεκρῷ καὶ παιωνί γαθήσαντας(12). "Ότι μέντοι τὰς οἴκοι μοὺς ἀπολιπών ταῖς γυναιξὶν ὁ Δημορείν ῷειν ῷετο, ταῦτ' ἔπραττεν, ἐπαινι ἀνδρώδους ψυχῆς(18), ἀεὶ πρὸς τοὶ οἰκεῖα πράγματα καὶ πάθη τοῖς ἱ τηρεῖν τὸ ἀξίωμα πολὺ μᾶλλον καὶ τυραννικῶν προσώπων, οῦ λῶντας ἐν τοῖς θεάτροις ὡς ι ἀπαιτεῖ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν

τους Τλέξο τους Τλέξο τους Τλέξονδο τους Τδυμενείς (= π. τλείστοι καὶ δος π. ποσθένην, Πολύει Ποιφοκλέα (18),

Après Chéronée, Philippe av niens et conclu la paix avec ville.

8. Πρὸς γὰρ τῷ νεμεσητος cruaulté subjette à estre

9. 'Αγεντές, sous-ent. ε 10. Ποιείσθαι πολέτητ. ι dans une ville étrangère : à laquelle on appartena.. (vers 200 av. J. C.), d'Athènes, sans cesser .

11. Medório; (géniti

(Amyot.) 12. Ωσπερ αυτο

18. Tiseum .
14. Istiuera

partem ubi est lorantror, et ; mais à rerà se

15. Example vata negotia e sustinente m tire y juante.

suspend ...
sens co
rising
ces
guit

ex seuis.

Thebes par Alexandre, que se sere ville, eut lieu en octobre 33%.

rovee i Alexandre avant, et non pas apris

Les le la Béotie, peu éloignée des frontières

- πν τηευβείαν αφήχεν. Cf. Eschine (Contro ... παιο και cf. la note 2 du pres. chap.) το τρώτοι ... ποια εκήμας ην το στρατοπεδον, ποεσβειτης παιαθενής, αποδηκές έχ μέσου τοῦ Κιθατρώνου.

and it map. X.

pour in chap. X.

pour le contemporare de Périclès, qui a etc

anonyme, le contemporare de Périclès, qui a etc.

cargie, ils le Lycophron, du dême de Boutades, c'un stiques le seul des hommes politiques éminous autique et neble famille athénienne, sa neves Boutes, descendant ou fils d'Erechthère, pagnatur le nem d'Erechthère. Il doit être de la remaine le la politique extérieure qu'apres anaixes teurs ans à partir de cette même autiques les inauces le la republique athènie une partir de seul même attendant les inauces par farent effectues de son de la respectation de la descendant de

Τι ()τε καὶ τὸν περὶ τῶν

Τοῦς δήμφ ἃ τοῖς λύκοις

Τοῦς μὲν εἴκασε καὶ τοὺς

Τοῦς μὲν οῦν δ' Αλέξανδρον

Τοῦς μενοεν. "Ετι δ' « ὅσπερ » ἔφη

Γριβλίφ δεῖγμα περιφέρωσι, δι'

Πιράσκοντας, οὕτως ἐν ἡμῖν λαν
Μιδόντες.» Ταῦτα μὲν οὖν Αριστό
Πιράδης λαβών (24) πέντε τάλαντα

Πλόγησε πρεσβείσειν καὶ δεήσεσθαι τοῦ

Τι εἴιε τῆ φιλία πιστείων, εἴτε προσδοκῶν

Πιερ λέοντα φόνου κεκορεσμένον. "Επεισε δ'

plus tard, lorsque tout était rentré dans le calme. Lycuren 324.

www. Sur Démon, voy. le chap. xxvii.

cours de Démosthène. On manque de renseignements sur cet homme

Accidquer. Charidème, d'Orée (Eubée), chef de bandes mercenaires it it d'abord au service des ennemis d'Athènes, puis à celui d'Athènes, est peut-être identique au Charidème dont il est ici question. Sur l'ui-ci, voyez, en tout cas, le passage d'Eschine cité note 4 du chap. xxii. Alexandre consentit à ce que les Athéniens ne le lui livrassent pas, et près l'avoir d'abord bien accueilli, finit, à la suite de certaines intrigues, par le faire mettre à mort (333 av. J. C.). — Ailleurs (Vie de Phocion, xvii) Plutarque, mentionnant trois ou quatre des orateurs désignés par Alexandre, cite parmi ceux Hypéride, ici omis.

22. Μαχεδόνα μονόλυχον. Démosthène appelait Alexandre le loup solitaire de Macédoine. — «Alias vocantur μονοπείραι et μόνιοι, genus luporum sævissimum et immansuetum, qui non, ut cæteri, turmatim, sed seorsim prædam venantur. Ανθοωποφαγούσι μᾶλλον οἱ μονοπείραι τῶν λύχων (Aristot. Histor. animal. lib. VIII, chap. v).»

23. Actorópoulos à Kassandrie, Aristobule écrivit, dans sa vieillesse, à Cassandrie, ville fondée en 315 sur l'emplacement de l'ancienne Potidée, dans la presqu'île de l'allène (Macédoine), une histoire d'Alexandre à partir de la bataille d'Ipsus, dans laquelle il s'était attaché surtout à exposer la géographie physique et à décrire les mœurs des pays conquis par Alexandre; il avait fait avec lui la campagne de l'Inde. Aristobule est une des deux principales sources d'Arrien dans son Anabase.

24. - Iαβών, c'est-à-dire ayant accepté.

- ες τισατη τοὶς ἄνδρας (26) ὁ Φωκίων (27) καὶ διήλ-

#### CHAPITRE XXIV.

τονος δε Μεξάνδρου, μεγάλοι μεν ήσαν οδυοι(1), τα— 1
... τρατιενί<sup>2</sup>) ὁ Πημοσθένης. Κινουμένω δ' Αγιδι τι— 2
... του 'ραχια συνεκινήθη πώλιν, εδε' έπτηξε, των μεν Αθη— 2
... πινεξαναστάντων, τοῦ δ' Αγιδος πεσόντος καὶ τῶς δ
... πινειν συντριβέντων(3).

s tree e, sous entendu rov Alegardoor.

LA VII. Mern, c'est-à-dire l'hocion et Démade.

me com comme seruit raveiros) Ergairer, etait humble, abaissé;

and there bus a dit Amyot

A least the late of the late o

ton no request young xara Arquegorras. Clisiphon avait proa restricted or. Is line attaqua l'auteur de cette propoa pro- est post e directionnent à la legante. Cette accusation
a pro- est post e directionnent à la legante. Cette accusation
a pro- est post e directionnent à la legante. Cette accusation
a pro- est post e directionnent à la legante. Cette accusation
a pro- est l'archimite d'hymnelos, en 337-336 av. J. C. (et ton,
copies seus l'archimite Chorendas, coàsil. l'annie d'avaitti
a restricted de voit que area déva est une façon de parler
a seus l'archimite de voit que area déva est une façon de parler

βόητος (5) διά τε την δόξαν τῶν λεγόντων καὶ την τῶν δικαζόντων εὐγένειαν, οἱ τοῖς ἐλαύνουσι τὸν Δημοσθένην τότε πλεῖστον δυναμένοις καὶ μακεδονίζουσιν οὐ προήκαντο την κατ' αὐτοῦ ψηφον (6), ἀλλ.' οὕτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ώστε τὸ πέμπτον μέρος
τῶν ψήφων Λἰσχίνην μη μεταλαβεῖν (7). Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐκ τῆς
πόλεως εὐθὺς ῷχετ' ἀπιων καὶ περὶ Ῥόδον καὶ Ἰωνίαν σοφισεεύων (8) κατεβίωσε.

## CHAPITRE XXV.

Πλετ' οὐ πολὺ δ' 'Λοπαλος(¹) ἦκεν ἐξ 'Λυίας εἰς 'Λθήνας ἀποΘες 'Λλέξανδορν, αὐτῷ τε πράγματα συνειδώς πονηρὰ δι' ἀπιστέαν, κἀκεῖνον, ἤδη χαλεπὸν ὄντα τοῖς φίλοις, δεδοικώς. Κατασυγόντος δὲ πρὸς τὸν δῆμον αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν χρημάτων καὶ
τῶν νεῶν αὐτὸν παραδιδόντος, οἱ μὲν ἄλλοι ἡτορες εὐθὺς ἐποαλμιάσαντες πρὸς τὸν πλοῦτον ἐβοήθουν καὶ συνέπειθον τοὺς
Αθηναίους δέχεσθαι καὶ σώζειν τὸν ἰκέτην. 'Ο δὲ Δημοσθένης,
στρῶτον μὲν ἀπελαύνειν συνεβούλευε τὸν 'Λοπαλον, καὶ φυλάττεσθαι μὴ τὴν πόλιν ἐμβάλωσιν εἰς πόλεμον ἐξ οὐκ ἀναγκαίας
καὶ ἀδίκου προφάσεως(²) · ἡμέραις δ' δλίγαις ὕστερον, ἐξεταζομέ-

<sup>5.</sup> Γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περιβόητος. «Beaucoup d'auteurs Parlent du retentissement extraordinaire de cette cause. Cicéron avait traduit (librement, non ut interpres, sed ut orator) en latin les deux harangues d'Eschine et de Démosthène, mais il ne nous en reste que la belle préface du traducteur, sous le titre: De optimo genere oratorum.»

<sup>6.</sup> On interprète ainsi ces mots: «Τὴν κατ' αὐτοῦ ψῆφον est dit avec concision pour οὐ προήκαντο (de προΐημι) τὴν ψῆφον ώστε γενέσθαι κατ' αὐτοῦν -

<sup>7.</sup> Το πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Λίσχίνην μὴ μεταλαβείν. L'accusateur qui ne réunissait pas au moins la cinquième partie des voix en sa faveur était frappé d'une amende de 1000 drachmes, et déchu du droit d'intenter à l'avenir aucune autre accusation.

Β. Σοιμιστεύων, enseignant la rhétorique.

Ch. XXV]. 1. Λοπαλος. Diodore de Sicile, xvII, 108: Λοπαλος δὲ τῶν ἐν Βαβυλῶν θησαυρῶν καὶ τῶν προσόδων τὴν ψυλακὴν πεπιστευμένος, ἐπειδὴ τάχεστα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἐστράτευσεν, ἀπέγνω τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ, δοὺς Τὰ αὐτὸν εἰς τρυφήν, .... πολλὰ τῆς γάζης ἀκρατεστάταις ἡδοναῖς κατανήλωσεν ... Τοῦ δ' ᾿Λλεξάνδρου μετὰ τὴν ἐξ Ἰνδῶν ἐπάνοδον πολλοὺς τῶν σατραπῶν κατηγορηθέντας ἀνελόντος, ψοβηθεὶς τὴν τιμωρίαν, καὶ συσκευασάμενος ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακισχίλια, μισθοφόρους δ' ἀθροέσας ἐξακισχιλίους, ἀπῆρεν ἐκ τῆς ᾿Ασίας καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν ᾿Αττικήν. Οὐδενὸς δ' αὐτῷ προσέχοντος, τοὺς μὲν μισθοφόρους ἀπέλιπε περὶ Ταίναρον τῆς Δακωνικῆς, αὐτὸς δὲ μέρος τῶν χρημάτων ἀναλαβών ἰκέτης ἐγένετο τοῦ δήμου.

<sup>2.</sup> Πρόφασις passe quelquefois du sens de prétexte à celui de motif.

ἀπολογεῖσθαι καὶ πείθειν (17) οὐκ ἐιῶντος, ἀλλὰ χαλεπαίνοντος καὶ θορυβοῦντος, ἀναστάς τις ἔσκωψεν εἰπών: «Οὐκ ἀκούσεσθε, εἰ ἀνόρες Αθηναῖοι, τοῦ τὴν κύλικα ἔχοντος (18);» Τότε μεὰ οὐν ἀπέπεμψαν ἐκ τῆς πόλειος τον Αρπαλον, δεδιότες δὲ μὴ λύγον ἀπαιτῶνται τῶν χρημάτων (10) ἃ διηρπάκεισαν οἱ δήτορες, ζήτησιν ἐποιοῦντο νεανικὴν (20), καὶ τὰς οἰκίας ἐπιόντες ἡρεύνων, πλὴν τῆς Καλλικλέους τοῦ Αρρενίδου (21) μόνης τὴν δὲ τούτου νεωστὶ γεγαμηκότος οὐκ εἴασαν ἐλεγχθῆναι, νύμφης οὔσης ἔνδον (22), ώς ἰστορεῖ Θεόφραστος.

# CHAPITRE XXVI.

Ο δὲ Δημοσθένης δμόσε χωρῶν (1) εἰσήνεγκε ψήφισμα τὴν ἐξ Αρείου πάγου βουλὴν (2) ἐξετάσαι τὸ πρᾶγμα καὶ τοὺς ἐκείνη δόξαντας ἀδικεῖν δοῦναι δίκην. Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνης καταψηφισαμένης, εἰσῆλθε μὲν εἰς τὸ δικαστήριον (8), ὀφλών δὲ πεντήκοντα ταλάντων δίκην καὶ παραδοθεὶς (4) εἰς τὸ δεσμιστήριον, αἰσχύνη τῆς αἰτίας φησὶ (5) καὶ δι' ἀσθένειαν τοῦ

<sup>17.</sup> Πείθειν. Il ne faut pas oublier que, par exemple, πείσας τὸν δημον veut dire «ayant parlé au peuple, l'ayant harangué» (sans l'idée qu'on a ou qu'on n'a pas obtenu son suffrage).

<sup>18.</sup> Τοῦ τῆν κύλικα ἔχοντος. Dans les festins, la coupe passait de main en main et le tour de chanter était toujours à celui qui l'avait (c'est ce qui s'appelait κυλικηγορείν).

<sup>19.</sup> Απαιτώ λόγον, je demande compte; ἀπαιτοῦμαι λόγον, on me demande compte.

<sup>20.</sup> Νεανικήν en parlant d'une perquisition prend le sens de faite avec

<sup>21.</sup> Mallixléous vou Appentson. Ce Calliclès faisait la banque: à cela se borne ce qu'on sait sur son compte.

<sup>22.</sup> Την δε τούτου νεωστὶ γεγαμηχότος . . . ουσης ενδον. «Vide verecundiam Atheniensium. Et Ulpianus libro II Pandect.: «In jus, inquit, vocari non debet, qui uxorem ducit.»

Ch. XXVI.] 1. 'Ομόσε χωρῶν, allant au-devant, se portant en avant (style militaire)

<sup>2.</sup> Thu it Aquiou nayou poudhu. L'Aréopage était, à Athènes, un tribunal correctionnel pour les délits et aussi une chambre d'instruction pour certains crimes. Il se composait de tous les anciens archontes sortis de charge et qui s'étaient acquittés honorablement de leurs fonctions. Il avait reçu son nom de la colline sur laquelle il siégeait, colline située à l'ouest de l'Acropole.

<sup>3.</sup> Tò δικαστήριον, le tribunal ordinaire, le jury.

<sup>4.</sup> Παραδοθείς. N'ayant pu payer l'amende considérable de cinquante talents, il subit la contrainte par corps.

<sup>5.</sup> Αἰσχύνη τῆς αἰτίας φησί. Dans la deuxième des lettres qui nous sont parvenues sous son nom: Πρῶτον μὲν τοὔνειδος τῆς εἰρχτῆς χαλεπῶς τῷ

- καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ καὶ συνδιατρίβοντας νεανίσκους ἀποτρέπειν (12) τῆς πολιτείας λέγων ώς, εἰ, δυεῖν αὐτῷ προκειμένων ἀπ' ἀρχῆς ὁδῶν, τῆς μὲν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, τῆς δ' ἄντικρυς εἰς τὸν ὅλεθρον, ἐτύγχανε προειδώς τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακὰ καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγωνίας (18), ἐπὶ ταύτην ὰν ὁρμῆσαι τὴν εὐθὺ (14) τοῦ θανάτου τείνουσαν.

# CHAPITRE XXVII.

Αλλὰ γὰς ἔτι φεύγοντης αὐτοῦ τὴν εἰςημένην φυγὴν Αλέξανδοης μὲν ἐτελεύτησε (¹), τὰ δ' Ἑλληνικὰ συνίστατο πάλιν, Λεωσθένους (²) ἀνδραγαθοῦντης καὶ περιτειχίζοντος Αντίπατρον (³) ἐν Ααμία πολιορκούμενον (⁴). Πυθέας (⁵) μὲν οὖν ὁ ῥήτως καὶ Καλ-

13. 'Aywrias, transes.

14 - Ev3ú, droit à, «gouverne le génitif, comme la plupart des adverbes de lieu.)

Ch. XXVII.] 1. 'Αλέξανδοος μὲν ἐτελεύτησε. En 323 av. J. C. (entre le 24 avril et le 24 juin), à l'âge de 32 ans, au bout de 12 ans et quelques

mois de règne.

2. — 1εωσθένους. Léosthène, Athénien, bon général et habile orateur, avait été banni de sa patrie du vivant de Philippe, auprès de qui il trouva bon accueil; il suivit Alexandre en Asie, enrôlé dans le corps des Εταϊροι. Lors que Alexandre voulut établir comme colons, en Asie, les mercenaires qui avaient été à la solde de Darius et de ses satrapes, Léosthène quitta le service du roi et emmena en Europe, contrairement à la volonté de Celui-ci, une bande d'environ cinquante mille mercenaires.

3- Artinavov. Antipater, fils de Iollas, fut un des meilleurs généraux et des plus fidèles serviteurs de Philippe et d'Alexandre. Né en l'an 400 J. C., il prit déjà part aux campagnes du prédécesseur de Philippe, perdiccas III (365-360 av. J. C.), en Illyrie. Philippe l'envoya plusieurs fois en ambassade à Athènes, l'employa dans les guerres de Thrace, au siège de Périnthe (340 av. J. C., etc.); il contribua grandement au succès de la journée de Chéronée. Il aida Alexandre à s'affermir sur le trône. Chargé du gouvernement et de la défense de la Macédoine pendant l'expédition du jeune roi en Asie, il remplit cette mission sans reproche; il comprima la révolte du Péloponnèse sous Agis III (voy. ci-dessus, chap. Note 3). Malgré ces bons services, Alexandre avait décidé de lui retirer ses fonctions de gouverneur de Macédoine, quand la mort le surprit lui-même. Antipater, dans la période troublée qui suivit, conserva le gouvernement incontesté de la Macédoine, et fut nommé, après la mort de Perdiccas, en 321 administrateur de l'empire. Il mourut de sa belle mort

pire d'Alexandre.
4. Έν Λαμία πολιοφχούμενον. A la mort d'Alexandre, les Athéniens et les Étoliens engagèrent 8000 des soldats de Léosthène, qui ne s'étaient

deux ans après (319 av. J. C.), avant le démembrement définitif de l'em-

<sup>12.</sup> Καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ . . . ἀποτρέπειν. Cette phrase infinitive dépend encore de λέγεται: λέγεται . . . εἰπεῖν . . . , καὶ ἀποτρέπειν λέγεν. κτλ.

λιμέδων ὁ Κάραβος (6) έξ 'Αθινών αείγοντες Αντιπάτρω προσεγένοντο και μετά των έπείνου φίλων και πρέσβεων περιίόντες oix elwr(1) agioraoga toig "Elling oide aposeger tois Ago. raines hyporderie de roie et aurene noeuleineu natameas έαι τον έγωνίζετο και συνέπραττεν, διώς αι πόλεις συνεπιθίσονται tois Maredion nai ouverfaloider adrois tis Ellados. Er d' 'Apxadia zai kordogiar tou HeBior zai tou Apradirors yereσθια πρός akki kong είρηκεν ὁ Φίλαργος (8) έν έκκλησία, τοι μέν έπερ των Μακεδύνων, του δ' έπερ των Ελλίνων λέγοντος. .!ε yerat de rore Hodear elneir bri, nadaneo olniar, els fr breitείση έρεται γάλη (\*), κακόν τε πάντως έγειν νομίζημεν, ηίτω κ noder arayan robeir, eig fr' A Derainer noeoficia naparirerai v δε Ιιμοσθένην τρέψαι το παράδειγμα φέσαντα, και το γάλα bretor bo' bytela nat toig Adyraints but out, pia augagired τών νοσούντων(10). 'Εφ' οίς ήσθείς δ των 'Αθηναίων δήμου ψη φίζεται τω Διμοσθένει κάθοδον.

pas encore dispersés. Léosthène les conduisit en Étolie, où 7000 Étolise réunirent à lui. Une armée athémenne forte de 5000 hoputes et " cavaliers nationaux, plus 2000 mercenaires vint faire sa jonction avec 1 = 1 ui les Thebains, qui voulaient s'opposer au passage de ces troupes, fur culbutes. Antipater accourt de Macedoine pour comprimer le soulevem de la Grèce. Léosthène, à la tête de l'armée combinee, le bat à Heracl non loin des Thermopyles et le force à s'enfermer dans la place de Lama à l'entrée de la Thessalie. (Voy. la suite des operations note 2 du che sinch ххүш.)

5. He θέας Sur Pythéas, voy. la note 9 du chap. vui.
6. Λαλλμέδων ὁ Λάραβος. Callimedon était fameux, outre son takes toratoire, par les bombances qu'il faisait. On l'avait surnomme le Crassian. (Kuqui305) à cause de son goût pour les crabes (langoustes, homards, etc.) Rentre à Athènes à la suite des troupes d'Antipater, il fut condamné mort lors de la même révolution qui coûta la vie à Phocion (318 acc J. C.); mais il put s'échapper à temps de la ville. l'lutarque l'appeil ailleurs avno Boages zud maddinos.
7. Oix tax, dire qu'il ne faut point. — Amyot: «preschoient les Gresses.

de ne se remuer point. »

contemporain d'Aratus († 213 av. J. C.). Il avait publie 28 livres d'h. ... toires depuis l'invission de Pyrrhus dans le Peloponnèse jusqu'u la nort d'Cléomene (272 à 220 av. J. C.). C'est une des sources de Plutarque pou plusieurs de ses Biographies, et aussi de Trogue-Pompie (pur suite, de Justin).

9. Els fir oreior elousquerm ; éla. On ordonne du tait d'anesse aux phthiniques et à ceux qui perissent de consomption.

10. Tur ronoiviur est à la fois le régime de ly igitiq et de lu σωι ηρία.

Τὸ μὲν οὖν ψήφισμα Δήμων ὁ Παιανιεὺς, ἀνεψιὸς(11) ὢνΦημοσθένους, εἰσήνεγκεν ἐπέμφθη δὲ τριήρης ἐπ' αὐτὸν(12) εἰς
Φἴγιναν. Ἐκ δὲ Πειραιῶς ἀνέβαινεν οὖτε ἄρχοντος οὖτε ἱερέως
ἀπολειφθέντος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὁμοῦ πάντων ἀπαντώντων καὶ δεχομένων προθύμως. ὑτε καί (13) φησιν αὐτὸν ὁ
Μάγνης Δημήτριος(14) ἀνατείναντα τὰς χεῖρας μακαρίσαι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἑαυτὸν, ὡς βέλτιον Δλκιβιάδου κατιόντα(15) πεπεισμέντους γὰρ, οὐ βεβιασμένους ὑπ' αὐτοῦ δέχεσθαι τοὺς πολίτας.
Τῆς δὲ χρηματικῆς ζημίας αὐτῷ μενούσης (οὐ γὰρ ἐξῆν χάριτι
λῦσωι καταδίκην) ἐσοφίσαντο πρὸς τὸν νόμον. Εἰωθότες γὰρ ἐν
τῆ Θυσία τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἀργύριον τελεῖν τοῖς κατασκευάζουσει καὶ κοσμοῦσι τὸν βωμὸν, ἐκείνω τότε ταῦτα ποιῆσαι καὶ
παρασχεῖν(16) πεντήκοντα ταλάντων ἐξέδωκαν(17), ὅσον ἦν τὸ τίμερεια τῆς καταδίκης.

## CHAPITRE XXVIII.

Οὐ μὴν ἐπὶ πολύν χρόνον ἀπέλαυσε τῆς πατρίδος κατελθών,

<sup>1.</sup> Ανεψιός. Deux cousins germains sont ἀνεψιοί. Puis le sens de ἀνεσες s'étend à des cousins d'un degré plus éloigné. Le Demon dont il ici question est un «neveu à la mode de Bretagne» de Démosthène, cir le fils de son cousin germain Demomelès. Le plaidoyer contre contre contemporare de la collection démosthénique a prononcé devant les juges par ce Demon dans une cause qui lui était personnelle (affaire commerciale), et on croit que Demon l'avait rédigé l'imême.

<sup>2.</sup> Ἐπέμφθη δὲ τωήρης ἐπ' κὐτόν. Comp. Vie d' Alcibiade (§ 21): Καὶ ς ἀπέστειλεν (ὁ δῆμος) τὴν Σαλαμινίαν ἐπ' κὐτὸν (il s'agit d'Alcibiade, est en Sicile), ce qui veut dire que le peuple envoya le vaisseau Salalia pour le ramener. De même ici.

<sup>3.</sup> Ote 201. C'est dans cette circonstance que.

<sup>14. &#</sup>x27;Ο Μάγνης Δημήτριος. Sur Demetrius de Magnésie, cf. la note 15chap. xv.

Loibiade à Athènes après un exilé, rentrer dans sa patrie. — Le retour loibiade à Athènes après un exil de sept ans eut lieu au printemps de 408 av. J. C. Alcibiade, après avoir été condamné à mort par conace en 415, s'était mis pendant trois ans au service des ennemis de patrie; puis, pendant les trois ou quatre autres années, avait racheté trahison en rendant d'immenses services à Athènes et en rétablissant sa domination dans l'Hellespont par une série de succès remportés sur les Lacédémoniens.

<sup>16. «</sup>Ταῦτα ποιῆσαι καὶ παρασχεῖν, scil. ornare atque instruere aram Jovis Servatoris, et necessaria pompæ praebere.»

<sup>17.</sup> Exdidóvai dicitur, cum respublica seu civitas alicui susceptori (entrepreneur) elocat opus faciendum certa mercede [le prix, en grec, se met au
génitif], quæ merces ei ex ærario refundatur, postquam opus præstiterit.»

άλλα ταχί των Ελληνικών πραγμάτων συντριβέντων Μεταγερ νιώνος (1) μεν μενός ή περί Κραννώνα μάγη συνέπεσε. Βονδομιώνος δέ παρίλθεν είς Μουνυχίαν ή φροιρά(2). Πυανεψιώνι δε Ιημοσθένης απέθανε τόνδε τον τρόπον. 'Ως 'Αντίπατρος κ Κρατερός (3) ίγγελλοντο προσιόντες επί τὰς Αθίνας, οι μέν πε τον Αιμοσθένην (4) φθάσαντες ύπεξηλθον έκ της πόλεως, ό ι δημος αὐτῶν(5) θάνατον κατέγνω Ιημάδου γράψαντος.

Αλλων δε άλλαχου διασπαρέντων, δ Αντίπατρος περιέπευς τούς σιλλαμβάνοντας, ών ην έχεμων Αρχίας ὁ κληθείς Φυγαδι θήρας (6). Τούτον δέ Θοίριον (7) όντα τῷ γένει λόγος έχει τραγα δίας ὑποκρίνεσθαί ποτε, καὶ τὸν Αίγινήτην Πώλον(8), τὸν ὑπε βαλόντα τη τέχνη πάντας, έχείνου γεγονέναι μαθητήν ίστοροίσε

Ch. XXVIII.] 1. Merayetryturos . . . Bondoouturos . . . . Heavething L'année attique commençait au solatice d'été; les mois commençaient a milieu des nôtres, et aliaient du 15 au 15. Metagrimon, août septembr

Boédromien, septembre/octobre; Pyanepsion, octobre/novembre.
2. Παρήλθεν είς Μουνιγίαν ή φουρά. Léosthène tenait Antipater enferm dans Lumia. Il est blessé mortellement en refoulant une sortie des assis gés. Antiphile reçoit à sa place le commandement des forces grecque qui diminuaient chaque jour. Il bat Léonnatos qui s'avançait au secour de Lamia. Mais, à la faveur de cette diversion, Antipater est sorti d la ville avec toute la garnison. Il ralhe autour de ce noyan les restes de corps d'armée vaincu, et il tient la campagne jusqu'a ce que, biento l'arrivée de Cratère avec des renforts lui permette de reprendre l'offensive Il défait, à son tour, les Grees à Crannon (près de Larisse, la capitale d la Thessalie). Antipater, alors, marche contre Athènes, qui cède et obtre la paix à de dures conditions: elle renonce à sa constitution démocrat que et reçoit une gurnison macédonienne dans son port fortifie de Mi nyclne (322 av. J. C.).

3. Koursoos. Cratère, l'un des meilleurs généraux d'Alexandre. Il regi d'Alexandre, en 324, la mission de recondaire les vetérans en Macédoin et etait désigné par le roi pour prendre le gouvernement de ce pays, qu devait lui remettre Antipater. Avant qu'il n'eût atteint le rivage d'Europ Alexandre étant mort, il s'unit à Antipater. Grâce lui, ce dernier servit van queur de la guerre Lamiaque. En 321, ils passent ensemble en Asie por combattre Perdiccas. Buttu par Eumene en Cappadoce, Cratere perit dat

la déroute.

4. Οι μέν περί τον Δημοσθένην. Entendez: Démosthène et les autre

orateurs de son parti.

δ. Αττών est le regime de κατέγνω (non de θάνατον).

δ. Αυχίας ὁ κληθεις Φυγαδοθήμας Aux reuseignements que Piut crost réunit ici sur Archias, ajoutons qu'une tradition rapportée par Arrien faisait mourir dans la misère et le mépris.

7. Gorgior, habitant de Thurium (l'ancienne Sybaris), en Lucanie

8. Tor Atyrritar Holor. Selon d'autres auteurs, Polus, fils de Chariele était patif de Sunium (Attique). Aulu-Gelle dit de hi (VII, 6): « Historia terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et cocis chiritudine et venustia ceteris antistabat nomen fuisse aunt Polum; tragocolias poetarum notation scale atque asseverate actitavit, » etc.

"Εφρειππος δὲ τὸν 'Αρχίαν ἐν τοῖς Λακρίτου (9) τοῦ ξήτορος μα-Τη ταῖς ἀναγράφει · Δημήτριος (10) δὲ τῆς 'Αναξιμένους (11) διατριβῆς μετεσχηκέναι φησὶν αὐτόν. Οὖτος οὐν ὁ 'Αρχίας 'Υπερείδην (12) μεν τὸν ξήτορα καὶ 'Αριστόνικον τὸν Μαραθώνιον (18) καὶ τὸν Δηρεητρίου τοῦ Φαληρέως ἀδελφὸν 'Ιμεραῖον (14) ἐν Αἰγίνη καταφυγόντας ἐπὶ τὸ Αἰάκειον (15) ἔπεμψεν ἀποσπάσας εἰς Κλεωνὰς πρὸς 'Αντίπατρον' κάκεῖ διεφθάρησαν, 'Υπερείδου δὲ καὶ τὴν γλα τταν ἐκτμηθῆναι (16) ζῶντος λέγουσιν.

10. Δημήτριος. De Magnésie (celui qui vient d'être déjà cité, pages 345

et 367)? ou de Phalère?

12. 'Yneoeldyv. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte, fut à Peu près du même âge que Démosthène. Il écouta Platon et suivit le Cours d'Isocrate. L'un des dix grands orateurs d'Athènes, il appartint toute sa vie, en politique, au partie antimacédonien. Outre quelques fragents recueillis dans divers auteurs, on a retrouvé au milieu de ce siècle-ci quatre discours d'Hypéride, plus ou moins complets, sur des papyrus dans des tombes en Égypte: 1° Contre Démosthène (dans l'affaire d'Harpale), Pour Lycophron, 3° Pour Euxénippe (dans ces deux affaires, Hypéride avait Lycurgue pour adversaire), et 4° Oraison funèbre (Envagues) de Léosthène (voy. ci-dessus la note 2 du chap. xxvIII).

13. Λοιστόνιχον τὸν Μαραθώνιον. Dübner pense que l'Aristonicus dont il est ici question pourrait être le même qu' « Aristonicus de Phréarrhé (dans la tribu Léontide), lequel avait fait décerner une couronne à Démosthène et est mentionné plusieurs fois dans le discours sur la Couronne»

(§§ 83, 223 et 312).

14. Turquiov. Himérée est cité parmi les accusateurs de Démosthène dans l'affaire d'Harpale, mais il n'en appartenait pas moins, ainsi qu'Hypé-

ride, au parti ennemi de la Macédoine.

15. Το Αλάκειον. Les Grecs, en reconnaissance de pluies qu'ils avaient obtenues du ciel grâce à l'intercession toute puissante d'Eaque, avaient institué à Egine ce lieu d'asile; Eaque lui-même prononça la malédiction contre qui le violerait. (Voyez Isocrate, Evagoras, § 14-15.) Ce sanctuaire exista i t encore du temps du voyageur Pausanias (II° siècle ap. J. C.), qui le décrit ainsi: Ἐν ἐπιφανεστάτω δὲ τῆς πόλεως τὸ Αλάκειον καλούμενον, περίβολος τετράγωνος λευκοῦ λίθου.

<sup>9.</sup> Anxetrov. Lacrite de Phasélis (Pamphylie) avait été lui-même élève d'Isocrate vers 350 av. J. C. Il vécut à Athènes. Il y a dans la collection démosthénique un discours (qui n'est pas de Démosthène) écrit pour un certain Androclès qui plaidait contre Lacrite: il s'agissait de 3000 drachmes Prêtées à la grosse par Androclès à un frère de Lacrite, et que le créancier réclamait à Lacrite après la mort du frère.

<sup>11.</sup> Avaşimévous. Anaximène, fils d'Aristoclès, de Lampsaque (en Mysie l'Hellespont), élève de Zoïle et de Diogène le Cynique, dut vivre entron de 390 à 320 av. J. C. Après avoir été établi à Athènes, on dit devint l'un des maîtres d'Alexandre le Grand et l'accompagna dans expédition contre la Perse. Ses livres historiques sont perdus, savoir : histoire de la Grèce depuis la création du monde, en 12 livres, 3 livres de la financia, et au moins 2 livres sur le règne d'Alexandre. Anaximène de la dans son temps d'une grande réputation comme rhéteur et sophiste. L'écrit pseudo-aristotélique connu sous le nom de Rhétorique à Alexandre de lui.

#### CHAPITRE XXIX.

Tor de Aluga Jerry me Jouerog instry er Kalarpia(1) er tij ίερι Ποσειδώνος καθέζεσθαι, διατλεύσας(\*) έπηρετικοίς(1) καί ά τοβάς μετά Θρακών δορι φόρων έ τειθεν άναστάντα βαδίζειν μετ' αίτου πράς Αντίπατρον, ώς δισγερές πεισήμενον (4) οι δέν. Ο δέ Αιμοσθένης ετύγχανεν διμιν εωρακώς κατά τοις Επνοις ενείνις tis rentos allonotor. Edones vao artaywrised au (5) to Aoria τραγωδίαν έποχρινόμενος, είνμερων δέ καὶ κατέχων το θέατρον(\*) ένδεία παρασκετής καὶ χοριγίας(1) κρατείσθαι. Αιλ, τοῦ Αρχίοι πολλά φιλάνθρωπα διαλεχθέντος, άναβλέψας πρός αίτον, ώσπερ ετύγχανε καθίμενος(8), « Ω 'Aρχία» είπεν « οίτε ίπολρινόμενος με πώποι' έπεισας οδιε νίν πείσεις επαγγελλόμενος.» 'Αρξαμέrov & anether net dorig too Agrior, a Nivo equ aligeic z έλ τοῦ Μακεδονικοῦ τρίποδος(9), άρτι δ' ἐπεκρίνου, Μικρών ο = επίσγες, όπως επιστείλω τι τοίς οίκοι (10), » Καὶ ται τ' είπων έντ ανεχώρησε του ναοί (11) · και, λαβών βιβλίον (12) ώς γράσειν μέλλι...

moins vraisemblable, ay 3eig noos Arrivargov els Koger 30x, Entera Busajoueros, diégaje inv ydmirav, wore under kjeineir imr in; noleus arontwo Suradina : xai oitus lieleinge, xil. (Vies des dix orateurs, far

coment attribuées à Plutarque)

Ch. XXIX.] 1. Le Andangia Calauria, petite île située tout à l'entadu golfe Saronique, près de la côte de l'Argolide et fermant le port Trezenes. Cf. Strabon (liv. VIII, p. 373 s. fin): Toosque d'était la suidières. ... Hooseira de rob liméros airis Hopmes, tairoun halaire ryalilor door touisorra airdime égar rob xixlor érral da qu' à actor la andorros legór.

Διαπλεύσας. Il s'agit toujours d'Archias.
 Υπηρετικοί; (sous-ent. πλοίοις), sur des barques manauvrées à la rance

4. Πεισουενον (de πάσχω) se rapporte à .Ιημοσθένην.

5. Arraywrizeadan. Voy. la note 17 du chap. xxii, sur les concours de tragedie.

6. Acteur to Hargor. On dit de même en français: capturer la salle. 7. Haquazeu, mobilier de la scène et decors; zoon la, costumes des figurants et choristes. Nous reunissons toutes les idees que réveillent l'an et l'autre terme dans le mot; mise en scène.

8. Danes fri; yare mudiueros. Au commencement de cette scine, Dimosthene est assis sur le seuil du temple ou sous le péristyle ( rooino, t

9. Ta ex roi Maxedorixoi retrodos. Le trepied, cela vent dire l'oracle de Delphes. Les paroles prononcees par cet oracle étaient l'expression de la verite absolue. Les mots de Demosthène reviennent pour le sens à ceri Vollà cette fois un crai et franc langage de Macidonien.

Tois aiκα, «à œulx de ma maison.» (Amyot)
 Έντος ἀνεχωρέσε τοῦ ναοῖ. Demosthène entre dans la cella (ναοῖ) on

chambre de la statue du dieu, dans le temple proprement d.t.

12 Bezalor, comme serant zoorne, une feuille de papyrus, qui, une fois roulée, devendra un Bistion, un petit rouleau eu un petit livre.

📆 διανοείσθαι καὶ γράφειν εἰώθει, χρόνον τινὰ κατέσχεν, εἶτα συγκαλυψάμενος (14) απέκλινε την κεφαλήν. Οι μεν οὖν παρά τὰς θύρας ἐστῶτες δορυφόροι κατεγέλων(15) ώς ἀποδειλιῶντος συτού, καὶ μαλακὸν ἀπεκάλουν καὶ ἄνανδρον, ὁ δ' Αρχίας προσελθεὸν ανίστασθαι παρεκάλει, καὶ, τοὺς αὐτοὺς ανακυκλῶν λόγους, αύθις επηγγέλλετο διαλλαγάς πρός τὸν Αντίπατρον. "Ηδη δε συνησθημένος δ Δημοσθένης εμπεφυκότος αὐτῷ τοῦ φαρμάκου καὶ νεκροῦντος (16) ἐξεκαλύψατο· καὶ ἀποβλέψας πρὸς τὸν Αρχίαν «Ο Επ αν φθάνοις» είπεν «ήδη τον έκ της τραγωδίας υποκρινόμενος Κρέοντα(17) καὶ τὸ σῶμα τουτὶ(18) δίπτων ἄταφον. Ἐγώ δ, ω φίλε Πόσειδον, έτι ζων έξισταμαι τοῦ ίεροῦ τὸ δ' ἐπ' (19) 'Αντιπάτοψ καὶ Μακεδόσιν οὐδ' ὁ σὸς νεώς καθαρὸς ἀπολέλειπται. » Ταῦτα δ' εἰπών καὶ κελεύσας ὑπολαβεῖν(20) αὐτὸν ήδη τρέρεοντα καὶ σφαλλόμενον άμα τ $\tilde{\psi}$  προελθεῖν(21) καὶ παραλλάξαι τὸν βωμὸν (22) ἔπεσε καὶ στενάξας ἀφῆκε τὴν ψυχήν.

### CHAPITRE XXX.

Τὸ δὲ φάρμαχον Αρίστων(1) μὲν ἐχ τοῦ χαλάμου φησὶ λα-

13. Kálaµov. Pour écrire sur leur papier de papyrus, les anciens se servaient (comme font encore les Orientaux de nos jours) d'un roseau, tailé à peu près comme une plume d'oie.

14. Συγκαλυψάμενος. Puis s'affubla la teste avec sa robbe, dit Amyot; plus précisément, avec son manteau, qu'il ramena, de derrière le cou, par-dessus la tête en le rabattant sur les yeux et la figure.

15. Καταγελᾶν gouverne le génitif.
16. Νεκροῦν, engourdir, paralyser.

17. Τον εκ της τραγφδίας υποκρινόμενος Κρέοντα. Souvenirs de l'Antigone de Sophocle, où Créon défend de donner la sépulture au corps de Polynice (v. 21 sq.):

Τον δ' ἀθλίως θανόντα Πολυνείχους νέχυν 'Αστοίσί φασιν έχχεχηριχθαι το μη

Τάφω καλύψαι μηδέ κωκύσαι τινα, κτλ.
18. Démosthène, parlant le dialecte attique, disait τουτι pour τοῦτο, νεώς

pour νεεός.

19. Τὸ δ' ἐπὶ (suivi du datif), pour ce qui est de.

20. Υπολαβείν. «Il dit que lon le sousteinst par dessous les aixelles.»

(Amyot.)

21. Αμα τῷ προελθείν, au moment où il venait de sortir (du temple).

22. Παραλλάξαι τὸν βωμὸν, «ainsi qu'il passoit au long de l'autel de Neptune.» (Amyot). — Les autels grecs étaient placés en dehors du temple proprement dit, à ciel découvert, et dans l'axe de la cella, de sorte que la statue de la divinité vît, par l'ouverture de la porte, l'offrande du sacrifice.

Ch. XXX.] 1. 'Αρίστων. Sur Ariston, voy. la note 2 du chap. x.

Θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες(10). Τούτῳ μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ὁ τῶν Αθηναίων ὅῆμος ἀξίαν ἀποδοὺς τιμὴν εἰκόνα τε χαλκῆν(11) ἀνέστησε καὶ τὸν πρεσβύτατον ἐψηφίσατο τῶν ἀπὸ γένους ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔχειν(12), καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ θρυλούμενον ἔπιγραφῆναι τῆ βάσει τοῦ ἀνδριάντος(18)

ΕΙΠΕΡΙΣΗΝΓΝΩΜΗ ΙΡΩΜΗΝ ΔΗ ΜΟΣΘΕΝΕΣΕΣΧΕΣ ΟΥΠΟΤΑΝΕ ΔΑΗΝΩΝΗΡΞΕΝΑΡΗΣΜΑΚΕΔΩΝ

Οἱ γὰρ αὐτὸν τὸν Δημοσθένην τοῦτο ποιῆσαι λέγοντες ἐν Καλαυρία μέλλοντα τὸ φάρμακον προσφέρεσθαι κομιδῆ φλυαροῦσι.

### CHAPITRE XXXI.

Μικρῷ δὲ πρόσθεν ἢ παραβαλεῖν (¹) ἡμᾶς Αθήναζε λέγεται τὸ τοιόνδε συμβῆναι. Στρατιώτης, ἐπὶ κρίσιν τινὰ καλούμενος ὑφ' ἡγεμιόνος, ὅσον εἶχε χρυσίδιον, εἰς τὰς χεῖρας ἐνέθηκε τοῦ ἀν-δριάντος. Ἑστηκε δὲ τοὺς δακτύλους συνέχων δι' ἀλλήλων, καὶ παραπέφυκεν οὐ μεγάλη πλάτανος. Απὸ ταύτης πολλὰ τῶν φύλλων, εἴτε πνεύματος ἐκ τύχης καταβαλόντος, εἴτ' αὐτὸς οὕτως ὁ θεὶς ἐκάλυψε, περικείμενα καὶ συμπεσόντα λαθεῖν ἐποῖησε τὸ χρυσίον οὐκ ὀλίγον χρόνον. ΄Ως δ' ἀνθρωπος ἐπανελθών ἀνεῦρε καὶ διεδόθη λόγος ὑπὲρ τούτου, πολλοὶ τῶν εὐφυῶν(²) ὑπόθεσιν

11. Εἰχόνα τε χαλχῆν. Cette statue fut exécutée par Polyeucte; elle fut érigée sur l'agora d'Athènes. La proposition avait été présentée au peuple Par Democharès en l'an 280 avant J. C.

18. Dans les inscriptions athéniennes les mots ne sont pas séparés. Ce distique se lit:

Εἴπερ ἴσην γνώμη δώμην, Δημόσθενες, ἔσχες, Οὖποτ' ἂν Ελλήνων ἦρξεν Αρης Μακεδών.

bepuer, les gens d'esprit. Cf. la note 15 du chap. xxv.

<sup>10.</sup> Έν η .... νηστεύουσιν αἱ γυναῖχες. Les Thesmophories à Athènes étaient une fête célébrée chaque année en l'honneur de Demeter, par les fernmes mariées, pendant cinq jours de suite, dont l'un était jour de jeûne.

<sup>12.</sup> En Mouravela olinoin exein. Le Prytanéion était le nom donné à l'édifice dans lequel se réunissaient sur l'agora les prytanes, soit les cinquante membres (la dixième partie du Conseil), qui formaient une commission permanente, renouvelée tous les trente et quelques jours, pour expédition des affaires courantes de l'administration. Dans cet édifice, prenaient leur repas — dont l'État faisait les frais —: 1° les prytanes, les députés des peuples étrangers, 3° des citoyens qui eux-mêmes ou dont les ancêtres avaient bien mérité de la patrie.

**TAXI.**] 1. Παραβαλείν (sens intransitif), s'approcher de, venir à. 'ans sa jeunesse que Plutarque visita Athènes, d'où il se rendit à 'Voy. l'Introduction.)

εκείνον ανελείν προσέταξεν εν τοῖς μεγίστοις διδασκόμενον ατυχήμισσιν ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, δ πολλάκις Δημιοσθένους προαγορεύσαντος(8) οὖκ ἐπίστευσε.

Τον μεν οδν Δημοσθένους απέχεις (9), ω Σόσσιε, βίον εξ ων

ήμεῖς ἀνέγνωμεν ἢ διηχούσαμεν.

Non έχεις, sed ἀπέχεις. Habes jam reluitum id, quod tibi debebam.

<sup>8.</sup> Ο πολλάχις Δημοσθένους προαγορεύσαντος. Comp. Démosthène (sur la Couronne, § 46): Εἰτ' οἰμαι συμβέβηχε τοῖς μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς ἀχαίρου ὁαθυμίας τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεχέναι, τοῖς δὲ προεστηχόσι χαὶ λα πλὴν ἑαυτοὺς οἰομένοις πωλεῖν πρώτους ἑαυτοὺς πεπραχόσιν Θεσθαι.

### SOURCES

#### DE LA VIE DE DÉMOSTHÈNE

PAR PLUTAROUE.

« Vous avez là, Sossius, la biographie de Démosthène telleque j'ai pu la retracer d'après mes lectures et ce que j'ai en tendu dire.» (Vic de Démosthène, fin.)

De ce que Plutarque rapporte pour l'avoir entendu dire, i in n'est guère facile de reconnaître grand' chose, sauf la tradition en vertu de laquelle on montraît encore de son temps (voy chap. vu) le cabinet souterrain de Démosthène, et l'anecdote arrivée peu avant le séjour de Plutarque à Athènes, du soldat qui déposa son pécule entre les mains de la statue du grand orateur.

Quant aux auteurs mis à profit, directement ou indirectement, par le biographe, le nombre de ceux qu'il signale nominalement monte à près d'une vinztaine.

Il y a d'abord les écrits de Démosthène même (cf. par exemple, la note 9 chapitre iv, page 323; n. 3 du ch. ix, p. 331; n. 26 du ch. ix, p. 334; n. 1 du ch. xii, p. 337; n. 7 du ch. xii, p. 338; n. 2 du ch. xvii, p. 347; n. 7 du mème ch. p. 348, etc; puis ceax de son rival Eschine (p. ex., n. 26 du ch. ix, p. 334; n. 15 du ch. xii, p. 339; n. 9 du ch. xvii, p. 347; n. 3 du ch. xx, p. 352; n. 6 du ch. xxii, p. 355, etc.); au ch. xxvi, à la première phrase, c'est l'orateur Dinarque que, sans le nommer, l'utarque paraît suivre; on reconnaît des réminiscences d'Hypéride (p. ex., n. 15 du ch. xxi, p. 339, et dans le ch. xxv).

L'historien Theopompe, un contemporain, lui aussi, de Demosthène, et qui avait raconte les événements de son temps sous un jour favorable à la Macédoine, apparaît à quatre endroits de la biographie, d'abord au chap. 1v, où Plutarque lui emprunte le nom du père de Démosthène et des brefs détails sur la position qu'il occupait à Athènes, puis aux chap. xIII, XVIII et xXI, où, chaque fois, Plutarque le prend vivement à partie à pro pos de la partialité dont il fait preuve contre le noble adversa re de Philippe.

The Sophraste le philosophe est cité jusqu'à cinq fois, à propos l'anecdotes ou de mots relatifs à Démosthène ou autres personnages politiques d'alors. On sait qu'il avait composé un ouvre ge intitulé Πολιτικὰ τὰ πρὸς καιρούς: il ne serait pas impossible que la plupart de ces mots et anecdotes fussent tirés de la.

Quelques détails intéressants sur les exercices auxquels se soumit Démosthène pour acquérir une bonne prononciation (chap. x1) et sur l'enthousiasme qui entraînait quelquefois la parole de l'orateur, sont empruntés à Demetrius de Phalère, le dernier représentant de l'éloquence attique, mais qui avait encore entendu Démosthène.

On rencontre çà et là, à propos de renseignements divers, les noms de Demochares, le neveu de Démosthène, auteur d'une histoire de son temps en style oratoire; d'Aristobule (de Cassandrie) et de Marsyas, deux compagnons et historiens d'Alexandre; de Ctesibius, d'Æsion, de Pappus, historiens inconnus l'ailleurs; du fameux Ératosthène et des philosophes Ariston (de Chio) et Panetius; de Phylarque, historien de l'époque d'Aratus (Partisan enthousiaste de Cléomène et des Arcadiens); d'Idoménée (de Lampsaque), disciple d'Épicure, et auteur d'un ouvrage l'épò δημαγωγῶν.

Duris (de Samos), contemporain de Ménandre et plus jeune d'une génération, sans doute, que Démosthène, serait, à ce qu'on a prétendu, l'auteur suivi de préférence par Plutarque dans le récit des faits politiques auxquels l'adversaire de Philippe se trouva mêlé; ce n'est pas impossible en soi: il avait raconté avec talent l'histoire de la Grèce et de la Macédoine depuis la mort d'Epaminondas jusque vers l'an 280. D'ailleurs, il nous semble qu'on ne peut voir là qu'une hypothèse, qui attend toujours sa preuve. Duris est nommé aux chapitres xix et xxiii.

Il paraît bien établi qu'Hermippe, l'auteur des Bioi (me siècle av. J. C.), avait écrit, entre autres, une Vie de Démosthène. Plutarque (chap. v, viii [cf. Suidas, s. v. Δημοσθένης], xi, xxviii,

xxx) rapporte quelques renseignements et des on dit, qui viennent de là.

Enfin, les auteurs les plus récents auxquels se réfère le biographe de Démosthène, sont: 1° Demetrius (de Magnésie), critique qui vivait en même temps que Cicéron, et qui composa un ouvrage célèbre dans l'antiquité, intitulé Hepi duwninuv moiriun τε καὶ συγγραφέων. Il s'était occupé, dans cet ouvrage, entre autres, de la vie de Démosthène, surtout considéré au point de vue littéraire et au point de vue anecdotique. Plutarque le cite par son pom aux chap. xv et xxvu. Il serait délicat de décider si c'est bien de lui on si ce p'est pas plutôt de Demetrins de Phalère qu'il s'agit aux chap, xiv et xxviii. Mais, en tout cas, il est compris, comme on le sait d'ailleurs, parmi ceux dont Plutarque dit, à la fin du chap. xxx, qu'ils ont grand tort d'admettre que l'inscription gravée sur le monument de Démosthène ait été composée par lui-même au moment d'avaler le poison (sould, gliagoriai); - 2º le rheteur sicilien Cecilius, contemporain d'Horace, auteur, entre autres ouvrages, d'un Parallèle de l'éloquence de Démosthène et de Cicéron.

Il n'est pas douteux que, dans une grande partie de la Vie de Démosthène, Plutarque ne suive pas à pas quelque anteur autérieur, on peut-être même un historien et un auteur littéraire à tour de rôle. Il serait, à notre avis, assez difficile de dire à coup sûr lesquels (1). Du reste, Plutarque n'épargue pas les réflexious personnelles, les comparaisons, les anecdotes qu'il a rencontrées dans ses vastes lectures et qui lui reviennent à la mémoire; il mêle ces enjolivements au récit emprunté à son guide on à ses guides. En somme, il a su fondre ensemble ces matériaux d'origines diverses avec assez d'habileté pour donner à son œuvre de l'unité et un certain intérêt dramatique.

OI

TE I

9

<sup>1</sup> Dernvierement, M Fridunc Galbard (De Plutarche in Demosthenis rata fontibus ac faile, Manch 1880) a essaye d'etablir, sans attendre d'alleurs la certande, que l'autarque avait surtout emprunte au perjuticien Satyrus, clive d'Armanque, et auteur d'un currage Sur les hommes ileustres (Ile socie av J C), les reusennements qu'il nous donne sur l'edication, l'eloquerec, les sentiments et la vie privée de Demosthene

# AVIS

## RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

l'ont précédée: elle repose, comme autorité principale, sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Madrid N-55, qui avait été négligé, à tort selon nous, jusqu'à ce jour, et dont nons avons essayé de montrer la valeur dans un travail spécial: De Plutarchi codice manu scripto Matriters injuria neglecto, paru dans la Revue de philologie, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1<sup>er</sup> livraison). Lorsque nous nous écartons du texte de la seconde édition de M. C. Sintenis (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre le manuscrit de Madrid — alors nous n'en prévenons point le lecteur —, ou bien, c'est pour adopter une leçon différente à la fois de celle du manuscrit de Madrid et de celle de M. Sintenis: on va donner ici la liste des passages qui rentrent dans ce dernier cas.

Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. — Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division des chapitres en alinéas ne sont pas ici relevés. Des crochets obliques () enveloppent ce qui est ajouté au texte de tous les manuscrits; des crochets droits [], ce qui est retranché du même texte.

Page 318, ligne 13. Φύσεώς γε, avec BRYAN.

Page 319, ligne 3 du texte. Χρην, avec CAMPE.

ligne 5, à compter d'en bas. Πραγμάτων ζών λάμῶς γέ πως, avec REISKE.

dernière ligne. Εὐμαρής C. G. (Le manuscrit de Madrid porte: οὐχ ἀμαθής γένοιτ' ἄν).

Page 324, ligne 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταῦτη [κατὰ Πλάτωνα], avec JÉR. WOLF.

Page 330, ligne 5 d'en bas. Γράψαι, avec WYTTENBACH.

Page 342, ligne 8. Αγβατάνων C. G. (Le manuscrit de Madrid porte Ακβατάνων.)

ligne 5 d'en bas. Oµolws, avec REISKE.

Page 350, commencement du ch. xix. Τύχη δέ τις [ως] ἔοιχε, avec Jér. WOLF.

Page 356, ligne 9. Lacune devant τηρείν C. G.

Page 357, ligne 7. Έχ τῶν χοινῶν ἀγαθῶν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ⟨πάθη⟩ σύγχρασιν, avec WYTTENBACH.

Page 364, ligne 10. Anoleinur, avec CORAÏ.

Page 365, ligne 5. Καχὰ [, φόβους], καὶ φθόνους C. G.

— même ligne. 'Αγωνίας, avec Photius, qui cite ce passage dans sa Bibliothèque.

Page 372, ligne 18. Περὶ τῷ βραχίονι C. G., d'après le Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, XLVIII, p. 847. (Le manuscrit de Madrid porte: Περὶ τὸν βραχίονα.)

### ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Page 319, ligne 2, lire ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν (bien que τῶν soit omis dans le manuscrit de Madrid).
- Page 320, ligne 2, retrancher le mot πρός devant τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ φιλουμίας, comme l'a proposé MADVIG.
- Page 321, ligne 3, au lieu de τὸ πρᾶγμα (leçon du manuscrit de Madrid), lire τὸ πρόσταγμα (en ajoutant l'article à la vulgate).
- Page 323, ligne 5 d'en bas, rétablir la vulgate xui rouro y ún quoi (malgré l'omission de y ún dans le manuscrit de Madrid).
- Page 325, dans la note 14 qui concerne Hermippe, biffer les mots « c'était un contemporain de Démosthène », qui sont venus là je ne sais d'où ni comment.
- Page 834, ligne 3, corriger dinleyóperos en dingegóperos (conformément au texte d'Eschine, dont la phrase de Plutarque est une réminiscence).
- Même page, dernière ligne, au lieu de 'Ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος, écrire Λίτὸς δὲ ὁ Θεόφραστος, comme me le propose BLASS dans une lettre.
- Page 843, ligne 2, au lieu de elv', lire el3'.
- Même page, lignes 2 et 3, au lieu de la leçon δορυβουμένων du manuscrit de Madrid, rétablir la vulgate δορυβούντων. (BLASS corrige, avec vraisemblance, ἐδορυβήδησαν en ἐδορυβησαν dans les Moralia, p. 784 p., de norte que δορυβουμένων ne s'appuie plus sur aucun exemple analogue.)
- Page 844, ligne 2 (avec la note 3): Φορμίωνα ne devrait pas être en caractères espacés, et la note est à modifier. Voy. là-dessus WEIL dans la Revue critique, XV° année (1981), tome I<sup>es</sup>, p. 164; ou, ciaprès, page 385, extrait de cet article.
- Page 353, ligne 9, mettre une virgule après χρήματα, et rédiger alors la note 16 comme suit: Δημοσθένει διδόναι (sous-entendu τὰ χρήματα). BLASS.

- Page 354, ligne 9, rétablir la vulgate τοῖς βεβουλευμένοις, au lieu d leçon συμβεβουλευμένοις du manuscrit de Madrid.
- Page 359, ligne 2. BLASS: «Τῷ δήμῳ α propter hiatum sanum esse quit.» (Je n'ai pas voulu, dans ces éditions de classe, introduire corrections uniquement en vue d'éviter l'hiatus: cf. Vie de Dérthène, p. 370, l. 1, Καλαυρία ἐν; Vie de Cicéron, fin du ch. xL, / πητου εστησι; dern. alinéa, ch. xLI, προτέρου ἀνδρός.)
- Page 363, ligne 7, au lieu de 'Accertou, lire, 'Accertou (conform à l'orthographe de ce nom dans les inscriptions navales athén BLASS.
- Même page, ligne 3 d'en bas, au lieu de ἐκείνης, leçon du mant Madrid), rétablir la vulgate ἐκείνου.
- Page 365, l, 5, lire: κακά, φόβους καὶ φθόνους, καὶ διαβολάς και (et, dans l'Avis relatif à la constitution du texte, page 35 ligne 7, qui commence ainsi: Page 365, l. 5. κακά, etc.).

# AUTRES NOTES

ET

### CORRECTIONS (1).

- I. Page 311, après la ligne 8: Galba et Othon ne font pas partie des Parallèles, et leur meilleure tradition est dans des ms. de Moralia, au milieu de traités divers.
  - II. Page 317, au bout de la note 4: Mais il est mort en 468!
- III. Page 319, dernière ligne et commencement de la 1<sup>re</sup> ligne de la page suivante [εὐμαρης] (ἄπασι?), Blass.
- IV. Page 320, notes 15 et 16 du ch. n: les notes sont marquées d'un trait transversal, répété en marge.
  - V. ligne 8: Κἀχεῖ γὰρ] κακή γὰρ (Diels).
  - VI. ligne 9:  $\delta \epsilon \lambda \psi i \nu o \varsigma$ ]  $\langle \dot{\eta} \rangle$  J. (d'après Reiske).
- VII. Page 321, ligne 3: πρᾶγμα] πρόσταγμα Diels (16 juillet 1881). Blass: neque πρόσταγμα neque τὸ πράγμα, sed τὸ πρόσταγμα.
- VIII. ligne 6 d'en bas du texte: καὶ παυσαμένη] καὶ parum placet Blassio.
- IX. Page 323, ligne 5 d'en bas du texte: καὶ τοῦτό φασι] καὶ τοῦτο γάρ φασι. Blass le réclame avec raison.
- X. Page 325, note 14, après les mots: cf. chap. x1]: .Cf. notre préface à la page xVIII [dans la petite édition, et, dans celle-ci, page 377, à la fin] et ci-dessus la note 12 du chap. x1].
- XI. à la fin de la note 15: Cobet, nov. lect. 513. Demosthenes Platonis auditor certe potest fuisse, sed condiscipulus omnino non potest, emenda igitur ἐσχολακέναι. Mais cf. ma Vie de Cicéron, p. 12, n. 1 [dans la petite édition] c. à d. la note 14 du chap. IV.

<sup>1.</sup> Trouvées sur un exemplaire du tirage de 1881, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

#### ÉDITION SCOLAIRE

XII. Page 327, note 12: πικρῶς] Wyttenbach ne doute pas qu'il ne faille lire ψυχρῶς.

XIII. Page 328, ligne 9: συγκεχυμένοι] Le συγκεκαλυμμένον qu'il y avait ici paraissait fautif à Cobet, nov. lect. p. 518.

XIV. Page 334, ligne 3: dialeyoperos]: diagegoperos approuvé par

XV. Page 343, ligne 3: 3000800µ47001] 30008007000. — Même correction, note 13; et. & la fin de cotte note: lui faisant du tapage.

XVI. Page 365, l. 5: κακὰ καὶ φθόνους | κακὰ, φόβους καὶ φθόνους; et supprimer la ligne 7 de la page 380.

XVII. Page 370, 1.2: le to leve Mosteduros] [les mêmes mots] puis en marge: Benseler.

XVIII. — à la fin de la note 4: cf. Vie de Cicéron, notes 12 du chap. IV. 8 du chap. xxxI, etc.

XIX. Page 371, note 14: συγκαλυψάμενος] Vitiosum esse suspicator Cobet, noc. lect. p. 513: Je no trouve pas.

XX. Page 374, L S: migovalenc] Improbat Dielsius.

# EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

nº du 28 février 1881, pages 163-164.

un progrès sur les éditions antérieures et donne un texte sensiblement meilleur. Ce n'est pas qu'il n'y ait lieu de reviser quelques détails. M. Graux . . . . a une certaine faiblesse pour le manuscrit qu'il vient de découvrir, cela est très naturel. Citons quelques exemples où nous ne sommes pas de son avis.

Au chapitre xxv, je ne voudrais pas remplacer la vulgate δι' ἀσωτίαν par la leçon δι' ἀπιστίαν que M. G. tire de N et que je regarde comme une faute de copiste. C'est par ses débauches qu'Harpale s'était attiré de mauvaises affaires, πράγματα πονηρά: je ne vois rien à reprendre dans ce texte.

Au chapitre xxvi, la vulgate porte: Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου καταψηφισαμένης, ce qui vaut mieux, ce me semble, que τῆς βουλῆς ἐκείνης, leçon de N adoptée par l'éditeur. Voici maintenant une correction de l'éditeur lui-même. A la fin du même chapitre on lisait: Τὰ κατὰ τῆν πολιτείαν κακά, φόβους καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγῶνας. Μ. G. a peut-être eu raison d'écrire ἀγωνίας d'après le texte fourni par Photios; mais je ne comprends pas bien pourquoi il élimine le mot φόβους. Si ce mot n'est pas précédé de la conjonction καί, c'est qu'il y a subordination des idées: après avoir désigné, en général, les maux attachés à la vie politique, l'auteur mentionne quelques-uns de ces maux en particulier.

Le commentaire à l'usage des élèves nous semble très clair et très instructif, il porte tant sur les mots que sur les choses; mais l'éditeur s'est étendu avec une certaine prédilection sur

ces dernières. Relevons ici encore quelques petites erreurs pofaire notre métier de critique. Au chapitre xv. Plutarque r proche à Démosthène d'avoir, dans le procès d'Apollodore cont Phormion, (crit successivement des plaidoyers pour les departies: voici le texte . . . zadateo zai rois nois Oponier zai Stegaror (yoawat to 'Anokkodwow), eq' ole elektroe idistazai yag o Onquiar iyarizeto kora Ingoadérois ngos tor Acco. Lidwoor. M. Graux veut (avec d'autres, je crois) que les premiers mots de ce passage fassent allusion à un discours écripour un certain Chrysippe contre un Phormion autre que celus qu'Apollodore poursuivit en justice. Plutarque n'a pas commis cette bévue: il veut parler des deux discours dirigés estensible ment contre Stéphanos, principal témoin de Phormion, mais indirectement contre l'hormion lui-même; il ajoute le nom de Phormion à celui de Stéphanos pour que la suite de son exposition soit claire, et il n'a certainement pas en vue le discours intitulé Hobs Cooniwra. Il ne faut pas imprimer ces mots en caractères espacés. - An chap, xxu, à propos des mots of brag en parcès. dig' où ti piera agoudorar Adrivator, dyador, l'editeur fait remarquer qu'il faut sons-entendre in devant agoodozar. Cette ellipse me paraît fort douteuse, l'infinitif s'explique par le style indirect.

En voilà assez sur des détails qui seront aisément rectifiés dans une seconde édition. M. Graux a bien mérité du texte de Plutarque et nous souhaitons qu'il nous donne bientôt les autres Vies contenues dans le manuscrit dont il a si bien reconnu la valeur. Il a montré par de nouveaux exemples que les études philologiques ne sont pas inutiles pour l'histoire littéraire et pour l'histoire proprement dite. Il a aussi fait voir que la critique conjecturale exercée avec sagacité et prudence n'est pas un vain annusement d'érudits. En effet, plusieurs corrections de Reiske, de Wyttenbach, de Coray, de Cobet, se trouvent confirmées par le manuscrit de Madrid.

HENRI WELL.

# LITERARISCHES CENTRALBLATT 17 DÉCEMBRE 1881.

Plutarque, vie de Démosthène. Texte gree, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et 8ur les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de 4otes en français. Par Ch. Graux. Paris, 1881. Hachette & Co. (IXV, 95 S. kl. 8).

Die handliche, mit allem Nöthigen zum Verständniss und zur Illustration ausgestattete Schulausgabe hat ihre wissenschaftliche Bedeutung besonders in der Gestaltung des Textes, über welche freilich die Rechenschaft nur zum geringsten Theile in diesem Buchlein selbst gegeben ist. Es erschien nämlich bereits im J- 1880 von demselben Verfasser die Schrift: de Plutarchi codice manuscripto Matritensi iniuria neglecto (Paris, Ch. Klincksick), woselbst sowohl im Allgemeinen über die Madrider Pluthandschrift, der die neuen Lesarten verdankt werden, als 2 im Besonderen über die wichtigsten der letzteren aufs Graindlichste gehandelt wird. Der erste und allein werthvolle Theil des Codex umfasst folgende Biographien: Nikias und Crassus, Alkibiades und Coriolanus, Demosthenes und Cicero, Agesilaos und Pompejus: ein zweiter Theil mit weiteren Bio-STaphien ist von anderer Hand und ohne kritischen Werth. Auch für die Biographien des Agesilaos und Pompejus können wir die Madrider Handschrift eher entbehren, da ihre guten Lesarten im Wesentlichen bereits von Sintenis aus dem Sangermanensis hervorgezogen sind. Was sich nun für die Lebensbeschreibung des Demosthenes aus dem Matritensis ergiebt, ist in hohem Masse schätzbar, und hiernach und nach den sonstigen Proben hat Hr. Graux durch das Hervorziehen und die Ver-Bleichung dieser Handschrift zu seinen vielen bereits erworbenen Verdiensten um die classische Philologie ein grosses neues hinzusestigt. Gleich in Cap. 1 der vorliegenden Vita ist Folgendes aus dem Matritensis neu aufgenommen: ουδέν ήγουμαι διαφέρειν αδος ξου für οὐδεν διαφ. ήγοῦμαι αδ. (Hiatus). τοῦ Πειραιώς αφελετ» für αφαιρείν του Πειραιώς. έξενεγκείν für προενεγκείν. τας μεν γὰρ ἄλλας für τὰς γὰρ ἄλλας. ἐργασίαν καὶ δόξαν für ἐργ. 📆 🗸 όξαν. ἐπιλαβομένην für ἐπιλαμβανομένην. καὶ τοῦ βιοῦν für καὶ βιοῦν. τῆ μικρότητι für τῆ σμικρότητι. Die meisten dieser neuen Lesarten gewähren eine entschiedene Verbesserung, und doch sind dies noch lange nicht die wichtigsten der Verbesserungen, die wir dem Matr. verdanken. Wir geben einige weitere Belege. Cap. 9 g. E. fügt Matr. nach Φιλίππου zu: περί συλλαβιῶν διαλεγόμενος (wo tibrigens διαφερόμενος aus Aeschines herzustellen). Cap. 28 g. E. desgl. ζώντος nach ἐκτημθῆναι. Cap. 10 δσάχις αν αντερών — αναβαίνοι] αν fehlt im Matr. Cap. 25

ώς ίστηρεί Θεόφραστης und chenso Cap. 14 ίστηρεί δέ καί Θεόgougeog ohne Frage richtig Matr., wührend die Vulg. beide Male Geneouros. Mehr zweischaft Cap. 10 o d' airos Geogoaστος Matr., ο δ' αυτός φιλόσοφος (d. i. Ariston von Chios) Vulg.: man könnte leicht Geoggagto; für eine übergeschriebene Erklärung zu quhoongog halten. Auch würde jedenfalls al rog d' ο Θεόφρ, herzustellen sein. Cap. 18 die Namen der Gesandten Philipps: 'Anivear ner nai Kleapyor Maxedora; Vulg.; A. ner zai Khiardoor zai Kagardoor Max. Matr. Weiter Vulg.: Jaoyor de Geogalior zai Opagi daior; aber Matr. J. de O. zai hzaiapyur. was Hr. Graux aufnimmt. Aber Opagrdaior kann nicht wohl Corruptel oder Interpolation sein, so wenig wie Azaiapyor; die Stelle ist wohl stark lückenhaft, und auch nach Jiz. ein Ethnikon zu demselben ausgefallen. Nach Dionysios von Ammaios I. 11 erschienen damals in Theben auch Gesandte der Annianen. Doloper, Phthioten und Actolier. Cap. 20 vom Perserkönige; Επεμιθε τούς σατράπαις επί θάλασσαν γράμματα καὶ χρήματα, Αμοσθένει διδόναι κελεύων κτέ. Das καί vor χρίματα stammt aus Matr., die Interpunction vor Agnoodéret, die Hr. Graux nicht setzt, scheint dem Ref. nothwendig, da das königliche Schreiben keineswegs für Demosthenes bestimmt war, sondern nur das Geld. Cap. 23 naprijouto tois ardous & Dweiwe Matr., was unzweifelhaft richtig; vgl. Cap. 24 Anfang octon; die Vulg. hat ο huadig für ὁ Φοχίων (aus dem Vorhergehenden). Im Allgemeinen stimmt Ref. dem Hrsg. in seiner Würdigung des Matr. durchaus bei; hie und da indess möchten wir die Vulgata bevorzugen, oder nach einer anderweitigen Emendation suchen. So scheint uns Cap. 2 Anfang ξένων τε τών πολλών (Valg.) besser als & TE nollion (Matr. Graux); das. g. E. ist wohl weder of x είχερίς (Vulg.) noch οίκ άμαθής γένοιτ' αν (Matr.), noch οίκ equagis yévoit' ar (Granx) das Richtige, sondern es fehlt namentlich ein Dativ wie anaoi, entsprechend dem Folgenden all. olotioi ati. Ferner Cap. 3 weder aphotogua (Vulg.) nach to πράγμα (sic Matr.) sondern το πρόσταγμα. Das, άμα δέ καί rangagary, night gut Matr.; Vulg. ohne zai. Cap 4 i, oigi raga (Vulg.) besser als σίμπασα i (Matr.) mit Hiatus. Das. και τοῖτο yag man ) yag fehlt in Matr., kann aber nicht wohl entbehrt werden. Cap. 26 althe tie Buckie Ereivoi ] Granx aus Matr. Excipçe; es ist aber nicht sowohl zu vie porlie als zu adroi ein Zusatz erforderlich. Auch Cap. 14 ist nicht mit Recht 300ge for péror ans Matr. fitr das allein sinngemässe Activum auf-

genommen; bei εἰτ', welches dieselbe Hdschr. ebenda etwas Vor ber vor ως zufügt, bedurfte es der Aenderung in είθ'. Cap. 21 συμβεβουλευμένοις (Matr. Graux für βεβουλευμ.) ist aus dem Vor bergehenden σύμβουλον entstanden. Beiläufig bemerkt Ref., dass stir Apperidov Cap. 25 die inschriftlich beglaubigte Form esercidov ist; der Name hat mit ἄρρην nichts zu thun, sondern **κ**οτωπt von Αρρένεως = Αρσέ-νεως. Steht Cap. 31 της μισουμένης δόξης (de Plut. cod. Matr. S. 41) oder μισουμένης δόξης (A seg. S. 93)(1) in der Handschrift? Ersteres ist doch das Richtige, Begenüber der Vulg. της φυομένης δ. Der vorliegende Fall bestätigt wieder einmal recht augenscheinlich den Vorzug einer guten Handschrift vor einem oder auch vielen guten Kritikern, nænentlich zur Ausfüllung von Lücken ist der Kritiker um so u higer, als er sie vielfach nicht einmal wahrnehmen kann. kenhaft aber ist der gewöhnliche Plutarchtext in hohem Masse, nach der Verderbniss von einem Grammatiker oberflächlich Zechtgemacht, wie das Hr. Graux in der angeführten Schrift S- 29 ff. treffend darlegt. F. BL[ASS].

## PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT.

### 7. JANVIER 1882.

Plutarque, Vie de Démosthène. Texte grec, revu sur le Ma-Borit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de Des en français par Ch. Graux. Paris, Hachette & Co. 1881.

Im ersten Heft der Revue de philologie V (1881) gab Graux rest Nachricht von dem Madrider Codex. Die erste Verwertung desselben ist in der vorliegenden vita des Demosthenes chehen. Die Mehrzahl der darin gegebenen neuen Lesarten len einen korrekteren Text dar; so hat Matr. c. 20, 4 γράμισα (καὶ) χρήματα oder c. 23 fin., wo Graux παρητήσατο τοὺς ρας ὁ Φωκίων aus Matr. aufnimmt, gewiss richtig nach vit. Phoc. c. 17, während sonst ὁ Δημάδης gelesen wird. c. 25, 6 fin. hat Graux aus dem Matr. für Θεόπομπος den Namen Θεό-

<sup>1.</sup> Prés. édit., p. 374, l. 3.

Ocogogotos Holierxtor igropei etc., die vulg, bat o d' airis gelogogoc. Dass diese Bezeichnung wohl auf den kurz vorher erwähnten Moiorwy von Chios gehen kann, haben alle bisher angenommen: mir will die Lesart des Matr. durchaus nicht richtig scheinen; denn o aixòc kann doch nur gesagt sein von der Person, die eben etwas erzählt hat, nicht aber vom Theophrast. dessen Ansicht angeführt ist. Nicht ganz in Ordnung ist wohl auch c. 18, 2. Während die vulg. Frende . . . Iniviar nes xa Κλέαργον Πακεδόνας, βάογον δε Θεσσαλόν και Θρασιδαίον ανrepoirras hat, schreibt Granx nach M. Anirrar ner vai Kleaoγον (καὶ Κάσανδρον) Μακεδόνας, Ιάογον δέ Θεσσαλον καὶ Inaiapyor art. Ob Dikaearch oder Thrasydaeus genannt ist, mag an sich ziemlich gleichgültig sein, auch wird man nicht allzuviel Anstoss nehmen dürfen an dem neuen Gesandten Kagardoor, sondern der guten Veberlieferung, die durch den Matr. repräsentiert wird. Glauben schenken dürfen: sehr bedenklich ist es aber, dass Dikaearch nicht nach seiner Heimath benannt ist; es ist daher zu vermuten, dass hier, wenn nicht noch ein dritter Name, so doch wenigstens das Ethnikon zu dem zweiten Namen fehlt. Im allgemeinen sind aber die Lesarten des M. durchaus brauchbar: für die Lehrer wäre vielleicht das Varianten-Verzeichniss der Vulgata von dieser Recension des Textes nach dem M. erwünscht gewesen; vielleicht bat Graux die Gute, die Angaben auf S. xx bei einer 2. Auflage dahin zu vervollständigen. Jetzt muss sieh der Lehrer erst immer nach der Schrift in der Revue umsehen, um zu erfahren, oh die neue Lesart Konjektur oder die Ueberlieferung des M. ist. Vorausgeschickt sind dem Texte Notizen über das Leben und die Eigenthumlichkeit des Plutarch nach Gréard, Pierron und Montaigne mit einigen eigenen Bemerkungen über die vitae und die Quellen für des Demosthenes' Leben. Die Anmerkungen zu dem Text sind sachlich, knapp und richtig, soweit eine vorläufige Durchsicht derselben erkennen lässt. Diese Vorzüge werden unterstützt von sauberem Druck (nur hin und wieder ist ein Accent abgesprungen) und trefflicher Ausstattung. Die Ausgabe einpfiehlt sich so ganz ausserordentlich; namentlich könnte sie manchem unserer Anmerkungenschreiber zeigen, was nicht in Noten für die Schüler gehört. Mit Recht ist auf die reale Erklärung des Textes das Hauptgewicht gelegt. 3.

### PHILOLOGISCHE RUNDSCHAU

BREMEN, 17. FEBRUAR 1883.

C. Graux, De Plutarchi codice Matritensi iniuria neglecto, in der Revue de Philologie etc. 1881. V. 57 S. 8°.

Plutarque, vie de Démosthène, texte grec, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc., par Ch. Graux. Paris, Hachette et Co. 1881. 120 S. kl. 8°. 1 fr.

Um den Werth des von ihm zuerst verglichenen und mit N bezeichneten Madrider Plutarchcodex zu zeigen, geht Gr. in obiser Abhandlung zunächst sämtliche Abweichungen desselben der vit. Demosth. c. I bis V durch, um sie, soweit irgend möslich, zu acceptieren. p. 17-32 vergleicht er für Crass. c. XXII. die Lesarten von N mit der Vulgata einerseits, andererseits mit der für diese Partie werthvollen und auch schon von Sintenis benutzten Ueberlieferung des Pseudo-Appian; das Verhältnis dieser dreifachen Ueberlieferung bestimmt er allgemeinen wohl richtig dahin, dass der Matr. zwar mit der vulg. auf eine gemeinsame Quelle zurückgehe, dieselbe aber weit reiner erhalten habe und somit Pseudo-Appian sehr nahe stehe, p. 33-57 endlich sucht er eine Reihe einzelner Lesarten N, besonders aus der vit. Demosth., als richtig nachzuweisen. — Nach alledem stellt er den Matr. sehr hoch und hat sich deshalb demselben sowohl in der obigen Ausgabe des Demosth.(1) wie auch in der schon früher hier besprochenen vie de Cicéron so eng wie möglich angeschlossen. Ein abschliessendes Urteil lässt sich auf Grund des vorliegenden Materials nun freilich kaum gewinnen. Denn in etwas grösserer Ausdehnung liegen die Lesarten von N nur für Cic. und Demosth. vor, aber auch hier nur, soweit sie Gr. glaubte in den Text aufnehmen zu können. Dabei ist eine Uebersicht auch über diese noch ziemlich schwierig zu gewinnen, da er sie nirgends besonders hervorhebt, sondern nur im allgemeinen die Bemerkung voraussendet, dass alle in dem avis critique vor dem Text der beiden vitae nicht angeführten Abweichungen vom Text bei

<sup>1.</sup> Auf eine Kritik der vorausgesandten Einleitung wie der Noten unter dem Text verzichte ich hier, da die Ausgabe für Schüler bestimmt, keinen wissenschaftlichen Wert beansprucht und ausserdem nach Anlage und Charakter ganz der früher besprochenen vie de Cicéron gleicht.

Sintenis (Teubnersche Textausgabe) auf den Matr. zurückgehen. Für Ale, Cor., Nic., Crass. (ausser c. 21, 22, cf. oben) sind nur einzelne gute Lesarten in der Revue mitgeteilt, noch weniger für Ages. und Pomp., da nach Gr., Revue p. 32, der cod. Sangermanensis "libri N veras scripturas fere exhibet pravis omissis", so dass die wichtige Frage, wie diese beiden codd. sieh zu einander verhalten, noch gauz offen bleiben muss.

Soviel steht indes jedenfalls schon jetzt fest, dass N auf eine von der sonstigen Ueberlieferung getrenute und zwar gute Quelle zurückgeht; das zeigen die zahlreichen, hier allein erhaltenen offenbar richtigen Lesarten. Aber darum glaubt Ref. doch bei der schon früher ausgesprochenen Ansicht stehen bleiben zu müssen, dass sich Gr. durch diese Vorzüge hat verleiten lassen, dem Matr. allzusehr zu vertrauen. Denn er weist nicht nur, wie Gr will, blosse Schreibfehler auf, von denen übrigens Gr. auch noch einzelne in seinen Text aufgenommen hat, sondern er zeigt auch offenbare Spuren von Interpolation, beides ja Fehler, die sieh mit einer ursprünglich guten Quelle sehr wohl vereinigen lassen (1).

In erster Linie zeigt N einen auffallenden Reichtum an grösseren und kleineren Zusätzen. Gr. hat fast alle aufgenommen; dass aber in dieser Hinsicht die grösste Vorsicht angebracht ist, hat Ref. schon bei Besprechung der vie de Cicéron zu zeigen versucht (die dort schon gegebenen Stellen sind im folgenden nicht weiter berücksichtigt). Denn die Zusätze sind durchaus nicht immer blossen Versehen zuzuschreiben, wie Dem. 1. 5 to uer [to]. 2. 16 [yao] apunrias (auf Dittographie wird übrigens auch wohl auch Dem, 18, 23 K. 1Eardon zai KASarδρον gegenüber dem einen Αλέαρχον der vulg, beruhen; ebenso durfte 14, 22 se vor loyor [aivor] das kurz vorhergehende actor irritalich wiederholt sein); sondern in den meisten Fällen scheint die Thätigkeit eines Interpolators zu Grunde zu liegen, der den Text lesbarer zu machen und von scheinbaren oder wirklichen Schwierigkeiten zu betreien suchte. So wird eine fehlende Kopula zugefügt Dem. 2 fin. eigegig [gerner' a.]. 3, 26 decréteons [in]. Der Zusammenhang wird durch zuge-

<sup>1</sup> Wie ich nachträglich gesehen, hat auch Heller in der Philol. Worfenschrift II, 23, wenn auch ohne weitere Begrundung im einzelnen, die Vermutbung ausgesprochen, der Matr. sei von einem kundigen Abschreiter interpolart.

8etzte aber durchaus überflüssige pronomina klarer gemacht 11, 9 προςελθόντος [αὐτῷ]. 15, 15 προςεληλυθότος [αὐτοῦ], obgleich Plut. beim Gen. abs. das Subi. oft in dieser Weise auslässt. 26, 32 [αὐτῷ] προχειμένων; auf die Häufigkeit solcher Zusätze bei Plut. hat schon Sintenis, epistola ad Herm. Sauppium etc., p. 332 hingewiesen. Wörter werden unnötig wiederholt, die aus einem früheren Satzgliede sich ohne Mühe ergänzen: Dem. 9, 14 [τοῦτ'] ἀναγιγνώσχοντος. Dem. 10, 17 ὁποῖος δέ [τις δ] Δημάδης. 1 fin. τοῦ φρονεῖν ώς δεῖ καὶ [τοῦ] βιοῦν, hier geradezu unpassend, da beide infin. eine Gesamtvorstellung bilden, wie auch das zu beiden gehörige ώς δεί zeigt. Ganz verfehlt setzt N Dem. 4, 12 δ hinter παρώνυμον ein; der Interpolator hatte eben infolge der Parenthese den Amfang des Satzes vergessen. Unter diesen Umständen erscheinen auch verdächtig die Zusätze Dem. 4, 3 νοσώδης [διδ]. 28, 15 Μεταγειτνιῶνος μέν [μηνός]. Cor. 26 fin. ωφελήσει [τὸ έθνος] ὅσα, denn die Worte sind entbehrlich, an dem Hiat vor dem relat. brauchte Gr. durchaus nicht anzustossen, endlich wurde wohl richtiger  $\tau \dot{o} \nu \delta \tilde{\eta} \mu o \nu$  stehen. Cor. 13, 17  $[\sigma v] \sigma \tau \rho \alpha$ τευοριένους, das simplex steht ebenso Cor. 20, 32. Aem. 22, 16. Cleom. 21 fin. Zuweilen sind die ursprünglichen Worte durch einen erklärenden Zusatz verdrängt, so Dem. 24, 29 τῶν χρημάτων ά f. χρ. ων. 10, 18 ό δ' αὐτὸς Θεόφραστος f. φιλόσοφος, denn wie die Worte δ δ' αὐτός — ἱστορεῖ zeigen, ist hier nicht von Theophrast, sondern noch von dem Chier Aristo die Rede. 4, 2 άπαλός f. κάτισχνος. Anderer Art, aber auch offenbarer Zusatz ist 5, 11 Έρμιππος δέ φησιν [ὁ ποιητής], wofter Gr., Revue p. 16, unglücklich ποτέ τισιν vermutet. Sehr häufig endlich sind in N kleine Wörtchen wie μέν, καί, δέ, γέ, Formen des Artikels etc. zugesetzt, Wörter, die meist ebenso gut stehen Wie fehlen können. Aber zuverlässig sind auch diese Zusätze nicht, denn z. B. καί steht unpassend Cic. 2, 11 γενόμενος [καὶ], da die folg. partt. nicht auf gleicher Stufe stehen, sondern subordiniert werden müssen; unpassend auch wohl Dem. 9, 10 [καὶ] Πύθωνι. Dem. 13, 9 ἄχρι [τοῦ] τέλους ist τοῦ unrichtig, da Plut. in den adverbialen Ausdrücken τέλος, εἰς τέλος, ἄχρι und μέχοι τέλους meines Wissens den Artikel nicht setzt. ist falsch zugesetzt Cic. 6, 22 έξαθυμῆσαι — είγε denn nach den verb. affect. kann wohl  $\epsilon i$ , nicht  $\epsilon i \gamma \epsilon$  oder  $\epsilon i \pi \epsilon \varrho = \delta \tau \iota$ folgen. Für sicher echt hält Ref. nur verhältnismässig wenige Zusätze des Matr.: so Crass. 11, 6 οἱ γὰρ δια [πεσόντες ἐκ τῆς

μάχης πενταχιζίλιου πεφι]πεσόντες. 12, 31 ὀσόματι Γάϊος f. Ονάτιος; vielleicht auch Dem. 11 f. τοίτων [καὶ ἐτέφων γελοίωι]. 28 f. [μῶντος] λέγουσι. Crass. 22, 2 διλαδή [σινεχή]. 26 in. ἔχγειλεν αἰτή [μετὰ μαχοίν]. Ale. 5, 21 τελώναι [τάντες]. Von kleineren Zusätzen ist gut Dem. 11, 1 τὴν μὲν [γὰφ] ἀσάφειαν. 14, 14 [ἐκ] Μακεδονίας. 15, 22 [πεφι] τῆς παφαπφεσθείας. Ale. 22, 13 [ά] ἱεφοφάντης. Cor. 12 fin γενομένοις [ἄκ]. An all diesen Stellen erklärt sich die Auslassung in den übrigen Mss. leicht. —

Richtig lässt N öfter die Interpolationen der anderen codd. aus, so Dem. 3, 32 [zm] Kinigura. 5, 32 [twr] noikir. 10, 23 δσάκις [αr]. 13, 12 απολογοίμενος [διά]. 25, 22 [επ'] άρregarges. 29, 3 & aliotapa. Crass. 22, 9 Jude [wor]. Alc. 32 f. of unrov [ye]. Aber auf offenbaren Versehen beruben Auslassungen wie Dem. 15, 13 Timorgarous [zai 'Agraturgaτοις]. Crass, 21 in. βοιλ[ει]ομένου. 21, 27 αίτο [δεξσον] 21. 29 χοτμάτων [καὶ σωμάτων]. Ebenso an folgenden Stellen, au denen freilich Gr. dem Matr. folgt: Dem. 2 in. Seier te [1601] πολλών. 4, 11 καὶ τούτο [γάρ]. 8, 23 [καὶ] καθήμενον. 23, 27 έπερ [τοι] δήμοι; ferner 7 in. πάλιν δέ [ποιε], denn wenn auch Gr. das noré eine vocula otiosa si qua alia nenut, jedenfalls liebt Plut, obige Verbindung = "ein andermal wieder", cf. z. B. Them, 5, 13, Mar. 33, 13, Phoc. 9, 25, Endlich an derselben Stelle oizade vor autovios durfte Gr. gar nicht mit N auslassen, da dann das von ihm richtig aus N aufgenommene orvergel. Feir unverstandlich wird.

Die Wortstellung hat N ziemlich häufig geändert, richtig Dem. 1, 7 ἡχοῦ μαι διαφέρειν ἀδόξοι mit Vermeidung des Hiats für διαφ. ἡχ. ἀδ. In den meisten Fällen sind diese Aenderungen irrevelant, aber entschieden die unrichtige Stellung bietet N Dem. 13, 26 φισίν αὐτοῦ οὕτω wegen des Hiats. 23, 28 τὸν δ' ᾿Αλεξανδρον Μακεδόνα μουόλικον f. ᾿Αλ. δὲ τὸν Π. μ., denn so wenig Dem. sich und seine Genossen als κίνες ᾿Αθηναῖοι be zeichnet, so wenig hat es Sinn, von einem speciell makedonischen μονόλικος zu reden. Auch Dem. 6, 6 scheint das πικρῶς ἄγαν καὶ κατακόρως der vulg. passender, als das ἄγαν π. κ. κ. in N, da Plut, in dieser Weise ἄγαν zwischen zwei zugehorige Begriffe zu stellen lieht, so Tit 21 in. περατός ἄγαν και κόμός. Cat. mai. 5, 7, 20, 29.

In den übrigen Abweichungen bietet N ohne Frage eine ganze Reihe von Verbesserungen, so Dem. 1 fin. Enkasoniere 3, 31

Δημοσθένει γὰς Κικέςωνα. 7 in. συγκεχυμένου — ἐπακολουθῆσαι – συνειζελθεῖν. 8, 16 πρός (f. εἰς) ἐαυτόν. 8, 19 δόξαν έσχε. 11, 4 γυμνάζειν — άναβάσεσι. 13, 13 αὐτός f. αὐτόν. 20, 11 Έπαμεινώνδου f. Έπαμιν. 21, 11 δστών f. δστέων. 25 in. απιστίαν f. ασωτίαν. 26, 9 sq. φησὶ – δυνάμενης – λαθών. in. συνίστατο u. s. w. An manchen Stellen hat jedoch Gr. offenbar wieder fehlerhafte Lesarten aus N aufgenommen, so De m. 14, 25 θορυβουμένων f. θορυβούντων, denn von diesem be i Plut. so häufigen Verb findet sich in aktiver Bedeutung nu - θορυβείν cf. Pomp. 14, 1. 68 in. Sol. 30, 17 etc., θορυ- $\beta \in \mathbb{Z}$   $\mathfrak{I}$   $\mathfrak{I}$   $\mathfrak{I}$  ist stets passiv cf. Sol. 9, 5. Pomp. 12, 27. 69, 7 etc.; das abweichende έθορυβήθησαν Mor. 784 D hat van Herwerden ne erdings richtig in έθορύβησαν verbessert. Ebenso Dem. 27, τότε Πυθέαν f. τον μεν Πυθέαν, aber τότε ist matt und 21 überflüssig, τον μέν steht in passendem Gegensatz zu τον δέ Δημιοσθένη nachher. An anderen Stellen ist die Lesart der vulg. mindestens gleichberechtigt, so Dem. 4, 7 krioi rives vulg., ετε φοί τινες N cf. quaest. conv. III, 7, 2, 1; dann Dem. 19 in. ποτάμιον μικρόν vulg., ποταμόν μ. N, denn Plut. verbindet öfter deminutiva mit μικρός, cf. Aem. 5, 4. 28, 25. Cat. min. 24, 27. 70, 13. Ferner Dem. 27, 15 kann das προςμίξας ξαυτόν der Vulg. (καταμίξας N) nicht nur mit Gr. durch Phoc. 6 in., sondern auch durch Py. 4, 31 belegt werden.

Von den eigenen Konjekturen Gr.'s erscheint richtig die An-Setzung einer Lücke Dem. 22, 18 nach ἐπανέχοντα, plausibel auch 30, 24 περί τῷ βραχίονι (περιβραχιόνιον vulg., περί τὸν Beaxiova N). Dagegen 14, 15 war kein Grund wegen des 'Az-, βατάνων in N Αγβ. zu schreiben, denn die Form der vulg. Exp. wird bestätigt durch Pelop. 30. Ages. 15. Alex. 72. Artax. 27. Dann Dem. 26 f. streicht Gr. φόβους und schreibt mit Photius ἀγωνίας; aber dadurch wird die Steigerung in φόβους ΨΦόνους διαβολάς άγῶνας gestört, άγῶνας ist ausserdem durchaus passend, und das Gr. anstössige Fehlen des zai zwischen νακά und φόβους völlig berechtigt, da die 4 nomina eine erklärende Apposition zu κακά bilden. Endlich Crass. 22 fin. ὑπεργάσεται ist ohne Anstoss; ὑπεργάζεσθαι = "bearbeiten", eigentl. vom Acker, dann in übertragener Bedeutung steht auch Galb. 9, 30. Sol. 12, 32, πολλ` προυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν; bei Gr.'s ὑπουργήσει τι wäre ausserdem die Ergänzung des persönlichen Objekts sehr hart.

Ref. schliesst mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns, dass der

französische Gelehrte inzwischen so früh der Wissenschaft entrissen ist. Denn wenn Ref. den Matr. auch nicht so bedingungslos anzuerkennen vermag wie Gr., so hat dieser sich durch Aufdeckung desselben doch ein unverkennbares Verdienst erworben. Hoffentlich wird die weitere Vergleichung bald wieder von geeigneter Seite aufgenommen und eine vollständige Kollation geliefert, wie sie schon Granx in Aussicht gestellt hatte.

GEESTEMÜNDE.

C. STEGMANN.

# **PLUTARQUE**

VIE

DE

# CICÉRON

### TEXTE GREC

REVUSUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE CICÉRON D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

1. Paris, Hachette et Cie. In-16. Une lettre de Ch. G. à sa famille précise la date: «Florence, le 21 octobre 1881... Ma Vie de Cicéron a paru...» La Notice, quant à ses premières parties, est la reproduction de ce qui a figuré en tête de la Vie de Démosthène (voy. p. 303 à 313), mais avec un alinéa supplémentaire sur la «Publication des Vies parallèles» et un morceau original remplaçant l'extrait de Pierron sur le «Style de Plutarque». Cette notice comprend des «Indications bibliographiques» qui trouveront leur place dans un autre volume (Plutarchea). Il y a ensuite un travail sur les «Sources» et un «Avis relatif à la constitution du texte»: Nous les mettons à la fin, avec quelques notes et des Comptes rendus.



# NOTICE SUR PLUTARQUE.

| PUBLICATION | DEG   | VIES | DAD  | ATTÈT     | TO  |
|-------------|-------|------|------|-----------|-----|
| PUBLICATION | 111.5 | VILO | YAK. | ALILIPALA | H.S |

Les quatre biographies conservées d'Artaxerxes, d'Aratus d'une part, de Galba et d'Othon de l'autre, non plus que celle d'Hercule, qui est perdue, n'ont point été rédigées pour se faire pendant entre elles ou pour faire pendant à d'autres biographies: elles ne rentrent point dans le cadre des Vies parallèles. Même, dans la plupart et surtout dans les meilleurs de nos manuscrits de Plutarque, les vies de Galba et d'Othon se trouvent rangées au milieu de ce qu'on appelle les Œuvres morales.

## STYLE DE PLUTARQUE

Le style de Plutarque (1) est irrégulier et inégal, souvent incohérent grâce à la longueur et à la mauvaise construction de certaines périodes. Cette inégalité provient de deux causes. La première, c'est que Plutarque écrivait dans un temps où la langue grecque était en pleine décadence. Il ne trouve plus aisément l'expression juste, simple et fine; il ignore la sobriété du parler attique. L'autre cause, c'est la manière de composer de notre auteur. Il ne se donne point la peine de repenser ce qu'il a lu, pour le rendre ensuite sous une forme qui lui soit

<sup>1.</sup> Cf. la préface, en grec moderne, de Coraï à son édition des Vies parallèles (t.  $I^{\alpha}$ , page  $o\beta$ ).

personnelle; il rédige négligemment et fort vite. En empruntant les faits et les idées, qui font la substance de son discours, aux auteurs les plus divers, poètes, historiens, orateurs, philosophes, écrivains de tout temps et de tout pays, il retient assez fidèle-lement le tour de la pensée et les expressions mêmes dont ils se sont servis: d'où ce style aux tons criards, peu fondu, qui manque surtout d'une teinte dominante originale, style qui fait l'effet d'un manteau d'arlequin. Ces défauts n'excluent pas toute sorte de qualités. Une grande richesse de métaphores, des couleurs vives qui éclatent par places, du feu dans les passages à tendance morale, voilà ce qui peut séduire le plus dans la diction de Plutarque. Au surplus, ce style composite et complexe n'est pas toujours bien clair.

# ANALYSE DES CHAPITRES.

## VIE DE CICÉRON.

CH PITRE I er. — Parents et ancêtres de Cicéron. Origine de ce nom le Comment de Comment

CH PITRE II. — Naissance, enfance de Cicéron, ses succès à l'école. Cicéron poète.

CH PITRE III. – Cicéron jeune homme. Ses premières études à Rome; il placide sa première cause (*Pro Sext. Roscio Amerino*). Causes de son départe pour la Grèce.

CH APITRE IV. — Cicéron suit à Athènes les cours d'Antiochus. Il visite les écoles de rhétorique d'Asie Mineure. Cicéron à Rhodes; il y décla me en grec devant Apollonius Molon.

CHAPITRE V. — Cicéron consulte l'oracle de Delphes. Son retour à Rome. Il reçoit des leçons de débit oratoire du comédien Roscius et du ragédien Æsopus. Causticité de son éloquence.

CHAPITRE VI. — Cicéron questeur en Sicile. Mécompte qu'éprouve, retour de Sicile, la vanité du jeune Cicéron (anecdote du *Pro Plancio*).

CHAPITRE VII. — Cicéron case dans sa mémoire le dossier, pour nsi dire, de tous les personnages importants de Rome. Procès de Verrès. Ins mots de Cicéron à propos de cette affaire.

CHAPITRE VIII. — Fixation à un chiffre dérisoire des dommages-in-'êts à payer par Verrès. Fortune de Cicéron; sa manière de vivre. La ison de Cicéron sur le Palatin. Sa clientèle.

CHAPITRE IX. — Cicéron préteur urbain: condamnation de Licinius cer; plaisante repartie lancée contre Vatinius; affaire Manilius.

HAPITRE X. — Origines de la conjuration de Catilina.

HAPITRE XI. — Cicéron élu consul contre Catilina.

HAPITRE XII. — Préludes de la lutte avec Catilina: Discours De criptorum liberis; Cicéron s'assure de l'appui de son collègue dans le ulat, Antoine; il fait rejeter, dans le sénat et devant le peuple, la loi ire de Rullus.

CHAPITRE XIII. Influence de l'éloquence de Cicéron sur le parte plus l'influence de l'éloquence de Cicéron sur le peup. It le l'Othon en vertu de laquelle les chevaliers devaient avoir au specitione des sièges réservés.

CHAPITRE XIV. - La conjuration de Catilina, Comrece pour l'elect en des consuls de l'année 62.

CHAPITRE XV. - Suite de la conjugation Lettres and hymes. Le senat remet aux consuls le soin de sanver la république

CHAPITRE XVI. — Suite de la conjuration, Projet d'assassiner Cice pour an moment de la salutation du matin. Cicéron prononce dans le seria 2 la première Catilinaire Catilina sort de Rome et va rejoindre l'armée de Manlius en Etrurie.

CHAPITRE XVII. - Suite de la conjurat on Cornchus Leitalus Su ara

CHAPITRE XVIII. Suite de la conjuration Lentulus modite le re-sacre geréral des sénateurs et des autres cité yens en même temps - 1000 l'incendre de Rome Episode des députés des Allobroges.

410

('I

de

1111

CHAPITRE XIX. — Suite de la conjuration, Revelations, saisse dépôt d'armes dans la maison de Cethegus; arrestation des conjures, céron prononce devant le peuple la troisième Culdinaire. Les mysteres la Bonne Déesse, Perplexité de Ciceron.

CHAPITRE XX. Suite de la conjunction Produge de la flamme e s'élance des cendres d'un feu assoupi, en présence de la femme de Cerre Terentia, cele-ci engage son mari à montrer de l'énergie Seates senate avis de Silanus, Situation de Cèsar par rapport aux or ires, conduite de Cicéron vis-à-vis de César.

CHAPITRE XXI. — Suite de la conjuration. Avis de Cisar Cicer prononce la quatrième Catilinaire. Avis de Caton, et con l'invation de conjurés. Ciceron, cédant aux instances de Cesar, ne prononce pas la comfiscation de leurs biens.

CHAPITRE XXII. — Exécution de Lentulus, de Cuthegus et des autre conjures. Retour triomphal de Cueron à sa maison; Rome illumnió. De faite et mort de Catilina.

CHAPITRE XXIII. Troubles à propos de la sortie de charge de Cueron. Les tribuns essayent d'exciter la coltre du peuple contre la ctyrannie de Cicéron. Caton lui fait décerner, au contraire, le titre de la Patrier.

CHAPITRE XXIV. — Vanité de Cicéron. Il n'était pourtant point par loux des autres grands écrivains. Sa conduite toute bienve-drinte à legare du philosophe Cratippe. Deux lettres de Cicéron, en gree, cer les seus l'empire de la colère

CHAPITRES XXV à XXVII. - Hops mots de Caciron

CHAPITRE XXVIII. - Chidas est surpris dans la maison de Grar = pen lant la célébration des n'ystères de la Bonne Deesse

CHAPITRE XXIX. — Procès de Clodius. Jalousie de Terentia contre la sœur de Clodius. Cicéron témoigne contre Clodius. Mots piquants de Catulus et de Cicéron. La femme de César ne doit pas être soupçonnée.

CHAPITRE XXX. — Lutte de Clodius et de Cicéron.

.

1

7

**\_\_\_\_\_** 

D.V

. . . 3

Bir.

بغ

-5:

CHAPITRE XXXI. - Cicéron suppliant. Son départ pour l'exil.

CHAPITRE XXXII. — Fuite de Cicéron à travers l'Italie. Son exil.

CHAPITRE XXXIII. — Violences de Clodius à Rome, et réaction qu'elles armènent. Décret de rappel de Cicéron. Cicéron revient de l'exil.

CHAPITRE XXXIV. — Cicéron nie la légalité des actes publics accomplis pendant le tribunat de Clodius. Mécontentement, à ce propos, de Caton contre Cicéron.

CHAPITRE XXXV. - Procès de Milon. Timidité naturelle à Cicéron.

CHAPITRE XXXVI. — Cicéron nommé augure. Cicéron proconsul de Cilicie; justice de son administration. Il s'arrête à Athènes en revenant à Rome.

CHAPITRE XXXVII. — Indécision de Cicéron lorsque éclate la guerre civile de César et Pompée.

CHAPITRE XXXVIII. — Cicéron dans le camp de Pompée. Ses mots à l'adresse des Pompéiens.

CHAPITRE XXXIX. — Cicéron abandonne, après Pharsale, le parti de Pompée. Son entrevue à Brindes avec César. Estime de César pour Cicéron. Le Plaidoyer Pro Ligario.

CHAPITRE XL. — Cicéron, retiré des affaires publiques, compose des écrits philosophiques. Son talent de versificateur. Il s'associe avec zèle aux hommages rendus à César.

CHAPITRE XII. — Son projet d'écrire l'histoire romaine. Il divorce d'avec Terentia. Cicéron se remarie avec une jeune patricienne, qu'il ne tarde pas à répudier à cause de la joie qu'elle avait ressentie de la mort de Tullia, la fille de Cicéron.

CHAPITRE XLII. — Cicéron, après l'assassinat de César par Brutus, Propose au sénat de décréter l'amnistie. Le peuple, à la voix d'Antoine, se soulève contre les meurtriers.

CHAPITRE XLIII. — Antoine ennemi de Cicéron. Cicéron, effrayé d'abord, quitte Rome, mais il y rentre bientôt après. Antoine et Cicéron s'observent mutuellement.

CHAPITRE XLIV. — Alliance de Cicéron et d'Octave. Songe prophétique de Cicéron; ses premières relations avec Octave enfant.

CHAPITRE XLV. — Brutus reproche à Cicéron l'appui qu'il prête à Octave. Cicéron le jeune, lieutenant de Brutus. Défaite d'Antoine à Modène. Défiance du sénat vis-à-vis d'Octave.

CHAPITRE XLVI. — Le second triumvirat ; les proscriptions. Cicéron est abandonné par Octave à la vengeance d'Antoine.

CHAPITRE XLVII. — Finte de Cicéron, d'abord en compagnie de si u frere Quintus, puis seul. Présage funeste des corbeaux.

CHAPITRE XLVIII. - Récit de la mort de Cicéron

CHAPITRE ALIX. — Débarrassé de Cicéron, Autoine annonce la tin des proscriptions. Variantes relatives aux circonstances du meurtre de Cicéron. Auguste, surprenant un volume de Cicéron entre les mains d'un de ses petits-fils, rend hommage à l'eloquence et au patriotisme de ce grand homme. Il choisit Cicéron le jeune pour son collègue dans le consulat.

#### PARALLÈLE

#### DE DÉMOSTHENE ET DE CICÉRON

CHAPITRE I<sup>et</sup> — Démosthène seulement orateur, Ciccron polygraphe Austérité de l'éloquence de Démosthène; celle de Cicéron est enjonée, et il y perce une philosophie peu rigide. Bon mot de Citon. Expression d'île rente des deux têtes de Cicéron et de Démosthène.

CHAPITRE II. - Vanité de Cicéron, modestie de Démosthène

CHAPITRE III Puissance obtenue par l'un et par l'autre à les de la parole Cicéron, seul des deux, exerça des fonctions ( ) vois, et s'acquitta honnêtement et bien. Le désintéressement de Cicéron fut supersait cella de Démosthère.

CHAPITRE IV. — L'exil a cu pour Demosthène une cause le ut repour Cicéron une cause glorieuse. Mais celurer le support a miller celui-là, au contraire, s'y ren lit utile à sa pateir. Au retour, taulisse Cicéron baisse la tête sous le joug, Démosthène reprend avec encretutie pour la liberté d'Athenas.

CHAPITRE V Mort misérable de Ceéron, noble foi de Demost 🐉

### ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

# $KIKEP\Omega N$

### CHAPITRE PREMIER.

Κικέρωνος δὲ τὴν μητέρα λέγουσιν Ἑλβίαν καὶ γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωκέναι (¹), περὶ δὲ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ἢν (²) πυθέσθαι
μέτριον. Οἱ μὲν γὰρ ἐν κναφείψ τινὶ καὶ γενέσθαι καὶ τραφῆναι
τὸν ἄνδρα λέγουσιν, οἱ δ' εἰς Τοῦλλον "Αττιον (δ) ἀνάγουσι τὴν
ἀρχὴν τοῦ γένους, βασιλεύσαντα λαμπρῶς ἐν Οὐολούσκοις καὶ
πολεμήσαντα 'Ρωμαίοις οὐκ ἀδυνάτως. Ο μέντοι πρῶτος ἐκ τοῦ
γένους Κικέρων ἐπονομασθεὶς ἄξιος λόγου δοκεῖ γενέσθαι (⁴), διὸ
τὴν ἐπίκλησιν οὐκ ἀπέρριψαν οἱ μετ' αὐτόν, ἀλλ' ἡσπάσαντο, καίτερ ὑπὸ πολλῶν χλευαζομένην. Κίκερ γὰρ οἱ Λατῖνοι τὸν ἐρέβινθον καλοῦσι, κάκεῖνος (⁵) ἐν τῷ πέρατι τῆς ἱινὸς, ὡς ἔοικε,
διαστολὴν ἀμβλεῖαν εἶχεν, ώσπερ ἐρεβίνθου διαφυήν (δ), ἀφ' ἡς

2. IIv, il a été possible (à ceux qui ont fait des recherches sur son père).
3. Tullus Attius, le roi des Volsques, auprès duquel Coriolan, à ce qu'on raconte, alla chercher un asile.

Ch. I.] 1. Γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωκέναι. Amyot: «Qu'elle estoit née noblement, et qu'elle a toujours vescu honorablement.» Καλῶς tombe également sur les deux infinitifs γεγονέναι et βεβιωκέναι.

<sup>4.</sup> Ό μέντοι πρώτος.... ἄξιος λόγου δοχεῖ γενέσθαι. Amyot: «Bien me semble il que le premier de celle race qui fut surnommé Cicéron, fut quelque personnage notable.»

<sup>5.</sup> Έχεῖνος, c'est-à-dire ὁ πρῶτος ἐχ τοῦ γένους Κικέρων ἐπονομασθείς.
6. Ώσπερ ἐρεβίνθου διαφνήν. Le bout du nez de ce personnage aurait done été, selon l'hypothèse ici émise par Plutarque, rayé d'un sillon (διαστή) le partageant verticalement en deux hémisphères, ce qui rappelle en effet la forme du pois chiche (cicer arietinum). — Une étymologie plus probable que celle que rapporte ici Plutarque tire le surnom de Cicéron de la culture du pois chiche à laquelle le premier qui aurait porté ce surnom se serait adonné avec succès. Cf. Pline l'Ancien (Histoire naturelle, liv.

Entigaro tiv Examiniar, Actor ye niv Kintown, i ters of τάδε (1) γένραπται, των φίλων αίτον οιομένων δείν, ότε πρασστον appir metiet and nodeteing fateto, gryeir torrona and 14 & to-Figure, légeral reavier ouneron el seir de agrorieital tor Isa inρωνα των Σκαίρων και των Κατλων ενδοξάτερον αποδείξετ . Tameior & er Sexelia zai tois Jeois aradena romineros γιορίν, τὰ μέν ποώτα δίο των δυομάτων Επέγραψε, τό > Μάρχον και τον Τοίλλιον, αντί δέ του τρίτοι σκώπτων - μοβινθον εκέλει σε παρά τά γράμματα (0) τον τεγνίτιν έντοσες - - τω Ταίτα μέν οίν περί του δνόματος Ιστόριται.

#### CHAPITRE II.

Textivat de Kinegova heyorair, arodivos nai dairos χει θείσις αι του της μητφός, ήμερα τφίτη τών τέων Καλανδι Er h viv of appartes elyoreal sai Rimotr i rep toi fregionos Ti, de tied, quona donet perenda, na nonerteir in igetuépu naou Pomaious Eurosquion (2). Tarra de, allos (3) ine ρατα καί πλίμρον είναι δηχοίντα, ταγέως αίτος α τέδειξε μα

XVIII, chap. III) . Cognomina etiam prima inde · Pilumni qui pilum pistrinis incinerat, Pisones a pisendo, jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronam. ut quisque aliquod optime genus sereret .

7. Tade, la presente bographie.
8. Aportonia survi d'un infinité revient pour le seus à : s'efforcer d

9 Hoor to youngarn, à la suite, dans le rang des lettres. th II 1. Hukog toley . . . eren roi hyenores. Amyot: «Le troisum pour de janvier; auquel jour les oflecers et magistrats de Rome ont ma. tenant acconstume de faire tous les ans solementes prieres et sacrifices pour la sante et prosperite de l'empereur » Huéqu rour, touv veux ac-lardoir est une façon à la grecque de s'exprimer. Il ne faudrait pas com-prendre: III. Calend. Jan. Ce jour est, en realité, à la romaine III. Non Januaru, c'est-à-dire le troisième jour avant les nones de junvier. Mas-les Grecs, au lieu de décompter les jours comme les Romains, avanct l'inditude de partager leurs mois en trois décades et de compter aussi premier, deuxeme, troisière jour, etc. de la décade (19601), derre no ct. impro, loranérot, menoritos, hijoria, l'Ilutarque ici, tout en se servant de la denomination romaine de Nouvelles Calendes pour dire 12 janvoir. obeit à l'habitude grecque de compter les jours après le terme fixe. Cheron est né le 3 janvier 106 av. J.-C.

2. Amyot, «Et dit on plus qu'il apparut un esprit à sa nourrice, loquel by proof t qu'elle nourressort un cafait qui serent un jour cause d'un grand bien a tous les Romains. Le participe éxicegoray est le resultet d'une sorte d'attraction. Guana aperiar en eiran au Exerce ou operar

usen Tane Populary.

3. . Allos, temere, rattache à oreignen, peut être tradait par mins.

τείαν άληθινην εν ήλικία του μανθάνειν γενόμενος, καὶ δι' εὐφυταν εκλάμψας και λαβών όνημα και δόξαν εν τοις παισίν, ώστε τους πατέρας αὐτῶν ἐπιφοιτὰν τοῖς διδασκαλείοις ὄψει τε βουλημένηυς ίδειν τὸν Κικέρωνα καὶ τὴν ὑμνηυμένην αὐτοῦ περὶ τὸς μαθήσεις όξύτητα καὶ σύνεσιν ἱστορησαι, τοὺς δ' άγροικοτέρους δργίζεσθαι τοῖς υἱέσιν ὁρῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν Κικέρωνα μέσον αύτῶν ἐπὶ τιμῆ λαμβάνοντας (4).

Ι ενόμενος δ', ωσπερ ὁ Πλάτων ἀξιοῖ τὴν φιλομαθή καὶ φιλόσοφον φύσιν, ολος ασπάζεσθαι πᾶν μάθημα καὶ μηδεν λόγου μηδε παιδείας ατιμάζειν είδος (5), έρρύη πως προθυμότερον επί ποιητικήν. Καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αὐτοῦ, Πόντιος Γλαθκος, εν τετραμέτρω πεποιημένον. Προϊών δε τῷ χρόνφ, καὶ ποικιλώτερον άπτόμενος τῆς περὶ ταῦτα μούσης, έδοξεν ου μόνον φήτως, άλλα και ποιητής άριστος είναι 'Ρωμαίων(6). Ή μεν οὖν ἐπὶ τἢ ἡητορικἢ δόξα μέχρι νῦν διαμένει (7), καέστες οὐ μικρᾶς περί τοὺς λόγους γεγενημένης καινοτομίας(8), 📆 🕳 δὲ ποιητικήν αὐτοῦ, πολλῶν εὐφυῶν ἐπιγενομένων, παντάποσεν ακλεή και άτιμον έρρειν συμβέβηκεν(9).

## CHAPITRE III.

 παλλαγεὶς δὲ τῶν ἐν παισὶ διατριβῶν, Φίλωνος ἤχουσε τοῦ έξ Ακαδημείας (1), δν μάλιστα 'Ρωμαΐοι τῶν Κλειτομάχου (2) συ-

5- Platon, République, liv. V, chap. xix (p. 475 B): Τὸν φιλόσοφον σο-

7 - 'Η μεν ουν επι τη ήητορική δόξα μέχρι νῦν διαμένει. Amyot: «Toutela gloire de l'éloquence et l'honneur de bien dire luy est toujours demouré jusques icy.

8. «Sur les changements que l'art et le goût oratoires ont éprouvés Puis Cicéron jusqu'à Plutarque, il faut lire le dialogue De claris oratorious attribué à Tacite.

9. Την δε ποιητικήν αὐτοῦ . . . . ἔρρειν συμβέβηκεν. Amyot: « Mais sa Possie a perdu tout bruit et toute reputation pource qu'il y en a eu, depuis, autres beaucoup plus excellents que luy. Amyot traduit comme si le texte portait εὐφυεστέρων.

Ch. III.] 1. Φίλωνος ήχουσε τοῦ ἐξ ᾿Αχαδημείας. Cf. Cicéron, Brutus, § 306: Eodemque tempore (88 av. J.-C.), cum princeps Academiae Philo

<sup>-</sup> Τους δ' άγροιχοτέρους . . . . λαμβάνοντας. Entendez: Τῶν πατέρων οί Ενεότεροι ωργίζοντο τοις υίέσιν, ορώντες (αὐτούς) λαμβάνοντας τον Κικέ-Compre xil.

σες φήσομεν επιθυμητήν είναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ' οὔ, ἀλλὰ πάσης.
6. Απγοί: «Εt depuis (προϊών δὲ τῷ χρόνω)..., il fut tenu non seule-The pour le meilleur orateur, mais aussi pour le meilleur poète des Roains de son temps » — Quant à ποικιλώτερον, d'une manière plus variée, endez: en cultivant plusieurs genres de poésie.

gar. Anu de rois regi Moinor ardoise rolationis rai re reimme tie Borkie arror, ele enterpiar tor romor coneleites svi tera ypovov nai otoateia; netegyer ino Sikka nepi Magazor noiseuar(4). Eis' équir el; orager, ex de vi; orage - cos είς άνρατον ξατίττοντα τὰ πράγματα μοναρχίαν(5), έτὶ τὸν - 20. moreir mi Demortinor arel. 9 cor Bior. "), "Ellroi te otrir gr do-Layous van rooselye tois nudinaster, ayou of Silkas Expire age ναί κατάστασεν τινα λαμβάνειν έδοξεν ή πόλις(5).

Er de tel yonem talten Volgayoras, artelei Depag Silla, it comarreila: (1) teros niciar, in ex aporpagis araigedirans αίτος εωνίσατο διοχιλίων δραχιών (10). Επεί δε 'Ρώσκιος - 6

cum Atheniensium optimatibus Mithridatico bello domo profugissit Romania que concest, totum ei me tradide admirabile quodam ad philosophiam star concetation, etc.

2. (Litomaque, de Carthage, fut le disciple et le successeur de Carea-qui avant f'indé l'ecole de phalosophie dite la tronsième Academie. Ar is. avait manguré la seconde Academie ces deux écoles reunies form at pa'en appelle la moyenne Academie L'ancienne Academie, c'est l'econflition et de ses disciples restes orthodoxes. La quatrième ou nouve Academie, qui cherche à revenir aux doctrines mêmes de Platon, cut po-chef Platon, de Larisse, de qui il est question à la note precedente

3 (correst, Brutus, \$ 306; « Fgo autem juris civilis studio multum operadam Q Scaevolae Q F, qui quamquam nemim se ad docendum datas tamen cansulantibus respondendo studiosos ambiendi docebat » Co Scaevola

\*\* Q Mucius Scarvola l'augure\*, mort tres àgé en 84 av J.C 4. Cf Coeron, Philipp. VIII, x «Q Scarcolam augurem memoris ten . facere omnilan conceniendi sui putestatem > 1bol. XI tallo Marsico . xi Un Pompeius, Sexti filiux, consul, me praesente, quim essem tiro i La «guerre des Marses» ou la «guerre Sociale» c'est 1 linutus est s men e chose. Citéron avait aurs 13 ans. Le dermer texte qui vient d'itreente montre que ce ne fut pas sous les ordres de Sylla qu'd servit. Pie s' tirque aura commis rei quel pre confusion.

. uoreoxier. Construsez. ooor in ion-5. Lid how els venner .

nata la rintorta els oriades, le de ris, oriadem, els aegator namagelar.

6. En roy ogolastip . decleoir Mor. Amyot ell se remeit a - l'estude et à la vie contemplatare > - Exolastip employe adjectivement comme scrait ayokaarizor.

7. Tous ces détails sont resumes de ce que Ciciron det de lui-même darle Brutus, ch. xc, \$ 308 - 312

8. Hoose yeller oroter, faire amoneer, faire afficher une vente de

9 Un article de la clor de proscription de Syla portait que les bis dis prosents serment confisques et vendus aux encheres publiques. Rosenayout etc assassine à Rome, Chrysogenus fit, après sa mert, inserire sous nom sur les listes de proscription, on voit dans quel interit.

10 George (pro Roscio, II) dit duobus millibus nummum courses, co

υίδς καὶ κληφονόμος τοῦ τεθνηκότης ήγανάκτει καὶ τὴν οὐσίαν ἐπεδείκνυε πεντήκοντα καὶ διακησίων ταλάντων ἀξίαν οὐσαν(11), ὅ τε Σύλλας ἐλεγχόμενος ἐχαλέπαινε καὶ δίκην πατφηκτηνίας ἐπῆγε τῷ 'Ρωσκίῳ, τηῦ Χφυσηγόνηυ κατασκευάσαντος, ἐβοήθει δ' οὐδείς, ἀλλ' ἀπετφέποντη τηῦ Σύλλα τὴν χαλεπότητα δεδηικότες, οὕτω δὴ δι' ἐφημίαν τηῦ μειφακίου τῷ Κικέφωνι πφησφυγόντης, ηἱ φίλοι συμπαφώρμων, ώς ηὐκ ἂν αὐτῷ λαμπφητέφαν αὐθις ἀφχὴν πρὸς δόξαν ἐτέφαν ηὐδὲ καλλίω γενησημένην (12). Αναδεξάμενης οὐν τὴν συνηγηφίαν καὶ κατηφθώσας ἐθαυμάσθη (18) δεδιώς δὲ τὸν Σύλλαν, ἀπεδήμησεν εἰς τὴν 'Ελλάδα (14), διασπεί-

qui était pour l'orateur une autre façon de dire 2000 sesterces (un peu moins de 500 francs). Plutarque a ici commis (ou reproduit) une erreur consistant à entendre par nummi des deniers (denarii), lesquels avaient, à quelque chose près, la même valeur que la drachme attique (denier 84 centimes; drachme = 93 centimes): il quadruple donc la somme.

- 11. 250 talents font 1500 000 drachmes. Cicéron dit (loc. cit.): « Bona Patris hujusce Sex. Roscii, quae sunt sexagies. » Après sexagies, il faut sous-entendre, selon la coutume, 100 000 sesterces. Or soixante fois 100 000 sesterces font 6 000 000 sesterces ou 1500 000 deniers. Cette fois le compte Plutarque est bon (cf. la note précédente).
- 12. Οὖπω δή... γενησομένην. Amyot: «Par quoy le pauvre jeune homme Roscius se voyant destitué de tous autres fut contrainct de recourir à Cicéron, auquel ses amis conseillerent qu'il entreprist hardiment cette defense, pource qu'il ne recouvreroit jamais une si belle occasion ne si honoble commencement de se mettre en réputation, que celuy-là.» La constituction ως οὐκ ᾶν αἰπῷ ... γενησομένην est une tournure par l'accusatif dit absolu, qui est fréquente en grec. Cet ως suivi du participe est mine s'il y avait: disant que. Cf. Xénophon (Mémorables, I, II, 20): νίεις οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν πονηοῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν, ως τὴν τούτων κατάλυσιν οὐσαν τῆς ἀρειῆς, οὰ ως ... οὐσαν équivaut en français pensant que, trouvant que leur commerce est la destruction de la vertu. Dans la présente phrase de Plutarque, ἐτέραν tombe sur ἀρχήν (et non σόξαν).
- 13. Le plaidoyer Pro Sex. Roscio Amerino fait partie des œuvres convées de Cicéron. Cicéron avait 27 ans lorsqu'il plaida cette affaire.
- 14. Les choses ne se passèrent point comme les présente Plutarque. Céron plaida pendant plus d'une année encore avant de partir pour la rèce, ce qui écarte le motif de la crainte de Sylla. Cf. les chap. XC et du Brutus, dont voici quelques extraits: Itaque prima causa publica Sex. Roscio dicta tantum commendationis habuit ut nonnulla esset quae digna nostro patrocinio videretur. Deinceps inde multae, quas nos dispenter elaboratas et tanquam elucubratas adferebamus . . . Erat eo tempre in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue column, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum magna contentio. Eoque magis hoc eos, Treibus eram carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, summa vocis et totius corporis contentione dicebam . . Cum censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ea

ne, ero, ie, toi vininter, with Frontein Senneral (19. in is iten, ter feer in progress out in the ingonomic toil the arms on The total with the titions though the total · - gerre rolli per nat ajude, oriega de nat a chaures, a - un i s logue ogodporgra zui rube: egorto: vet den tor a zon t rous dearniers, andor agoriver i teo tol conatos (17).

#### CHAPITRE IV

A resource of the Adirac, Artingon voi Joxakwrite = (1) seemen, ti, per elpoia tur bijer al toi rai gapete zita e - ale . . A d' er rois do; magir erewregeller aix examir. "Hon Joseph viz véaz hejouévez Azadeucias (\*) à Artiogos xai Απορεώδω στύπιν(3) έγκατέλει τεν, είτε καμπτάμενος ίπο imogniu; and row aio Diverov(1), eite, die gaver error, gehote in me diagopa roos tors Kleitonayor na Onlines orvivers var Stonkov El petakolig Beparelwy ligar er toig akeistong C 1) δε Κικέρων έκεινα() ίγα τα κάκεινοι; προσείχε μάλλον, δε νοοίμενος, εξ παντάπασιν έκτέσοι τοῦ τὰ κοινά πράσσειν (

const make in Asiam propersocade fuit. Itaque quim essem ba unium versalu in craws et jam in foro celebratum meum nomen esset, Roma sum profortuge 2

15 had reloug loyov, ois ... deouthou, Amyot . Faisant course le bruts en l'estoit pour se faire panser de juelque indisposition qu'il sentoit en I n'e a celle qui vient d'être expliquée à la note 12 du present chapitre par l'accusatif absolu avec la même conjonction.

16. Hoosq soonsvor, mangeant.

17 Vay, les propres paroles de Caciron cities ca-dessus, à la note 14 de en chapitre

(h IV | 1. Cf. la note 13 ci-sprés du present chap. IV. 2 bur la Nouvelle Académie, et sur Carn ade, Ultomaque et Philon voy les notes 1 et 2 du ch. m. Antiochus fut cleve de Philon, il dounes son anseignament à Athenes dans le gymnase de Ptolemee

1 Prince, comme serait afge lev

1 Live zeunmourres. . roir alatineur. Amyot «Ou pource que l'evi-dence manifeste des choses et la certameté des sens le feist dechir et changer d'opinion . La nouvelle Academie muit l'evidence (l'impien et n accordant anomic certifiede aux perceptions par les sens colosques, t.

's Derhiter = medyries.

b (f Gerron (Academiques, II, xLIII) . Antwehns appellabatur Acade maus, erat quidem, si perpanca mutaersset, germanissimus Stoieus . - + +-or receiv peut so traduire ici par adherer à, et logov par système ou

I travia et ensuite l'actuar c'est-à-dire la philosophie. " In sorve roungers, s'occaper des affaires publiques.

δευρο (9) μετενεγχάμενος τον βίον έκ της άγορας καὶ της πολι-

τείας, εν ήσυχία μετά φιλοσοφίας καταζήν.

Επεὶ δ΄ αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηκώς, καὶ τὸ σῶμα τοῖς γυμνασίοις ἀναρρωννύμενον εἰς ἔξιν ἐβάδιζε νεανικήν, ἥ τε φων ἡ λαμβάνουσα πλάσιν ἡδεῖα μὲν πρὸς ἀκοὴν ἐτέθραπτο καὶ πολλή(10), μετρίως δὲ πρὸς τὴν ἔξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο (11), πολλὰ μὲν. τῶν ἀπὸ Ῥώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλὰ δ΄ Αντιόχου παρακελευομένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αὐθις ιὅσπερ ὄργανον ἔξηρτύετο τὸν ἡπορικὸν λόγον καὶ ἀνεκίνει τὴν πολιτικὴν δίναμιν (12), αὐτόν τε ταῖς μελέταις διαπονῶν καὶ τοὺς ἐπαινουμένους μετιων ἡπορας (18). Όθεν εἰς Ασίαν καὶ Ῥόδον ἔπλευσε, καὶ τῶν μὲν Ασιανῶν ἡπόρων Ξενοκλεῖ τῷ Μόραμυττηνῷ καὶ Ιιονυσίφ τῷ Μάγνητι καὶ Μενίππφ τῷ Καρὶ συνεσχόλασεν, ἐν δὲ Ῥόδφ ἡπορι μὲν Απολλωνίφ τῷ Μόλωνος (14),

9. .tevoo, comme s'il y avait ets exerva.

11. Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, pour le dire en passant, que Plutarque continue tout le temps à altérer peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que la crainte de Sylla aurait, pour un temps, détourné Cicéron de l'art

oratoire.

12. '- Ινεχίνει . . . . δύναμιν «facultatem rerum publicarum tractandarum

eousque sopitam suscitavit.

13. Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia sile all anément à Athènes l'éloquence et la philosophie: «Cum venissem Athènes, sex menses cum Antiocho . . . nobilissimo et prudentissimo philosopho feei studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia exeltum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. Endem tamen tempore Athènis apud Demetrium Syrum veterem et non ignobilem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.

14. Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans le Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: «Post a me Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem oratoribus usus sum, quiduscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps Menippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo judicio tota Asia illis temporibus disertissimus; et, si nihil habere molestiarum nec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest. Adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Æschylus Cnidius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes numcrabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eundem, quem Romae audiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

<sup>10. &#</sup>x27;Πδεία επέθραπτο καὶ πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être devenue agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre III, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πολλή κεν καὶ ἀγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que Plutarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec négligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποικέλη, ce qui irait, en effet, assez bien.

φιλοσόφω δὲ Ποσειδωνίω (15). Δέγεται δὲ τον Απολλώνιον (16) σενιένια την 'Ρωμαϊκήν διάλεκτον, δειθήναι τοι Κικέρωνος Έρριστοι μελετήσαι (17) τον δ' ὁ τακοισαι προθύμως, οιόμενον οι κικένεσθαι βελτίονα την ἐπανόρθωσιν ἐπεί δ' οίτως ἐμελέτησε. ε οι μέν ἄλλοις ἐκ τεπλήχθαι καὶ διαμιλλάσθαι προς άλλήλοις τοις ἐνοις, τον δ' Απολλώνιον οὐτ' ἀκροώμενον αὐτοῦ διαχιθήναι και παισαμένου σύννοιν καθέζεσθαι πολίν χρόνον, ἀχθομένοι δι τοῦ Κικέρωνος εὐθὺς εἰπείν «Σὲ μέν, ιδ Κικέρων, ἐπαινώ καὶ θαι μάζω, της δὲ Ελλάδος οἰκτείρω την τίχην, ὁρών, ὰ μόνα καλούν ἡμῖν ὑπελείπετο, καὶ ταῖτα 'Ρωμαίοις διὰ σοὶ προσμένος μένα, παιδείαν καὶ λόγον (18).»

#### CHAPITRE V.

Ό δ' οίν Κικέρων, έλπίδων μεστός έπι την πολιτείαν φερό, με νο., ι το χρισμού τινος ά τιμβλίνθη, την όρμης (1). Έρυμενως αυτή τον έν Ιελφοίς θεόν, αν ένδοξότατος γένοιτο, τροσέτος ή Πιθία την έαιτος φίσιν, άλλα μη την τών πολλών δόξο ήγεμόνα τοιείσθαι τοι βίου. Καὶ τόν γε πρώτον έν Ρώμη χριον εύλαβως διητε καὶ τας άρχαις όκτιρος τροσήτει καὶ παρμελείτο(2), ταῦτα δή τὰ Ρωμαίων τοῖς βαναυσοτάτοις πρόχειον καὶ συνίθη, ρήματα, Γραικός καὶ σχολαστικός άκοιων(3)

exercitatior, sed prope mutatus. Nam et contentia noma vocis resederat quasi deferverat oratio, luteribusque vires et corpori medweris habitus ne cesserat. ε Αποίλωνίη τῷ Μόλωνος. Du nom du père on a fait un surnou to latin, du sorte que ce personnage est appele par les ectiv uns latin. Anallamius Mido, una même Mala tout court.

Apollomius Molo, puis même Molo tout court.

15 Posidonius, philosophe sterer n. d'Apamée en Syrie, disciple de Parnetius, et surnommé le Rhodien è cause du long temps qu'il sépourna production de la Rhodien de Cause du long temps qu'il sépourna production de la Rhodien de Cause du long temps qu'il sépourna production de la Rhodien de Cause du long temps qu'il sépourna production de la Rhodien de la Rhodien de Cause du long temps qu'il sépourne de la Rhodien d

Tous ses écrits sont perdus.

16. Ce Molon, député à Rome par les Rhodiens en l'an 80 pour y défendre les intérêts de la cité, y jonit d'une telle faveur, qu'il obtant, — distinction qui n'avait été accordée à aucun étranger avant lui, — de parke

dans le sénat sans interprète (le grec était su, dans ce temps, de toute personne appartenant à la haute société).

17. Ελληνιστί μελετήσω, «qu'il voulust par maniere d'exercice declamer en gree devant luy.» (Amyot.).
18. Παιδείαν καὶ λόγον, «le sçavoir et l'éloquence.» (Amyot.)
Ch. V.] 1. Την ορμήν. En français: dans son élan.

2. Cicéron, dont le voyage en Gréce et en Asie Mineure avait duré deux ans, revient à Rome en 77; il est alors dans sa trentième année. Il a-met tout de suite à plaider plusieurs causes importantes, et prend rang parmi les premiers orateurs de Rome. L'année suivante, il brique la questure et est élu à l'unammité. Plutarque, comme on voit, arrange encortei le récit des événements à sa façon.

3. Tavia di . . . axover. Amyot: « Car on l'appeloit communement le

'Επεὶ δὲ, καὶ φύσει φιλότιμος ὢν καὶ παροξυνόμενος ὑπὸ τοῦ πατρός και των φίλων, επέδωκεν είς το συνηγορείν έαυτόν, ούκ ηρέμα τῷ πρωτείψ προσηλθεν, ἀλλ' εὐθυς ἐξέλαμψε τη δόξη καὶ διέφερε πολύ τῶν ἀγωνιζομένων ἐπ' ἀγορᾶς. Λέγεται δὲ χαὶ αιντός ουδέν ήττον νοσήσας του Δημοσθένους περί την υπό**χρισιν (4)**, τοῦτο μὲν (5) Pωσκίω τω χωμωδω (6), τοῦτο δ' Αἰσώπωτωτραγωδώ(7) προσέχειν επιμελώς. Τον δ' Αίσωπον τουτον ίστοφοῦσιν ύποχρινόμενον εν θεάτρω τον περί της τιμωρίας τοῦ θυέστου βουλευόμενον 'Ατρέα, των ύπηρετων τινος άφνω παραδραμόντος, έξω τῶν ἑαυτοῦ λογισμῶν διὰ τὸ πάθος ὄντα(8), τῷ σχήπτοφ πατάξαι καὶ ἀνελεῖν. Οὐ μικρὰ δὴ πρὸς τὸ πείθειν ὑπῆρχεν ἐκ τοῦ ὑποκρίνεσθαι ξοπή τῷ Κικέρωνι. Καὶ τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν (9) χρωμένους ξήτορας ἐπισχώπτων ἔλεγε δι' άσθένειαν έπὶ τὴν κραυγὴν ώσπερ χωλούς έφ' ἵππον πηδᾶν. 'Η δέ περί τὰ σκώμματα καὶ τὴν παιδιὰν ταύτην εὐτραπελία δικανι-<sup>κόν</sup> μελν εδόκει (10) καὶ γλαφυρὸν εἶναι, χρώμενος δ' αἶτῆ καταχόρως πολλούς έλύπει χαὶ χαχοηθείας έλάμβανε δόξαν.

### CHAPITRE VI.

Αστοδειχθείς δε ταμίας εν σιτοδεία και λαχών Σικελίαν, ηνώ-

Grec et l'escholier, qui sont deux paroles que les artisans et telle maniere de gens mechaniques à Rome, ont assez accoustumé d'avoir en la bouche. 4. Περὶ τὴν ὑπόκρισιν, «quant au geste et à la pronunciation.» (Amyot.)

5. Τοῦτο μὲν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.

6. Q. Roscius Gallus, le plus grand acteur comique de Rome, mort en Pau 62 av. J.-C. Cicéron parle de lui en vingt endroits de ses écrits, notamment dans le Pro Archia (ch. VIII): Quis nostrum tam animo agresti ac auro fuit ut Roscii morte nuper non commoveretur? qui cum est senex mortzeus, tamen propter excellentem artem ac venustatem videbatur omnino mori non debuisse.

7. Æsopus eut dans la tragédie la même suprématie que Roscius dans la comédie. Il tenait avec une grande maestria les premiers rôles tragiques, comme ceux d'Agamemnon, d'Ajax, d'Andromaque, etc. Cicéron le nainte fois dans ses œuvres, par exemple dans le De divinatione (I, RXXVII): Vidi in Æsopo tantum ardorem vultuum atque motuum ut

vis quaedam abstraxisse a sensu mentis videretur.

8. Έξω ... ὄντα. Amyot: «Luy, estant hors de soy mesme pour l'affecvehemente (et pour l'ardeur qu'il avoit de bien représenter au vif la furieuse passion de ce roy).

9. Μεγάλα βοᾶν; crier fort. Μεγάλα est ici comme un adverbe; c'est une fa con homérique de s'exprimer.

10. Ἡ δὲ . . . ἐδόχει. Amyot: «Or quant à ceste joyeuseté de se mocet rencontrer ainsi plaisamment, c'est bien chose seante à qui se veult mesler de plaiderie.

### EDLAIRK

παιωθείας καὶ δικαιοστέλλε

παιωθείας καὶ δικαιοστέλε

παιωθείας καὶ δικαιοστέτς κ

παιωθείας καὶ σον πώπο

παιωθείας καὶ μαλ

παιων ἐπισανῶς καὶ περιεποίτσεν(

παιων ἐπισανῶς καὶ περιεποίτσεν(

παιων ἐπισανῶς καὶ περιεποίτουν τ

παιων ἀπισανῶς καὶ περαγων φίλω δ

παιων ἀπισανῶς τῶν επιφανῶν φίλω δ

παιων τὰ τον το τον πεπραγμένων τ

παιων τὰ τον τον κορονοῦσιν, ὡς ὀνόματος κ

παιων τὰ τον πολιν ὅπασαν ἐμπεπληκώς(

παιων τὰ τον πολιν ὅπασαν ἐμπεπληκώς τ

παιων τὰ τον πολιν ὅπασαν ἐμπεπληκώς τ

παιων τὰ τον κορονοῦσιν, εἴ γε καθάπερ ε

παιων ἐμπεκινοῦ() ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος οι δι

repputits, ainsi que plusieurs traits du commenceme commune le discours de Cicéron Pro Cn. Planc ne milio aliquid, judices, videar adrogare, si .. Vera mehercule hoc dicam: sic tum existimaliai **a nisi de quaestura me**a loqui. Frumenti in sux numerum miserum: negociatoribus comis, mercatoribu miis, sugiis abstinens, omnibus eram visus in om r e**nergituti quidem erant a** Siculis honores in me i sus decededous ut miki populum Romanum ultro omn M con quum casu diebus iis itineris faciendi cau Polosius forte venissem, quum plurimi et lautissimi : cuncili pume, judices, quum ex me quidam quaesiss un ut numquidoam esset novi. Cui cum respondisses iqueitro: Eliam mehercule, inquit. ut opinor, ex Afric ingua findidiose: Immo ex Sicilia, inquam. Tum quidar est wiet: Unid! to nescis, inquit, hunc quaestorem Syracus aus e district ouest, dont le chef-lieu était Lilybée, et ne wires le Syracuse - ces deux villes sont les deux points de Dognes l'un de l'autre — que Cicéron était questeur.) Qu constitut de me unum ex ils feci qui ad aquas renissent. de la ma andituri essent homines cogitare. > Plutaru the at sea it gotte ven untustant révit.

person i pius oun, s'isir, sikorurgan, eqektir, dépendent to

Line of an num is in an restress (Amyord)

The same of the state of the sound of the sound of the state of the st

εἰς δόξαν ἐπίδηλον πεποίηκεν ὑστερον δέ, λογισμὸν ἑαυτῷ διδούς, πολὺ τῆς φιλοτιμίας ὑφελεῖν, ὡς πρὸς ἀόριστον πρᾶγμα
τὴν δόξαν ἁμιλλώμενος καὶ πέρας ἐφικτὸν οὐκ ἔχουσαν. Οὐ μὴν
ἀλλὰ τό γε χαίρειν ἐπαινούμενον οὐ δεόντως καὶ πρὸς δόξαν ἐμπαθέστερον ἔχειν ἄχρι παντὸς αὐτῷ παρέμεινε καὶ πολλάκις τῶν
δοθῶν ἐξετάραξε λογισμῶν(8).

### CHAPITRE VII.

Απτόμενος δὲ τῆς πολιτείας προθυμότερον, αἰσχρὸν ἡγεῖτο τοὺς μὲν βαναίσους, ὀργάνοις καὶ σκεύεσι χρωμένους ἀψύχοις, Μοριό κοὸς ἀγνοεῖν ὅνομα μηδὲ χώραν ἢ δύναμιν αὐτῶν(¹), τὸν δὲ πολιτικόν, ῷ δι' ἀνθρώπων αἱ κοιναὶ πράξεις περαίνονται, ὁρθως καὶ ἀμελῶς ἔχειν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν γνῶσιν. 'Οθεν μόνον τῶν ἀνομάτων μνημονεύειν εἴθιζεν ἐαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν τόπον, ἐν ῷ τῶν γνωρίμων(²) ἔκαστος ῷκεῖ, καὶ χωρίον, Οἶς (³) κέκτηται, καὶ φίλους, οἶστισι χρῆται, καὶ γείτονας γινώσειν καὶ πᾶσαν ὁδὸν τῆς Ἰταλίας διαπορευομένω Κικέρωνι Κοχειρον ἢν εἰπεῖν, καὶ ἐπιδεῖξαι τοὺς τῶν φίλων ἀγροὺς καὶ τὰς ἐπαύλεις.

Οὐσίαν δὲ μικρὰν μέν, ἱκανὴν δὲ καὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρκῆ κεκτημένος, ἐθαυμάζετο μήτε μισθούς μήτε δῶρα προσιέμενος τῶς τῆς συνηγορίας, μάλιστα δ' ὅτε τὴν κατὰ Βέρρου δίκην ἀνέλος Τοῦτον γάρ, στρατηγὸν γεγονότα τῆς Σικελίας καὶ πολλὰ επονηρευμένον, τῶν Σικελιωτῶν διωκόντων, εἶλεν, οὐκ εἰπών, τῶν ἐξ αὐτοῦ τρόπον τινὰ(4) τοῦ μὴ εἰπεῖν. Τῶν γὰρ στρατηνῶν (5) τῷ Βέρρη χαριζομένων καὶ τὴν κρίσιν ὑπερθέσεσι καὶ

<sup>8.</sup> Τό γε χαίρειν ... εξετάραξε λογισμῶν. Amyot: Toutefois l'estre extendement (Amyot lisait ici διαφερόντως au lieu de οὐ δεόνιως) joyeux de sentir louer et l'estre passionné (εμπαθέστερον έχειν, expression formée mine οὕτως έχειν, être ainsi) du désir d'honneur lui demoura toujours qu'il vescut jusques à la fin, et le feit plusieurs fois devoyer du droit emin de la raison.

Ch. VII.] 1. Μηδενός . . . . αὐτῶν. Construisez ἀγνοεῖν ὄνομα κτλ. μηδενός . . . .

<sup>3.</sup> Τῶν γνωρίμων, «des hommes de quelque qualité.» (Amyot.) 3. Ου, οù.

<sup>4.</sup> Τρόπον τινά, en quelque sorte.

Cette phrase contient de fortes inexactitudes en ce qui concerne préteurs, comme dit Plutarque, et la prétendue remise de l'affaire dernière audience de l'année. Il serait trop long ici de rétablir la la trêté des faits. On trouvera l'exposé de la situation dans Cicéron, In

Successioned northais ele tiv i orate, exhallorour, the in the delor ou tois lorois à tie huéons oux étapréget rouves comide λήψεται πέρας ή χρίσις, άναστάς ὁ Κικέρων έστ. (6) μή δείσ - μα hoyor, all' Engravor tong maptipas zai arapiras (7) exélet e -1. αέρειν την ψήφον τοίς δικαστ'ς.

Όμως δε πολλά χαρίενεα(") διαμνημονείεται και περί έκειactor tir dingr. Begggr(10) yag of Pomaine tor extermeteχοίρον καλοίσιν. 'Ως ουν απελευθερικός ανθρωπος ένοχος τ ἐοιδάιζειν, ἄνωμα Καιχίλιος, έβοίλετο παρωσάμενος τοίς Σιν λιώτας κατηγορείν του Βέρροι (11), « Τί 'Ιοι δαίφ πρώς χοῦρον (12); = Egr, & Kirkowy.

Tot de bizogog Ogravoini (13) vir uer el Jeiar (14, vi Bigg σινειπείν μη θελήσαντος, εν δε τω τιμίματι(16) πεισθέντος πα

Verrem, act. I, ch. x et xi. Ce n'était pas le preteur alors en charge et devant qui la cause avait été portée qui était favorable à Verres, mas luen les préteurs désignes pour l'année suivante. On était au mois d'août mais, l'affaire plailee et conduite suivant le cours régulier des choses, devait revenir à plusieurs audiences; vu le nombre considerable de semaines de vacances du tribunal, à deux reprises differentes, pendant la seconde partie de l'année, elle aurait pu effectivement trainer jusqu'à juivoir, moment où les nouveaux magistrats entraient en charge.

6. Cheron (In Verrem, act I, ch xi): Fruction istum landes, que er perpetua oratione percipi potiit, in alia tempora reservenius nune hominem tabulis, testibus, privatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus .

Armsofrus, cles ayant fait interroguer. > (Amyot)

8 On sait que les imparfaits exélevor, élegrar, s'emploient fort bien la où on aurait plutôt attenda l'aoriste

9 Augustia acrai, des plassanteres de lui. 10. Bégont = Verren D'ailleurs Plutarque — si son texte nous a ettransmis sans alteration - se trompe sur le sons de rerres, qui ne desegue

point un pore qu'on engraisse, mais un verrat

11. 12, air arekerbeneas zarnyogen roi Bénna Amyst Or y avoit il un nomină (cechus filz d'un serf affranchy, qui estoit souspienne d'adhèrer à la loy des Jufz (est iy Cechus vouloit debiatter les Società hens de ceste accusation de Verres, et que la charge de l'accuser lav fast baillée à luy seul » C'est contre ectte pretention de Ceulius qu'est du ge le discours de Ciceron intitulé Diemano Ce Cecilius, Siedien Gorigae, s'appelait de tous ses noms Q. Carcelius Niger; il avait été questeur de Verres en Siede. Il n'est pas à confondre avec le rhéteur Cecilius, aussi Siedlen, dont Plutarque parle au chapitre us de la Vie de Demosthene

12. Ti 'towlain ann x upor, Quid Judies cum verre? L'horreur des Jasts

pour la viande de porc est connuc

13 Sur le gran l'orateur Hortennus, consuitez l'Histoire de la littérature romaine de Teuffel.

14 . The settsfer (odos) [accusatif adverbed, comme plus haut rooter rive (note 4 du prés, chap )], recta via, d rectement, ouvertement »

15. Tenjuan, fixition nes dann ages-interets. Dans les proces criments au cas où, à la suite de la condamnation de l'accesé, le tribunal mant à accorder des dommages interêts, les mêmes juges siegesient de neuverραγενέσθαι καὶ λαβόντος έλεφαντίνην Σφίγγα(16) μισθόν(17), εἶπέ τε πλαγίως(18) ὁ Κικέρων πρὸς αὐτόν τοῦ δὲ φήσαντος αἰνιγιώτων λύσεως ἀπείρως ἔχειν, «Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἔφη, τὸς Σφίγγα ἔχεις.»

### CHAPITRE VIII.

Οὕτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντης, ἑβδομήκοντα πέντε μυριά-Σων τιμησάμενος τὴν δίκην ὁ Κικέρων διαβολὴν ἔσχεν, ὡς ἐπ' Ενυρίω (¹) τὸ τίμημα καθυφειμένος (²). Οὐ μὴν ἀλλ' οἱ Σικελιῶτων χάριν εἰδότες, ἀγορανομοῦντος αὐτοῦ, πολλὰ μὲν ἄγοντες ἀπὸ της νήσου, πολλὰ δὲ φέροντες ἦκον, ὧν οὐδὲν ἐποιήσατο κέρδος, Ελλ' ὅσον ἐπευωνίσαι τὴν ἀγορὰν ἀπεχρήσατο τῆ φιλοτιμία τῶν Ενωπων(²).

que le chiffre en fût débattu devant eux par les parties intéressées fixé par un nouveau jugement.

Eleφαντίνην Σφίγγα. Ce sphinx d'ivoire (de bronze, selon Quintilien;
Pline l'Ancien dit même de «bronze de Corinthe») était. sans doute
de ces objets d'art, comme Verrès en avait tant volé en Sicile.

Mosóv. La loi Cincia défendait bien ene quis causas muneribus doque acceptis ageret ; mais, en pratique, il était d'usage que les avocats expressent tout de même des cadeaux. On vient de voir un peu plus de dans ce même chapitre, que Cicéron avait fait l'admiration de ses conporains, parce qu'il s'abstenait ordinairement de rien accepter en pa-

38. Πλαγίως. Amyot: «Cicéron lui jetta quelque mot picquant à la tra-

Ch. VIII.] 1. 75 myriades (de drachmes) = 750000 drachmes (sur la leur de la drachme, voy. la n. 10 du ch. III). Or Cicéron estime à 40 millions sesterces le montant du numéraire et de la valeur des objets extorqués Verrès aux Siciliens (actio Ia, à la fin): Quadringenties sestertium ex lia contra leges abstulisse; et ailleurs, dans une prosopopée (in Q. Cicilium divinatio, v): Quo nomine, s'écrie la Sicile en s'adressant à errès, abs te sestertium millies ex lege repeto : ce qui ferait 25 millions deniers (100 millions de sesterces). On est loin des 750 000 drachmes deniers dont parle Plutarque. Le témoignage de notre auteur paraît plus sujet à caution qu'en aucun autre endroit de cette biographie.

2. ΌΚιχέρων διαβολην έσχεν, . . . καθυφειμένος. Amyot: «Ciceron fut speconné de s'estre laissé gagner et corrompre par argent pour conclure entre luy en si petite somme.»

3. Πολλά μεν ἄγοντες ἀπὸ τῆς νήσου, . . . τῶν ἀνθρώπων. Amyot:

Luy apporterent et envoyerent plusieurs presents de leur isle, dont il

ne tourna chose quelconque à son particulier profit, et usa de leur libéralité seulement à (ὅσον) faire ravaller les prix (ἐπευωνίσαι) des vivres

(τὴν ἀγοράν) en la ville» (ces trois derniers mots sont ajoutés par le traducteur). — La surveillance des marchés faisait partie des attributions de

Εχέχτιτο δε χωρίον καλον εν "Αροσια(\*), και σερί Νέαν τό λιν (5) ην άγρος, και σερι Πομοτήσια Ειεροα, ού μεγάλοι ' σε το γι τε Τερεντίας της γιναικός προσεγένετο μιριάδων δώδεκα, και κληρονομία τις είς έννεα συναχθείσα δηναρίων μιριάδας το του του έλει θερίως ίσια και σωφρώνως διήγε μετά τών στη εβισίντων Ελλήνων και Τωμαίων φιλολόγωι, σπάνων, εἴ ποτε, ε τρό δισμών ήλίου κατακλινόμενος (6), ούχ οἵτω (1) δι' ἀσχολίαν, ώς διὰ τὸ σῶμα τῷ στομάχω (8) μοχθηρώς διακείμενον. Ήν δὲ και τὴν ἄλλην περί τὸ σῶμα θερα τείαν ἀκριβής και περιτίας, ώς στε καὶ τρίψεσι και περιπάτοις ἀριθμῷ τεταγμένως χρησθαι. Και τοῦτον τὸν τρόπον δια ιαιδαγωγῶν τὴν Εξιν ἀνοσον καὶ δια χτή, πρὸς πολλούς καὶ μεγάλοις ἀγώνας καὶ πόνοις συνείχεν.

Ολείαν δε την μέν πατρώαν τῷ ἀδελης (\*) παρεχώρησεν αι = τος δ' ῷχει περὶ τὸ Παλάτιον (\*\*) ἐπέρ τοῦ μὴ μαχρίαν βαδίζον τος ἐνογλεῖοθαι τοὺς θεραπείοντας αιτόν (\*\*\*). Έθερα τετον δε κ. αθ'

l'édile. On conçoit que la baisse du prix des subsistances pendant l'édisde Ciceron contribuat à rendre celui-ci populaires les Siciliens ne populaires vaient donc mieux manifester à Ciceron leur reconnaissance. 4. Le Agaois, non point à Arpi en Apulie, mais à Arpinum en Lati dans le pays des Volsques. 5. Near roler. Le nominatif Aea rides s'écrit aussi en un seul Neanolis (avec l'accent sur l'a), d'où Naples. 6. Karanlivaueros, se conchant pour manger, c'est à-dire se mettar table. 7. Oix obra . . . dis, non pas tant . . . que. 8. To στομάχο μοχθερώς διακείμενον, faible de l'estomac, mabulif côté de l'estomac. Si la plarase n'a pas subi d'alteration, elle doit s' tendre ainsi. In to none o diexetto noghigios zune ter otémayor 9 The delegie, Q. Tollins Cicero.
10. Steen ned to Habarior. Bossier Promenades archeologiques, ch.
Le Palatin est une colline de pres de 1800 metres de circonference. ET de 35 metres de baut, qui est placee comme une sorte d'île au centre de celles dent la réunion a formé la ville éternelle. Quoiqu'elle sort la grande de la celle petite de toutes, «les antres, dit un écrivain, semblat l'entourer de le bommages comme leur souveraine. . . . C'est là que quelque-uns 109 plus illustres enevens avment établi leur demeure; ils tenaent à se le - cet le plus près possible du Forum et des affaires publiques. Nous connais-C1la situation exacte de la plus illustre de toutes ces maisons, celle de milite. ceron, s'il est vrai, comme le persent MM. Visconti et Lancium, qui olgrande construction dont on aperçoit les restes au coin du Vélabrev1555. partenat au portique de Catulus. la maison de (acéron, nous le sase en devait (fre tout à fut voisine. Il était fier d'habiter sur le plus R north emplacement de Rome, in pulcherrino urbis loco; il nous dit qu'il el aic mait de là le Forum, et que sa vue s'étendait sur tous les quartier la ville. » 11. Ynte rob un paneir . . . airor. Amyot: «A celle fin que - . . . . . qui le viendecient visiter par honneur et qui luy fercient la cour.

travaillament pas tant d'aller si loing.»

δεύρο (°) μετενεγχάμενος τὸν βίον έχ τῆς άγορᾶς καὶ τῆς πολιτείας, εν ήσυχία μετά φιλοσοφίας καταζίν.

Έπεὶ δ' αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηκώς, καὶ τὸ σῶμα τοις γυμνασίοις αναρρωννύμενον είς έξιν εβάδιζε νεανικήν, ή τε φωνή λαμβάνουσα πλάσιν ήδεῖα μέν πρός άκοὴν ἐτέθραπτο καὶ πολλή(10), μετρίως δὲ πρὸς τὴν ξξιν τοῦ σώματος ήρμοστο (11), πολλά μεν. των ἀπὸ 'Ρώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλά δ' Αντιόχου παρακελευημένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αὐθις ὥσπερ ἤργανον ἐξηρτύετο τὸν ῥητορικὸν λόγον καὶ ἀνεχίνει τὴν πολιτικὴν δύναμιν (12), αύτόν τε ταῖς μελέταις διαπονών καὶ τοὺς ἐπαινουμένους μετιών δήτορας (18). Όθεν εἰς Ασίαν καὶ 'Ρόδον ἔπλευσε, καὶ τῶν μεν Ασιανῶν ὑητόρων Ξενοκλεῖ τῷ Αδραμυττηνῷ καὶ Διονυσίφ τῷ Μάγνητι καὶ Μενίππφ τῷ Καρὶ συνεσχόλασεν, εν δε 'Ρόδω φήτορι μεν Απολλωνίω τῷ Μόλωνος (14),

9. 1ευρο, comme s'il y avait εἰς ἐχεῖνα.

<sup>10. &#</sup>x27;Πδεία ετεθραπτο και πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être devenue agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre III, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πολλή μεν και άγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et ce mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que Plutarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec négligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποιce qui irait, en effet, assez bien.

<sup>11.</sup> Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, le dire en passant, que Plutarque continue tout le temps à altérer Peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que Crainte de Sylla aurait, pour un temps, détourné Cicéron de l'art oratoire.

<sup>12. &#</sup>x27;Aνεχίνει . . . . δύναμιν facultatem rerum publicarum tractandarum

e Que sopitam suscitavit. 13. Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia sianément à Athènes l'éloquence et la philosophie: «Cum venissem Athesex menses cum Antiocho . . . nobilissimo et prudentissimo philosopho Studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. dem tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum veterem et non igno-Zem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.

<sup>14.</sup> Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: Post a Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem oraibus usus sum, quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps enippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo jutota Asia illis temporibus discrtissimus; et, si nihil habere molestiarum rec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest. Adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Æschylus Cnidius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eundem, quem Romae audiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

raturliveis and Daveir. To de noaqua via Kixepun dasari κεν ώς επιαελώς βραβείσαντι το δικαστήριος (8).

Liet de Charinas, anjo expor te roaxi zai nois mis cor-orτας άλίγωρον εν ταϊς συνηροβίαις, χουράδων δέ τον τρόχι - λον περίπλεως, βιείτο τι καταστάς παρά του Κικέρωνος, και μι - δι-Sartos, alla Incherouevor noliv youver, einer, og oil ar ante ton ye diatanete nepi tarini orpatizion, eniorpagein à hixipe-ten "The eng's eleer . our eyes transitor toays lor (10). >

"Ete d' fuegas din i, toeis expert tie apris airi aponitant Tis Marihon el Dirwr Rhonig. O de Marihon oftos elvon- -co είχε καί στοιδήν έτο του δήμοι, δοκών έλαίνεσθαι διά 110 - -- ειtijar breira yag ir gilas. Attaquera o inegus airot, ut à Konspior party the Entatour Edione (11) : nai à di mag regarde exτισεν είθισμένων τών στρατιγών δέλα τοίλαχιστον έμερας διέ 🖚 🤊

8. Ciciron à Attieus (I, iv, 2): « Nos hie incredibili et singulari populari e de i voluntate de C. Macro transcomus; cui quin acqui fuissemus, tamen min majorem fructum ex populi existimatione illo damnato cepimus, quam

ale

2015

W 11-

---

40,

-

1.

4 17

- d - C1

-

prins, si absolutus esset, gratia cepissenus.

9. P. Vatimus, P. P., contre qu. Ciceron promonça plus turd le discerence nous avons encore, In P. Vatimum.

10. Il y avant ici en latin, à ce qu'il semble, un double pu de me d'abned sur nuture, pais sur crossa cereix, diarafeir, être invertain, heaf ne cent que cun des deux sens du verbe contace, qui veut dere un hocher la tête. Vatimus a dû dire. « Equ si practor essem, non da nutir (je ne balancerais pas tant que eche) » — « Mais min, repartit (12 22). n'ai pas le con si enflé (sous-entenda) que Valmius, pour in empecher hocher la tête). Il faut d'alleurs se rappeler, en même temps, que arun gros con etait une locution latine à peu près équivalente s notre pression arort du front, être impudent Exemple (l'intarque, l'ie de le rius, ch XXIX): Ory of to abater ign gooste for todyplar is, none tog readen zulture; il, nous un rouxoirer. «Le n'an pas le con si entre, repe dait dene aussi Cicéron (s.-entendu , que Vatimus, pour prendre ainsi : decesion sais rich considerer). Ego vero non haben tum crassos cerror Ci. Coer., In Vatin , 11, 4; et Senoq, le rheteur (Excerpt controvers., 111, 1 · Non continui latem et exclamaci. Si cloaca esses, maxima esses laomnium ingens; scholastici intueri me, quis essem qui tam crassas cere-

11. Altornétou d' fulgas autor . . idone Amynt ell demanda que ques jours pour respondre aux charges qu'on luy mettort sus, et freer ne lay bailla pour tout delay que le jour ensuivant seulement . Lous tads manquent d'ailleurs sur ce procès de péculat intente a Manibus te que l'lutarque en rapporte ici, in ce qu'en lit chez l'un tam (XXXVI, 42-44), — et l'on en est réduit au temoignage de cas deux =====tours. - ne permet de se faire une idée chure de ce qu'a ete l'alla-Quant aux mots zui xerusres réher le érapyie, à la fin du chapitre, ils seblent in liquer que, dans une seconde cause, Cierron prit de neuven defense de Mandius. Les interpretes entendent qu'il s'agit alors da & top Mander, sur lequel voy la n. 12 du chap vin

ναι τοις πινδυνεύουσι. Των δε δημάρχων άγαγόντων αυτον έπι τὸ βημα καὶ κατηγορούντων, ἀκουσθηναι δεηθείς εἶπεν ὅτι, τοῖς κενδυνεύουσιν αξί, καθ' δσον οἱ νόμοι παρείκουσι, κεχρημένος επεικώς και φιλανθρώπως, δεινόν ήγειτο τῷ Μανιλίφ ταὐτὰ(12) με τι παρασχείν της ουν έτι μόνης χύριος ην ήμέρας στρατηγών, ταύτην επίτηδες δρίσαι το γάρ είς άλλον άρχοντα την πρίσιν έκβαλείν ούκ είναι βουλομένου βοηθείν. Ταῦτα λεχθέντα θαυμεσστην εποίησε του δήμου μεταβολήν και πολλά κατευφημούντες εδέοντο (18) την ύπερ τοῦ Μανιλίου συνηγορίαν αναλαβεῖν. Ο δ' υπέστη προθύμως, ουχ ήχιστα διά Πομπήϊον απόντα καί καταστάς πάλιν έξ υπαρχης (14) έδημηγόρησε, νεανικώς των όλιγα εχικών καὶ τῷ Πομπηίψ φθονούντων καθαπτόμενος (15).

### CHAPITRE X.

Επὶ δὲ τὴν ὑπατείαν(1) οὐχ ἦττον ὑπὸ τῶν ἀριστοκρατικῶν τοῦν πολλῶν προήχθη διὰ τὴν πόλιν(2) ἐξ αἰτίας αὐτῷ τοιᾶσδε συναγωνισαμένων. Της ύπο Σύλλα γενομένης μεταβολης περί την πολιτείαν εν άρχη μεν ατόπου φανείσης, τότε δε τοις πολλοίς υπο χρόνου καὶ συνηθείας ήδη τινὰ κατάστασιν έχειν ου φαύλην σονοίσης, ησαν(3) οι τὰ παρήντα διασείσαι καὶ μεταθείναι ζητο τες ιδίων ένεκα πλεονεξιών, οὐ πρὸς τὸ βέλτιον, Πομπηΐου κεν έτι τοῖς βασιλεῦσιν (4) ἐν Πόντφ καὶ Αρμενία διαπολεμοῦν-ΤΟς, εν δε τη 'Ρώμη μηδεμιας ύφεστώσης πρός τούς νεωτερίζον-🕶 😅 άξιομάχου δυνάμεως. Οὖτοι χορυφαϊον εἶχον ἄνδρα τολμητὸς καὶ μεγαλοπράγμονα καὶ ποικίλον τὸ ήθος, Λεύκιον Κα-Ελίναν, δς αιτίαν ποτέ προς άλλοις άδικήμασι μεγάλοις έλαβε **Σεναι ἀδελφὸν αύτ**οῦ καὶ δίκην ἐπὶ τούτψ φοβούμενος

13. Έδεοντο, sous-entendu Κιχέρωνος.

14. Καταστάς, « se présentant comme orateur. » (Amyot.) — Πάλιν έξ αρχης, locution pléonastique.

15. Έδημηγόρησε, νεανιχώς . . . χαθαπτόμενος. Amyot: « Feit une belle Parangue, en laquelle il parla bien aigrement et franchement à l'encoutre des gros de la ville et de ceulx qui portoient envie à Pompeius.

2 Διὰ τὴν πόλιν, ob rei publicae salutem.

4. Basilevsiv, Mithridate et Tigrane.

<sup>12.</sup> Ταὐτά, c.-à-d. Επιείχειαν καὶ φιλανθρωπίαν.

Ch. X.] 1. Cicéron brigua le consulat en l'an 64 av. J.-C., alors âgé de 43 ans, ce qui était la limite inférieure d'âge pour se porter candidat à cette charge: il entra en fonctions aux calendes de janvier 63.

<sup>3.</sup> Hour of . . . ζητοῦντες, il y avait des gens qui cherchaient.

έτεισε Σίλλαν, ώς έτι ζώντα τὸν ἄνθρωπον εν τοῦς άπως ναιμένοις αφογράψαι (3). Τοίτον οίν αροστάτην οι πονιστών hafirtes, likkus te aloteus edogur üklijkung nai natadina τες άνθρωπον έγευσαντο των σαρχών (6). Λέφθαρτο δ' ίπ' μο =1τοι πολύ μέρος της εν τη πύλει νεότητος, ήδυνάς και πότος > 10 καί γιναικών έρωτας αξί προξενοίντος έκαστω καί την έίς ταίτο 510 δα τάνην άφειδώς παρασκειάζοντος Έπηρεο δ' ή τε Τυγρικός το ngọc anostasiv hay xai tà nollà tis bridg "Aliteur l'alating-Entopakiorata d' i Piùn, ngàs perafoliv elge(1) dià riv in ταις οξσίας άνωμαλίαν, τών(\*) μέν έν δόξη μάλιστα καί φρονίματι κατεπτωγευμένων είς θέατρα καί δεί τνα καί φιλαρχίας και 🖘 οίχοδομίας, τών δε πλούτων είς άγεννείς και τα τεινούς σι νερφιήκότων ανθρώποις, ώστε μικράς φυπής δείσθαι τα πράγματα καίς >> nar elva tov tokuivarios exotival (9) tiv nokitelar, altiving ίφ' αξτίς νοσοίσαν.

### CHAPITRE XI.

Οθ μέν άλλά βοιλόμενος ὁ Κατιλίνας Ισχιρόν προκαταλαβείν hoperfiguer, Enactiar petget ' nai lapnging in tois elector in-Ιαίω 'Αντωνίω(1) σενεπαιείσων, ανδοί καθ' αίτον μέν οίτε

5. Eneige Millar, og en çara .. ngoj gayur. Amyot: «Il pria Sylla de 🖘 le faire mettre au nombre des condemnez et proscripts comme s'il cust encore été vivant. · 'InoSurocuérois est au futur.

6. Sallusto (Conjuration de Catilina, 22), dit: Fuere en tempestate qui dicerent Catilinam, oratione habita, cum ad jusqurandum populares sceleris sue adigeret, humani corporis sanguinem vino permixtum in pateria circumtulisse. inde cum post execrationem omnes degustavissent, sienti in solem-

nibus sacris peri consuccit, aperuisse consilium suum >

7. Errayaktarara . . . elye. Amyot: «Et si estort la ville de Rome d'elle mesme en grand danger de mutation.» Larayaktarara, accusatif neutre jouant le rôle d'adverbe ; la construction est analogue à ocros, è ym, je suis ainsi.

8 Amyot paraphrase fort exactement cette phrase. A cause que ceulx des plus nobles maisons et qui avoient le cueur plus grand avoient despendu (= depense) tous leurs patrimonnis en jeux et festins, ou en edifices qu'ils faisoient bastir à leurs despends pour gagner la grace du peuple a fin d'obtenir les magistrats (= magistratures), de sorte qu'ils en estoient devenus pauvres (zarentoys uévoir), et les richesses estoient devolues entre mains de petits personnages qui avoient les cueurs bas.

9. Exornom, evertere.

10. Airque, evertere.

10. Airque, vu qu'elle, «la chose publique, (q' airi), rootione, esto t corrompue et gastee au dedans de soymesme » (Amyot)

Ch. XI] 1. Faiq Arrovin. C Antonius Hybrola, frère de M. Antonius Creticus, et second fils du grand orateur M. Autonius C 1

σος τὸ βέλτιον οὔτε πρὸς τὸ χεῖρον ἡγεμονικῷ (²), προσθήκη δ' ἄγοντος ἐτέρου δυνάμεως ἐσομένῳ (³). Ταῦτα δὴ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν (⁴) οἱ πλεῖστοι προαισθόμενοι, τὸν Κικέρωνα προῆγον ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καὶ, τοῦ δήμου δεξαμένου προθύμως, ὁ μεὰν Κατιλίνας ἐξέπεσε, Κικέρων δὲ καὶ Ιάϊος Αντώνιος ἡρέθησαν. Καίτοι τῶν μετιόντων ὁ Κικέρων μόνος ἡν ἐξ ἱππικοῦ πατρος, οὐ βουλευτοῦ, γεγονώς.

# CHAPITRE XII.

Καὶ τὰ μὲν περὶ Κατιλίναν ἔμελλεν ἔτι, τοὺς πολλοὺς λαν-Σένοντα, προάγωνες (¹) δὲ μεγάλοι τὴν Κικέρωνος πολιτείαν (²) ἔδέξαντο. Τοῦτο μὲν (³) γὰρ οἱ κεκωλυμένοι κατὰ τοὺς Σύλλα νόριους ἄρχειν (⁴), οὕτ' ἀσθενεῖς ὄντες οὕτ' ὀλίγοι, μετιόντες ἀρκὰς ἐδημαγώγουν, πολλὰ τῆς Σύλλα τυραννίδος ἀληθῆ μὲν καὶ δέκαια κατηγοροῦντες (δ), οῦ μὴν ἐν δέοντι τὴν πολιτείαν οὐδὲ καιρῷ κινοῦντες τοῦτο δὲ νόμους εἰσῆγον οἱ δήμαρχοι πρὸς αὐτὴν ὑπόθεσιν (δ), δεκαδαρχίαν καθιστάντες ἀνδρῶν αὐτο-

2- Ήγεμονικῷ, capable de mener, doué d'initiative.

3- Προσθήκη, αγοντος έτέρου, δυνάμεως έσομένω, qui doit, étant conduit par un autre, être (pour cet autre) une addition de force. Comp. ci-après note 17 du chap. xx.

Tῶν καὶῶν καὶ αγαθῶν signifie ici les bons citoyens. Amyot traduit toute la phrase: «Ce que prevoyans plusieurs gens de bien et conneur solliciterent Ciceron de demander le consulat, et, le peuple yant aggréable (καὶ τοῦ δήμου δεξαμένου προθύμως, sous-entendu αὐτόν, cet-à-dire Cicéron), Catilina vint par ce moyen à decheoir de son esperance.

Ch. XII.] 1. Προάγωνες. «Plutarque appelle προάγωνες ce qui se fit que la conspiration n'éclatât: de ce moment commençait ὁ άγων.»

2. Την Κικέρωνος πολιτείαν, l'administration de Cicéron.
3. Τοῦτο μέν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.

رء

\_\_ r ·

δ. Πολλά . . . . . κατηγοροῦντες. Amyot: «Alleguant plusieurs choses justes et véritables contre la violente domination et tyrannie de Sylla.»
 δ. Πρὸς τὴν αἰπὴν ὑπόθεσιν, tendant au même but.

<sup>4. «</sup>Sylla avait exclu pour jamais des hautes magistratures les enfants des proscrits, par la loi Cornelia de proscriptis. En effet, ils pouvaient abuser de ce pouvoir pour venger leur famille, au lieu d'en user seulement pour le bien de la république. C'est ce que craignit Cicéron, et il le déclara ouvertement dans son discours (perdu) de Proscriptorum liberis, où il disait: « Ita legibus Sullae continetur status civitatis ut, his solutis, stare ipsa gon possit. » Il prononça ce discours pendant son consulat, et paroles produisirent un effet qui fit dire à Pline l'Ancien, dans sa magnifique apostrophe à Cicéron: « Te orante, proscriptorum liberos honores petere puduit. »

xpariow, oie equito(1) nang nev Italias, range de Stor-ios zai Ean, dia Homenios vennti egodiogisto, zegiose ortae, a - 17λείν τά διμόσια, κρίνειν οθς δοκοίς, φιγάδας εκβάλλειν (\*). 0νοιχίζειν πόλεις, χρίματα λαμβάνειν έκ του ταμιείου, στρατισμο - ας τρέφειν και καιαλέγειν διώσων δέσιντα. Ικό και τῷ τομο προσείχον άλλοι τε τών έτιφανών και τρώτος Αντώνιος ο τοι hi - --κέρωνος στεάρχων, ώς των δέκα γενισόμενος (\*). Έδοκει de xu. > > \* rov Katiliva ventenguov eldias or di gregairety ino alibors Sareior - à nationa rois apierois godor naverre. Lai roitor πρώτον θεραπείων ὁ Κικέρων, έκείνω μέν (10) έψη αίσατο τόνο \*\* Exappion Mazedoriar, alto de tir labatian didonerer capitiσατο, και κατειργάσατο τη χάριτι ταίτη τον Αντώνιος, ώπτερ. υπονοιτίν έμμισθον, αυτώ τα δείτερα λέχειν ίπερ τίς πα-10idne (11).

'Dy d' of tog falinket zai yeignidig byeyinet (12), millar idi θαροών ὁ Κικέρων ενίστατο πρός τοις καινουσμοίντας. Έν μενοίν τι, βοιλί, κατιγορίαν τινά του νόμου διαθέμενος οίτως έξε-

8. Popular Explicatory, chasser en exil Em les chassant (Explicator), on en

fait des exiles (quyadas).

9 .hi . . . . pergaineros Amyot - Pour ceste grande pussance, il y avoit plusieurs hommes de qualite qui adheroient et favorisonent a com loix, mesmement Antonius, compagnon de Ciceron, pource qu'il avoit esperance d'estre l'un de ces dix commissaires . Un a propose de lire ; el poperon, qu'on attend, en effet, naturellement après ce qui precede, cen tant qu'ils avaient esperance de faire partie de ces dix commissaires »

10. La Macedone, province riche, échue par le sort a Creeron, mais il la céda à son collègue Salluste (Catilina, 26) dit à ce sujet. « Collegum suum Antonium pactione provincia perpularat ne contra rem publicam sinstiret. Cicéron refusa le gouvernement de la Gauce qu'on les donna à la place de la Macédoine, parce qu'il jugeait sa présence nécessaire a Rome il le fit obtenir à Q. Metellus.

11. Tu Seirege léger, sterme de theâtre jouer le second rôle, être detreque ortaras Celui-ci était tenu de faire valoir, par son jeu, le roie du reoragonéares y ou acteur principal - «Luy faisant promettre, pour le bien de la chose publique (1140 145 1651, qu'il le seconderon, tra

12. '11, ourne yeiponance & exister, equand Ciceron l'eut rendu manuable a

sa voulunte » (Amyot)

<sup>7</sup> the lysito . . . . ra Squiano. Construirez. On lysito indeer, xegan, ortus, ra Squiana rungs ner Inama, xid. Les mots rang, ner Inama. audys de . . . apodogouro sont, grammaticalement, un gemitif partitif appartenant en propre à m dyuonne, mais, pour le seus, l'alee « par toute ! I talie, par toute la Syrie, et encore par tous les pays et provinces que l'om penus avait nouvellement acquises à l'empire romain , domine toute la phrase et tombe, amsi que zisolors orras, sur chacun des minutifs zarrir, explanter, sugar been que sur rocher - than, avec ellipse de your on you. C'est comme s'il y avant his rocherns yourse out rocherne.

ΤΕ Απξεν αὐτοὺς τοὺς εἰσφέροντας, ὥστε μηδέν' ἀντιλέγειν (18). Ἐπεὶ 
δ αὐθις ἐπεχείρουν καὶ παρασκευασάμενοι (14) προεκαλοῦντο τοὺς 
δ πάτους ἐπὶ τὸν δῆμον, οὐδὲν ὑποδείσας ὁ Κικέρων, ἀλλὰ τὴν 
β ωλὴν ἕπεσθαι κελεύσας καὶ προσελθών, οὐ μόνον ἐκεῖνον ἐξέβ ωλε τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπογνῶναι τοὺς δημάρχους 
ἔ ποίησε, παρὰ τοσοῦτον τῷ λόγῳ κρατηθέντας ὑπ' αὐτοῦ (15).

### CHAPITRE XIII.

Τλάλιστα γὰρ οὖτος ὁ ἀνὴρ ἐπέδειξε 'Ρωμαίοις ὅσον ἡδονῆς λόγος τῷ καλῷ (¹) προστίθησι, καὶ ὅτι τὸ δίκαιον ἀἡττητόν ἐστιν, τροθώς λέγηται, καὶ ὁεῖ τὸν ἐμμελῶς πολιτευόμενον ἀεὶ τῷ τὸ ἔργψ τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ κολακεύοντος αἰρεῖσθαι, τῷ δὲ λόγψ λυποῦν ἀφαιρεῖν τοῦ συμφέροντος. Δεῖγμα δὲ αὐτοῦ (²) τῆς τὸν λόγον χάριτος καὶ τὸ παρὰ τὰς θέας (8) ἐν τῆ ὑπατεία κενουν. Τῶν γὰρ ἱππικῶν πρότερον ἐν τοῖς θεάτροις ἀναμεθένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου θεωμένων ὡς ἔτιχε (⁴), τοῦς διέκρινεν ἐπὶ τιμῆ (⁵) τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν ἄλλων πολιτων Μάρκος "Οθων στρατηγῶν (⁶), καὶ κατένειμεν ἐκείνοις ἰδίαν κον, ἢν ἔτι καὶ νῦν ἐξαίρετον (†) ἔχουσι. Τοῦτο πρὸς ἀτιμίας (8)

💻 📤. Παρασχευασάμενοι, après avoir pris leurs mesures.

2. Le génitif αἰτοῦ dépend de χάριτος.

4. 'Ως ἔτυχε, comme cela se trouvait.

5. Έπλ τιμη, honoris causa.

7. Θέαν εξαίρετον, place privilégiée au spectacle.
8. Πρὸς ἀτιμίας (génitif singul.), in partem contumeliae, pro contumelia accipere.

<sup>13.</sup> Ωστε μηθένα ἀντιλέγειν, «qu'il n'y eût personne d'eulx qui luy ozast tredire.» (Amyot.)

<sup>15.</sup> Παρὰ τοποῦιον . . . αὐτοῦ «tant il les abaissa et supplanta par son quence.» La loi dont il s'agit et dont Plutarque a donné le résumé dessus était la «loi agraire de Rullus». Les trois discours que Cicéron pronça pour la faire repousser, le premier dans le sénat, et les deux tres dans l'assemblée du peuple, font partie de ses œuvres conservées.

Ch. XIII.] 1. Τῷ καλῷ, ici et plus bas, le beau. Puis τὸ δίκαιον, le juste; κολακεῦον, le flatteur, c'est-à-dire ce qui flatte (Amyot: «ce qui est touille et flatte la multitude»); τὸ λυποῦν, le chagrinant, ce qui est chagréable; τὸ συμφέρον, l'utile. Amyot rend ainsi le dernier membre de phrase (τῷ δὲ λόγῳ): «Mais de paroles qu'il doit aussi chercher de faire que ce qui est utile ne soit desplaisant.»

<sup>3.</sup> Παρὰ τὰς θέας, aux jeux, pendant les jeux. Cf. n. 10 du ch. xx.

<sup>6.</sup> Ce personnage s'appelait Lucius Roscius Othon, et non Marcus; il n'était pas préteur, mais tribun du peuple. La loi dont il s'agit, proposée il y avait déjà quatre ans, venait enfin d'être adoptée; elle réservait les quatorze premiers gradins du théâtre pour les chevaliers.

δ δίμος ελαβε, και, φανέντος εν τις θεάτοις τοῦ Οθανος, έφιβρίζων εσίρετεν, δε δ΄ έπιεῖς επέλαβον κρότις τον ἄνδρα λαιτρώς. Αιθις δε δ δίμος επέτεινε τὸν στριμον, εἰτα εκείντ τον κρότον. Έλ δε τοίτοι τρακόμενοι πρὸς ἀλλήλοις εχρίνες λωδορίαις, καὶ τὸ θεατρον ἀκοσμία καιείχεν. Επεὶ δ΄ ὁ Κικερι ήκε πιθόμενος καὶ τὸν δίμον εκκαλέσας πρὸς τὸ τῆς Ένια τῖς ἰερὸν() ἐπειίμησε καὶ παρήνεσεν(10), δίδ΄ ἀπελθόντες εἰς θέατρον αίθις ἐκρότοιν τὸν Όθωνα λαμπρώς καὶ πρὸς τοὶς πέας πέας ὅμιλλαν ἐποιοῖντο περὶ τιμών καὶ δόξις τοῦ ἀνδρός.

### CHAPITRE XIV.

'Η δε περί τον Κατιλίναν συνομοσία πτήξασα την δρχη (1) αι θες άνεθάρρει, και συνήγον(2) άλληλους και παρεκόλουν είτ μότερον απτεσθαι των πραγμάτων, πρίν επανεκθείν Που μότερον απτεσθαι των πραγμάτων, πρίν επανεκθείν Που συνομονον έποστρέφειν μετά της δυνάμεως. Μάλιστια δε τον Κατιλίναν έξηρεθιζον οι Σύλλα πάλαι στρατιώται, δια συνότες(4) μεν όλης της Ιταλίας, πλείστοι δε και μαχιμώτα συ ταϊς Τυρργεκαίς έγκατεσπαρμένοι πόλεσιν, άρπαγας πάλιν διαφορήσεις πλούτων ετοίμων(5) δνειροπολούντες. Οδυτοί ηγεμόνα Μάλλιον(6) έχοντες, άνδρα των επιφανώς έπο Σίναι στρατεισαμένων, συνίσταντο τῷ Κατιλίνα καὶ παρήσαν εἰς Ρώστιναρχαιρεσιάδοντες. 'Υπατείαν γὰρ αὐθις μετήει, βεβουλειμέ αι ελέκν τὸν Κικέρωνα περί αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιών θόρι. Εδίκει δε καὶ τὸ διαμόνιων προσημαίνειν τὰ πρασσύμενα συ μοῦς τε καὶ κεραννοῖς καὶ φάσμασιν(7). Αὶ δ' άπ' άνθρω μηνίστεις(9) ἀληθείς μεν ήσαν, οί που δ' εἰς έλεγχον άποχρω συ

4. [1]

-de

5 I rolum, toutes prêtes à être pillées. 6. C. Manhius, selon Salluste (Catalina, 24 et surv).

7 Ai ar ardonium pareous, les revelations venant des hommes note 15 du ch. xix).

<sup>9.</sup> Le temple de Bellone était situé dans le Champ de Mars, sinsi le theâtre de Pompee, ou se passa la scene que raconte les Plutarque-10. Le discours prononcé par Cicéron dans cette circoustance est pe

XIV. 1. Την κοχην, expression adverbale: an commercement.
 Σενήγον Le sujet est «les conjures» dont l'ides est comprise en rem tov Karakirav σεναμοσία.

<sup>3</sup> Voy le chapitre x.
4 fuctequentes peut être paraphrase ainsi. Junteques uévos mu
lomicon de chip the landas.

<sup>8. (</sup>In trouvers beaucoup de details sur ces sinistres pressures dans III Catilinaire (viii) et dans un long fragment du poeme De consus vio, cité au 1° livre De Divinatione (chap. xi. § 17 sq.)

κατ' ανδρής ενδήξου και δυναμένου μέγα τοῦ Κατιλίνα. Διὸ την Ερεέραν των αρχαιρεσιών ύπερθέμενης (9) ὁ Κικέρων ἐκάλει τὸν Κατιλίναν είς την σύγκλητον καὶ περὶ τῶν λεγομένων (10) ἀνέκφινεν. 'Ο δε πολλούς οἰόμενος είναι τούς πραγμάτων καινῶν(11) Εφριεμένους εν τη βουλή, και άμα τοῖς συνωμόταις ενδεικνύμενος(12), απεκρίνατο τῷ Κικέρωνι μανικήν απόκρισιν «Τί» γάρ έτρη απράττω δεινόν, εὶ, δυεῖν σωμάτων ὄντων, τοῦ μὲν ἰσχνοῦ καὶ κατεφθινηχότος, έχοντος δὲ κεφαλήν, τοῦ δ' ἀκεφάλου μέν,  $\tilde{\epsilon}$ σχυροῦ δὲ καὶ μεγάλου, τούτ $\omega$  κεφαλην αὐτὸς ἐπιτίθημι(18); » Τούτων είς τε την βουλην και τον δημον ηνιγμένων ύπ' αὐτοῦ, ▶ Φίλον ὁ Κικέρων ἔδεισε, καὶ τοθωρακισμένον αὐτὸν οἱ τε δυνατελ πάντες ἀπὸ τῆς οἰκίας καὶ τῶν νέων πολλοὶ κατήγαγον εἰς το πεδίον (14). Τοῦ δὲ θώραχος ἐπίτηδες ὑπέφαινέ τι παραλύσας εων ώμων του χιτωνος (15), ενδειχνύμενος τοις δρώσι τον χίνον. Οι δ' ηγανάπτουν καὶ συνεστρέφοντο περὶ αὐτόν καὶ τέ-20ς έν ταῖς ψήφοις τὸν μὲν Κατιλίναν αὐθις ἐξέβαλον(16), είλοντο Σιλανὸν υπατον καὶ Μουρήναν(17).

10. Cicéron, Pro Murena (chap. xxv): «Itaque postridie frequenti senatu Cilinam excitavi atque eum de his rebus jussi, si quid vellet, quae ad me stae essent, dicere.

1. Πραγμάτων καινών, res novae, la révolution.

12. Καὶ . . . ἐνδειχνύμενος. Amyot: «Et aussi se voulant monstrer est à ceulx qui estoient de sa conjuration.

13. Cicéron (l. cit.): « Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, am debile, infirmo capite: alterum firmum, sine capite: huic, quum ita se meritum esset, caput se vivo non defuturum. 'Εμαυτόν (et non αὐτός) 🕶 🖅 ατίθημι donnerait un équivalent exact de ces derniers mots.

14. Απὸ τῆς οἰκίας . . . εἰς τὸ πεδίον. Amyot: «A l'aller de son logis

Jeques au champ de Mars, où se faisoient les élections.

15. Cicéron (Muren., xxvi): « Descendi in campum cum firmissimo prae-Dio fortissimorum virorum et cum illa lata insignique lorica, non quae me Eserci — etenim sciebam Catilinam non latus aut ventrem, sed caput et Collum solere petere, — verum ut omnes boni animadverterent, et quum in etu et periculo consulem viderent, id quod est factum, ad opem praesidium-Tree concurrerent. > Les mots τοῦ δὲ θώραχος — τοῦ χιτῶνος, dont l'équiva-Valent se retrouve d'ailleurs chez Dion Cassius (XXXVII, 29), paraissent avoir pour origine les mots non quae me tegeret du texte de Cicéron, mal compris.

16. Télos, accusatif employé adverbialement, enfin (voy. la note 1 du Prés. ch.). — Έν ταϊς ψήφοις, par ses votes, — ἐξέβαλον, le peuple re-

17. D. Junius Silanus, et L. Licinius Murena. Silanus était beau-frère de Caton d'Utique. « Murena s'était distingué, sous Lucullus, dans la guerre contre Mithridate; or, le triomphe de ce général ayant eu lieu à l'époque

<sup>🖴.</sup> Les comices pour l'élection des consuls de l'année 62 furent, à la Les comices pour l'occion dans le sénat le 21 octobre 63, is, au lieu du lendemain 22, au 28 du même mois.

#### CHAPITRE XV.

the railing of lottegar rairwe, ide til Kerting ton in Troerria orocetusión ocreogoniron(1) ani anteliquement?), ant ri; conducte, agos riv exidente inigas es a niais, inor en tir Kinggiros niciar tegi negas virtus ardres ni tonitot tan direction Penain, Mageon to Kongo and Mageon Migetiko, zon Sarrior Mereikos, zonbarres de tas Dioce zai za-Legartes the Ironoir exelector exercipes an gound Kin ount ) vir ragenciar actur. Hr de recorde 4) : 14 Koana 19 pera dei erar enarada, andadesare (1) à degrape, esà - Si teros in Jois em soma Friga; in mitos, allas allas eres por neras, airi) de Kongon piar ades toros ( . He mirer arayra :: à Kouagas, in egoule su commune gorar reriginerar not -it dia Katelina ; nai tapive tie nileur i refeldeir, tae al a. ein Eligert", all' iner el Die 1900; for Kinegerra, alig- 215 i in the detroit and to and the niting a tole one to, in it dea giliar toi Kanilira, Bonizeaanero; oir & Kenegor ineger fachir orrigeze, am ra, emorahie zamione a reduois idea exegratura, nelecad garegos ara moral (1). Hu d' human ter entaine en cafer. Les de Kieren Appe-

des commons, presque tente l'armée de Lucul as equint la candidature. Moment Accuse de bronce par Caten, il fut definds par les trois plus mande crateure de Rome. Crassus, Hortonia et Coeron e Pluscus rassages da Pro Morroso de Coeron e encent d'ore colos dans les miles.

153 (15

Account area, a region and an armas 's ga' Plutarque ap

a trans. par el res e trans et le lui les .

\$ 184 of res sets & 100 12" 5 225"

is free form, personal in pages on he frances old and remise.

e dies er arene ette set, tur un passage de la lie de esses , a que par l'ellature de la romante, per l'ellature de la romante de l'ellature de l'el

? Free Acrese spent of the discount face un fort grant

or comentation of the comment of the

the second of the second second second properties of the second s

9 farmed convenience of his line but banks Amy 11

ανήρ στρατηγικός, εἰσήγγελλε τοὺς ἐν Τυρρηνία καταλοχισμούς (10), καὶ Μάλλιος ἀπηγγέλλετο, σὺν χειρὶ μεγάλη περὶ τὰς πόλεις ἐκείνας αἰωρούμενος (11), ἀεί τι προσδοκᾶν καινὸν ἀπὸ τῆς Ῥώμης, γίνεται δόγμα τῆς βουλῆς παρακαταθέσθαι (12) τοῖς ὑπάτοις τὰ πράγματα, δεξαμένους δ' ἐκείνους ὡς ἐπίστανται διοικεῖν καὶ σώζειν τὴν πόλιν. Τοῦτο δ' οὐ πολλάκις, ἀλλ' ὅταν τι μέγα δείση, ποιεῖν εἴωθεν ἡ σύγκλητος.

## CHAPITRE XVI.

Ἐπεὶ δὲ ταύτην λαβών τὴν ἐξουσίαν ὁ Κικέρων τὰ μὲν ἔξω Τράγματα Κοΐντφ Μετέλλφ διεπίστευσε (¹), τὴν δὲ πόλιν εἶχε Θεὰ χειρὸς (²) καὶ καθ' ἡμέραν προήει δορυφορούμενος ὑπ' ἀνδρῶν Τοσούτων τὸ πλῆθος, ὥστε τῆς ἀγορᾶς πολὺ μέρος κατέχειν, ἐμβάλλοντος αὐτοῦ (³), τοὺς παραπέμποντας, οὐκέτι καρτερῶν τὴν Ελλησιν ὁ Κατιλίνας αὐτὸς μὲν ἐκπηδᾶν ἔγνω πρὸς τὸν Μάλλον ἐπὶ τὸ στράτευμα, Μάρκιον δὲ καὶ Κέθηγον (⁴) ἐκέλευσε ξίφη

IO. Καταλοχισμούς. Voy. la note 2 du prés. chap.

11. Alwoovuevos, métaphore tirée du vautour qui plane dans les airs en

endant de fondre sur sa proie.

Ch. XVI.] 1. Voy. Cicéron, II Catilinaire, XII, 26: «Q. Metellus, quem hoc prospiciens in agrum Gallicum Picenumque praemisi, aut opprimet winem aut omnes ejus motus conatusque prohibebit. » Comparez Salluste, Cil., 30: « Igitur senati decreto Q. Marcius Rex Fresulas, Q. Metellus eticus in Apuliam circumque ea loca missi . . ., sed praetores Q. Pompeius fus Capuam, Q. Metellus Celer in agrum Picenum, eisque permissum pro tempore atque periculo exercitum compararent. » L'expression de

Plutarque manque d'exactitude.

2. Elze dià zeigos équivant à diexeluise.

3. Le verbe *è µ βάλλειν* marque que Cicéron et son cortège entraient dans la place publique en refoulant la multitude qui en encombrait l'accès.

4. Múquior aut Kédnyor. Plutarque fait erreur sur les noms. Les deux personnages dont il s'agit ici et qui s'étaient chargés d'assassiner Cicéron,

<sup>2.</sup> Παρακαταθέσθαι. Pour se rendre compte de cet infinitif et des suits, διοικείν, σώζειν, il faut se rappeler la formule des décrets grecs:

Σέν τῆ βουλῆ (= γίνεται δόγμα τῆς βουλῆς) παρακαταθέσθαι, il a paru au sénat de mettre, ou qu'on remette les affaires aux mains des consinistrent du mieux qu'ils sauront (ώς ἐπίστανται) et sauvent la ville.

Le sénat ne pouvait confier à des magistrats pouvoir plus étendu. «Ea potestas, dit Salluste (Catilina, 29), per senamore Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, l'um gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque perium atque judicium summum habere: aliter sine populi jussu nullius um rerum consuli jus est. >

LaBiveac ElDeiv Eni rac Bioac Ember me agragoneroic Κικέρωνα καὶ διαγρήσασθαι προσπεσόντας (5). Τοίτο Ψοιλλα ( yeve tion brigarion, Estypeike to Kinepoon, rentos badoinas Staxeler ganeri, gelatteg du toic repi tor Kedryor, the d' in αμ' ήμέρα, και κωλιθέντες είσελθείν γγανάκτουν και κατεβά έπί ταϊς θύραις, ώστε ξπολτότεροι γενέσθαι. Προελθών δ Kenipowy braket tily ofynkator ele to tor Sention hoe iso ων Στάτορα 'Ρωμαΐοι καλοίσιν, ίδριμένον έν άργι τις 'Ιερ όδοι, πρός το Παλάνιον ανιόνιων(1). Ένται θα και τοί Κα λίνα μετά των άλλων έλθόντης ώς αποληγισομένου, στη Βίσαι μέν οδδείς έπέμεινε τών σιγκλητικών, άλλά πάντες ά ine Badoor perildor (8). Aphaneron de leger Edografen και τέλος αναστάς ὁ Κικέρων (9) προσέταζεν (10) αίτῷ τῆς πόλει anakkatteogar beir yag artor per er koyong, ereiron & er nhois tohitetopévor pégov sivea to teixos (11). O per oir ha

8 20 xastous . . uerilou. Cicéron, In Catilinaire, vit, 16 · Adectuo ista subsellia racuefacta sunt, . omnes consulares, qui tili person ad caedem constitute fuerunt, simul atque adsediste, partem estam subsell

rum nudam atque manem reliquerunt :

9. C'est dans cette occasion qu'il prononça la Im Catilinaire 10 Hyonfrager est une expression mexacte. Cicéron ne donna point Catilma l'ordre de quitter la ville, ce qui eût pu être considéré com un abus de pouvoir: il le la conseilla. On peut encore lire son d'cours, qui est conserve. Cicéron devoits, en présence de Catalina, touteconjuration; et celui-ci, épouvanté de voir le complot percé à jour, et

se sentant plus en sûreté à Rome, s'empressa de sortir de la ville 11 Ciceron, In Catal. v. 10. » Magno me metu liberalus, dummado in

me atque te murus intersit.

étaient C. Cornelius, chevalier romain (voy. Cicéron, Pro Sulla vi. 18 xviii, 52; Salluste, Cat., 28), et L. Vargunteius, sénateur (Salluste, this 5 Salluste, ibid : "Sicuti salutatum introire ad l'iceronem ne de imp viso domui suae imparatum confodere. > 6 (f. Salluste. ib., 23 et 26

<sup>7.</sup> Toumerer. . . . decerror. Amyot traduit exactement. Lequel i situé à l'entrée de la rue Sacrée, ainsi que l'on monte au mont l'alain La rua Sacra, d'ailleurs, ne montait pas au l'alaim: l'interque ne s'è pas exprimé avec une suffisante clarté. « Vers l'arc de Titus, dit M. Ba sier (Promenades archéologiques, chap. ii), une rue se détache de la re-bacree et monte droit vers la colline (du Palatin) . . : c'etait la rue montée Palatine, clieus Palatinus. A peine s'y est on engage qu'on n contre les assises encore visibles d'une grande porte . . . C'étuit la Ve porta ou porta Mugonia, percee dans l'enceinte de Romulus. En fouille à droite de cette porte, on a retrouvé, il y a une vinguaire d'années. fondations d'un tres ancien temple. Le temple, on n'en peut guere de ter, est celui de Jupiter Stator, un des plus célebres de Rome, et c jusqu'ier les archéologues mettaient à leur fantaisie un peu partout, fai d'en savoir l'emplacement véritable » - Progres, genitif absor lorsqu'on monte au l'alatin.

λένως εύθυς έξελθών μετά τριακοσίων δπλοφόρων, και περιστησάριενος αύτῷ ἐαβοουχίας ώς ἄρχοντι καὶ πελέκεις, καὶ σημαίας έσε αιρόμενος, πρός τον Μάλλιον έχώρει καὶ, δισμυρίων όμοῦ τε συνηθροισμένων, επήει τας πόλεις αφιστας και αναπείθων, ώστε, τοῦ πολέμου φανεροῦ γεγονότος, τὸν Αντώνιον ἀποσταλέγναι διαμαχούμενον.

## CHAPITRE XVII.

Τους δ' υπολειφθέντας έν τη πόλει των διεφθαρμένων υπό **σου Κατιλίνα συνήγε καὶ παρεθάρουνε Κορνήλιος Λέντλος, Σούρας** Επείκλησιν, ανήρ γένους μεν ενδόξου, βεβιωκώς δε φαύλως και δι' ₹ Αγειαν έξεληλαμένος της βουλης πρότερον, τότε δὲ στρατηγῶν σο δεύτερον, ώς έθος έστι τοῖς έξ υπαρχής ανακτωμένοις τὸ Ευλευτικον άξίωμα (1). Λέγεται δε καὶ την επίκλησιν αὐτῷ γε-→ €σ θαι τὸν Σούραν ἐχ τοιαύτης αἰτίας. Ἐν τοῖς χατὰ Σύλλαν **Χ**Εδνοις ταμιεύων, συχνά των δημοσίων χρημάτων απώλεσε καί Ε Ε Φθειρεν. Αγανακτούντης δε τη Σύλλα και λήγην απαιτηύντης τη συγκλήτω, προσελθών όλιγώρως πάνυ καὶ καταφρονητικώς, λόγον μεν ούχ έφη διδόναι, παρείχε δε την χνήμην, ώσπερ είώ-Φοιν οι παϊδες, ήταν εν τῷ σφαιρίζειν διαμάρτωσιν(2). Έχ σοτου(8) Σούρας παρωνομάσθη σούραν γάρ οι 'Ρωμαΐοι την των λέγουσι. Πάλιν δε δίκην έχων και διαφθείρας ενίους των σε καστών, έπει δυσι μόναις απέφυγε ψήφοις, έφη παρανάλωμα Τεγονέναι το θατέρφ κριτη δοθέν· άρκειν γάρ εί και μιά ψήφφ ε του απελύθη (4). Τοῦτον, ὄντα τῆ φύσει τοιοῦτον καὶ κεκινη-

2. In ludo puerili pilae, qui peccaverat, suram dabat, nimirum crus

Prolatum pila feriendum dabat. > (Turnèbe.)

3. On a pourtant remarqué (Wolf's Literar. Analekten, I, 509) que ce Lentulus n'est pas le premier personnage de la famille qui ait porté le cognomen de Sura.

Ch. XVII.] 1. « Quand un sénateur s'était par sa conduite, rendu indigne faire partie du sénat, les censeurs avaient le droit de l'exclure, lors de leur révision de la liste sénatoriale; le sénateur ainsi déchu était dit senatu tus. Il n'y avait point de déshonneur permanent attaché à cette peine disciplinaire; il restait possible à l'intéressé de reconquérir son rang de Emateur, soit en se faisant de nouveau élire à une charge qui conférait de droit l'admission au sénat, soit en obtenant des censeurs qui succè-Caient à ceux qui avaient fait la radiation, la réintégration pure et simple.

<sup>4.</sup> Eπεl . . . ἀπελύδη. Amyot: «Et ayant esté absouls par deux voix de plus tant seulement qu'il eut en sa faveur, il dit qu'il avoit perdu l'argent qu'il avoit baillé à l'un de ces deux juges-là, pour ce que luy estoit assez d'estre absouls par une seule voix de plus.

more it to For French to the bugger Entire xerais reldo muster, me person in the second and personning adorests, the facility Steering , with rea emphasis eines to Pinger, hope. is the mescalitation of a new igi veupibonxencife te Tures, Kirrer to me I was, testes de hortis Koon him bano neparta ere poeces ar leste e e duigora, má deir náver, de produce and all diag Desgeer neckoren sois zapois (7), Goneo ha Tilinu ..

### CHAPITRE XVIII.

Older oir Eleviel accor o Airthog lagenor, all' ededon and ur fortin a tagar arageir na tor allow tokitwo ban vairto, tir te niller aitir nateantangaras(2), geideatice prodero: " tor Houtefor tievor tatta(3) & isagraman ixer ig' airni; xai gelaeter burga two apos Hourison Da Livemy id, yae equita nolig koyog xai segung inee a " so προς την έπιθεσιν μία των Κρονιάδων (6), ξίση, δέ και στι τ τ 🛎 🕬 καί θείον είς την Κεθήγοι (6) φέροντες ολκίαν απέκριψαν

5. As ex run Listelliur, equ'ils dismont estre extruites des la rela Sibylle + (Amyot.)

6. Herbigonxeim. Cet infinitif et les suivants, fixer et foir, il partes des mots theyor of predoministic consentendus, et don't lide, confere dans apondify beque thater rat, domine toute la phrase

7. hay Deiperv uellored toes zagons, chaisser people les occus es es

trop difayant . (Amyot)

(h XVIII) 1. Lordozio, a visum erat eis, a les conjur a avanent decir 2. Caeron, III. Catil., IV, 8: a Chum urbem ex ann us part las, ques admodum descriptum destrobutumque erat, incendessent cares inque inquitin cresum fecresent, a etc.

3, Taite (tu téxeu).
4 Hon . . . asquessus. Amyot «Car il estout ja grand bereit, et le tradon pour tout assouré, qu'il retournoit des grandes gentre et en partir qu'il avoit faictes és pais d'Orient » Comp l'a de l'accept, en 1, p 21?

me o roles zourei loyos.

5 Originairement, et encore au mouvert de la c -at m de l'at ta ha Saturnales ne durment qu'un jour cette fin time 'a' mie la de combre A la su te de la reforme du cal non represonant la serie de reportée au 17 decembre. Pois, se s August, par en au 12 au air connect prorogatives, on fit durer les Seura et a constant le 17 au 19 libere les probiles encore d'an er, et cent la page : un ca En it sant war tair A con lar, 1 . th, True t un et a were per just ! respective.

of Catherine (In la gross time is not seen a service of a light 

δρας δὲ τάξαντες έκατὸν καὶ μέρη τοσαῦτα τῆς Ῥώμης (), ξκαστον ἐφ' ἐκάστω διεκλήρωσαν, ώς δι' όλίγου πολλῶν ἀναψάντων φλέ-γοιτο πανταχόθεν ἡ πόλις. ᾿Αλλοι δὲ τοὺς ὀχετοὺς ἔμελλον ἐμ-Φράξαντες ἀποσφάττειν τοὺς ὑδρευομένους (8).

Πραττομένων δὲ τούτων, ἔτυχον ἐπιδημοῦντες ᾿Αλλοβρίγων (9) δύο πρέσβεις, ἔθνους μάλιστα δὴ τότε πονηρὰ πράττοντος (10) καὶ βαρυνομένου (11) τὴν ἡγεμονίαν. Τούτους οἱ περὶ Λέντλον ωφελίμους ἡγούμενοι πρὸς τὸ κινῆσαι καὶ μεταβαλεῖν τὴν Γαλατίαν ἐποιήσαντο συνωμότας. Καὶ γράμματα μὲν αὐτοῖς πρὸς τὴν ἐκεῖ βουλήν (12), γράμματα δὲ πρὸς Κατιλίναν ἔδοσαν, τῆ μὲν (18) πισχνούμενοι τὴν ἐλευθερίαν, τὸν δὲ Κατιλίναν παρακαλοῦντες ᾿λευθερώσαντα τοὺς δούλους ἐπὶ τὴν 'Ρώμην ἐλαύνειν. Συναπέτελλον δὲ πρὸς Κατιλίναν μετ' αὐτῶν Τίτον τινὰ Κροτωνιάτην (14) κομίζοντα τὰς ἐπιστολάς. Οἶα δ' ἀνθρώπων ἀσταθμήτων αὶ μετ' οἰνου τὰ πολλὰ καὶ γυναικῶν ἀλλήλοις ἐντυγχανόντων ουλεύματα πόνω καὶ λογισμῷ νήφοντι καὶ συνέσει περιττῆ διώων ὁ Κικέρων (15), καὶ πολλοὺς μὲν ἔχων ἔξωθεν ἐπισκοποῦντας ὰ πραττόμενα καὶ συνεξιχνεύοντας αὐτῷ, πολλοῖς δὲ τῶν μετέτεν τῆς συνωμοσίας δοκούντων διαλεγόμενος κρύφα καὶ πιστοὺς

8. Allor . . . υδρευομένους. Amyot: «Il y avoit d'autres hommes compour estoupper les canaulx et conduits par où l'eau venoit en la le, et occire aussi ceulx qui vouldroient prendre de l'eau pour esteindre feu.»

9. Les Allobroges, peuple de la Gaule Narbonaise, habitaient une partie Dauphiné et presque toute la Savoie. — Pour les détails de cet épide de la conjuration, voyez les chapitres 40-45 de Salluste.

10. Πονηρὰ πράττοντος, se trouvant dans une situation misérable (à cause des dettes dont ils étaient accablés).

11. Βαρυνομένου est construit et doit s'entendre comme βαρέως φέροντος.

12. Την ξχει βουλήν, «le conseil de leur pays.» (Amyot.)
13. Τη μέν βουλή, c'est-à-dire τη ξχει.

14. Τίτον τινὰ Κροτωνιάτην. Il arrive quelquefois à Plutarque de désigner ainsi des personnes, simplement par leur prénom suivi du nom de leur ville natale (p. ex. au chapitre xxix, διὰ Τύλλου τινὸς Ταραντίνου). Le nom de ce « Titus de Crotone » était Vulturcius, à ce que nous apprennent Salluste (44), Cicéron (III° Catil. 11, 4) et Appien (Guerres civiles, II, 4).

15. Οἶα δ' ἀνθρώπων . . . . διώχων ὁ Κιχέρων. Construisez: Ὁ δὲ Κιτέρων, διώχων πόνω κτλ. . . . . (τούτων τὰ) βουλεύματα (τοιαῦτα ὄντα) οἰα ἀνθρώπων κτλ. . . . . . Amyot: «Mais tous leurs conseilz et toutes leurs lélibérations, comme d'hommes étourdis, qui ne se trouvoient jamais en-

<sup>7.</sup> Salluste, Catil., 43: «Statilius et Gabinius uti cum magna manu DUO
Simul opportuna loca urbis incenderent.» Appien, Guerres civiles,

3: Έτερους εν δυώδεχα τόποις εμπιμπράναι την πόλιν καὶ διαρπάζειν,

κατακτείνειν τοὺς ἀρίστους. — Le mot έκατόν, dans le texte de Plutare, semble être une faute de copie pour δωδέκατον.

είρων (16), έγνω την πρός τους ξένοις (17) κοινολογίαν και νικ τος ενεδρείσας έλαβε τον Κροτωνιάτιν και τα γράμματα, σινεσγοίντων αδήλως των Αλλοβρίγων,

#### CHAPITRE XIX.

"Aua of rusoa Borkhy abonious els to tie Ounvoius isport" έξανέγνω τὰ γράμματα, ναὶ των μινιτών διέκοι σεν. Έργ δέ να Silavos louving (\*) an inéval tivas Ke Bryon légorine de l'ila τοί τε τρείς (3) και στρατιγοί τέτταρες άναιρείσθαι μέλλοισι Τοιαίτα δ' έτερα και Πείσων, ανίρ επατικός (\*), εισηγειλε, Γάιο δε Σοιλαίκιος, είς των στρατιγών, επί την οικίαν πεμφθείς τοι Κεθίγου, πολλά μέν έν αὐτή βέλη και ὅπλα, πλείστα δέ ξίφι καί μαγαίρας είρε (5) νεοθή κτοις άπάσας. Τέλος δέ, τις Κροτικ viain programeric abelar eat unriver the poetic, excherybei δ Δεντλος απωμόσατο την άργην (στρατηγών γάρ ετίγχανε), και την περιπόρητρον έν τη βοιλή καταθέμενος, διήλλαξεν έσθητ τη στιισορά πρέποισαν. Οίτος μέν οίν και οί σίν αίτι παρε δάθησαν είς άδεσμον φιλακήν τοῖς στρατηγοῖς(6).

semble si non en vyrongnant avec folles femmes, estoient facilement des converts par Ciceron, qui les alloit espiant et recherchant avec grand

sollicitude (πάτω, sobre jug-ment (λογισμώ νήφωνι), etc.
16. Καὶ πιστοίς ενρών, et ayant trouvé en eux des émissaires sûrs. Au lieu de ces mots, qu'on peut conjecturer être ce qu'avait écrit Plu tarque, les manuscrits portent and miorision, cet se fiant à eux ». Cela n va nulement avec le contexte, puisque la confiance que Cicéron pouvai avoir dans les révélations qui lui étaient faites, n'était pour rieu dans l' sûreté de ses informations. S'il était bien informé, c'est qu'on lui rappor tait tont fidèlement.

17. Eéroec, les ambassadeurs Allobroges.

Ch. XIX ] 1. Le temple de la Concorde, aujourd'hui entierement detruit s'élevait au fond du Forum, au pied de la colline du tapite e. On le lais suit sur la droite en montant le clirus Capitolinus (Voy, les deux plans d Forum au temps de la république et de l'empire dans les Promenada archéologiques de M. Boisser) Cette séance se t'ut le 3 décembre 2 Julius Silanus, consul designé, voy chap xiv, à la fin :

3. Savoir Coeron, consul de l'annee, et les deux consuls designes pou l'année suivante, Silanus et Murena 4. Consularis C. Calpurnius Pison avait eté consul quatre une auparavent, 67 avant J.-C.

5. Ciceron III. Catilin., m. 8. . Atque interea statim adminitu Alle brogum C. Sulpicium praetorem, fortem virum, mist, qui ex aedibus Cithegi si quid telorum esset, efferret ex quibus ille maximum sicarum numerum gladiorum extulit, >

6. balluste, Catil., 47: Senutus decernit uti, abdicato magistratu (and

Ηδη δ' εσπέρας ούσης καὶ τοῦ δήμου παραμένοντος άθρόως, σε σελθών ὁ Κικέρων, καὶ φράσας τὸ πράγμα τοῖς πολίταις (7), καὶ προπεμφθείς(8), παρηλθεν είς οἰκίαν φίλου γειτνιῶντος, € = ειδή (9) την εκείνου γυναϊκες κατείχον ίεροις απορρήτοις δργιάζουσαι θεόν, ην 'Ρωμαϊοι μεν 'Αγαθήν (10), 'Ελληνες δε Ιυναικείαν ονομάζουσιν. Έθύετο δ' αὐτη κατ' ένιαυτον έν τη οἰκία τοῦ ὑπάτου (11) διὰ γυναικὸς ἢ μητρὸς αὐτοῦ, τῶν Ἑστιάδων σε αρθένων παρουσών. Εἰσελθών (12) οὖν ὁ Κικέρων, καὶ γενόεε ενος καθ' αύτόν (18), δλίγων παντάπασιν αὐτῷ παρόντων, ἐφρόν-στ φοσήχουσαν άδιχήμασι τηλιχούτοις τιμωρίαν έξηυλαβείτο καὶ κατώχνει, δι' έπιείχειαν ήθους άμα, καὶ ώς μή δοχοίη τῆς έξουσίας άγαν έμφορεισθαι καὶ πικρῶς ἐπεμβαίνειν ἀνδράσι γένει τε πρώτοις καὶ φίλους δυνατούς ἐν τῆ πόλει κεκτημένοις · μαλακώ- $\mathbf{\tilde{c}}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e$ γὰ ε ἀγαπήσειν (16) μετριώτερον τι θανάτου παθόντας, ἀλλ' εἰς άπταν αναρραγήσεσθαι τόλμης, ώς μετά της παλαιάς κακίας νέαν

μόσατο την ἀρχήν), Lentulus itemque ceteri (οὐτος και οι σὺν αὐτῷ) in liberis custodiis (εἰς ἄδεσμον φυλαχήν) habeantur. Itaque Lentulus P. Lentulo Sprintheri, qui tum ædilis erat, Cethegus Q. Cornificio, Statilius C. Caesari, Gabinius M. Crasso, Caeparius Cn. Terentio senatori traduntur. L'ex-Pression τοις στρατηγοίς qu'emploie Plutarque est inexacte. — Après την περιπόρφυρον, sous-entendez εσθητα: la toge prétexte (c.-à-d. purpura praete am, bordée de pourpre), insigne des hautes magistratures. — Διήλleese, prit en échange.

<sup>2-</sup> Ce sut la troisième Catilinaire qu'il prononça dans cette occasion.

<sup>8.</sup> Προπεμφθείς, «reconvoyé par tout ce peuple.» (Amyot.) 9. Επειδή, dans le sens de έπει, vu que (emploi assez rare).

<sup>20.</sup> Θργιάζουσαι θεόν, fêtant la déesse. — Il sera de nouveau question mystères de la Bonne Déesse au chap. xxviii.

<sup>11.</sup> Τοῦ ὑπάτου, expression inexacte. On choisissait, pour la célébration cette fête, où la présence des hommes était interdite, la maison de des consuls ou des préteurs.

<sup>12.</sup> Εἰσελθών (dans la maison de l'ami).

<sup>3.</sup> Γενόμενος καθ' αὐτόν, s'étant renfermé en soi-même.

<sup>14.</sup> Eugovusev zzd. Salluste, 46: Anxius erat dubitans, in maxumo scetantis civibus deprehensis, quid facto opus esset (ὅπως χρήσαιτο τοῖς ενοις), impunitatem (μαλαχώτερον δε χρησάμενος, = εὶ μαλαχώτερον χρήσαιτο) perdundae rei publicae (ωρρώδει τὸν ἀπ' ἐχείνων χίνδυνον) re credebat.

<sup>15.</sup> Cf. la note 7 du ch. xiv. 3 6. Άγαπήσειν, et plus loin, δόξειν. Ces infinitifs dépendent de ὑπελάμ-Ayanησειν, ει plus loin, σοςτιν. σος παιένες sous-entendu, mais dont γ, ψετο, ou de quelque verbe de ce sens, qui est sous-entendu, mais dont pareieto inscu'à la fin φετο, ou de queique verbe de co somo, que la fin de e, qu'a fait naître εφρόντιζεν un peu plus haut, persiste jusqu'à la fin e, qu a iait nature εφφοντιζεν μα ρου μετούς φετο, εί μ. τ. θ. TE CE S CHEV.

δονέν πορολαβόντας αίτος τε δόξειν ανανδρός και μαλακός, ωίο άλλως δοκών (17) εξτολμότατος είναι τοϊς πολλοίς

#### CHAPITRE XX.

Ταξτα τοῦ Κικέρωνος διαποροϊντος(1), γίνεται τι ταζε γιναιξ θυρίσαις σημείον. Ο γαρ βωμός, ήδη του πιρός κατακεκοιμίο θαι(2) δοκοίττος, έκ τίς τέφρας καὶ τών κατακεκαι μένων η λομώ φλόγα πολλήν ανήκε και λαμπράν. 'Υφ' ής αι μέν άλλαι(") διε πτοί θησαν, αὶ δ' ἱεραὶ παρθένοι (4) τὸν τοῦ Κικέρωνος γιναϊκ Τερεντίαν έκέλευσαν ή τάχος(5) χωρείν πρός τον άνδρα καί κε λεύειν(8) οίς έγνωκεν έγχειρείν ύπερ της πατρίδος, ώς μέγ πρός τε σωτηρίαν και δύξαν αθτώ τις θεοί φώς διδοίση Η δε Τερεντία (καὶ γὰρ οἰδ' άλλως ήν πραειά τις οἰδ' άτολμα την φύσιν, άλλά φιλότιμος γυνή και μάλλον, ώς αίτος φισιν Κικέρων(1), των πολιτικών μεταλαμβάνοισα παρ' έκείνου φροι τίδων η μεταδιδοίσα των οικιακών έκεινω) ταιτά τε πρός αιτό έφρασε και παρώξυνεν έπι τοις ανδρας · όμοιως δε και Κόιντο δ άδελφός(8) και των άιτό φιλοσοφίας έταίρων Πόπλιος Νιά διος (9), ψ τὰ πλείστα καὶ μέγιστα παρά τὰς πολιτικάς έχρι τ πράξεις (10).

Τη δ' ύστεραία, γινομένων έν συγκλίτω λόγων περί τιμωρία

th. XX.] I. Taira tob Kinsporos dianogairras, Amyot Ainsi que O ceron estoit en ces doubtes. »

3. Al μèν ἄλλαι, les autres femmes (qui étaient présentes).
4 Al d' leçal παρθένωι, c.-à -d. al 'Loriades.
5. Ili τάχος, comme ως ου όσων τάχος, ως τάχιστα, η τάχιστα, etc., touts locutions pour dire: bien rute, le plus rute possible

6. Επέλευσαν πελευειν έγχειρείν, lui dirent de dire (à son mari) de a mettre à exécuter — οις έγνωκεν ίπεο πελ., «ce qu'il avoit en pensée pou l'utilité de . . . . (Amyot.)

7. Le passage où (reeron a dit cela ne se retrouve pas dans ses o us re aujourd'hui conservées.

8. Activos à adely às, son frère Quintus.

9. P. Nigidius Figulus, «le plus savant des Romains après Varron, » trà hé avec Cicéron de par leurs communes discussions philosophiques to

quioσοφίας).
10. Τὰ πλείστα καὶ μέγιστα jouent le rôle d'adverbes auprès de έχρησε Haga tas roliticas noaseis, dans le gouvernement des affaires pul ir pas

<sup>17.</sup> Old' allos doxar, lui qui dejà ne passait pas pair, on, comme ! myot, . avec ce que d'ailleurs il n'estoit pas tenu fort hardy .

<sup>2. «</sup> Nous disons de même: « un feu assoupi. » Virgile: soprtos suscité

των ανδοων, ὁ ποωτος γνώμην έρωτηθείς (11) Σιλανός είπε την Εσχάτην δίκην δουναι προσήκειν άχθέντας είς τὸ δεσμωτήριον. Καὶ τούτψ προσετίθεντο (12) πάντες ἐφεξῆς μέχρι Γαΐου Καίσα-**Φ**Ως (18), τοῦ μετὰ ταῦτα διχτάτορος γενομένου. Τότε δὲ νέος ων (14) έτι, καὶ τὰς πρώτας έχων τῆς αὐξήσεως ἀρχάς, ἤδη δὲ καὶ τη πολιτεία και ταις έλπίσιν είς εκείνην την όδον εμβεβηκώς, ή τα Ρωμαίων είς μοναρχίαν μετέστησε πράγματα, τους μεν άλλους ελάνθανε, τῷ δὲ Κικέρωνι πολλάς μὲν ὑποψίας, λαβὴν δ' εἰς έλεγχον ούδεμίαν παρέδωκεν · άλλα καὶ λεγόντων ήν ενίων ακούειν ώς, εγγύς έλθων άλωναι, διεκφύγοι τον ανδρα 15). Τινές δέ φασι περιεδείν(16) έχοντα καὶ παραλιπείν τὴν κατ' ἐκείνου μήνυσιν φόβω των φίλων αὐτοῦ καὶ τῆς δυνάμεως παντὶ γὰς εἶναι πρόδηλον ότι μαλλον αν έχεινοι(17) γένοιντο προσθήχη Καίσαρι σωτηθίας η Καϊσαρ εκείνοις κολάσεως.

### CHAPITRE XXI.

Επεὶ δ' οὐν ή γνώμη περιῆλθεν εἰς αὐτόν(1), ἀναστας(2) ἀπεφ το (8) μη θανατοῦν τοὺς ἄνδρας, ἀλλὰ τὰς οὐσίας εἰναι δημοσέσες, αὐτοὺς δ' ἀπαχθέντας εἰς πόλεις τῆς Ἰταλίας, ας αν δοκῆ Κε κερωνι, τηρείσθαι δεδεμένους, άχρι αν οδικαταπολεμηθη Κα- $\tau \epsilon \lambda \epsilon \nu \alpha \varsigma(4)$ .

3. Tatov Kaloagos, Jules César.

Ch. XXI.] 1. Έπεὶ ή γνώμη περιηλθεν εἰς αὐτόν, mot à mot: «Lorsque en faisant le tour vint à lui; quand son tour vint de dire son avis. Les sénateurs parlaient de leur place, en se tenant debout. Il n'y pas de tribune dans le sénat.»

<sup>1 -</sup> On dit ξοωτῶ τινα γνώμην, je demande à quelqu'un son avis; d'où, Passif, ξρωτάται τις γνώμην, on demande à quelqu'un son avis.

Τούτω προσετίθεντο, se rangèrent à son avis.

<sup>1 4.</sup> Il avait alors 37 ans. 15. Tòv ävdoa, Cicéron.

<sup>36.</sup> Περιδείν, sous-entendu Κικέρωνα (sujet de cet infinitif).

<sup>7.</sup> Exervoi, les conjurés. Voici une paraphrase des paroles de Plutarque, el ne s'est exprimé ici ni avec simplicité ni avec une parfaite clarté: λον αν οί συνωμόται συσσωθείεν Καίσαρι σωθέντι δια τους φίλους η χοεντι συγκολασθείεν. Amyot: «Il estoit tout apparent que si l'on met-Caesar au nombre des accusez, il seroit plus tost cause de leur faire er la vie à enlx, que eulx de la faire perdre à luy.

<sup>3 -</sup> Comparez le discours que Salluste (51) met dans la bouche de César. - Salluste: Placet igitur eos dimitti et augeri exercitum Catilinae? Mi-Sed ita censeo: publicandas eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos municipia, quae maxime opibus valent. Mais César ajoutait: Neu de eis postea ad senatum referat, neve cum populo agat, > ce qui était

Οίσιο δέ τις γνώμις επιεικοίς (5) και του λέγοντος είπει" δινατωτάτου, δοπίν ὁ Κικέρων προσέθηκεν οι μικράν. Αίτολ γάρ άναστάς ενεχείρισεν είς εκάτερην (6), τά μέν τη στροτέρα, το δε τι, γεώμι, Καίσαρος σι ειπών, οξ τε φίλοι πάντες οιόμενος τω Κικέρωνι λισιτελείν την Καίσαρος γνώμην (ήττον γάρ έπ αίτίαις έσεσθαι μέ, θανατώσαντα τοὶς άνδρας) ίροι ντο τίν δειτέραν μάλλον, ώσιε καὶ τὸν Σιλανὸν αὶ θις μεταβαλλόμενον .ταραιτείσθαι(?) και λέγειν ώς ούδ' αίτος είποι θανατικήν γνώμην ξογάτην γάρ ανδρί βοιλειτή Ρωμαίων δίκην είναι τη δεσιμη zi 010v(8).

Elonuerie de tre groune, noistag artézoniser aità Karlog Αοιτάτιος (\*) · είτα διαδεξάμενος (10) Κάτων (11), και τῷ λόγω σασδρώς συνεπερείσας έπὶ τὸν Καίσαρα την Επόνοιαν, ένέπλησι θιμού καὶ φρονίματος την σύγκλητον, ώστε θάνατον καταψη σίσασθαι των άνδρων (12).

Περί δε διμείσεως γρημάτων ενίστατο (13) Καΐσαρ, σία άξιω τά φιλάνθρωπα της ξαιτοί γνώμης Εκβαλόντας ένι χρίσασθαι τό σκι θοωποτάτω, Βιαζομένων δέ πολλών (14), έπεκαλείτο τούς δη

demander la detention à perpetuaté. (Cf. Cacron,  $IV^{\circ}$  Catdin, v. 10 AETERNIS tembris vinculisque mandare.) Plutarque a mal compris. 5 Ciceron qualité Cosar, dans la  $IV^{\circ}$  Catdinaire (v. 10), à propos de

- l'avis qu'il ouvrit dans cette ca constance, de chomo mitissimus atque le BISSORUS, >
- 6. Enegetonner a un le sens de fregetonne, terme de rhétorique, plu usité sous la forme de substantif, l'aixtiquae et l'aixtiquae. La traduction littorale serait: «il mano-uvra vers l'un et l'autre des deux côtes, » il ar rangea son discours de mentiere à tenir la balance entre les deux avi of poses. . . Platarque ne fait pas assez entendre que treéron, tout en la lançant l'oparion de tesar et de Silanus, laisse voir clairement qu'il pri fere la seconde » Le discours de Ciceron dont il s'agit ici, c'est notre IV

7. Hapaneiaba, s'excuser (de revenir sur son avis).

8. Voici ce que dit Salinste (50) de Silanus; D. Jumus Silanus, premo sententium rogatus quod eo tempore consul designatus erat, de cis sui pli cium sumeralum decreverat esque postea, permotus oratione C. Cacara podibus in sententiam Tiberi Neronis iturum se diacrat, qui de en re pi at sidns additis referendum consuerat.

9. Q. Lutatius Catulus Capitolouis, dont le surnom vant de ce qu'i reconstruisit le Capitole (brûle l'an 83 av. J-C).

10. Andesieneros, comme en latin excipiens sermonem.

11. Caton d Utique Voy, le discours que lui fait prononcer Salluste (52) 12 Toir ardeur, et de nouveau, au commencement du chapitre suivant rous ardous, les conjurés.

13 . Eriorandia signifie, non pas insister, mais resister .

14. Bucourror nollor, amais pource que le plus grand nombre le gagnost et l'emportoit contre luy . (Amyot)

μιάρχους. Οἱ δ' οὐχ ὑπήκουον, άλλὰ Κικέρων αὐτὸς ἐνδοὺς ἀνῆκε την περί δημεύσεως γνώμην.

## CHAPITRE XXII.

Εχώρει δὲ μετὰ τῆς βουλῆς έπὶ τοὺς ἄνδρας. Οὐκ ἐν ταὐτῷ δε στάντες ήσαν, άλλος δ' αλλον εφύλαττε τῶν στρατηγῶν (1). Καὶ στρεύτον έκ Παλατίου παραλαβών τὸν Λέντλον(2) ήγε διὰ τῆς  ${}^{ullet}$  $I ullet arrho ar{lpha}$ ς δδο $arrho (^8)$  καὶ τῆς άγο $arrho ar{lpha}$ ς μέσης, τῶν μὲν ἡγεμονικωτάτων ανδρων κύκλω περιεσπειραμένων καὶ δηρυφηρούντων, τηῦ δὲ δήμου φρίττοντος τὰ δρώμενα καὶ παριέντος (4) σιωπη, μάλιστα δὲ τῶν νέων, ώσπες ίεροις τισι παιρίοις άριστοχρατικής τινος έξουσέας τελεῖσθαι μετὰ φόβου καὶ θάμβους δοκούντων(5). Διελθών  $\delta \epsilon$  την άγηραν καὶ γενήμενης πρής τῷ δεσμωτηρί $\psi$ (6), παρέδωκε το Μέντλον τῷ δημίω καὶ προσέταξεν ἀνελεῖν εἰθ' έξῆς τὸν Κέ- τηγον, καὶ οὕτω τῶν ἄλλων Εκαστον καταγαγών ἀπέκτεινεν(7). Ό ε τον δε πολλούς έτι των από της συνωμοσίας (8) εν αγορά

Ch. XXII.] 1. Voy. la note 6 du chap. xix. 2- Il paraît par ce passage que Lentulus Spinther, chez qui était gardé Lulus, habitait le Palatin. (Sur ce quartier de Rome, voy. la note 10 du ch. viii.

Tης 'Ιερας όδου «Le nom de la voie Sacrée rappelle les plus grands enirs de Rome. On l'avait donné, dit-on, à cette rue, à cause des cénies religieuses dont, à certains jours, elle était le théâtre . . . C'est Par là que les triomphes allaient au Capitole. On la voit encore aujourd'hui l'arc de Titus; elle aboutissait, après avoir traversé le Forum, au du Capitole et venait passer là entre le temple de Saturne et celui de Vespasien. (Boissier, Promenades archéologiques, chap. 1, § 2.)

- Παριέντος, laissant faire, comme s'il y avait εωντος, μηδ' εμποδών γε γενου τοις πραττομένοις.

- Των νεων . . . τελείσθαι . . . δυχούντων. Il semblait aux jeunes gens n était à les initier à de certains mystères nationaux. — Μετὰ φόβου θάμβους tombent, non sur δοχούντων, mais sur τελείσθαι. Dans les tères d'Éleusis, par exemple, on éprouvait les initiés par des spectacles yants. — Le génitif ἀριστοχρατιχής τινος έξουσίας, qui dépend de lepois πατρίοις, veut sans doute dire «mystères célébrés par une sorte de Parent sance aristocratique. Amyot rend cela par emystère joué de puise absolue par les plus gros personnages de la ville. Plutarque ne s'est

exprimé ici dans un style clair.

Τῷ δεσμωτηρίω, le carcer Tullianus (consultez un plan de Rome an
stait située presque en face de l'endroit où débouchait ε). Cette prison était située presque en face de l'endroit où débouchait oie Sacrée, sur le bas de la pente du Capitole, un peu au-dessous du

ple de la Concorde (cf. la note 1 du chap. xix).

j - ἐΑπέκτεινεν, c'est-à-dire: les sit mettre à mort. Nous disons de même: bâti, pour: j'ai fait bâtir une maison. 8. Των από της συνωμοσίας, de ceux qui faisaient partie de la conjuration.

σινεστώτας άθρόσις και την μέν πράξιν άγνοσιντας, την δε νίκι» προσμένοντας, ώς έτι ζώντων των ανδρών και διναμένων έξας παγίναι, φθεγξάμενος μέγα πρός αὐτούς, «Εξισαν(9) » είπεν.-Οίτω δε 'Ρωμαίων οι δισσημείν μι, βοιλόμενοι το τεθνάνα. σημαίνουσιν.

"Ηδη δ' έν έσπέρα, καὶ δι' άγορας ανέβαινεν είς την οικίαν(10.\_ < οίκετι σιωτή (11) των πολιτών οίδε τάξει προπεμπόντων αίτον, ... άλλα φωναίς και κρότοις δεγομένων, καθ' οίς γένοιτο (12), σωτί οα χαὶ χτίστην ἀνακαλούντων της πατρίδος. Τὰ δὲ σώτα πολλά χατέλαμπε τοίς στενωπούς (18), λαμπάδια χαὶ δάδας ἰστάντων (14) ênî taiş Bipaig. Ai dê yevaineş êx tov teyov apoligairov [15] έπὶ τιμή καὶ θέα τοῦ ἀνδρὸς, ἱπὸ πομπή τῶν ἀρίστων μάλα σεμνώς ανιόντος, ών οι πγείστοι πυγείους τε κατεοκασαπέλοι μεγάλους και διά θριαμβων είσελιλακότες και προσεκτημένοι(16) γίν και θάλατταν οιλ όλίγιν, εβάδιζον ανομολογοίμενοι πρός άλλίλοις, πολλοίς μέν των τότε ίχεμόνων και στρατιχών πλούτου καὶ λαφύρων καὶ δινάμεως χάριν όφείλειν τὸν 'Ρωμαίων δίμον, ασφαλείας δε και σωτιρίας ένι μόνω Κικέρωνι, τιλικοί τον αιτλόντι και τοσοίτον αιτού(17) κίνδινον. Οι γάρ το κωλίσαι τά πραττόμενα (18) και κολάσαι τοις πράττοντας έδώκει θαι μαστών. άλλ' ότι μέγιστον των πώπητε νεωτερισμών οίτος έλαγίστης κακοίς, ανευ στάσεως καὶ ταραχίς, κατέσβεσε. Καὶ γάρ τὸν Κατιλίναν οι πλείστοι των σενεροεικότων πρός αιτόν, άμα το

9. "Lingue, vixerunt.

10. Reportez-vous à la note 10 du chap. vii.

11. Cf. magierros aigraj vers le commencement de ce chapitre.
12. Acco ces peroro, a l'optatif, à cause des imparfaits qui sont contenus dans les participes no issurintor, deseudron, anachorrior, test comme s'il y avant, p ex. homois actor degenro of notice xad of 5 fevorto, cenx de ses concitoyens auprès de qui, ou dans le quartier de qui il passent. (On aurait au present: Kiereis autor d'éxortui et noditai nas' ois av y Evytai)

13 Tois arematois, les rues 14. Tariarem (rodirin, si l'on veut, sous-entendu), génital absolu, les la

Intants mettant, dressant.

Le ror repor noorgaror, ecsclarment du plus bault des maisons : Les illuminations, comme expression de la joie publique, sont, comme en voit, un antique usage.

16. Hoogenqueron, anant conques. Mot à mot : ayant ajouté par compacte

(sous-entendu, a l'empire romain),

17. deroi xirderor, danger du peuple romain, c'est-à-dire; danger que le peuple couract.

Το πολύσια τα πραττόμεγα, «d'avoir empesché que l'entreprise des conjurez ne sortist à effect. > (Amyot)

Το θέσθαι τὰ περὶ Λέντλον καὶ Κέθηγον, ἐγκαταλιπόντες ῷχοντο · Το μετὰ τῶν συμμεμενηκότων αἰτῷ διαγωνισάμενος πρὸς 'Αν-Το στρατόπεδον (19).

## CHAPITRE XXIII.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἦσαν οἱ τὸν Κικέρωνα παρεσκευασμένοι καὶ Εγειν ἐπὶ τούτοις καὶ ποιεῖν κακῶς (¹), ἔχοντες ἡγεμόνας, τῶν ἐς τὸ μέλλον ἀρχόντων (²), Καίσαρα μὲν στρατηγοῦντα, Μέτελλον ἐκαὶ Βηστίαν δημαρχοῦντας. Οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, ἔτι οῦ Κικέρωνος ἡμέρας ὀλίγας ἔχοντος (³), οὐκ εἴων δημηγορεῖν ἐτόν, ἀλλ' ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων (⁴) βάθρα θέντες οὐ παρίεσαν οὐδ' πέτρεπον λέγειν, ἀλλ' ἐκέλευον (⁵), εὶ βούλοιτο, μόνον περὶ τῆς ρχῆς ἀπομόσαντα, καταβαίνειν. Κάκεῖνος ἐπὶ τούτοις (⁶) ὡς ὁμόων (¹) προῆλθε καὶ, γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ἀπώμνυεν οὐ τὸν πάτριον, ἀλλὶ ἴδιόν τινα καὶ καινὸν ὅρκον, ἡ μὴν (৪) σεσωκέναι

19. Τὸ στρατόπεδον, traduisez: son armée. — Voy. le récit de ces évèments dans les six derniers chapitres de l'ouvrage de Salluste. Catilina de défait et tué à le bateille de Distorie le 5 ionnier 62

Tut défait et tué à la bataille de Pistoria, le 5 janvier 62.

Ch. XXIII.] 1. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἦσαν οἱ. «Ce néantmoins encore y en voit-il qui» (Amyot) — παρεσκευασμένοι καὶ λέγειν (s.-ent. κακῶς) καὶ σοιεῖν κακῶς τὸν Κικέρωνα, étaient prêts à dire du mal de Cicéron et à ui en faire — ἐπὶ τούτοις, « pour ce faict », pour ce qui venait d'avoir lieu.

2. Έχοντες ἡγεμόνας, «ayant pour leurs chefs,» — τῶν εἰς τὸ μέλλον Ερχόντων, parmi ceux qui étaient désignés comme magistrats pour l'an-

riée suivante.

3. Eti ἡμέρας ὁλίγας ἔχονιος, alors que Cicéron avait encore quelques jours (à exercer les fonctions de consul). — Plutarque, ici, encore, rapporte les choses un peu inexactement. Les préteurs, comme les consuls, entraient en charge le 1<sup>er</sup> janvier: quant à César, il prit ses fonctions juste en même temps que Cicéron quittait les siennes. L'exercice de la magistrature des tribuns commençait, au contraire, dans les premiers jours du mois de décembre. Lorsque Cicéron, le 29 décembre, se démit de sa charge, L. Calpurnius Bestia n'était plus tribun: ce fut Q. Metellus Nepos seul, alors nouvellement investi des fonctions de tribun, qui s'opposa à ce qu'il fit un discours au peuple.

4. Των εμβόλων, «la tribune des harengues [sic] que l'on appeloit à

Rome Rostra. • (Amyot.)

5. 'All' ἐχέλευον, mais lui dirent de monter à la tribune, — εὶ βούλοιτο καταβαίνειν, s'il consentait à descendre, — μόνον . . . ἀπομόσαντα, après avoir simplement prêté son serment de consul sortant de charge (il s'agissait de jurer, selon l'usage, se nihil contra leges fecisse).

6. Έπι τούτοις, « soubz ceste condition ».

7. 'Ομόσω forme de mauvaise grécité, pour ὀμοῦμαι.
 8. Ἡ μήν. «Ces deux conjonctions suivies de l'infinitif annoncent une affirmation par serment.»

την τωτοίδα καὶ διατετιρικέναι την ηγεμονίαν. Επώμνιε δέ τω

et raini ofu tas o di uos (2).

In his itt mallor of the Kaisap of the dimappor yalenairon της, άλλος τε τῷ Κικέρωνι ταραγάς έμηγανώντο, καὶ νόμος έπ ι τουν είσι γετο καλείν Πομπιζίον μετά της στρατιάς, ώς δι mangoria tiv Keneowoc Stragteiar, All' in ogelo ου τις Κικέρωνι και πάση τη πόλει δημαρχών τότε Κάτων κα της εκεινών πολιτείμασιν άτ' ίσις μέν έξοισίας, μείζονος δ Δ τις αντικαυσύμενος (10). Τά τε γάρ άλλα δαδίως έλισε, κο την Κικέφωνος διναστείαν(11) οίτως ίρε τω λόγω δημηγορήσα το το τομάς αίτω των πώποτε μεγίστας ψησίσασθαι(12) και προκ ι φείναι Πατέρα πατρίδος. Πρώτω γάρ έκείνω δοκεί τοί ! ι τουξαι, Κάτωνος αίτον οθτως έν τῷ δόμω προσαγορείσαντος (18

#### CHAPITRE XXIV.

Απί μέγιστον μέν ίσχυσεν έν τη πόλει τότε, πολλοίς δ' έ.τ. η Απον έαιτον έποίησεν απ' οίδενος έργοι πονηρού, τώ δ' έπα ι το τίσι και μεγαλίνειν αίτος έαιτον ύπο πολλίον δυαχεραιν tares thire you Borkly over di por ours diacorigior to orres το το το φο μό, Κατιλίταν έδει θριλοί μετον άκοι σαι και Δέντλο 111α και τὰ βιβλία τελειτών κατέπλησε και τὰ σιγγράμμας των ή πυμίων (1) · καὶ τὸν λόγον, ἡδιστον ὅντα καὶ χάριν ἔχονι

1) to top foreign esset, civian esse in numero videretur >

1. In paisonnes que la leur, etc. (Amyot)

1 1 petrom potense (receonem libera dixit.
4 . NIV 1 In figur, ses livros, two dynamian, de son propre élogi

<sup>3 1</sup> acron (contre Pison, 151, \$ 6-7) raconte la même scène dans les term ..... . I go quum in contione, abiens magistratu, dicere a tril uno p . problerer quar constitueram, quamque is milis tantum modo ut jurare a man dur gratulationem, sed acternitatem immortalitatemque donac , se se sem juspirandum tide atque tantum juratus ipse una voce et con approbacit Quo quidem tempore is meus domum fuit e foro redita

πλείστην, ἐπαχθη καὶ φορτικὸν ἐποίησε τοῖς ἀκροωμένοις, ὧσπερ

τινός ἀεὶ χηρός(3) αὐτῷ τῆς ἀηδίας ταύτης προσούσης.

Όμως δέ, καίπερ οθτως ακράτω φιλοτιμία συνών, απήλλακτο τοῦ φθονείν ετέροις, ἀφθονώτατος (8) ὢν εν τῷ τοὺς πρὸ αύτοῦ και τους καθ' αύτον ανδρας έγκωμιάζειν, ώς έκ τῶν συγγραμμάτων λαβείν(4) ἔστι. Πολλά δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν : οἶον, περί Αριστοτέλους, δτι χουσίου ποταμός είη δέοντος (5) καί, περί των Πλάτωνος διαλόγων, ώς του Διός, εὶ λόγψ χρησθαι πέφυκεν, ούτω διαλεγομένου(6). Τον δε Θεόφραστον εἰώθει τουφτρ ιδίαν (1) ἀποχαλείν. Περί δὲ τῶν Δημοσθένους λόγων ἐρωτη Θείς, τίνα δοχοίη χάλλιστον είναι, τὸν μέγιστον (8) είπε. Καίτοι τε νές των προσποιουμένων δημοσθενίζειν έπιφύονται(9) φωνή το Ε Κικέρωνος, ην πρός τινα των εταίρων έθηκεν εν επιστολή γεσεμας, ενιαχοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν τὸν Δημοσθένη (10) ·

des preme ensuite tòr lóyor, son style. L'article grec prend souvent ainsi la force du possessif.

2- Κήρος. Amyot: «Car il falloit tousjours que cette facherie y fust at tachée comme un malheur feé [= fée], qui lui ostait toute sa bonne (Ce dernier membre de phrase est ajouté par Amyot pour parfa i - sa phrase et insister sur l'idée.).

3- Αφθονώτατος, très abondant. Amyot: «Ains estoit fort liberal à louer

les hommes excellents.

CF - Aaßeiv, tirer de. « Comme l'on peute ve... Puie de Démosthène, n. 2 du ch. XII et n. 11 du ch. XIV. Aαβείν, tirer de. « Comme l'on peult veoir par ses escripts. » (Amyot.)

Académiques (II, chap. xxxvIII, § 119): « Flumen orationis aureum sun-Aristoteles. > Ori, qu'il disait (sous-entendu) que.

😘 - 'Ως . . . διαλεγομένου. Ce génitif absolu commandé par ως est une tion très voisine de l'accusatif absolu avec és, qui est expliqué cid sa à la note 12 du ch. III. «On rapporte (ἀπομνημονεύουσι) beaucoup Daroles de Cicéron (πολλά κὐτοῦ), par exemple (οἰον), à propos des diaes de Platon (περί των κτλ.), comme Jupiter, s'il parle, parlant ainsi,» dire: qu'il disait que Jupiter, s'il parle, parle ainsi. (Comparez l'exemple interprété à la note 15 du chap. III — S'il parle grec, n chez Cicéron. Voy. Brutus, xxxi, 121: Quis enim uberior in dicendo Cone? Jovem sic, aiunt philosophi, si graece loquatur, loqui; quis Aristo E Ze nervosior, Theophrasto dulcior?

Z - Τουφην ίδίαν, ses délices à lui.

8 - Τον δε Θεόφραστον κτλ. περί δε των Δημοσθένους λόγων κτλ. On ne ait dire aujourd'hui où Plutarque aura puisé ces deux mots de Cin. Pour ce qui est du dernier, un contemporain de Plutarque, Pline le n. Pour ce qui cet du dernier, un conserve de Catoni Pollionem, me, l'appliqua à Cicéron lui-même: Gracchis et Catoni Pollionem, esarem, Caelium, in primis M. Tullium oppono, cujus oratio optima feresse quae maxima.

9- Ἐπιφύονται, s'attachent à . . . . (Cf. Vie de Démosthène, note 10 du XIV.

O. Nous n'avons plus la lettre où Cicéron a dit cela. Comparez d'ail-Quintilien (XII, 1, 22): . . . . quanquam neque ipsi Ciceroni Demosthenes videatur satis esse perfectus, quem dormitare interim dicit. > Et le même (X, 1, 24): .... cum Ciceroni dormitare interim Demosthenes, γέσεν αὐτοῦ προσηκόντως ἐπικόπτοντος, εἴπερ ἢν φαῦλος καὶ ἀκόλοστος, ὡς ἐδόκει, πρὸς δὲ τὸν Πέλοπα μικρολογουμένου (17) καὶ με κιψιμοιροῦντος ὥσπερ ἀμελήσαντα τιμιὰς αὐτῷ καὶ ψηφίσματα ποκρὰ Βυζαντίων γενέσθαι (18).

## CHAPITRE XXV.

Ταῦτά τε δη φιλότιμα, καὶ τὸ πολλάκις ἐπαιρόμενον τοῦ λόγου τοῦ δεινότητι τὸ πρέπον προΐεσθαι(¹). Μουνατίψ(²) μὲν γάρ ποτε σηγορήσας, ὡς ἀποφυγών τὴν δίκην ἐκεῖνος ἐδίωκεν ἑταῖρον αν τοῦ(δ) Σαβῖνον, οὕτω λέγεται προπεσεῖν(⁴) ὑπ' ὀργῆς ὁ Κικέρεν, ωστ' εἰπεῖν « Σὺ γὰρ ἐκείνην, ω Μουνάτιε, τὴν δίκην ἀπέρηνες διὰ σεαυτόν, οὐκ ἐμοῖ πολὶ σκότος ἐν φωτὶ τῷ δικαστηρίψ π εριγέαντος (δ); »

Μάρχον δὲ Κράσσον (6) ἐγχωμιάζων ἀπὸ τοῦ βήματος (7) εὖημ Ερησε, καὶ μεθ' ἡμέρας αὖθις ὀλίγας λοιδορῶν αὐτόν, ὡς ἐκεῖν εἶπεν «Οὐ γὰρ ἐνταῦθα πρώην αὐτὸς ἡμᾶς ἐπἡνεις; » «Ναί, »
φ σι «μελέτης ἕνεχεν γυμνάζων τὸν λόγον εἰς φαύλην ὑπόθ εσιν (8).»

Ειπόντος δέ ποτε τοῦ Κράσσου μηδένα Κράσσον ἐν Ῥώμη Εωκέναι μακρότερον ἐξηκονταετίας, εἰθ' ὕστερον ἀρνουμένου

leissent quelques ordonnances publiques à son honneur et à sa gloire. »
(Amyot lisait τιμάς τινας αὐτῷ.)

2. Peut être T. Munatius Plancus Bursa, qui, tribun du peuple en 52, se montra l'ami de Clodius et l'ennemi de Cicéron, et fut condamné plus tard, sur l'accusation de Cicéron, pour faits de violence.

3. Extivos, Munatius. — Autou, de Cicéron.

4- Προπεσείν, longius justo processum esse, s'être laissé emporter.

6. Cicéron employa la même figure dans une autre occasion. Cicero dit Quintilien, II, 17) se tenebras offudisse in causa Cluentii gloriatus est.

6. M. Licinius Crassus, qui fut plus tard triumvir.
7- Βήματος, la tribune aux harangues dans le Forum.

8. Μελέτης ένεχεν . . . εἰς φαύλην ὑπόθεσιν Amyot: «Pour plus exerciter mon éloquence, j'avois pris un mauvais subject à louer.»

grecques que celle là seule qui soit escritte en cholere, et une autre qu'il escrit à Pelops Byzantin. Ce Pélops est un personnage d'ailleurs inconnu.

<sup>17.</sup> Πρός τινα μιχρολογείσθαι, chicaner quelqu'un sur des misères.
18. Καλ μεμψιμοιρούντος . . . γενέσθαι. Amyot: «Se plaignant de luy de ce qu'il n'avoit tenu compte de proclamer envers les Byzantins qu'ils feissent quelques ordonnences publiques à son honnent et à se gloire »

Ch. XXV.] 1. «Cela (ταῦτα, cette lettre à Pélops de Byzance) procedoit de sa trop grande ambition» (φιλότιμα, s.-ent. ην), ainsi que ceci . . . (ταῦτα τε . . . καὶ τὸ —). A partir d'ici construisez: τὸ προΐεσθαι πολλάχες τὸ πρέπον, ἐπαιρόμενον (étant enlevé, orgueilleux, lui Cicéron) τη δεινότητι τοῦ λόγου.

τών δε μεγάλων και θαυμαστών επαίνων, οίς πολλαγού γρίται περί του ανθρός, και ότι τερί οίς μάλιστα των ίδιων έσποι δασε Loyon, tois nat' Arturion, Williaminois Entrouger, aurinoνοῦσε (11).

Των δέ και' αιτον ενδόξων από λόγου και φιλοσοφίας οίκ ε τοίησεν ενδοξότερον ή τι λέγων ή γράφων εύμενως περί εκάστοι. Κρατί επιο δε τῷ περιπατιτικώ διεπράξατο μεν 'Ρωμαίω γενέσθαι(12) παρά Καίσαρος άργοντος ίδι, διευράξατο δε και τέν έξ Aprior nayor Borkey Ungioavodar der Fiva utrer attor (13) er '19 ήναις και διαλέγεσθαι τοῖς νέοις ώς κοσμοίντα την πάλιν. ¿ ιιστολαί δὲ περί τοίτων Κικέρωνος είσι πρός 'Ηρώδιν(14), είεραι δέ πρός τον τίον, έγκελειομένου στιισιλοσοσείν Κρατίππω. Γοργίαν δε τον διχορικόν αιτιώμενης πρός έδονας προάγειν και πότοις το μειράκιον, απελαύνει τίς συνουσίας αυτοί (15).

Καὶ σχεδών αθτη γε των Ελληνικών μία, καὶ δευτέρα πρός Πέλοιτα τον Βιξάντιον, εν δρού, τινι νέγρα τται (16), τον μέν Γορ-

Horatio vero etiam Homerus ipse videatur. (Allusion, en dernier heu ,

an Quandoque bonus dormitat Homerus d'Horace.)

11 Τών θε με; άλων και βαιμαστών επαίνων οίς, . . . . άμε ημοτοία: Αmyet: Et cependant ilz oublient à dire les grandes et mervenieuse : . . . aus muoroi ar-Amyot: At cependant its oublient a dire les grandes et merven. custe louanges qu'il luv donne ailleurs, et qu'il appella les oraisons qu'il escrutire antre Antonius, es quelles il employa plus de peine et plus d'estudqu'en milles autres. l'hilippiques, à l'imitation de celles que Demosthènes enterit contre l'hilippius, roy de Macedoine. Amyot a conservé la cerestruction du grec où le verbe darquoi ocos gouverne: 1º un règime substantif (roy è movo). 2º une phrase subordonnee (xuì ora xil.): on ne ferait plus en français d'aujourd'hui.

12. Pounto perenta, etre fait citoyen romain.

vota qu'on le prierait de rester.

14. Ces lettres, écrites par Cicéron à l'Athénien Hérode, precepteur son fils à Athènes, au sujet du décret à faire rendre par l'aréopage faveur de Cratippe, sont perdues, ainsi que celles dont il est ensuite qui tion, de Cicéron à son fils, pour l'engager à suivre les leçons du mi Cratippe. Dans une lettre de Trebonius, envoyée d'Athènes à Cicéron mois de mai 44 av. J.-C., on lit (Ad fornd, XII, xvi, 2) «Illud que crit mobis curae at Cratippus una cum plie tue sit.»

15. Voici ce qu'on lit dans une lettre de Ciceron le jeune à Tirot seer taire de son père (Ad famil, XVI, xxi, 3 et 6), d'abord au suje Cratippe: «Cratippo me seito non ut discipilum, seit ut filium esse . Sum totos das cum en noctosque sacpenumero par junetissimum . eroro enim ut merum quam surpissime cenet, etc., puis, do borg.as Gorgia autem quod mila serbis, crot quidem ille in quotuliana declam utilia, sed omnia postposui dummodo praeceptis patris parerem, dia enim scripserat ut enm dimitterem statim, etc. Il faut bien prendre de confondre ce «rhétoricien » Gorgias (comme l'appelle Amyot) s celebre rhéteur sicilien du même nom, qui vint à Athères au terhoerate.

16. Ani nyedov afra, pepparta. Amyot «Il n'y a entre ses

γίαν αὐτοῦ προσηχήντως ἐπική, ιτηντης εί τες ἐν ηυτίλης ναι άνήν λαστος, ώς ἐδόχει, πρός δε την Πεντινα αποφήλημη μέναι (ἐν) ναι μεμψημοιροῦντος ώσπες ἀμελίσηντης τους, σέρες ναι απηθηματί παρά Βυζαντίων γενέσθα 🚁.

# CHAPITES XXV

Tatta te di quantinez del e modelo. L'approprio in liqui il delpostiti en taptio prima del ele dello dello qui indicati il del dello prima del especial del espec

ENTER THE THE TANK THE CONTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROP

καὶ λέγοντος «Τί δ' αν έγω παθών τοιτ' είπον;» «"Ηιδεις» έση « Ρωμαίοις ήδέως ακοισομένοις καὶ διά τοῖτ' (\*) έδημαγώγεις.»

Αρέσκεσθαι δέ του Κράσσου τοῖς Στωίκοῖς σίσαντος, ότ πλοί σιον είναι των άγαθων άποσαίνοι σιν, «Όρα, μη μάλλον είπεν «δει πάντα του σοφού λέγοισιν είναι(10) » Διεβάλλετο δ είς σιλαργιρίαν ὁ Κράσσος.

Επεί δέ του Κράσσου των παίδων δ έτερος, Αξίω τινί δοκώ δμοιος είναι ναὶ διὰ τοῖτο τὸ μιτρί προστριβόμενος αἰσχράν έπ τῷ 'Αξίω διαβολήν, εὐδοχίμισε λόγον εν βοιλή διελθών, έρωτη Dels o Kinegov, il gaiverai auto, "Azing" elire "Kyaooni ".

### CHAPITRE XXVI.

Μέλλων δ' ὁ Κοάσσος εἰς Σιρίαν ἀπαίρειν(1) εβρίλετο τὸ. Κικέρωνα φίλον αὐτῷ μάλλον η έγθρον είναι και φιλοφρονού μενος έση βοίλεσθαι δειπνήσαι παρ' αὐτῷ κάκεῖνος ίπεδέξαν προθύμως(2). Oliyais & iστερον inipais περί Batirioe (3) ql λων τινών έντυγγανόντων ώς μνωμένου διαλίσεις και αιλίαν (ή γάρ έχθρός), «Ού δίπου καὶ Βατίνιος» είπε «δειπνήσαι παρ fuoi Bouketai; »

Πρός μέν οιν Κράσσον τοιοίτος αιτον δέ τον Βατίνιον, έχοιτι χοιράθας εν τῷ τραχίλω καὶ λέγοντα δίκην, «οἰδώντα ξίτορα! προυείπεν. Αλούσας δ' δει τέθνικεν, είτα μετά μικρον πεθό μενος σαφώς ότι ζή' «Κακός τοίνιν απόλοιτο κακώς ό ψεισά

μενος (4), n

Επεί δε Καίσαρι, ψηφισαμένω την εν Καμιανία χώραν κατα vem Prvat tola otpatimeats, nokloi nev idioxegavor er ti Borli Acting de l'elliog, ound ti (5) apenditating we, eller ing at

pour coilègue.

3. Baraviou. C'est le même Vatinius dont le nom se trouve transcrit Our

rirros au chapitre ix.

<sup>9. .</sup>tià roito, par le moyen de cela, de cette parole; en desant cela. 10. Oga . . . My avair elrai Amyot. «Regarde que ce ne sul plus tos pour ce qu'ilz disent que tout est au sage. »

(b XXVI.] 1. Après son consulat de l'année 55, où il avait eu Pompès

<sup>2.</sup> Ciceron (Ad familiares, I, ix, 20): Crassus, ut quasi testata popul Romano esset nostra gratia, paene a meis Laribus in provinciam est profectus: nam, quum milis condixisset, cenavit apud me in mei geners t'i asse pedis hortis.

<sup>4.</sup> Kuxos rofrev . . à mensameros Amyot Male mort, dit il, some à celuy qui a si mal menty > 5. Opoù ri, d peu près.

γεήσεται τοῦτη ζώντης αὐτοῦ, «Περιμείνωμεν.» ἡ Κιχέρων ἔφη μακράν γάρ οὐχ αἰτεῖται Γέλλιος ὑπέρθεσιν.»

Ήν δέ τις Όπταουίος αἰτίαν ἔχων ἐκ Διβύης γεγονέναι πρὸς τοῦτον ἔν τινι δίκη λέγοντα τοῦ Κικέρωνος μὴ ἐξακούειν « Καὶ μὴν οῦκ ἔχεις» εἶπε «τὸ οὖς ἀτρύπητον». (6)

Μετέλλου δε Νέπωτος εἰπόντος ὅτι πλείονας καταμαφτυφῶν ἐπρημεν() ἢ συνηγοφῶν σέσωκεν, « Ὁμολογῶ γάφ» ἔφη «πίστεως ἐτ ἐμοὶ πλέον ἢ δεινότητος εἰναι.»

Νεανίσχου δέ τινος, αἰτίαν ἔχοντος ἐν πλαχοῦντι φάρμαχον τῷ πατρὶ δεδωχέναι, θρασυνομένου χαὶ λέγοντος ὅτι λοιδορήσει τὸν Κικέρωνα, «Τοῦτο» ἔφη «παρὰ σοῦ βούλομαι μὰλλον ἢ πλα-κοῦντα.»

Ποπλίου δὲ Σηστίου συνήγορον μὲν αὐτον (8) ἔν τινι δίκη μεθ' 
ἐτέρων παραλαβόντος, αὐτοῦ δὲ πάντα βουλομένου λέγειν (9)
καὶ μηδενὶ παριέντος εἰπεῖν, ως δηλος ην ἀφιέμενος ὑπὸ τῶν 
ἀκαστῶν, ηδη τῆς ψήφου φερομένης «Χρῶ σήμερον» ἔφη «τῷ 
καρῷ, Σήστιε · μέλλεις γὰρ αὖριον ἰδιώτης εἰναι (10).»

Πόπλιον δὲ Κώνσταν(11) νομικον είναι βουλόμενον(12), ὅντα δ΄ ἀφτη καὶ ἀμαθη, πρός τινα δίκην ἐκάλεσε μάρτυρα. Τοῦ δὲ μηδὲν εἰδέναι φάσκοντος, «Ἰσως» ἔφη « δοκεῖς περὶ τῶν νομικῶν ἐρωτἄσθαι(18).»

Μετέλλου δὲ Νέπωτος ἐν διαφορῷ τινι πολλάχις λέγοντος « Τίς σοὶ πατήρ ἐστιν, ιδ Κιχέρων; » « Σοὶ ταύτην » έφη « τὴν ἀπόχρισην ἡ μήτηρ χαλεπωτέραν ἐποίησεν. » Ἐδόχει δ' ἀχόλαστος τ΄

<sup>6.</sup> Ce mot est cité chez Macrobe (Saturnales, VII, III, 7) comme exemple de scomma ou plaisanterie: «Octavius, qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait: Non audio quae dicis. Ille respondit: Certe solebas hene foratas auras habere. Hoc eo dictum quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibus mos est aurem forare.»

<sup>7.</sup> Le sujet est Cicéron.

<sup>8.</sup> Nous avons encore un plaidoyer de Cicéron pour P. Sextius ou Sestius, tribun du peuple, accusé de vi (pour violences exercées dans son tribunat, en faveur de Cicéron). C'était, à ce qu'il paraît, un parleur de peu de goût; Cicéron dit, au sujet d'une rédaction faite par lui: Nihil unquam legi scriptum anationé entepor.

<sup>9.</sup> Airoù de . . . . Mais neantmoins il vouloit luy mesme (airoù) toujours parler. >

<sup>10.</sup> Le sens de cette plaisanterie ne paraît pas bien facile à saisir.

11. D'autres textes portent Κότταν, d'autres encore Κάστον, Κάσσιον, Κόϊπον, de sorte qu'on ne sait de qui il est question ici.

<sup>12.</sup> Nouizov elvai soulómevov. Qui « vouloit estre tenu pour sçavant homme en droit. » (Amyot.)

<sup>13.</sup> Ίσως δοχεῖς περὶ τῶν νομιχῶν ἐρωτᾶσθαι. Amyot: «Tu penses, à l'adventure, que lon te demande du droit.»

μήτης είναι του Νέπωτος. Αίτος δέ τις εξμετάβολος (14) καί ποτε την δημαργίαν απολιπών άσνω, πρός Πουπίζον έξε ελεισεν eic Stoian, eit' exceden enanilden alonwitepon' Janua de Wiλαγρον τον καθερετέν επιμελέστερον, επέστισεν αίτου τώ τώρω κόρακα λίθινον (15) · και δ Κικέρων « Τοξτ' » έστ «σοσώτατον ξποίτσας · πέτεσθαι γάρ σε μάλλον η λέγειν εδίδαξεν.»

Επεί δε Πάρκος "Ατπιος έν τινι δίκη προοιμιαζόμενος είπε φίλον αίτου δεδείσθαι παρασχείν επιμέλειαν (16) και λογιότιτα καί πίστιν, «Είθ' οξτως» έση «σιδηροίς γέγονας άνθρωπος.

ώστε μιδέν έχ τουοίτων ων ήτησατο φίλω παρασχείν; »

### CHAPITRE XXVII.

Το μέν στη πρός έγθροις η πρός αντιδίκοις σκώμμασι χρίσθαι πικρητέροις δοκεί φιτηρικόν είναι(1): τὸ δ' οἰς έτιχε πρησχροίειν ένεκα τοι γελοίοι (\*) πολί σινίγε μίσος αίτι. Γράιμει δέ και τούτων όλίνα.

Maprov 'Axilliav (3), Eyorra din yaufpnic gryadac, "Adoad-

Tov(4) Exalte.

Λεικίου δε Κόττα την τιμητικήν έγοντος άργην (5), σιλοινοτά-

14. Sous-entendu tdóxer elvar.

15. C'était sans doute une façon de dire que Philagre avait eté un Corax le célebre Syracusain Corax passait pour avoir inventé la rhetorique. Dans les Apophthegmes, ou cette anecdote est aussi relatée, le maître est appelé, au heu de Philagre, Diodote.

. . . ! Annelsence . Que son any l'avoit bien instamment re-

quis et prié d'employer en son proces toute ddigence, etc : (Amyot).

Ch. XXVII ] 1. . toxei gyrogizor sirai. Amyot: « C'est une partie de bon orateur : Il y a dans le second livre du De Oratore de C esron un long développement sur l'esprit et son emploi dans l'art oratoire. Cola commence au chap. Liv (§ 216), par les mots: «Suavis autem est et rehementer saepe utilis jocus et facetiae.» Lisez surtout à partir du ch LVIII (§ 236). « Est plane oratoris movere risum, vel quad ipsu hilaritas benevalentiam conciliat et per quem excitata est, vel quod admirantur omnes acumen, une saepe in verbo positum, s etc.

2. Ce membre de phrase entier 10 . pelator est le sujet de orrige. Mais d'en prequer indifferemment tout le monde pour faire rire les assistans, · traduit Amyot. - the lings, coux que cola se trouve - freerind dit lui-même dans une lettre à Patus (Ad famil., IX, XVI, S . L fragere autem st relim nonnullorum acute aut facete dictorum famam, fama ingena

milit esset abjecienda quod si possem, non recusarem .

S. En latin M. Aquilium.

4 Adomnor. Adraste, roi d'Argos, avait marié ses deux filles à Tybe et a Polymos, tous deux bannis de leur patrie

6. The remains hogher, la censure.

του δ' ὄντος, ὑπατείαν μετιών ὁ Κικέρων ἐδίψησε, καὶ τῶν φίλων κύκλφ περιστάντων, ὡς ἔπινεν, «Ὀρθῶς φοβεῖσθε» εἶπε «μή μοι γένηται χαλεπὸς ὁ τιμητὴς ὅτι ὕδωρ πίνω.»

Βωκωνίψ(6) δ' απαντήσας άγοντι μεθ' ξαυτοῦ τρεῖς αμορφο-

τάτας θυγατέρας ανεφθέγξατο

Φοίβου ποτ' οὐχ ξῶντος ἔσπειρεν τέχνα $(^{7})$ .»

Μάρχου δὲ Γελλίου δοχοῦντος οὐχ έξ ἐλευθέρων γεγονέναι, λαμπρῷ δὲ τῆ φωνῆ καὶ μεγάλη γράμματα πρὸς τὴν σύγκλητον ἔξαναγνόντος, «Μὴ θαυμάζετε » εἶντε «καὶ αὐτὸς εἶς ἐστι τῶν ἔναπεφωνηκότων(8).»

Ἐπεὶ δὲ Φαῦστης ὁ Σύλλα, τηῦ μοναρχήσαντης ἐν Ῥώμη καὶ Σπολληὺς ἐπὶ θανάτψ πρηγράψαντης, ἐν δανείοις γενόμενος καὶ Σπολλὰ τῆς ηὐσίας διασπαθήσας ἀπάρτιην πρηέγραψε, ταύτην ἔφη Δαλλον αὐτῷ τὴν προγραφὴν (θ) ἀρέσκειν ἢ τὴν πατρῷαν.

## CHAPITRE XXVIII.

Έχ δὲ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχθής καὶ οἱ μετὰ Κλωδίου Ευνέστησαν ἐπ' αὐτὸν ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες. Ἡν Κλώδιος Ενὴρ εὐγενής (¹), τῆ μὲν ἡλικία νέος, τῷ δὲ φρονήματι θρασὺς καὶ αὐθάδης. Οὖτος, ἐρῶν Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικός, εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ παρεισῆλθε κρύφα, λαβων ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἔθυον (²) γὰρ ἐν τῆ Καίσαρος οἰκία τὴν ἀπόρρητον εκείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αἱ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ σὐδείς ἀλλὰ μειράκιον ὢν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὁ Κλώδιος Ελπιζε λήσεσθαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηΐαν μετὰ τῶν γυναικῶν.

<sup>6.</sup> En latin, Voconius.

<sup>7.</sup> Ce vers, tiré on ne sait de quel auteur, semble bien faire allusion au roi de Thèbes Laïus. Φοίβου οὐχ ἐῶντος, «contre l'oracle rendu par Apollon.»

<sup>8.</sup> Le sens premier et ordinaire du verbe ἀναφωνείν est «dire ou lire à haute et intelligible voix». Le même mot s'employait dans l'expression courante ἐλευθερίαν ἀναφωνεί (en parlant d'un esclave), il réclame sa liberté. Le mot de Cicéron était, comme on voit, à double entente.

<sup>9.</sup> Προγραφή et, en latin, proscriptio veulent dire proprement « publication par affiche». La proscriptio de Faustus, c'était simplement l'affichage de la vente de ses biens: on sait ce que fut la proscriptio de son père.

Ch. XXVIII.] 1. Voy. note 4 du ch. xxxiv.

<sup>2.</sup> Sur cette cérémonie annuelle en l'honneur de la Bonne Déesse, voy le chapitre xix.

'11; d' einfatte rentag eig niciar pegulir, i ripee tur dinden! on absorperor actor idaisa departares trophias, tie Kanto one priceis, Triger irona. Ode Laoda & aranaoderro, airo rai ginartos axidendor Houtestas Treir Afper torrouce, 61 resau riv queviv or generaliz ordar, arexpare nat acrenides toproniene. At & anoxieiaan the Digas am narra diege to μεται λαμβάνοισε τον Κλώδιον είς δίκημα παιδίσκης, ή σε νειailite, xatarequivota. Toi de reignatos regisorios pezes sue rot, Kaisag tote the Hourntar agine, sai diene in tie μόρχων ασεβείας έγράψατο τῷ Κλωδίω(4).

### CHAPITRE XXIX.

101

(1) 10

J. Z.C.

ui-

(10

Kimpow & i'v nev actor giloc(1), sai tor ator Kateτραττομετών έχέχριτο προθιμοτάτω συνερχό και σύλακι σείματος τοχεριζομένοι (2) δέ πρός το έξελεμα τζ μιθέ γες rat rat extiror tor youror er Poug, Wil er tale regions respect dampiden, ratenauri proces id. (3) agequirm to apic vor oinade nai diethe nevor aspi revor base in alibes. par ed are juggreger à Kraspon dia tin adi Desar, alla 1 tiv oisni zimina l'egentiar à inlogo (peros (1). Hr zap ar & 1900 in Alcohor a wydera dia tiv adelgiv tir exeiro Addan, is no kinegem Sout genry () jamy Tipat vai rotto de - dis

I be seen to los gammes I y and he in goo go too toolor . n. sate t pas clabe

4 house proceed were a serve l'Aris reast a la constitution la the treat a man between the contract de co ext all a report of a second a total and all the course of the section of a tribute,

trail le set se l'en l'en le partir de l'en de l'en le le l'en de l'en le le l'en de l'en le le l'en de l'en le l'en l of the property of the second of the property Quest A de la la como de la la la como de la como evaluate the grant of the same to the same to with a property of the second particular to the late of the late of the state of the

Acres Acres Acres Acres Acres Acres - Agrico Annual Association

A Note that the second of the 1111

a to the New York of the Comment of the Land to the Comment of the The same of the sa

Τύλλου τινὸς Ταραντίνου (<sup>6</sup>) πράττουσαν, δς εταϊρος μεν ήν καὶ συνήθης εν τοῖς μάλιστα Κικέρωνος, ἀεὶ δὲ πρὸς τὴν Κλωδίαν φοιτῶν καὶ θεραπεύων ἐγγὺς οἰκοῦσαν ὑποψίαν τῆ Τερεντία παρέσχε. Χαλεπὴ δὲ τὸν τρόπον οὖσα καὶ τοῦ Κικέρωνος ἄρτουσα, παρώξυνε τῷ Κλωδίψ συνεπιθέσθαι καὶ καταμαρτυρῆσαι.

Κατεμαρτύρουν δὲ τοῦ Κλωδίου πολλοὶ τῶν χαλῶν κάγαθῶν ἐπιορχίας, ὁρδιουργίας, ὅχλων δεκασμούς, φθορὰς γυναιχῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοὺ δήμου πρὸς τοὺς καταμαρτυροῦντας αὐτοῦ καὶ συνεστῶτας ἀντιπραττομένου, φοβηθέντες οἱ δικασταὶ φυλακὴν περιεστήσαντο (¹), καὶ τὰς δέλτους (δ) οἱ πλεῖτοι συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγκαν ὅμως δὲ πλείονες ἔδοξαν οἱ ἀπολύοντες γενέσθαι (δ). Καὶ τις ἐλέχθη καὶ δεκασμὸς διελθεῖν ὅθεν ὁ μὲτ Κάτλος ἀπαντήσας τοῖς δικασταῖς «Ύμεῖς» εἰπεν «ὡς ἀληθῶς ἱπὲρ ἀσφαλείας ἤτήσασθε τὴν φυλακήν, φοβούμενοι μή τις ὑμῶν ἀφέληται τὸ ἀργύριον (¹0).»

<sup>6.</sup> Túllov Taçavilvov. C'est peut-être de ce Tullus que parle Cicéron clans les Lettres ix et xv du livre VIII à Atticus. — Sur l'absence du momen gentilicium, voy. la note 14 du ch. xviii.

<sup>7. «</sup>Le tribunal du préteur, au milieu du Forum, à ciel ouvert, entouré d'un petit mur à hauteur d'appui, était exposé à toutes les violences d'une foule ameutée.»

<sup>8.</sup> A Rome, les juges, au criminel, votaient en écrivant sur une petite tablette enduite de cire  $(\delta \epsilon \lambda ros)$ , soit la lettre A = absolvo, soit la lettre C = condemno, soit les deux lettres N. L. = non liquet, et jetant cette tablette dans l'urne.

<sup>9.</sup> Plutarque rapporte le même fait, au chap. x de la Vie de César, dans les termes suivants: Αποφεύγει δ' οὐν τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστων συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως μήτε παφαχινδυνεύσωσιν έν τοῖς πολλοῖς χαταψηφισάμενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρά τοὶς άρίστοις. Etant donnée la façon de voter des juges romains, expliquée dans la note précédente, et dont Plutarque ne semble pas s'être rendu compte, les mots δέλτους (ou γνώμας) συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασι (= es tablettes où ilz escrivirent leurs sentences, les lettres en la plus part estoient toutes confuses, » comme traduit Amyot) ne correspondent à rien de réel. Plutarque aura sans doute mal compris le texte latin auquel il emprunte le récit de l'affaire. Les juges auxquels la raison qu'il donne dans le passage cité de la Vie de César (ὅπως μήτε κτλ.) a dicté leur sentence, ont dû voter N. L.; on ne voit pas pourquoi un juge qui, s'il ne veut ni condamner ni absoudre, n'a qu'à voter N. L., tracerait des lettres confuses, susceptibles d'être interprétées soit dans le sens de la condamnation, soit dans celui de l'absolution. Cicéron, dans le passage qui va être cité à la note suivante, ne parle que de ceux qui votèrent A ou C.

<sup>10.</sup> Cicéron (Ad Attic., I, xvi, 5), après avoir dit un mot de la corruption des juges par Clodius, continue: «Ita summo discessu bonorum, pleno foro servorum, XXV judices ita fortes tamen fuerunt ut summo propositio periculo vel perire maluerint quam perdere omnia: XXXI fuerunt quos fames magis quam fama commoveret: quorum Catulus quum vidisset quendam [τοις δικάσταις n'est pas heureusement dit chez Plutarque, au lieu de τινὶ

**Σ**ον έχ τῶν περὶ Κατιλίναν, ήξίωσε (5) πρεσβευτής αὐτῷ συστρα**πεύειν.** Ιεξαμένου δὲ τοῦ Καίσαρος, δ Κλώδιος, δρῶν ἐκφεύγονια την δημαρχίαν αὐτοῦ, την Κικέρωνα προσεποιεῖτο συμβαεικιῦς ἔχειν, καὶ τῆ Τερεντία τὴν πλείστην αἰτίαν ἀνατιθείς, Εκείνου δε μεμνημένος επιεικώς αξί και λύγους εθγνώμονας ενδι-μείτρια καὶ φιλικά, παντάπασιν αὐτοῦ τὸν φόβον ἀνῆκεν, ώστ' στειπείν τῷ Καίσαρι τὴν πρεσβείαν καὶ πάλιν ἔχεσθαι τῆς πο-**Δ**ιτείας. Έφ' ῷ παροξυνθεὶς ὁ Καῖσαρ τόν τε Κλώδιον ἐπέρρωσε **π**αὶ Πομπήϊον ἀπέστρεψε χομιδή τοῦ Κιχέρωνος, αὐτός τε κατεειαρτύρησεν (9) εν τῷ δήμφ μη δοχεῖν αὐτῷ χαλῶς μηδε νομίμως Ανδρας απρίτους ανηρησθαι τοὺς περὶ Λέντλον καὶ Κέθηγον(8). Δύτη γὰρ ἢν ἡ κατηγορία καὶ ἐπὶ τούτῳ Κικέρων ἐνεκαλεῖτο(9).
Κινδυνεύων οὖν καὶ διωκόμενος ἐσθῆτά τε μετήλλαξε καὶ κόμης ανάπλεως(10) περιϊών ἱχέτευε τὸν δημον. Πανταχοῦ δ' ὁ Κλώ-**Ξ**ιος απήντα κατά τούς στενωπούς, ανθρώπους έχων ύβριστας **παὶ** θρασεῖς περὶ αύτόν, οἱ πολλὰ μὲν χλευάζοντες ἀχολάστως είς την μεταβολην καὶ τὸ σχημα τοῦ Κικέρωνος, πολλαχοῦ δὲ στηλῷ καὶ λίθοις βάλλοντες ενίσταντο ταῖς iκεσίαις (11).

7. Κατεμαρτύρησεν, témoigna contre Cicéron en disant (sous-entendez ces dernier mots, ceux qui sont en italique).

9. Velleius Paterculus (II, 45): «Clodius legem in tribunatu tulit, QUI CIVEM ROMANUM INDEMNATUM INTEREMISSET, EI AQUA ET IGNI INTERDICERETUR; cujus verbis etsi non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur.» — Amyot: «Car c'estoit (αὕτη γὰρ ἡν) l'accusation de Cicéron» (ἡ κατηγορία). Notez l'accord de αὕτη, qui donne ici le même sens que τοῦτο, avec κατηγορία.

<sup>5.</sup> IIţlws. Cicéron lui-même écrit à Atticus (II, xvIII, 3): «A Caesare valde liberaliter invitor in legationem illam, sibi ut sim legatus.» César vurait voulu entraîner Cicéron dans sa politique personnelle.

<sup>6.</sup>  $\Omega \varsigma$   $\tilde{\alpha} r$   $\tau \iota \varsigma = \dot{\omega} \varsigma$   $\pi \circ \iota \circ \tilde{\iota} \tau \circ \tilde{\alpha} r$   $\tau \iota \varsigma$ .

<sup>8.</sup> Clodius convoqua l'assemblée, non pas au Forum, mais au Champ de Mars, hors des murs, afin que César qui, déjà revêtu de l'imperium proconsulaire, ne pouvait plus remettre le pied dans Rome sans perdre sa charge, assistât à la réunion. Après qu'on eût demandé aux consuls leur avis sur la proposition de loi de Clodius (voy. la note suivante), César, interrogé à son tour, blâma les actes illégaux qui avaient été commis à l'égard de Lentulus et autres, mais ajouta qu'il ne convenait pas de faire maintenant une loi qui eût un effet rétroactif pour atteindre ces illégalités passées (Dion Cassius, xxxviii, 17).

<sup>10.</sup> Voy. la note 6 du ch. ix.

<sup>11.</sup> Cicéron (Pro Sestio, XII, § 27): «Hac mutatione vestis facta, tanto in luctu civitatis, omitto quid ille tribunus, omnium rerum divinarum humanarumque praedo, secerit, qui adesse nobilissimos adolescentes, honestissimos equites Romanos, deprecatores salutis meae jusserit eosque operarum suarum gludiis et lapidibus objecerit.»

### CHAPITRE XXXI.

Οι μην αλλά τω Κικέρωνι πρώτον μεν ολίγου δείν συμπαν τ τών ίπ.εικών πλήθος συμμετέβαλε την έσθητα, και δισμυρίω οία έλάττοις νέων παριχολοίθοιν πομώντες καί συνικετείον reg(1) · Exerta tie Borkie arreldovare, howe ungionero tor di μον ώς έπὶ πένθεσι μεταβαλείν τὰ ἱμάτια, καὶ τῶν ἱπάτων έναντιωθέντων, Κλωδίοι δέ σιδιροφοροιμένοι περί το βοιλειτίριον εξέδραμον οίκ όλίγοι των σιγκλιτικών καταρρηγυύμενοι τούς χιτώνας και βοώντες. 'Ως δ' ήν οίτ' οίκτος οίτε τις αίδώς πρώς the hour, all Edel tor Kinepora geigere ?, Big nat ordiger διακριθίναι (9) πρης τον Κλώδιον, έδειτο Πουτίτοι βοιθείν επίτηδες εκποδών γεγηνότης και διατρίβοντος επ' άγροις (3) παρά τὸ 'Αλβανόν (4). Καὶ πρώτον μέν έπεμψε Πείσωνα τὸν γαμβρον (5) δει σόμενον Επειτα και αυτός ανέβη (6). Πυθόμενος δ' ό Πομπίζης ολχ υπέμεινεν ελς διψιν έλθειν, - δεινή γάρ αι τον αλδώς είχε πρός τον ανόρα, μεγάλοις ήγωνισμένον άγωνας έπερ αίτου και πολλά πρός χάριν εκείνω(1) πεπολιτειμένον, - άλλά Καίσαρι γαμβρός ών δεομένω προϊδωκε τάς παλαιάς χάριτας, καί κατά θύρας άλλας διεξελθών άπεδίδρασκε την έντειξεν.

Οξτω δη προδοθείς ὁ Κικέρων τη αυτος, καὶ γεγονώς ἔριμος, ἐπὶ τοὶς ἐπάτοις κατέφιγε. Καὶ Γαβίνιος μὲν ἡν χαλεπὸς ἀεί, Πείσων δὲ διελέχθη πραίτερον αίτῷ παραινών ἐκστηναι καὶ ἐποχωρῆσαι τἢ τοῦ Κλωδίοι ἡίμη καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν καιρών ἐνεγκεῖν καὶ γενέσθαι πάλεν σωτήρα τῆς πατρίδος ἔν τε στάσεσι καὶ κακοῖς δι' ἐκεῖν νι οἴσης. Τοιαίτης δὲ τιχών ἀποκρίσεως ἡ Κικέρων ἐβοιλείετο σ'ν τοῖς φίλοις καὶ Δείκολλος μὲν ἐκέλειε μένειν ὡς περιεσίμενον(\*), ἄλλοι δὲ φείγειν, ὡς

3. .fiarpisovros in' appois, est se tenost en une de ses maisons aux champs. Amyot.

5. Ce n'est pas le même personnage que le Pison consul, nommé dans le chapitre précédent et plus les dans celui-ei. Le gendre de Ciceron était C. Calpurnus Piso Frugi.

6. L'Albanum est une colline.

Ch. XXXI] 1 Voy. le passage de Ciceron cité à la note précédente. 2 "Este siaxges print, il fallant qu'il fût combattu, qu'on combattit.

<sup>4.</sup> To Astroir, en latin Albanam, nom donné, du temps de Ciceron, à est te belle contree, couverte alers de beaux vignobles et de maisons de plaisance, ou s'était élevée jadis Albe-la-Longue. C'est à peu pres l'enq lacement occupé par la ville moderne d'Albano.

5. Ce n'est pas le même personnage que le Pison consul, nommé dans

<sup>7.</sup> Fretim, comme n'ini que lques mots auprinant, c'est toub urs P ai per 8 225 nequenouement equivant à : disant qu'il serait le plus fort. Voy la note 12 du ch. in.

≥αχὺ τοῦ δήμου ποθήσοντος αὐτόν, ὅταν ἐμπλησθῆ τῆς Κλωδίου ∠ιανίας καὶ ἀπονοίας. Ταῦτ' ἔδοξε Κικέρωνι καὶ τὸ μὲν ἄγαλμα ②ῆς Αθηνᾶς, ὁ πολὺν χρόνον ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας ἱδρυμένον ἐτίμια διαφερόντως, εἰς Καπιτωλιον κομίσας ἀνέθηκεν ἐπιγράψας ③Αθηνᾶ Ῥώμης φύλακι() » πομποὺς δὲ παρὰ τῶν φίλων λα-Θών, περὶ μέσας νύκτας ὑπεξῆλθε τῆς πόλεως, καὶ πεζῆ διὰ Λευνανίας ἐπορεύετο, λαβέσθαι Σικελίας βουλόμενος.

#### CHAPITRE XXXII.

Ως δ' ην φανερος ήδη πεφευγώς, επήγαγεν αὐτῷ φυγης ψηφον Κλώδιος, καὶ διάγραμμα(1) προύθηκεν εἴργειν πυρος καὶ ὕδασος τὸν ἄνδρα(2) καὶ μη παρέχειν στέγην εντὸς μιλίων πεντακοτίων (3) Ἰταλίας. Τοῖς μεν οὐν ἄλλοις ελάχιστος ην τοῦ διατάγωτος τούτου λόγος (4) αἰδουμένοις τὸν Κικέρωνα, καὶ πᾶσαν ενσεικνύμενοι φιλοφροσύνην παρέπεμπον αὐτόν εν δ' Ἰππωνίω, πόλει της Λευκανίας (5), ην Οὐιβῶνα νῦν καλοῦσιν (6), Οὐίβιος, κὸνρρ ἄλλα τε πολλὰ της Κικέρωνος φιλίας ἀπολελαυκώς καὶ γετονώς, ὑπατεύοντος αὐτοῦ, τεκτόνων ἔπαρχος (7), οἰκία μεν οὐκ

<sup>9.</sup> Άθηνᾶ 'Ρώμης φύλαχι. Cicéron à Cornificius (Ad fam., XII, 25): «Mimeroa nostra, custos urbis . . . » Cf., dans ses Lois (II, xvII, 42): «Nos, qui illam custodem urbis, omnibus ereptis nostris rebus ac perditis, violari ab impiis passi non sumus, eamque ex nostra domo in ipsius patris domum eletulimus.»

Ch. XXXII.] 1. Plutarque, Vie de Marcellus (chap. xxiv): Τὰ διαγράμματα τῶν ἀρχόντων Ελληνες μὲν διατάγματα, Ῥωμαῖοι δὲ ἔδιχτα (edicta)
προσαγορεύουσι.

<sup>2.</sup> Eloyer xtl. = ei aqua et igni interdici.

<sup>3.</sup> Πενταχοσίων. Cicéron (Ad Attic., III, 4): «Allata est enim nobis (a Vibone) rogatio de pernicie mea, in qua quod correctum esse audieramus erat ejusmodi, ut mihi ultra QUADRINGENTA millia liceret esse.»

<sup>4.</sup> Ελάχιστος . . . λόγος, «ne feirent compte aucun de ceste deffense.»
(Amyot.)

<sup>5.</sup> Non pas en Lucanie, mais plus au sud, dans le Brutium.

<sup>6.</sup> Aujourd'hui encore Bivona, mais selon d'autres, Monte Leone.

<sup>7.</sup> Ce que Plutarque rapporte ici de Vibius convient fort bien à Sicca, cet ami de Cicéron, dont le nom revient à plusieurs reprises dans ses lettres, notamment dans la 11° et la 1V° lettre du III° livre à Atticus: «Itiner is nostri causa fuit quod non habebam locum ubi pro meo jure diutius esse possem quam in fundo Sicae; cf. la lettre 111 (du même jour): «Sed te oro ut ad me Vibonem statim venias. » Cicéron espérait encore alors pouvoir rester à Vibone. La 1V° lettre du même livre, datée «in itinere inter Vibonem et Brundisium mense Aprili», et postérieure de peu aux précédentes, commence ainsi: «Miseriae nostrae potius velim quam incon-

εδέξατο, το γωρίον δε καταγράψειν(\*) επιγγέλλετο και Ιάι-Οι εργίλιας ό της Σικελίας στρατηγός, ανήρ έν τους μάλιστα Κικ = οωνι κεχρημένος, έγραψεν απέχεσπαι Σικελίας(°), 'Εφ' οίς άθ. μήσας ώρμησεν έπε Βρεντέσιον (10), κάλειθεν είς Ιιρράχιον ανμω πορώ περαιοί μενος, άντιπνείσαντος πελαγίου μεθ' ιμέρα= επαλινδρόμησεν, είτ' αίθις ανίχθη. Λέγεται δε καί, κατατλει= σαντης είς Διρράχιον αι τοι και μέλλοντης απηβαίνειν, σεισμά τε της γης και σπασμόν άμα γενέσθαι της θαλάσσης(11). Ασ ών σενέβαλον οἱ μαντικοὶ μές μόνιμον αὐτῷ τὸν φιγέν ἐσεσθαι 🖚 μεταβολίς γώρ είναι ταίτα σημεία.

Πολλών δε φοιτώντων άνδρων έπ' είνοίας, και των Ελλινίδωπόλεων διαμιλλωμένων αξί ταις πρεσβείαις πρός αιτόν, διιοάθεμών και περίλεπος (12) δείγε (13) τα πολλά, πρός την Iralians ωσπερ οι δισέρωτες, αφορών και τῷ φρονίματι μικρός άγαν καταπεινός έπό της συμφοράς γεγονώς και συνεσταλμένος, ώς οί= αν τις ανδρα παιδεία στηβεβιωκότα τοσαύτη προσεδόκησε (14) Καίτοι πολλάκις αίτος ίξίου τούς φίλοις μή φήτορα καλείν αί τόν, άλλά φιλόσοφον' φιλοσοφίαν γάρ ώς έργον (15) βρίσθαι, έιτορική δ' δργάνω χρίσθαι πολιτειδμένος έπὶ τὰς χρείας (16). 'Αλλ. ή δόξα δεινή τον λόγον, ώσπες βαφήν, αποκλίσαι της ψιγής κασ

stantiae tribuas, quod a Vibone, quo te arcessebamus, sulato discessimus, allata est coum, etc. (cf la n. 3 da prés. ch.) Illo quum percencre non liceret. statem eter Brundisium cersus contrili ante diem rogationes ne et Sica, apud quem cram, periret. Il y a hen de penser que Vibras et Seea sont deux nons da même personnage. On lit or baarement nei dans les éditions de Plutarque: Oligies Lizelos area. Le mot Lizelos n'existe pas dans le manuscrit de Madril, et il est effectivement parasite. Il est possible qu'il provienne lu nun Socca ecrit à la marge de quelque exemplaire autojue, pour indiquer que le Vibius de Platarque était le même qui était d'ailleurs connu sous cet autre nom Textorov Ennogues, en latin praefectas faurum

8. Karayoaperv, de lui assigner

9. Ciceron (Pro Plancio XL, \$ 95-95). «Siediam petier animo, quae et ipsa erat mili sicut domus conjuncta et obtinebatur a C. Vergdio, quocum me uno ort maxime . . quim fratris mei collegia tum rei publicae caus i sociarat. Vide nunc caliginem temporum illorum! Praetor ille me in Siciliam venire nobut.

10. Cicéron (Pro Planc, xL, § 96) « Tum consilio repente mutato iter a Vibone Brun Lisium terra petere contendi: nam maritimos cursus praecluckbut

hiemis magnituda.

11. «Ciceron ne parle nulle part de cu prodege.» 12 Les lettres van à xxx du IIIº hyre à Atticus témognent de l'état d'esprit de treeron p ndant ce temps-là.

13. top t. D'abord à Thessalem que, plus tard à Dyrrachium.

14. Sous-entendu ûr yerêsten 15. "Loyor, «sa principale profession.» (Amyot)

16 Phrogray . . . . xprias, eque de l'eloquence il n'en usoit sinon comme

**πώ** τῶν πολλῶν ἐνομόρξασθαι(17) πάθη δι' ὁμιλίαν καὶ συνήθειαν **τοῖ**ς πολιτευομένοις, ἂν μή τις εὖ μάλα φυλαττόμενος οὕτω συμσερηται τοῖς ἐκτός (18), ως τῶν πραγμάτων αὐτῶν, οὐ τῶν ἐπὶ τοῖς πράγμασι παθών συμμεθέξων.

## CHAPITRE XXXIII.

🕜 δὲ Κλώδιος ἐξελάσας αὐτὸν κατέπρησε μὲν αὐτοῦ τὰς ἐπαύλεις, κατέπρησε δὲ τὴν οἰκίαν(1) καὶ τῷ τόπω ναὸν Ἐλευθερίας Εσεφχοδόμησε την δ' άλλην ουσίαν επώλει καὶ διεκήρυττε καθ' Σειέ ραν (2), μηδέν ωνουμένου μηδενός. Έχ δε τούτου φοβερος ων **ΤΟῖ**ς ἀριστοχρατιχοῖς, χαὶ τὸν δημον ἀνειμένον (8) εἰς ὕβριν πολ-Α την καὶ θρασύτητα συνεφελκόμενος, ἐπεχείρει Πομπηΐω, τῶν δε**δε ω**κημένων αὐτῷ κατὰ τὴν στρατείαν ένια σπαράττων (4). 'Εφ' Οξς ὁ Πομπήϊος ἀδοξιῦν(5), ἐκάκιζεν(6) αὐτὸς ἑαυτὸν προέμενος τον Κικέρωνα καὶ πάλιν έκ μεταβολης παντοίος έγένετο πράττων κάθοδον αὐτῷ μετὰ τῶν φίλων(7). Ἐνισταμένου δὲ τοῦ Κλωδίου, συνέδηξε τη βουλή μηδεν δια μέσου πράγμα κυρούν μησε πράττειν δημόσιον (8), εί μη Κικέρωνι κάθοδος γένοιτο (9).

18. Οὔτω . . . ἐχτός, se comporte de telle sorte avec le monde. Τοὶς ἐχτός est ici le datif, non de rà exrós mais de ol exrós. Cf. Vie de Démosthène,

P. 329, n. 1 du chap. vIII.

Ch. XXXIII.] 1. Την ολκίαν, sa maison à Rome, sur le Palatin.

2. Καθ' ἡμέραν, tous les jours. La criée était à recommencer tous les Jours, puisque rien ne trouvait jamais acheteur.

3. Ανειμένον (d'ανίημι), qui s'était abandonné, laissé aller à. » 4. Τῶν δεδιφχημένων . . . . σπαράττων. Amyot: «En parlant mal de Quel ques choses qu'il avoit ordonnées du temps qu'il faisoit la guerre (en Asie). - Δεδιφχημένων (avec redoublement irrégulier δε-, outre l'augment porel  $\omega$ ), forme de la décadence.

🔁 - 'Εφ' οἶς . . . . ἀδοξῶν est rendu, sans doute justement, par Amyot : Dont tout le monde disoit que c'estoit très bien employé • (que c'était

bien fait).

6 - Έχαχιζεν . . . προέμενος κτλ. Et luy se blasmoit grandement soymes me de ce qu'il avoit abandonné Cicéron. . (Amyot.)

7 - Παντοίος . . . μετὰ τῶν φίλων, « taschant par tous moyens avec ses amis de le faire rappeler. (Amyot).

😂 - Joignez μηδὲν πρᾶγμα δημόσιον. Entendez διὰ μέσου: qui se présenter cet dans l'intervalle.

9- Cicéron (Pro Sestio, xxx1, § 68): «Omnia senatus rejiciebat, nisi de primum consules rettulissent.

util [outil] necessaire à qui s'entremet du gouvernement des affaires. (A yot.) Comp. au ch. IV: ωσπερ δργανον εξηρτύετο τὸν ζητορικὸν λόγον. 17. ή δόξα δεινή (ξστι) . . . . ἀποχλύσαι . . . . καὶ ἐνομόρξασθαι. «L'o-Pinion a grande force à effacer le discours de la raison, ne plus ne moins qui s'empeschent du gouvernement des affaires publiques (τοῖς πολιτευομένοις), et à leur imprimer (ἐνομόρξασθαι), etc. > (Amyot.)

## CHAPITRE XXXIV.

Χρόνον δ'οὐ πολὺν διαλιπών καὶ παραφυλάξας ἀποδημοῦντα τὸν Κλώδιον ἐπῆλθε μετὰ πολλῶν τῷ Καπιτωλίῳ, καὶ τὰς δημαρχικὰς δέλτους, ἐν οἶς ἀναγραφαὶ τῶν δεδιψκημένων ἦσαν, ἀπέσπασε καὶ διέφθειρεν (¹). Ἐγκαλοῦντος δὲ περὶ τούτων τοῦ Κλωδίου, τοῦ δὲ Κικέρωνος λέγοντος, ὡς παρανόμως ἐκ πατρικίων εἰς δημαρχίαν παρέλθοι(²), καὶ κύριον οὐδὲν εἴη τῶν πεπραγμένων Επ' αὐτοῦ, Κάτων ἢγανάκτησε καὶ ἀντεῖπε, τὸν μὲν Κλώδιον οὐκ Επαινῶν, ἀλλὰ καὶ δυσχεραίνων τοῖς πεπολιτευμένοις(8), δεινὸν δὲ καὶ βίαιον ἀποφαίνων ἀναίρεσιν ψηφίσασθαι δογμάτων καὶ πράξεων σοσούτων τὴν σύγκλητον, ἐν αἶς εἶναι(¹) καὶ τὴν ἑαυτοῦ τῶν περὶ Κύπρον καὶ Βυζάντιον διοίκησιν(5). Ἐκ τούτου προσέκρουσεν ὁ Κικέρων αὐτῷ πρόσκρουσιν(6) εἰς οὐδὲν ἐμφανὲς προελθοῦσαν, Ελλὶ ώστε τῆ φιλοφροσύνη χρῆσθαι πρὸς ἀλλήλους ἀμαυρότερον.

## CHAPITRE XXXV.

Μετὰ ταῦτα Κλώδιον μεν ἀποκτίννυσι Μίλων(1) καὶ διωκό-

Ch. XXXIV.] 1. Les archives de l'État, du temps de Cicéron, étaient en servées dans un édifice appelé Tabularium, qui était bâti derrière le ple de la Concorde et de Saturne, sur le clivus Capitolinus. — Dion sius (XXXIX, § 21) dit seulement que Cicéron emporta chez lui les lettes qui avaient trait à son bannissement, et non point qu'il détruisit les les tablettes relatives aux actes de Clodius pendant son tribunat.

Clodius, originaire de la famille patricienne des Claudii, s'était fait pter par le plébéien P. Fonteius, en vertu d'une lex curiata votée sur proposition de César: de la sorte, devenu plébéien, il put se faire élire un (car le tribunat était une magistrature essentiellement plébéienne). La légalité de cette adoption que contestait Cicéron: In illa adoption legitime factum est nihil (au chap. xxix, § 77, du Pro domo sua;

3. Τοῖς πεπολιτευμένοις, l'administration de Clodius.

Elvai à l'infinitif, parce que ce n'est pas Plutarque qui fait remarquer ces actes administratifs de Caton eussent été ainsi compris dans l'antion, mais parce que Caton lui-même l'avait dit dans son discours au

Senat: έν κίς (ἔφη) είναι χτλ.

6. Έχ τούτου ... πρόσχρουσιν, il en résulta un froissement entre Cicéron

et Caton.

Ch. XXXV.] 1. En janvier 52.

En vertu d'une loi proposée par Clodius, Caton, alors questeur, était parti cum jure praetorio pour arranger plusieurs affaires en Orient. Effectivement, il avait fait vendre aux enchères les biens du roi de Chypre Ptolémée, et rapporté à Rome, dit-on, près de 33 millions de notre monnaie, produit de cette opération; et, à Byzance, il avait rétabli dans leur patrie les citoyens bannis à la suite de discordes civiles.

τοῦ σφόδρα φροντίσαι καὶ διαγρυπνῆσαι κακωθείς, ἐνδεέστερης αὐτοῦ φανῆναι ( $^{18}$ ).

Τότε δ' οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ Μίλωνος δίκην ἐκ τοῦ φορείου προελθών καὶ θεασάμενος τὸν Πομπήϊον ἄνω καθεζόμενον ώσπερ
ἐν στρατοπέδω, καὶ κύκλω τὰ ὅπλα περιλάμποντα τὴν ἀγοράν,
συνεχύθη καὶ μόλις ἐνήρξατο τοῦ λίγου, κραδαινόμενος τὸ σῶμα
καὶ τὴν φωνὴν ἐπεχόμενος (14), αὐτοῦ τοῦ Μίλωνος εὐθαρσῶς
καὶ ἀδεῶς παρισταμένου τῷ ἀγῶνι καὶ κόμην θρέψαι καὶ μεταβαλεῖν ἐσθῆτα φαιὰν ἀπαξιώσαντος (15) ΄ ὅπερ οὐχ ἡκιστα δοκεῖ
συναίτιον αὐτῷ γενέσθαι τῆς καταδίκης (16). ᾿Αλλ' ὅ γε Κικέρων
διὰ ταῦτα φιλέταιρος μᾶλλον ἢ δειλὸς ἔδοξεν εἶναι (17).

## CHAPITRE XXXVI.

Τένεται δὲ καὶ τῶν ἱερέων, οῦς αὕγουρας (¹) Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, ἀντὰ Κράσσου τοῦ νέου, μετὰ τὴν ἐν Πάρθοις αὐτοῦ τελευτήν. Εἰτα κλήρφ λαχών τῶν ἐπαρχιῶν Κιλικίαν καὶ στρατὸν ὁπλιτῶν μυ ρέων καὶ δισχιλίων, ἱππέων δὲ χιλίων ἑξακοσίων, ἔπλευσε, προςταχ θὲν αὐτῷ (²) καὶ τὰ περὶ Καππαδοκίαν Αριοβαρζάνῃ τῷ βα-, σιλεῖ φίλα καὶ πειθήνια παρασχεῖν. Ταῦτα δὴ παρεστήσατο καὶ συν ἡριοσεν ἀμέμπτως ἄνευ πολέμου, τούς τε Κίλικας ὁρῶν τρος (δ) τὸ Παρθικὸν πταῖσμα Ῥωμαίων καὶ τὸν ἐν Συρία νεωτεραμὸν ἐπηρμένους, κατεπράὐνεν ἡμέρως ἄρχων. Καὶ δῶρα μὲν ρυδες τῶν βασιλέων διδόντων ἔλαβε, δείπνων δὲ τοὺς ἐπαρχικοὺς ἀν τρκεν (⁴) · αὐτὸς δὲ τοὺς χαρίεντας (δ) ἀνελάμβανε καθ' ἡμέραν

<sup>13.</sup> Se trouvant las d'avoir trop pensé et mal dormi, il parut ce jourlà rester au-dessous de lui-même.

<sup>14.</sup> Même expression dans la Vie de Brutus (chap. xv): "Η τε χρόα μεταβολην ελάμβανε, και την φωνην επέσχητο παντάπασιν (ή Πορκία).

<sup>15.</sup> Voy. la note 6 du chap. IX. — Μεταβαλείν reçoit ici le même sens que διήλλαξεν (voy. la note 6 du chap. XIX).

<sup>16.</sup> On sait que le plaidoyer *Pro Milone* que publia Cicéron, et qui nous a été conservé, est une œuvre composée à loisir après le procès.

<sup>17. &#</sup>x27;Αλλ' ὁ γε Κικέρων διὰ ταῦτα φιλέταιρος κιλ. Cette réflexion est assez mal reliée au récit qui précède.

Ch. XXXVI.] 1. En latin: augures.

<sup>2.</sup> Προσταχθέν αὐτῷ, nominatif absolu, revenant pour le sens à : ayant pour instructions de . . .

<sup>3.</sup> Πρὸς, à la suite de, en raison de. — Τὸ Παρθικὸν πταῖσμα, c'est le désastre de Crassus dans le pays des Parthes.

<sup>4.</sup> Amyot: «Et il ne receut jamais present quelconque que lon luy envoyast, non pas des princes ny des roys mesmes, et si deschargea (ἀνηκεν = ἀφηκεν) ceulx de sa province des banquets et festins qu'ilz avoient accoustumé de faire aux autres gouverneurs avant luy.»

έστιάσεσιν οὐ πολυτελώς, άλλ' έλευθερίως. 'Η δ' οἰχία (6) θιρωρών ούκ είχεν, ούδ' αίτος ώφθη κατακείμενος ίπ' οίδενός, ώμ ξωθεν έστως η περιπατών πρό του δωματίου, τους άσπαζομένης έδεξιοίτο. Λέγεται δε μήτε φάβδοις αλχίσασθαί τινα μήτ' έσθητα περισχίσαι μίτε βλασφημίαν έπ' δργές ή ζημίαν προσβαλείν μεθ' έβρεως. 'Ανειρών δε πάμπολλα των διμοσίων κεκλεμμένα, τώς τε πόλεις . . . εὐπάρους ἐποίησε, καὶ τοὺς ἀποτίνοντας οἰδέν πλέον τούτου παθόντας επιτίμοις διεφίλαξεν (7).

"Ηψατο δέ καὶ πολέμοι, λιστάς τῶν περί τὸν 'Δηανὸν οἰκοίντων τρεψάμενος ' έφ' φ και αθτοκράτωρ (8) δπό των στρατιωτέν ανιγορεύ 9η. Καιλίου δὲ τοῦ φήτορος (0) δεομένου παρδάλεις αι τις πρός τινα θέαν εἰς Ῥώμην ἐκ Κιλικίας ἀποστείλαι, καλλωπεζόμενος έπὶ τοῖς πεπραγμένοις γράφει πρὸς αίτὸν οίκ είναι παρδάλεις εν Κιλικία ' πεφευγέναι γάρ είς Καρίαν άγανακτοί σας, ότι

μόναι πολεμούνται, πάντων είρηνην έγοντων (10).

Πλέων δ' άπο της επαρχίας, τούτο μεν 'Ρόδω προσέσχε, τούτο δ' Αθίναις ενδιέτριψεν άσμενος πόθω των πάλαι διατριβών. 'Ανδράσι δέ τοις πρώτοις από παιδείας σιγγενόμενος, καί τοις τε φίλους και συνήθεις ασπασώμενος, και τα πρέποντα (11) θαιμασθείς έπὸ της Ελλάδος, εἰς Ρώμην επανηλθεν(12), ήδη των

5. Xaquerras Les personnes de «la société», celles qui ne sont pas du commun. Cf. Vie de Démosthène, note 9, p. 356.

6. Cicéron écrit à Attieus (VI, II, 5): «Cetera jurisdictio nec imperita et clemens cum admirabili facilitate; aditus autem ad me minime provinciales

nihil per cubicularium; ante lucem inambulaham domi, ut olim candidatus.
7. Ciccon à Atticus (VI, n, 5): « Mira erant in civilatibus ipsorum furta Graccorum, quae magistratus sui fecerant. Quaesivi ipse de us qui annis decem proximis magistratum gesserant; aperte falchantur; etaque sine ulla ignomina suis humeris pecunias populis rettulerunt. — Dans la plirase de Plutarque, il semble bien que plusieurs mots sont tombis. Quum invenisset multos peculatus per provinciam factos, quum (us quae surcepta erant) urbes ditavit, tum us qui ablata redderent, nullo praeteren suppucio affectis, integram famam conservavit » (Traduction Hutten.)

8. Autozouwo, en latin comperator ».

9. M Caelius Rufus, jeune ami de Cicéron, et lui aussi grand orateur. M. Boissier lui a consacré un chapitre entier (Caelius: la jeunesse romaine

au temps de César) dans le livre de Cicron et ses amis.

10. Voyez la onzieme lettre du deuxième livre de (secret al familiares datée et adressée sinsi: « Ser. in provincia pridie Nomes Apriles a l' (... 704, M. CICERO IMP. S. D. M. CAELIO AEDILI CUR. s. dont voor le passage traduit par Plutarque . De pantheres, per cos qui venars solent uquint mundatu meo deligenter, sed mira paucitas est, et cas quae sunt vulde quant pueri, quad nihil cuiquam insidiarum in mea provincia, nisi sila, fait itaque constituisse dicuntur in Cariam ex nostra provincia decedere.

11. Tà negavia. « Expression adverbiale: comme-il convenait, comme

il le méritait.»

τε ραγμάτων ώσπερ  $\hat{v}\pi \hat{n}$  φλεγμονης άφισταμένων  $\hat{e}\pi \hat{i}$  τον  $\hat{e}\mu \phi \hat{v}$ . λεον  $\pi \hat{o} \lambda \hat{e}\mu o \nu (^{13}).$ 

#### CHAPITRE XXXVII.

Εν μὲν οὖν τῆ βουλῆ ψηφιζομένων (¹) αὐτῷ θρίαμβον, ἡδιον ἔν ἔφη παρακολουθησαι Καίσαρι θριαμβεύοντι συμβάσεων γενομένων (²) · ἰδία δὲ συνεβούλευσε πολλὰ μὲν Καίσαρι γράφων, πολλὰ δ ἀὐτοῦ (³) Πομπηΐου δεόμενος, πραΰνων ἐκάτερον καὶ παραμυθώνος. Ώς δ' ἡν ἀνήκεστα (⁴), καὶ, Καίσαρος ἐπερχομένου, Πομπρίος οὐκ ἔμεινεν, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τὴν κλεν ἐξέλιπε, ταύτης μὲν ἀπελείφθη τῆς φυγῆς ὁ Κικέρων, ἔδοξε Καίσαρι προστίθεσθαι (⁵). Καὶ δῆλός ἐστι τῆ γνώμη πολλὰ ἐν πασθεὶς ἐπ' ἀμφότερα καὶ διστάσας (⁶). Γράφει γὰρ ἐν ταῖς Εντεστολαῖς διαπορεῖν, ποτέρωσε χρὴ τραπέσθαι, · Πομπηΐου μὲν ἔν δον καὶ καλὴν ὑπόθεσιν πρὸς τὸ πολεμεῖν ἔχοντος, Καίσα- Εντεφορί τος σώζοντος, ὧστ' ἔχειν μὲν δν φύγή, μὴ ἔχειν δὲ πρὸς

h. XXXVII.] 1. Ψηφιζομένων, sous-entendu τῶν βουλευτῶν, dont l'idée éveillée par ἐν τῆ βουλη.

Συμβάσεων γενομένων. Amyot: Que plus vouluntiers il suivroit le riot triumphant de Cæsar, y ayant un bon accord fait entre eulx, c'estire entre César et Pompée.

Acrov, c'est-à-dire en lui parlant à lui-même (puisque Pompée, lui, à Rome).

Amyot paraphrase ainsi ως δ' ην ανήχεστα: «Mais le mal estant si rable qu'il n'y avoit plus ordre ne moyen de les pouvoir accorder.»

Le vrai est que Cicéron ne se trouvait pas alors à Rome, mais en panie, région qui lui était échue lorsqu'on avait fait, à l'approche de ar, le partage des diverses parties de l'Italie pour les défendre con-

Αιστάσας. Cicéron (Ad famil., VII, 111, 1): «Quo tempore vidisti pro, me quoque ita conturbatum ut non explicarem quid esset optumum

<sup>2.</sup> Εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν, le 4 janvier 49.
3. Cicéron (Ad familiar., XVI, xI, 2): «Sed incidi in ipsam flammam cis discordiae vel potius belli, cui cum cuperem mederi,» etc. Plutarque ble avoir compris flammam comme s'il y avait inflammationem, une cur. Coraï, qui fut à la fois helléniste et médecin, explique en ces la métaphore ici employée: Ἡ δὲ μεταφοψὰ ἀπὸ τῆς ἰατψικῆς τέχταθθα τοῦ σώματος, καὶ ὄγκους ποιεῖ τοὺς καλουμένους διὰ τοῦτο ἀποματα.

Τη ατα.

Τη ατα.

Τη ατα.

Τη ατα.

Τη καταντική και και δη και δη και δουλευτῶν, dont l'idée

ων φίγη(1). Τρεβατίοι δέ, τινός των Καίσαρος εταίρων, γράς τος έτιστολήν, ότι(8) Καϊσαρ οίεται δείν μάλιστα μεν αιτόν ratendar(0) med antov zai tov Eliton ueteyer, el d'aver al ictai dia vigas, els tiv Ellada Badizer nanei nadiueror iai zia άγειν έκποδών αμφοτέροις γενόμενον, θαιμάσας ὁ Κικέρων Καϊσαρ αίτης ούν έγραψεν, απεκρίνατο πρός δργίν ώς ο τ'ε λέ ανάξιον πράξει των πεπολιτευμένων. Τα μέν οίν έν τοῦς 1 στολαίς γεγραμμένα τοιαίτα έστι (10).

#### CHAPITRE XXXVIII

Τοῦ δὲ Καίσαρος εἰς Βυρίαν ἀπάραντος(1), εἰθὶς πρὸς Ποιπίζον έπλεισε καὶ τοῖς μέν άλλοις άσμένοις ώμθη, Κάτων δ αθτόν ίδια πολλά κατεμέμψατο Πομπιίω προσθέμενον: α τι 1 μέν γάρ ου καλώς έχειν έγκαταλιπείν ην άτ' άρχης είλετο τίς πολιτείας τάξιν, έχεινον δέ χρησιμώτερον όντα (3) τη πατρίδι ναί τοίς φίλοις, εὶ μένων ἴσος έχει (4) πρός το άποβαίνον τομώζετο, και' οιδένα λογισμόν οίδ' έξ ανάγκης πολέμιον γεγανέναι Καίσαρι καὶ τοσοίτοι μεθέξοντα κινδίνοι δεί ο ίκειν. Οίτοι δέ

On, lus disant que.

<sup>7.</sup> Lysiv xth. Fgo vero quem fugiam habeo, quem sequar non habeo. (Cicér., Ad Attic., VIII, vii, 2)

<sup>8.</sup> On, lus disant que.
9. 'Listaizana pen' autoi, se ranger avec lui
10. La correspondance de Cicéron avec C. Trebatius Testa, le célebre
jurisconsulte, remplit le VIIe hvre des Lettres familières; mais, telle qu'elle nous a été conservée, on n'y trouve point ce que dit les l'intarque On trouve seulement quelque chose d'approchant, savoir ce qui suit dins la xvii\* lettre du VII\* hvre de Cicéron à Atticus: «Trebatius quidem serisit se ab illo IX Kal. Fibr rogatum esse ut seriberet ad me, ut esseu ad urbem; nibil es me gratius facere posse. . Rescripsi ad Trebatium (nam ad ipsum Caesarem, qui milu nibil scripsisset, nolui), quam illud hoc tempore esset difficile, me tamen in praedits meis esse neque delectum illum neque negotium suscepisse. »— D autre part noas avons encore cut Atte. X. VIII B) le texte d'une lettre écrite par l'esar lui-même à Ciceron, à la date du 15 des calendes de mai, ex stinere, lettre dans inquelle il l'engage à rester neutre, abesse a civilibus controversus, comme il convient cira lanti ct quieto et bono cus. Ch. XXXVIII.] 1. Aniquiros, vers le nilieu d'avril 49 Cirèren partit

vers le 10 juin pour la trece, où se trouvait alors l'empee.

2. Acre, à lui-même, lui, Caton. Exerior, Ciciron.

3. Orea, et plus haut exer, repondent à l'imparfait du discours direct. d'où le sens de all n'ent pas eté honnête de la part de Catona et a Cacaran eut eté plus ut.le.>
4. 'I xei, à Rome

Τοῦ Κικέρωνος ἀνέστρεφον οἱ λόγοι τὴν γνώμην(δ), καὶ τὸ μέγα κοδὲν αὐτῷ χρῆσθαι Πομπήϊον(δ). Αἴτιος δ' ἢν αὐτὸς οὐκ ἀρτούμενος μεταμέλεσθαι(), φλαυρίζων δὲ τοῦ Πομπήἴου τὴν πατασκευὴν καὶ πρὸς τὰ βουλεύματα δυσχεραίνων ὑπούλως, καὶ τοῦ παρασκώπτειν τι καὶ λέγειν ἀεὶ χαρίεν εἰς τοὺς συμμάχους οὐκ πεχόμενος(δ), ἀλλ' αὐτὸς μὲν ἀγελαστος ἀεὶ περιϊών ἐν τῷ στραπέδψ καὶ σκυθρωπός(δ), ἑτέροις δὲ παρέχων γέλωτα μηδὲν Ερμένοις. Βέλτιον δὲ καὶ τούτων δλίγα παραθέσθαι.

Δομιτίου (10) τοίνυν ἄνθρωπον εἰς τάξιν ἡγεμονικὴν ἄγοντος οὐ τε Ολεμικὸν καὶ λέγοντος ὡς ἐπιεικὴς τὸν τρόπον ἐστὶ καὶ σώφρων, Τί οὖν» εἰπεν «οὐκ ἐπίτροπον αὐτὸν τοις τέκνοις φυλάσσεις;» Ἐπαινούντων δέ τινων Θεοφάνην τὸν Λέσβιον (11), δς ἢν ἐν τῷ τεκτόνων ἔπαρχος (12), ὡς εὖ παραμυθήσαιτο Ροδίους τὸν στόλον ἀποβαλόντας (18), «Ἡλίκον» εἰπεν «ἀγαθόν ἐστι Γραικόν ἔχειν ἔπαρχον.»

Καίσαρος δὲ κατορθοῦντος τὰ πλεῖστα καὶ τρόπον (18) τινὰ πολεορκοῦντος αὐτούς, Λέντλψ(14) μὲν εἰπόντι πυνθάνεσθαι στυγροῦς εἶναι τοὺς Καίσαρος φίλους, ἀπεκρίνατο «Λέγεις αὐτοὺς δυσροεῖν Καίσαρι (15);»

Ιν Ιαρχίου δέ τινος ήχοντος έξ Ιταλίας νεωστί και λέγοντος έν

5 - Construisez την γνώμην τοῦ Κικέρωνος.

- Καὶ τὸ μέγα . . . Πομπήϊον. Amyot: «Avec ce que Pompeius ne se

servoit de luy en nulle chose de consequence.

7. Merauéleadai. Cicéron (Ad familiar., VII, III, 2): «Cujus me mei facti poenituit, non tam propter periculum meum quam propter vitia multa vace ibi offendi, quo veneram... Nihil boni praeter causam.» Le mot suivant de lui a été conservé chez Macrobe (Saturnales, II, III, 7): «Cum ad Pompeium venisset, dicentibus sero eum venisse respondit: Minime sero veni, nam nihil hic paratum video.»

8. Και τοῦ παρασχώπτειν... οὐχ ἀπεγόμενος. Amyot: «Et si ne se pouvoit pas tenir de laisser eschapper tousjours quelque mot de risée et de

mocquerie encontre ceulx de son party.

9. Cicéron (IIe Philippique, xvi, § 39—40): «Ne jocis quidem respondebo, quibus me in castris usum esse dixisti... Quod autem idem maestitiam meam reprehendit, idem jocum, magno argumento est me in utroque fuisse moderatum.»

10. L. Domitius Ænobarbus, que César avait assiégé dans la ville de

Corfinium et qu'il avait laissé libre après la prise de cette place. Il. Théophane de Mytilène, historien ami de Pompée (voy., sur lui, Cicéron, Pro Archia, x, § 24).

12. Τεκτόνων ἔπαρχος. Voy. la fin de la note 7 du ch. xxxII.

Une tempête avait détruit les navires des Rhodiens, envoyés par de Pompée contre César, pour protéger Dyrrachium.

14. L. Cornelius Lentulus Crus, consul de cette année.

où est le piquant de ce mot? Wyttenbach croit qu'il faut lire et ouvrosiv.

'Ρόμη φήμην δαικρατείν ώς πολιορχοίτο Πουσίίος, Είτ' πλεισας» είτεν «ίνα τούτο πιστείσης αιτός θεασάμενος;»

Werd de tiv ittar(16), Norvior ner elabreng her del your Ελειίδας έγειν, έπτα γαρ άετοις έν τω στρατοπέδω του Πομ τις leheig Dat, « Kaline av » Egg, « naphreic, el nolotois from HOLHER. A

Augurat de parteiais tioir iograficameros zai Ligartos del nemyeved an Hounijion, "O'xoin" Egy "organ; juan to

to promerot, viv anogeglinaner to apparatedor (17), "

#### CHAPITRE XXXIX.

Alla yao yerousing tie vata Dagoalor mange(1), is of meriage di appropriar, zai Honnifor gryortos, à nir Karwe, xai στράτευμα σιχνών έν Αιρραχίω και στόλον έγων μέγαν, έκεινον(\*, ίξίου στρατιγείν κατά νόμον ώς τῷ τῆς ξιατείας άξιώματι προίγοντα. Διωθούμενος δε την άρχην ὁ Κικέρων καὶ όλως φείχων to σιστρατενέσθαι, παρ' οίθεν έλθεν άναιρεθέναι (3). Που ιντά του νέοι (4) και των φίλων προδότιν αποκαλούντων και τα ξίσι σπασαμένων, εὶ μὴ Κάτων ἐνστὰς(5) μόλις ἀφείλετο καὶ διίχεν αίτον έχ του στρατοπέδου.

Καταχθείς δ' είς Βρεντέσιον ένται θα διέτριβε, Καίσαρα προσμένων βραδίνοντα δια τας εν Ασία και περί Αίγι πτων άσχολίας. Έτει δ' είς Τάραντα καθωρμισμένος ά τιχγέλλετο και πείξ πεgiran excider els Boertinion, Sourge apois aetor, or ran per ών δίσελτις, αίδοίμετος δέ πολλών παρόντων ανδρός έχθρος και πρατούντης λαμβάνειν πείραν. Ού μήν εδέησεν αιτώ πράξαι τι nao' ažiav i elneir(6). O yap Kainap, oc elder actor noli apo

16. Hrrar, la défaite de Pharsale

Ch XXXIX.] 1. Le 9 août 48. 2. Zzeřov, Cicéron.

<sup>17.</sup> Il s'agit saus doute de quelque défaite antérieure, ... ou bien ce recit manquerait d'authenticité. Car. d'une part, Ciceron n'assista pas à bataille de Pharsale, comme Plutarque va le dire, et, d'autre part, Labrenus y porit

<sup>3.</sup> On dirait à peu près de même en français. Il ne tait à rien qu'il ne périt,

<sup>4.</sup> Cn. Pompée, le fils aîné du grand Pompée. 5. Evarás. Voy la note 13 du ch xxi. 6. Amyot: «Toutefois il ne fut point contrainct (oix idénare nème) de faire ne de dire chose aucune derogante à sa dignité (voe' distor).

# PLUTARQUE, VIE DE CICÉRON

**Ξῶν ἄλλων ἀπαντ**ιῦντα, κατέβη(<sup>7</sup>) καὶ ἢσπάσατο καὶ διαλεγύμ **μιόνω συχνών σταδίων** ήδον προηλθεν.

 $\cdot \, E^{\mathcal{U}}$ 

ge! Stick W need

De 119 2 2 2

MERNIN.

**Έχ δὲ τούτου διετέλει τιμών χαὶ φιλοφο**ονούμενος, ώστε **γράψαντι λόγον έγκώμιον (8) Κάτωνος άντιγράφων τόν τε** λ **σύτου (9) καὶ τὸν βίον ώς μάλιστα τῷ Περικλέεους ἐοικό**τ **παὶ Θηραμένους ἐπαινεῖν. Ὁ μὲν οὖν Κικέρωνος λόγος Κά** δε Καίσαρης Αντικάτων επιγέγραπται.

Αέγεται δε καί, Κοΐντου Λίγαρίου δίκην φεύγοντος, δτι Ζαίσαρος πολεμίων είς έγεγόνει, καὶ Κικέρωνος αὐτῷ βοιδ **σος** (11), εἰπεῖν τὸν Καίσαρα πρὸς τοὺς φίλους · «Τί κωλύε **χρόνου (12) Κικέρωνος ἀκοῦσαι λέγοντος, ἐπεὶ πάλαι γε κέκ** σερος ανθρωπος (18) καὶ πολέμιος; » Έπεὶ δ' ἀρξάμενος λ **Εκικέρων ύπερφυῶς ἐκίνει (14), καὶ προίβαινεν αὐτῷ πάθ** τε τε πίλος καὶ χάριτι θαυμαστός δ λόγος, πολλάς μεν ίέναι (15) γ Εστ ε του προσώπου των Καίσαρα, πάσας δε της ψυχής τρεπ τροπάς κατάδηλον είναι τέλος δέ, τῶν κατὰ Φάρο εναμένου του φήτορος αγώνων (16), εκπαθή γενόμενον ιιναχί σώματι καὶ τῆς χειρὸς ἐκβαλεῖν(17) ἐνια τιῦν γραμματ Τ΄ δ' οὐν ἄνθρωπον ἀπέλυσε τῆς αἰτίας βεβιασμένος.

## CHAPITRE XL.

Εκ τούτου Κικέρων, είς μοναρχίαν της πολιτείας μεθεστι

**Σ** – Κατέβη, descendit de cheval. 😂 \_ Λόγος εγχώμιος, éloge. Λόγος ici, et de même deux lignes plu dire livre, ouvrage. Tor loyor autor, l'éloquence de Cicéron. Louzóra se rapporte, grammaticalement, à τον βίον seulement; Faut l'entendre comme s'il y avait loixoras, se rapportant et à 10 et à τὸν βίον. — César comparait sans doute la vie de Cicéron à Théramène, son éloquence à celle de Périclès. 1. Théramène, du temps des trente tyrans à Athènes, était un d'Etat de grand mérite, mais taxé de versatilité politique et surne r cels, par les Athéniens, xóθορνος, cothurne, chaussure qu'on indifféremment au pied droit ou au pied gauche. Comme on le ment, la comparaison n'était pas sans malice. 2. Διὰ χρόνου, « (Cicéron) qu'il y a longtemps que nous n'ouys (A myot.)

3. Ανθρωπος (= ο ανθρωπος), Ligarius.

🛂 4. Υπερφυώς εχίνει, entendez τον Καίσαρα. 3. 'Iévai (non lévai), de l'aut (non de siut).

3. Voy., en effet, dans les œuvres de Cicéron, le discours Pro Li

§ 28, non loin de la fin du plaidoyer.
7. Εκβάλλειν, laisser tomber.

διαρέμενος του τα κοινά πράττειν, ξοχόλαζε τοις βοιλομένοις αιλοσοισείν τών νέων, και σχεδών έκ της πρώς τοίτους συνηθείας. Elyevegrators and nowitors brias, aldes logiser er in nobel ue-

MOTOV.

Αύτω δ' έργον μέν ήν τότε φιλοσόφοις σιντελείν διαλόγοις(1) καὶ μεταφράζειν τοις Πλάτωνος (2), καὶ των διαλεκτικών ή φισικών δνομάτων έκαστον είς την Ρωμαϊκήν μεταβάλλειν διάλεκτον Excipor vão Estiv. Es gasir, o xai tiv gartasiar xai tiv ê toγίν και την συγκατάθεσιν και την κατάληψαν, έτι δε την άτομον. τὸ κενόν(8), καὶ άλλα πολλά των τοιοίτων έξονομάσας πρώτος η μάλιστα Ρωμαίοις, τα μέν μεταφοραίς, τα δ' οίχειοτησιν άλλαις(\*) γνώριμα καὶ προσίγορα μιγανισάμενος (5).

Τη δε πρός την ποίτσιν είκολία παίζων έγρητο. Λέγεται γάρ όπικικα διείη πρός το τοιοίτου, τζς νυκιός έπη ποιείν πεντα-

χήσια.

Τον μέν οιν πλείστον(6) του γρόνοι τοίτου περί Τουσκλον er zweinig alent (1) diaywr, Eygage neng enig gilais Anieroi Bior Cir("), elize nailwr, we idos eixer, eld' end genormias σπαργών πρός την πολιτείαν και άδημονών τους καθεστώσι.

Ch. XI.] 1. Les Academques et le De fimbus bonorum et malorum, par exemple, sont de cette periode de la vie de Ciciron. - Zuriskir ne pent se traduire ici que par composer, ce qui n'est pas le sens ordinaire de

2. Notamment le Timée Voy, dans les Fragments de Ciéron, les pages qui nous restent de cette traduction, qui a été faite postérieurement à la composition des Academiques. Cicéron avait aussi truduit le Protagoras. il reste huit ou dix lignes de ce travail, citées par des grammairiens.

3. Il a rendu querada par visum, ênoyî par assensionis retentio, deyzarádenis par assensio atque approbatio, xurakybis par comprehensio, is. άτομους et τὰ ἀμερη par corpora individua, τὸ κετον par mane.

4. Η ωλειότησεν άλλως. Hellénisme qui revient à cecis ou, autrement, par des termes propres. Les mots suivants se traduisent mot à mot. arrangeant les mots (инумичившегоз) reconnaissables (угобрия) et bien reçus (протугора) C'est-à dire, soit en se servant de métaphores, soit en prenant des termes au propre, trouvant pour ces mots grees des équivalents

qui se laissassent entendre et se fissent accepter.

5. Ch. Thurot (Revue de philologie, 1877, p. 86) On sait que les ouvrages de Cicéron sur la rhétorique et la philosophie sont souvent difficiles à entendre, parce que Cicéron a rendu des termes techniques, qui avaient un sens rigoureusement défini chez les rhéteurs et les ph. soplies grees, par des équivalents qu'il a tirés du langage ordinaire des Latins, et qui paraissent fort vagues, si l'on ne se reporte pas aux mots grees qu'il a voulu traduire.

6. Tor altiturer roi zgorov, la plupart du temps 7. Dans sa propriété de Tusculum (à 5 heurs de Rome).

8. Actorou play tôp. Lacrte, père d'Ulysse, vivait dans les clamps, lon du palais, qui était livré aux pretendants de Pénelepe. Lasez le chant XXIV de l'Odyssée, vers 205 et suivants.

Σπάνιον δ' εἰς ἄστυ, θεραπείας ἕνεκα τοῦ Καίσαρος, κατήει (9), 

αὶ πρῶτος ἢν τῶν συναγορευόντων ταῖς τιμαῖς (10) καὶ λέγειν 
εἰ τι καινὸν εἰς τὸν ἄνδρα καὶ τὰ πραττόμενα φιλοτιμουμένων. 
Οἰόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τῶν Πωμπηΐου λεχθὲν εἰκόνων, ἃς ἀνηρηεένας καὶ καταβεβλημένας ὁ Καῖσαρ ἐκέλευσεν ἀνασταθῆναι.

Εφη γὰρ ὁ Κικέρων ὅτι ταύτη τῆ φιλανθρωπία Καῖσαρ τοὺς 
εεν Πομπηΐου Ἱστησι, τοὺς δ' αὐτοῦ πήγνυσιν ἀνδριάντας.

#### CHAPITRE XLI.

Tusculum était bâti sur une colline: la villa de Cicéron était située i-côte. 2 O. Ταῖς τιμαῖς, les honneurs (qui étaient décernés à César). Th. XLI.] 1. Cicéron fait allusion, au début de son traité De Legibus, projet d'écrire l'histoire romaine; mais ce qu'on lit en cet endroit \*accorde guère avec l'intention que lui attribue ici Plutarque d'entreer son récit d'anecdotes et de légendes de toutes sortes. Intelligo te, er, alias in historia leges observandas putare, alias in poëmate (dit ntus). — Quippe quum in illa ad veritatem cuncta referantur, in hoc delectationem pleraque (répond Cicéron). Quanquam et apud Herodopatrem historiae, et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae. derniers mots auraient-ils été mal compris? 2- Διατρίβοντος ... χρόνον. Ces mots prouvent qu'il s'agit du troisième arquement de Cicéron à Brindes, c'est-à-dire après Pharsale. 3 - Παιδίσκη νέα. Tullia n'était plus alors (voy. la note précédente) une **B**i = eune enfant que Plutarque veut bien dire, puisqu'elle était déjà veuve premier mari, divorcée d'un second, et remariée en troisièmes noces P. Cornelius Lentulus Dolabella. — Tullia était aussi venue au-dede son père à Brindes, lorsque celui-ci arrivait d'exil. Cette fois-là, avait point séjourné à Brindes. Tullia alors venait de perdre son Premier mari; elle avait dix-neuf ans. - Πρέπουσαν tombe sur χορηγίαν aussi bien que sur πομπήν.

Neizer in rakhois oglinuor nat negahors, Aira you einer

λεγώμεναι της διαστάσεως εξπρεπέσταται τροφασεις.

Τη δε Τερεντία και ταίτας άρνοι μένη λαιπράν εποίησε τη άπολογίαν αιτός έλεινος μετ' οὐ πολύν χρόπον γίμας παρθένον (\*), ός μέν ή Τερεντία κατεφήμιζεν, έρωτι της ύρας, ός δε Τίτρων ό τοι Κικέρωνος άπελεί θερος γέγραφεν, εί πορίας ένεκεν ε τοι διάιστιν δανείων. Ήν γάρ ή παίς πλοπσία σφόδρα, και την σίσσίαν αιτής ὁ Κικέρων εν πίστει κληρονόμος άπολευμθείς! Τα γίλαττεν, 'θρείλων δε πολλάς μιριάδας(\*) ίπὸ τον φίλων και οἰκείων επείσθη την παίδα γίμαι ταρ' ήλικίαν(\*) ναι τοις δεπ νισσιας άπαλάξαι(\*) τοις εκείνης χρισάμενος. Αντώνιος δί, ποί ράμου μιησθείς έν ταις πρώς τοις Φιλιππικός άντις ραφαίς και βακείν φησιν αιτόν γιναίκα παρ' ην εγήρασε, χαριέντιος άμα τη οἰκοιρίαν ώς άπράκτωι και ἀστρατεύτοι παρασχώπτων τοι Γεπ κενομονος(11).

Γ΄ μαντι δ' αλτή μετ' οι πολίν χρόνον ή θυγάτης απέθανε είκτυτσα παρά Αέντλφ, τούτφ γάς έγαμήθη μετά την Πείσε του τροτέρου (13) ανδράς τέλειτην. Καί συνήθθον μεν έπί παραμιθίαν τῷ Κικέρωνι πανταχόθεν οἱ φίλοι (14). βαρέτις ;

5. L'ai rollois dy linuau, tout en ayant contracté, au nom de l'icrode nombreuses dettes.

6. Une jeune et belle patricienne, Publiha

7. D'après la loi Voconia, de l'an 169 avant J.-C., le possesseur d'une fortune estimée, lors du dermer cens, à 100000 as au moins, ne pouvait instituer heritière universelle une femme ou une fille: ainsi un pere riche ne pouvait léguer que la moitie seulement de sa fortune à sa propre fille Pour cluder cette loi, le père de Publiha avait designé nominativement (iceron, en lui donnant sa fille en manage, pour son heriter, mes sous la promesse de celui-ci de restituer cet heritage à Publiha. Lu legue de cette nature s'appelle un fiducomms. Heres poucurus est le nom que les Romains donnaient à un tel heritier apparent; c'est estre expression que Plutarque rend par le nime exagorouses.

8 Holias acquidas, sous-entenda douzamis

9. Hay' pluster, eneore qu'il fast hors d'aage pour elle. Amyot )

10 Tors darmaras à milia, at, se debarrasser de ses créanciers

11. Amyot, en s'ecartant de la construction du grec, traduit tros fidelement «Se mocquant aussi plaisamment en passant aux de ce qu'il
avoit este homme oiseux (àrquizion), qui un s'estant jamais party de su
maison (alzooplai) ny n'avoit esté en guerre (àrquireutou) pour faire service à la chose publique» (ces dermers mots apoutes à l'or gual

12. En fevrier 45.

13. Son précedent mari (reorécou) etait Crassipes, d'avec qui elle divorça. Pison fut son premier mari. Tout cet enfroit de l'intarque est plein d'erreurs ainsi ce n'est point chez Lentulus Dolahella, de qui elle avait du aussi se separer, mais dans la maison de campagne de son prepre perci à Tasculum, qu'elle mourut de suites de couches.

14 La lettre que son vieil aun Sulpiens, le grand jurisconsulte, lui

**Έγαν ήνεγ**κε τὸ συμβεβηκός, ώστε καὶ τὰν γαμηθεῖσαν ἀποπέμστεσθαι δόξασαν ἡσθηναι (15) τῆ τελευτῆ τῆς Τουλλίας (16).

## CHAPITRE XLII.

-37

ا ات

10.

ä

Τὰ μὲν οὖν κατ' οἶκον οὕτως εἶχε τῷ Κικέρωνι. Τῆς δ' ἐπὶ Καίσαρι συνισταμένης πράξεως(1) οὐ μετέσχε, καίπερ ων ἑταῖρος ἐν τοῖς μάλιστα Βρούτου(2) καὶ βαρύνεσθαι τὰ παρόντα καὶ τὰ πάλαι ποθεῖν πράγματα δοκῶν, ως ἔτερος οὐδείς. Αλλ' ἔδεισαν οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τήν τε φύσιν, ως ἐνδεὰ τόλμης, τὸν τε χρόνον(3), ἔν τῷ καὶ ταῖς ἐρρωμενεστάταις φύσεσιν ἐπιλείπει τὸ θαρρεῖν. Σε δ' οὖν ἐπέπρακτο τοῖς περὶ Βροῦτον καὶ Κάσσιον τὸ ἔργον(4) καὶ τῶν Καίσαρος φίλων συνισταμένων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας(5), αὐθις τῶν Καίσαρος φίλων συνίσταμένων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας(5), αὐθις δέος ἐμφυλίοις πολέμοις περιπετῆ γενέσθαι τὴν πόλιν, Αντιος μὲν ὑπατεύων τὴν βουλὴν συνήγαγε καὶ βραχέα διελέχθη τὸ ὑριονοίας, Κικέρων δέ, πολλὰ πρὸς τὸν καιρὸν οἰκείως διελεχθη, ἔπεισε τὴν σύγκλητον, Αθηναίους μιμησαμένην(6), ἀμνη-

rimant un état qui dure; ἡσθηναι est ici un aoriste dit inchoatif, marnt une action qui se produit à un moment donné.

6. Sur Terentia, Tullia, la fortune de Cicéron et ses esclaves, surtout

on, lisez le chapitre intitulé La vie privée de Cicéron dans le livre de G. Boissier, Cicéron et ses amis.

h. XLII.] 1. Τῆς ... πράξεως, «la conjuration à l'encontre de Cæ(Amyot.)

Recégne « La ligigen de Cicéron et de Brutus dura dix ens. Le requeil

Booirov. La liaison de Cicéron et de Brutus dura dix ans. Le recueil lettres qu'ils s'écrivirent dans cet intervalle devait être volumineux, squ'un grammairien en cite le neuvième livre. Elles sont toutes pers, à l'exception de vingt-cinq, qui ont été écrites après la mort de ar... Brutus tient une grande place dans les ouvrages qui nous rest de Cicéron. (Boissier.) M. Boissier, dans Cicéron et ses amis, a con-ré aux relations de Brutus avec Cicéron tout un chapitre, qui est ire.

3. Tor xouvor. Son âge. Cicéron avait 63 ans.

To Egyor, c'est-à-dire l'assassinat de César.

5. Τοὺς ἄνδρας, ce sont les meurtriers.
6. Qui, après que Thrasybule eut chassé les Trente tyrans, en 403-402 ent J.-C., avaient décrété une amnistie générale, la première dont l'histre fasse mention. Dans les premières lignes de la Ire Philippique, Ciron, faisant allusion à ce précédent discours (qui est perdu) dit: «Quantine in me fuit, jeci fundamenta pacis Atheniensium que renovavi vetus cemplum: Graecum etiam verbum (ἀμνηστίαν) usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui.»

vit dans cette circonstance, de Grèce, dont il était alors gouverneur, conservée dans le recueil de la correspondance de Cicéron (Ad famil., v). C'est un morceau classique qu'il faut connaître.

5. Ἡσθῆναι, ressentir de la joie. Le présent ἣδεσθαι veut dire être joyeux,

\*0

Ends

στίαν των έπι Καίσαρι (?) ψη σίσασθαι, νείμαι δέ τοῖς περί Κάσσιον και Βροϊτον έπαρχίας. "Εσχε δέ τοίτων τέλος οξδέν, 'Ο van di una artos ner an' éartor nons nextor exagueis, de elde τον νεκρον έκκομιζομένον δι άγορας, Αντωνίου δε και την έσθητα δείξαντος αίτοις(\*) αίματος κατάπλεων και κεκουμένην πάντη τοίς Είσεσιν, επιανέντες τη δργής εν άγορα ζήτησιν έποιοίττο tor ardowr (1), xai nio Exortes ent tas aixias Edear ins igaψοντες. Οι δε τοί τον τις προπειριλάχθαι διέφιγον τον χίνδι ναν, ετέροις δε πολλοίς και μέγάλους (10) προσδοκώντες εξέλεπον τίν πόλιν.

#### CHAPITRE XLIII.

Είθις οίν ο Αντώνιος επίρτο, και πάσι μέν έν φανερός ώς μοναρχίσων (1), τω δε Κικέρωνι σοβερώτατος. Αναρρωνιτμέντη τε γάρ αίτω πάλιν δρών την δύναμιν εν τη πολιτεία, και τοις nepl Bool tov & teriberov elding (2), "yyero naporte (1). Kai soi τι και προθιέργεν έποψίας αιτοίς πρός άλλίλοις κατά (4) τίν τών βίων ανημοιότετα καὶ διαφοράν. Ταῦτα δὶ δείσας ὁ Κικέρων πρώτον μέν ώρμησε πρεσβευτής Ιολοβέλλα συνεκαλείσαι είς Si piar' Etel d' of méddortes fratefeir met' Artimor, "lottos καὶ Πάνσας, ἄνδρες άγαθοί καὶ ζηλωταί τοῦ Κικέρωνος, εδέρντο μί, σηθες έγκαταλιτείν, αναδεχόμενοι καταλύσειν τον Αντώνιον έλείνου παρόντος, ὁ δ', οι ε' άπιστών παντάπασιν ούτε πιστείων. lokofichkar ner elase raigeir(5), hunkorisag de roig negi rir Totion to Began en ABirung dialeir, bear of exerve augualitame την άρχην, αφίξεσθαι πάλιν, αίτος καθ' έαιτον (8) εξέπλεταε.

Teronévie de neoi tor aloir diatordie (1), xai loger ano

<sup>7.</sup> The let Animor. Of la note 1 du présent chapitre 8. térois, à eux, au peuple. La phrase suit des lors avec les verbes nu pluriel, l'amaverre, tronocero, etc.

<sup>9.</sup> Zipper .. tor arthur . Cherchans par la place s'ilz trouverount aucuns de ceulx qui l'avoient tue . (Amyot)

<sup>10</sup> Istoris .. s-entendu κιδίνους. Ch XLIII 1. Hr φαιτορς ως μοναρχησων Hellemsme connu, egal a Φαντρία ήν ότι μονορχησει.

<sup>2.</sup> Mine sous-entendu aires, Ciceron.

<sup>3.</sup> Haporri donne le même sens que diori ragio

<sup>4</sup> Amer, on passon do

h . Im graper, comme en latin calere juben, dire adien, abandonier, »

<sup>6.</sup> ferry and energy, a part los, tout seul

Jenegafe. Par suite de vents contraires. 7 / courses

Ρώμης, οἶα φιλεῖ (8), καινῶν προσπεσόντων, μεταβεβλῆσθαι (9) μὲν Αντώνιον θαυμαστὴν μεταβολὴν καὶ πάντα πράττειν καὶ πολιτεύεσθαι πρὸς τὴν σύγκλητον (10), ἐνδεῖν δὲ τῆς ἐκείνου παφουσίας τὰ πράγματα μὴ τὴν ἀρίστην ἔχειν διάθεσιν (11), καταμεμτώμενος αὐτὸς αὐτοῦ τὴν πολλὴν εὐλάβειαν, ἀνέστρεψεν αὐθις εἰς 'Ρώμην. Καὶ τῶν πρώτων οὐ διημάρτανεν ἐλπίδων ' τοσοῦτο στλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ χαρᾶς καὶ πόθου πρὸς τὴν ἀπάντησιν Εξεχύθη, καὶ σχεδὸν ἡμερήσιον ἀνάλωσαν χρόνον αἱ περὶ τὰς πύ-

Τῆ δ' ὑστεραία βουλὴν συναγαγόντος 'Αντωνίου καὶ καλοῦντος ἐνον οὐκ ἢλθεν, ἀλλὰ κατέκειτο, μαλακῶς ἔχειν ἐκ τοῦ κόπου πτόμενος. Ἐδόκει δὲ τάληθὲς (12) ἐπιβουλῆς εἶναι φόβος ἔκ ως ὑποψίας καὶ μηνύσεως καθ' ὁδὸν αὐτῷ προσπεσούσης. 'Αντωρίας δὲ χαλεπῶς μὲν εἶχεν ἐπὶ τῆ διαβολῆ, καὶ στρατιώτας μψεν, αὐτὸν ἄγειν ἢ καταπρῆσαι (18) τὴν οἰκίαν κελεύσας ' ἐντων δὲ πολλῶν καὶ δεηθέντων, ἐνέχυρα λαβῶν μόνον ἐπαύτο. Καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἀντιπαρεξιόντες ἀτρέμα καὶ φυλατωροι διετέλουν (14), ἄχρι οῦ Καῖσαρ ὁ νέος, ἐξ 'Απολλωνίας φαγενόμενος (15), τόν τε κλῆρον ἀνεδέξατο (16) τοῦ Καίσαρος ίνου (17) καὶ περὶ τῶν δισχιλίων πεντακοσίων μυριάδων (18), ᾶς

-0. Πρὸς τὴν σύγκλητον, selon les vues du sénat.

1. Ένδειν... διάθεσιν. Amyot: «Et qu'il ne tenoit plus qu'à sa prece que toutes les choses n'allassent bien. Remarquez l'emploi de la ation en grec comme en français dans cette tournure, laquelle revient r le sens à ceci: Il manquait, pour que tout allât bien, que Cicéron présent.

**1** 2. Τάληθές, crase pour τὸ άληθές.

3. Καταπρήσαι, mettre le feu à (sens inchoatif de l'aoriste). — Plutaraltère un peu les termes. Cicéron lui-même, dans sa Ire Philippique,
(v, § 11-12): «Quid tandem erat causae cur in senatum hesterno die
acerbe cogerer?... Ita sine cura consules sunt, ut paene liberum sit
atori non adesse. Qui quum mihi mos notus esset quumque e via lanrem et mihimet displicerem, misi pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille
is audientibus cum fabris se domum meam venturum esse dixit... Se
clicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam dom! Quis autem unquam tanto damno senatorem coëgit? aut quid est ulpignus (cf. ci-après ενέχυρα λαβών) aut mulctam?»

34. Αντιπαρεξιόντες αιρέμα διετέλουν est fort bien rendu par Amyot: «Ils

tinuerent à s'entreharceler tout doulcement.

r . f .

15. «Octavianus (ou, comme on dit ordinairement, Octave), fils adoptif César, plus tard Auguste. Il étudiait à Apollonie, ville de l'Illyrie.»

16. Τὸν κλῆρον ἀνεδέξατο, se porta pour héritier.

17. Tov Kalvaços exelvov, c'est-à-dire de feu Jules César.

18. 25 millions de drachmes, faisant 4167 talents athéniens. (Dans la

<sup>.</sup> Οἰα φιλεὶ, ut (fieri) assolet.

. Μεταβεβλησθαι. Devant ce mot sous-entendez: (nouvelles, λόγων και) portant, disant que.

Artiorios en tis ofolas nateiger (10), els diagopar nateor airov.

#### CHAPITRE XLIV.

La de voitor Pilianos, à vir mitépa voi vent Ki Eyenr(1), zai Maozekkoc, o viv adekuris (2), agrzonerou ut νεανίσχου πρώς Κικέρωνα συνέθεντο, Κικέρωνα μέν έκει à tò tot loyor xai tit moliteias divamp ép te ti, Borli δίμων παρέγειν, έχεινον δε Αικέρωνι την από των γοιμάς τών υπλων ασφάλειαν. "Πός γάρ ούν όλίγοις των έπό 1 στρατει σαμένων περί αυτόν είχε το μειράκιον.

'Εδόχει δέ και μείζων τις αιτία γεγονέναι του τον Κικέρο ξασθαι πουθίμως την Καίσαρος φιλίαν, "Ετι γάρ, ώς έσι Πουπείου ζώντος καὶ Καίσαρος(3), έδοξε κατά τοὺς Επ Κικέρων χαλείν τινα τούς τών συγκλητικών παίδας είς morahar, ag(4) uellaros es acrar era rai dias acade της 'Ρώμης ήγεμόνα' τοὺς δὲ πολίτας Επό σποιδής θέοντο σθαι περί τον νεών καὶ τοίς παίδας έν ταίς περιππραί καθέζισθαι σιωπήν έχωτας. Έξαίφνης δέ των θιρών αν σών, καθ' ένα τών παίδων άνισταμένων, κίκλω παρά τώ παραπορείεσθαι, τον δέ πάντας επισχοπείν και άποπ agθομένοις. 'Ως δ' οι τος (6) ην προσιών κατ' αιτόν (7), δ tir dekiar aito xai cincir «'O'Popaiot (8), negas i pir èm τολέμον ούτος έγεμών γενόμενος(9), » Τοιοίτό σασιν έ

Vie d'Antoine, Plutarque dit, en chiffres ronds, 4000 talents ) Sur hur de la drachme, voy, la note 10 du ch itt.

19. «A la mort de Cesar, sa femme avait remis sa fortune à

Ch XLIV.] 1. Atta, mère d'Octave et meco de Jules Cost

epousé en secondes noces L. Marcus Philippus.

2 M. Clandius Marcellus Æserninus, mari d'Octavie, sour d'Oc pere du jeune Marcellas, désigné par Auguste pour être son su ot dont la mort prématurée fut pleurée par Vogale dans l'episode du VIº livre de l'Enéade. Tu Marcellus eris (à partir du vers 86 3. Du vivant de César et de Pompee, bien que forzos no so s

grammaticalement qu'à Houvifor sculement

4. 22c. Cf. la n. 15 du ch III.

5. Heprinog épois. Voyez la note 6 du ch xix.

6. Octos. Octave.

7. Hy zar' zérőr, fut devant lu.
8. 2. Poución, ... otros njeudy permieros. Amyot. Deigno mains, cest 1= cel enfant icy est celui qui meltra ha a vos zu viles quand if sers votre chef >

9. Suctone et Dien Cassius attribuent ce songe, ou plutôt ut

ὶδόντα τὸν Κικέρωνα τὴν μὲν ἰδέαν τοῦ παιδὸς ἐκμεμάχθαι καὶ κατέχειν ἐναργῶς, αὐτὸν δ' οὐκ ἐπίστασθαι(10). Μεθ' ἡμέραν δὲ καταβαίνοντος εἰς τὸ πεδίον τὸ ᾿Αρειον(11) αὐτοῦ, τοὺς παῖ- δας ἤδη γεγυμνασμένους ἀπέρχεσθαι, κἀκεῖνον ὀφθῆναι τῷ Κικέρωνι πρῶτον οἰος ὤφθη καθ' ὕπνον ἐκπλαγέντα δὲ πυνθάνεσθαι(12), τίνων εἴη γονέων. Ἡν δὲ πατρὸς μὲν Ὀκταουΐου τῶν Οὐκ ἄγαν ἐπιφανῶν, ᾿Αττίας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαρος(18). Ὁθεν Καῖσαρ αὐτῷ, παῖδας οὐκ ἔχων ἰδίους, καὶ τὴν οὐσίαν καὶ κον οἰκον ἐν ταῖς διαθήκαις ἔδωκεν. Ἐκ τούτου φασὶ τὸν Κικέρωνα τῷ παιδὶ κατὰ τὰς ἀπαντήσεις ἐντυγχάνειν ἐπιμελῶς, κὰπε ἔνον οἰκείως δέχεσθαι τὰς φιλοφροσύνας καὶ γὰρ ἐκ τύχης αὐτος γεγονέναι(14) συμβεβήκει Κικέρωνος ὑπατεύνοντος.

## CHAPITRE XLV.

Αύται μεν οὐν ἰσως προφάσεις ἦσαν λεγόμεναι τὸ δὲ πρὸς τώνιον μῖσος Κικέρωνα πρώτον, εἶτα ἡ φύσις, ἣτιων μεν α τιμῆς(1), προσεποίησε Καίσαρι νομίζοντα προσλαμβάνειν πολιτεία τὴν ἐκείνου δύναμιν. Οὕτω γὰρ ὑπήει(2) τὸ μειράνου αὐτόν, ώστε καὶ πατέρα προσαγορεύειν. Ἐφ' ῷ (3) σφόδρα οῦτος ἀγανακτῶν ἐν ταῖς πρὸς ᾿Αττικὸν ἐπιστολαῖς(4) καθή-

logue, à Quintus Catulus. Le premier de ces auteurs rapporte ainsi ui de Cicéron: « Puerum facie liberali, demissum caelo catena aurea, ad se Capitolii constitisse, eique Jovem flagellum tradidisse. Deinde repente gusto viso... affirmavit (Cicero) ipsum esse cujus imago secundum quiesibi observata sit. »

20. Amyot: • Qu'il imprima (ἐχμεμάχθαι) bien fermement en sa mémoi(καὶ κατέχειν ἐναργῶς) la forme du visage (τὴν ἰδέαν) de l'enfant, mais
il ne le cognoissoit point • (αὐτὸν δὲ οὐχ ἐπίστασθαι).

1. Τὸ πεδίον τὸ "Αρειον, campus Martius.

**2.** Πυνθάνεσθαι (τὸν Κιχέρωνα).

33. 'Αττίας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαφος. «Attia était fille de M. AtBalbus et de Julie, sœur de César.» (Cf. la note 1 du prés. chap.)

14. Le 28 septembre 63.

Ch. XLV.] 1. "Ηττων τῆς τιμῆς, et ailleurs ἥττων τῆς γαπιρός, τῶν ἡδυ
, se dit de celui qui ne peut résister à l'ascendant qu'ont sur lui les

neurs, les plaisirs, la bonne chère.

2. Οὐτως αὐτὸν ὑπήει est rendu librement, mais exactement d'ailleurs,

P Amyot: «le sçavoit si bien flatter.»

B. Έφ' ψ, entendez: au sujet de cette intimité de Cicéron avec Octave.

L. Voici, dans le premier livre de la correspondance de Cicéron avec utus, deux lettres de ce dernier, l'une à Atticus, l'autrè à Cicéron luième, où se trouvent les passages que Plutarque a dû avoir en vue, lors-li a écrit ces lignes. 1° xvII. 5: Licet ergo patrem appellet Octavius Ciceronem, referat omnia, laudet, gratias agat, tamen illud apparebit, verba

Much tol Kizepinoc, Oti, Siù gosov Artonion Separteien haiσαρα, δίλος έστιν οία έλει θερίαν τη πατρίδι πράττων, άλλα δεσπότην φιλάνθρωπον αθτώ μνώμενος. Od niv dilla vor se παίδα του Κικέρωνος ὁ Βροίτος, ἐν Αθήναις διατρίβοντα παρά τοῖς φιλοσόφοις, ἀναλαβῶν ἔσχεν ἐφ' έγεμονίαις(5), και πολλά γρών μενός αίτῷ κατώρθοι. Τοῦ δὲ Κικέρωνος άκμιν ἔσγεν ή δίναμις(6) έν τη πόλει τότε μεγίστην και κρατών δουν εβοίλετο, τόν μέν Αντώνιον έξέκροισε και κατεστασίασε (?) και πολεμίσοντας αίτω τοίς δίο έπάτοις, Ίρτιον καὶ Πάνσαν, Εξέπεμψε, Καίσαρι δέ βαβδοίχους καὶ στρατηγικών κόσμον, ώς δή προπολεμούντι τις πατρίδος, έπεισε ψηφίσασθαι την σύγκλητον.

Έπει δ' Αντώνιος μέν έττητο(\*) των δ' ξπάτων αμφοτέρων έν τις μάχης αποθανόντων (0) πρώς Καίσαρα συνίστησαν αί διναιιεις, δείσασα δ' ή βοιλή νέον ανδοα καὶ τίχη λαμπρά κεχριμένον έπειρατο τιμαίς και δωρεαίς αποκαλείν αθτοί τα στρατείματα (10) καὶ περισπάν την δύναμιν, ώς μη δεομένη τών προ τολεμοίντων, Αντωνίου πεφειγότος οίτως (11) ὁ Καΐσαρ φοβι θείς έπέπεμπε τώ Κικέρωνι τους δεομένοις και πείθοντας(12) έπατείαν μέν αμφοτέροις (18) όμου πράττειν, χρησθαι (14, δέ τοις πραγTHE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

relus esse contraria; quid enim tam alienum ab humanis sensibus est quam cum patris habere loco, qui ne liberi quidem hominis numero sit? Atqui en tendil, id agit, ad eum exitum properat vir optimus, ut sit illi Octavius propritus > — 2° xvi, 7: « Nam, si Octavius tibs placet, a quo de nostris salute prtendum sit, non dominum fugisse, sed amiciorem dominum quaesisse videberis.

Επχεν έφ' ήγειιονίαις, il l'employa dans des commandements.

6. Construisez: 'Il divams too Kixtowros. A la phrase suivante, Ace

zontww xrk., le sujet est Kezépwe s -entendu.

7. « Cela, par la cinqueme Philippique, prononcée le les janvier 48, et à la suite de laquelle Antoine, qui voulait se mettre de force en possesenon de la Gaule cisalpine, province attribuée à D. Brutus, fut declare ennemi public, tandis qu'Octave, à qui t'on confera la dignité de propreteur, regut, conjointement avec les consuls Hirtius et Pansa, la mission de protéger les droits de Brutus.

 β. Ἡτιητο, à la bataille de Modène, le 16 avril 43.
 'Lz τῆς μάχης, du combat, c'est-à-dire des suites du combat. Hirtius pèrit dans l'action; Pansa mourut de ses blessures, peu de jours apres, à Bologne.

10. Dion Cassius raconte comment le sénut chercha à jeter la dissension dans l'armée qui s'était rassemblée autour d'Octave, on distribuant aux uns de magnitiques récompenses et rien aux autres

11. Obros, correlatif de l'ast qui commande touto la phrase jusqu'ici.

orras, dans ces conditions, alors.

12. Tois deauspois am nelborius (hellemame conna), egena pour luy suader et le prier. . (Amyot.)

13 Augorégois, pour eux deux (Cicéron et Octave). 14 Aprodui 214. Amyot. (Et pour lui dire que) «une feis arrive au

μασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωχε, παραλαβόντα τὴν ἀρχήν, καὶ τὸ μειράκιον διοικεῖν ὁνόματος καὶ δόξης γλιχόμενον. Όμολογεῖ δ' ὁ Καῖσαρ αὐτὸς (¹⁵) ὡς, δεδιὼς κατάλυσιν καὶ κινδυνεύων ἔρημος γενέσθαι, χρήσαίτο (¹⁶) τῆ Κικέρωνος ἐν δέοντι φιλαρχία, προτρεψάμενος αὐτὸν (¹⁻) ὑπατείαν μετιέναι συμπράττοντος αὐτοῦ καὶ
Ουναρχαιρεσιάζοντος.

## CHAPITRE XLVI.

Ενταῦθα μέντοι μάλιστα Κιπέρων ἐπαρθεὶς (¹) ἀπὸ νέου γέρων καὶ φενακισθεὶς καὶ συναρχαιρεσιάσας καὶ παρασχών αὐτῷ τὴν κλητον (²), εὐθὶς μὲν ὑπὸ τῶν φίλων αἰτίαν εἰχεν, ὀλίγῳ δ' εξερον αὐτὸν ἀπολωλεκώς ἤσθετο καὶ τοῦ δήμου προέμενος τὴν ελερίαν. Αὐξηθεὶς γὰρ ὁ νεανίας καὶ τὴν ὑπατείαν λαβών καὶ εκέρωνα μὲν εἴασε χαίρειν (³), ᾿Αντωνίψ δὲ καὶ Λεπίδῳ φίλος καὶ τὴν δύμαμιν εἰς ταὐτὸ συνενεγκών, ὥσπερ ἄλλο τι μα, τὴν ἡγεμονίαν ἐνείματο πρὸς αὐτούς (⁴). Καὶ κατεγράφησαν ρες οὖς ἔδει θνήσκειν, ὑπὲρ διακοσίους. Πλείστην δὲ τῶν ρισβητημάτων αὐταῖς ἔριν ἡ Κικέρωνος προγραφὴ παρέσχεν, τωνίου μὲν ἀσυμβάτως ἔχοντος, εἰ μὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἀποθρκοι (⁶), Λεπίδου δ' ᾿Αντωνίῳ προστιθεμένου, Καίσαρος δὲ πρὸς καὶ συνός τους ἀπόρους ἀπτέχοντος. Ἐγίγνοντο δ' αὶ σύνοδοι (⁶) μόνοις ἀπόρους οι περὶ πόλιν Βολωνίαν (¹) ἐφ' ἡμέρας τρεῖς, καὶ συνήσσαν

5. Sur les Mémoircs d'Auguste, cf. ci-après la note 4 du ch. III du allèle, et Sources, 16; et consultez Egger, Examen critique des histomes anciens de la vie et du règne d'Auguste.

sulat (παραλαβόντα την ἀρχην), il ordonneroit de toutes choses ainsi bon lui sembleroit, et manieroit ce jeune homme à son plaisir, le-l n'en desiroit avoir que le titre et l'honneur seulement.

<sup>16.</sup> Χρήσαιτο. L'emploi de l'optatif (au lieu de l'indicatif) après φησὶν (et autres verbes de ce sens), quand il s'agit du passé, est très fré
ent dans la décadence de la langue.

<sup>17.</sup> Αὐτόν, Cicéron. Ensuite: αὐτοῦ, Octave. Ch. XLVI.] 1. Ἐπαρθείς, entraîné, séduit.

<sup>2.</sup> L'histoire ici est toute faussée: Octave n'offrit pas le consulat à Cicéron, et Cicéron, loin de parler dans le sénat en faveur de la candidature d'Octave, «in senatu sceleratissimorum consiliorum fontes aperire non dubitavit.» (Lettres à Brutus, I, x, 3.).

<sup>3.</sup> Ce fut Q. Pedius qui fut consul avec lui.

de traumviri rei publicae constituendae.

tendre à appointement quelconque, que celuy là premierement ne mourust.

<sup>6.</sup> Eylyvovio xil. En novembre 43. Bolwvlav, Bologne.

the reason tire, upodes the organous deer, untakin neolooking Aigeren di, tas tomtas juipas diagonounemos i tio toi ripiums, i Kuisag irdairau in spite, rai apaia Ju tir arti-pa Tà di vis artidioteus nittus tiger ides Kinigerros pir ito - wie mu Kuigapa, Ilaikoe de rudelgoi Aindon, Aerxiot di Kut ous Artwent, he in being with stone intongia. Oftone iticor ind Degov and history two wedponires layermar (1), pall & unidertur we geder ardou tor Iroinr eatir agountepar, it olar augu nooolagoring.

#### CHAPITRE XLVII.

Reattopieror de roitor, à Kezépar in per er depois idianepi Totozlor, eywr tôr adelgôr oir air@ nedôuerou de toπρογραφάς έγνωσαν είς Aστιρα(1) μεταβίναι, γωρίον(2) παράλιι. roi Kenigweng, freider de akeir eis Manedoriar agos Bom's Tor' id, yag i teg wisor layog egoisa zpatoirsog. Ezowigarto & de gogeiois aneignnores find hings nai nata tie odde igeστάμενοι (8) και τὰ φορεία παραβαλόντες, άλλίλοις προσωλοφίparto. Makkor & & Korrtog Binet, nat kayeguing at sor elaget tis anneing older yae ear lageir olloger alla un to Kiniquere pliagon in Egiodian auerran ain elmu var uer Kinepuna upolaubarer(4) vic gryic, airor de ueradeir oixoder graneiaσάμενον. Ταυτ' έδοξε καὶ περιβαλόντες άλληλοις(5) καὶ άνακλατgaueros dielo Ingar.

O uer our Kouros or nollais foreour fulous ind two oizetwo apododeic rois Erroiair, arioidy pera roi staidas. O de Κικέρων είς "Αστερα κομισθείς και πλοίον ενθίς είρων ένέβι

Χωρίον, propriété.
 Εφιστάμενοι, s'arrêtant.

5. Περιβαλώντες άλλήλους, après s'être centrembrassès», comme dit Amyot.

<sup>8.</sup> L. Emilius Paulus, consul de l'an 50, et L. Julius Cæsar, consul de l'an 64. Ils échappèrent tous les deux aux soldats envoyès pour les tuer.

9. Otrus éténegar run de sommérun loyaquin, « Tant ils se jetterent

hors de toute raison et de toute humanité » (Amyot.)

Ch. XLVII.] 1. Aorega. En latin on dit Astura, ac; c'est le nom d'une rivière, et aussi d'une petite île située à l'embouchure de cette rivière, un peu an sud d'Antium.

<sup>4.</sup> Προλαμβάνειν τῆς φυγῆς, « que Ciceron gaignast tousjours le devant.» (Amyot.)

καὶ παρέπλευσεν άχρι Κιρκαίου(6), πνεύματι χρώμενος. Έκειθεν δε βουλομένων εύθυς αίρειν των χυβερνητών, είτε δείσας την θάλασσαν είτ' ουπω παντάπασι την Καίσαρος απεγνωκώς πιστιν, απέβη και παρηλθε πεζή σταδίους έκατόν, ώς είς Ρώμην πορευύμενος. Αθθις δ' άλύων καὶ μεταβαλλόμενος κατήει πρώς θάλασσαν είς Αστυρα. Κάκει διενυκτέρευσεν έπι δεινών και απόρων λογισ- $\mu \tilde{\omega} \nu$ (7), his ye kai  $\pi \alpha \varrho \epsilon \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \nu \epsilon \tilde{\iota} s \tau \tilde{\eta} \nu K \alpha \tilde{\iota} \sigma \alpha \varrho n s$ (8)  $\delta \iota \epsilon \nu o \tilde{\eta} \vartheta \eta \kappa \varrho \tilde{\iota} \varphi \alpha$ (9) καὶ σφάξας έαυτὸν ἐπὶ τῆς έστίας ἀλάστηρα πρησβαλεῖν(10). Αλλὰ καὶ ταύτης αὐτὸν ἀπέκρουσε τῆς ὁδοῦ δέος βασάνων καί, πολλὰ ταραχώδη καὶ παλίντροπα βουλεύματα τῆ γνώμη μεταλαμβάνων (11), παρέδωχε τοῖς οἰχέταις ἑαυτὸν εἰς Καιήτας(12) χατὰ πλο $\tilde{v}v(18)$ χομίζειν, έχων έχει χωρία χαι χαταφυγήν ώρα θέρους φιλάνθρωπον, όταν ήδιστον οἱ ἐτησίαι καταπνέωσιν. Ἐχει δ' ὁ τόπος καὶ **ναον Απόλλων**ος μικρον ύπερ της θαλάσσης. Έντευθεν αρθέντες **Ε** ερόοι χόρακες ίπὸ κλαγγης (14) προσεφέροντο τῷ πλοίψ τοῦ Ε εκέρωνος επί γην ερεσσομένω καὶ κατασχώντες (15) επί την κεσείαν έχατέρωθεν οι μεν έβόων, οι δ' έχοπτον τας των μηρυμε των ἀρχάς (16), καὶ πᾶσιν ἐδόκει τὸ σημείον πονηρὸν είναι. =τέβη δ' οὖν ὁ Κικέρων, καὶ παρελθών εἰς τὴν ἔπαυλιν, ώς σπαυσόμενος κατεκλίθη. Των δε κοράκων οι πολλοί μεν έπί **Ζ** Συρίδος διεκάθηντο φθεγγόμενοι θορυβῶδες, εἶς δὲ καταβὰς(17) Εν λ το κλινίδιον, εγκεκαλυμμένου του Κικέρωνος απηγε τῷ στόε τι (18) κατά μικρόν ἀπό τοῦ προσώπου τὸ ἱμάτιον. Οἱ δ' οἰ**περιμενούσι τού** 

3. Έπλ . . . λογισμών. Amyot: «Il demoura toute la nuict en grande stresse et grande agonie de divers pensemens.»

S. Kiexalor Le Circeium promontorium, où se trouve la ville de Circei. faut prendre la carte pour suivre ces allées et venues de Cicéron.

<sup>3.</sup> The Kalougos: sous-entendu olxlar.

<sup>🖘.</sup> Κούφα tombe sur παρελθείν.

<sup>10.</sup> Σφάξας ... προσβαλείν, «et se tuer luymesme à son foyer, pour lui acher les furies vengeresses de son sang.» (Amyot.)

<sup>11.</sup> Μεταλαμβάνειν, laisser ou quitter une chose pour en reprendre e autre.

<sup>12.</sup> Καιήτας. En latin: Caieta, -ae. Aujourd'hui Gaëte. Cicéron possédait une villa appelée Formianum.

 <sup>33.</sup> Κατὰ πλοῦν revient au français: par mer.
 34. Υπὸ κλαγγῆς, «avec grands cris.» (Amyot.)

<sup>35.</sup> Karaazóvies, intransitivement, étant allés.

<sup>16.</sup> Τὰς τῶν μηρυμάτων ἀρχάς, les bouts des cordages.

<sup>17.</sup> Καταβάς, expression singulière en parlant d'un corbeau. On attenent plutôt καταπτάς. Wyttenbach croit que c'est ce dernier verbe qu'a ployé Plutarque, et que καταβάς est une faute de copie.

<sup>18.</sup> Τῷ στόματι, avec le bec. — Construisez: τὸ ἰμάτιον τοῦ Κιχέρωνος κικαλυμμένου.

dearrator governueror Jeatai yereggai, Ingia d' aixis Bore gi ani προκίδεται παρ' άξιαν πράττοντος (19), αύτοι δ' οίκ άμι ναν 401. tà pèr denueron, tà de pia lagortes exonicor er to gapein . " riv 9alaggav.

#### CHAPITRE XLVIII.

Εν τοίτω (1) δ' οἱ σφαγείς ἐπζλθον, ἐκατοντάργης Ερέννιας ( καὶ Ποπίλλιος χιλίαρχος, ώ πατροκτονίας ποτέ δίκην φείροντ συνείπεν ο Κικέρον(3), έχοντες έπηρέτας. Επεί δε τάς θίρος νε αλεισμένας είρον, έξεχοψαν' οξ σαινομένοι δε τος Αικεριονος. ουθέ των ένδον είθέναι φασκόντων (4), λέγεται νεανίσκον τινά τε-Βραμμένον μέν έπὸ τοῦ Κικέρωνος έν γράμμασιν έλει θερίοις και μαθήμασιν, απελεί θερον δέ Κοΐντοι του άδελασι, Φιλύλογοι () τοίνομα, φράσαι τω γιλιάργω το φορείον ποιιιζόμενον (\*) δια των καταφίτων και σισκίων περιπάτων έπι την θάλασσαν. 'Ο μέν ούν γιλίαρχος ολίγοις άναλαβών μεθ' έμετου περιέθεε (7) πρώς

sum imputaturus occupat facinus,» etc.

4. Ob quiropéroi de rob Kixéquiros, obde rôb évou étoérai quazintur.

Amyot: «Ne tronvans point Ciceron, ilz demanderent à ceulx du logis où il estoit. Ilz respond.rent qu'ilz n'en sçavoient rien. On remarquera que les mots lei soulignes n'ent pas d'équivalents dans le gree. Il faut

5. Il paraît bien que cet affranchi, appelé Philologus par Plutarque, est le meme que le Philogonus mentionné par Coéron dans une lettre à sen frère Quintus (I, in, 4): «Scripsi et dedi litteras ad te Philogono I berto Il scrait difficile de dire si les manuscrits de Ciceron ont im la vraie leçon ou si c'est Philologus qui est le véritable nom du personnage

6 Penan to goveine rougoureror. Cet emploi du participe est particulier au gree. On dirait en latin: indicasse lecticam deferre. - De mi me. dans la phrase suivante, Egerifor Johny gegonières gasero, il entendit Herenbius accourtr.

7. Hepieber. Un écrivain attique cut contracté et n'eut pas dit autrement que neglébel.

<sup>19.</sup> Hap' astav noarrorros (locution formée d'après l'analogie de zazos

nouver), qui est dans une position imméritée, qui est indignement traite Ch. XLVIII.] 1. En vaire, sur ces entrefaites.

2. Ce centurion Herennus n'est pas connu d'ailleurs.

3. Hontkhos vilianvos. Sénèque le rhêteur dit de lui dans les Controversiae (VII, 11, 8): « Popillium pauci ex historicis tradiderunt interfectorem Ciceronis, et hi quoque non parieidi reum a Cicerone defensum, sed in privato judicio: declamatoribus placuit parriculi reum fuisse. Le mi me Sénèque rapporte dans les Snasoriae (VI, 20), parmi le recui il des témorgunges des historieus relatifs à la mort de Cicéron, celui ci, de Brutted is Niger: «Elapsus interim altera parte villa Cicero lectica per agros ferebatur; sed ut vidit adpropinquare notum sibi mintem l'opillium nomine, memor defensum a se, lettore vultu adspexit. At ille victoribus id ip-

πην έξηδον τοῦ δ΄ Έρεννίου δρήμω φερημένου διὰ τῶν περιστάτων ὁ Κικέρων ήσθετη, καὶ τοὺς οἰκέτας ἐκέλευσεν ἐνταῦθα χαταθέσθαι το φορείον. Αὐτὸς δ', ώσπερ εἰώθει, τῆ ἀριστερᾶ χειρί των γενείων άπτήμενης, άτενες ενεώρα τηίς σφαγεύσιν, αύχμου και κήμης ανάπλεως και συντετηκώς ύπο φροντίδων τὸ στ φόσωπον (8), ώστε τοὺς πλείστους έγκαλύψασθαι, τοῦ Ερεννίου σφάζηντης αὐτόν. Ἐσφάγη δὲ τὸν τράχηλην ἐκ τοῦ φορείου προ $x \in iv \alpha \varsigma(9)$ , έτος έχεῖνο γεγονώς έξηχοστον καὶ τέταρτον(10). Την δε κεφαλην απέκοψαν (11) αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας, Αντωνίου κελεύσεντος, αίς τους Φιλιππικούς έγραψεν. Ούτως γάρ ὁ Κικέρων συς κατ' Αντωνίου λόγους ἐπέγραψε, καὶ μέχρι νῦν τὰ βιβλία (12) ων ιλιππικοί καλοῦνται.

# CHAPITRE XLIX.

Των δ' ακρωτηρίων είς 'Ρώμην κημισθέντων, έτυχε μεν άρχαι-τος νῦν αι προγραφαί τέλης ἔχηιεν(2). Τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς χε Τρας εκέλευσεν ύπερ των εμβόλων(8) επὶ τοῦ βήματος θείναι, σμα 'Ρωμαίοις φρικτόν, οὐ τὸ Κικέρωνος δρᾶν πρόσωπον οἰοσοις, άλλὰ τῆς Αντωνίου ψυχῆς εἰκόνα. Πλην Εν γέ τι φορνήσες μέτριον εν τούτοις (4), Πομπωνία, τη Κοΐντου γυναικί, τον Δόλογον παρέδωκεν. Ἡ δέ, κυρία γενομένη τοῦ σώματος(5), Ζαις τε δειναϊς έχρήσατο τιμωρίαις, καὶ τὰς σάρκας ἀποτέμνοντα ε εαυτού κατὰ μικρὸν οπτᾶν, εἰτ' ἐσθίειν ἡνάγκασεν (<sup>6</sup>). Οὕτω

Amyot rend librement, d'ailleurs fort bien, συντετηχώς ὑπὸ τῶν φρον-ων τὸ πρόσωπον: «le visage desfaict et cousu pour les ennuis qu'il it supportez.

Cf. Tite-Live, dans un fragment du livre CXX de ses Histoires: rominenti ex lectica præbentique immotam cervicem caput præcisum est. 20. Dans sa 64° année. Il lui manquait 26 jours pour avoir 64 ans omplis. Le jour de sa mort fut le 7 décembre de l'an 43 av. J.-C.

<sup>1.</sup> Le sujet est oi σφαγείς sous entendu.

<sup>2.</sup> Ta Biblia, ces livres.

Th. XLIX.] 1. Αχούσας και εδών, audita re et visis membris.

<sup>.</sup> Τέλος έχωεν, étaient finies.

<sup>3.</sup> Τῶν ἐμβόλων. Voy. la note 4 du ch. xxIII.

<sup>-</sup> Amyot: «Entre tant de mauvais actes (ἐν τούτοις) Antonius en feit seul (εν γε τι) où il y eut quelque apparence de bien (φρονήσας με-\* ( \* OV) .

<sup>5.</sup> Τοῦ σώματος, «de ce corps», ce qui revient à dire: maîtresse de Te ce qu'elle voulait de Philologus.

**<sup>6.</sup> Ήναγκασεν, s.-ent. αὐτόν.** 

γάρ ένιοι των συγγραφέων Ιστορί κασιν ό δ' αι του τος Κικέρω απελεύθερος Τίρων(1) το παράπαν οὐδε (8) μέμνηται τῆς Φιλολόγου προδοσίας.

Πυνθάνομαι δε Καίσαρα (9), γρόνοις πολλοίς έστερον, είσελθ πρός ένα των θυγατριδών τον δέ (10), βιβλίον έγοντα Κικέρω έν ταϊς γερσίν, εκπλαγέντα τῷ ἱματίφ περικαλύπτειν ' ίδοντα τὸν Καίσαρα(11) λαβείν καὶ διελθείν ἐστῶτα μέρος πολύ τοῦ βλίου, πάλιν δ' αποδιδόντα τῷ μειρακίφ φάναι «Λόγιος ανίρ,

παϊ, λόγιος καὶ φιλόπατρις.»

Επεί μέντοι τάγιστα κατεπολέμησεν ὁ Καϊσαο Αντώνιον! ύπατεύων αὐτὸς είλετο συνάρχοντα(18) τοῦ Κικέρωνος τὸν νί έφ' ού(14) τάς τ' είκονας άνείλεν ή βουλή του Αντωνίου καί: άλλας άπάσας ήχύρωσε τιμάς καὶ προσεψησίσατο μηδενί τ Αντωνίων ὄνομα Μάρχον είναι. Ούτω το δαιμόνιον είς τον κέρωνος οίκον ἐπανήνεγκε τὸ τέλος τῆς Αντωνίου κολάσεως (

8. To napanar oide, no . . . absolument pas même.

Kalaαρα, Auguste.
 Τον δέ, celui-ci, le petit-fils.

13. Pour une partie de l'année 30 av. J.-C. 14, Eu' ou, pendant le consulat duquel.

15. Le sens est que: le dernier des châtiments que subit Antoine fut infligé par un Cicéron.

<sup>7.</sup> Sur Tiron, voyez ci-après le chapitre sur les sources de la Vie Cicéron.

<sup>11.</sup> Tor Antonoa idorra (l'ayant vu) est le sujet des infinitifs las Sielder, etc.
12. A la bataille d'Actium.

# ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

#### CHAPITRE PREMIER.

μεν οὐν ἄξια μνήμης τῶν περὶ Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος ἔστορουμένων εἰς τὴν ἡμετέραν ἀφῖκται γνῶσιν, ταῦτ' ἐστίν. ᾿ΑΦΕκκῶς δὲ τὸ συγκρίνειν τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἔξιν αὐτῶν (¹), ἐκεῖνο καὶ δοκῶ μὴ παρήσειν ἄρρητον, ὅτι Δημοσθένης μὲν εἰς τὸ ὑπΕρβαλλόμενος ἐναργεία (²) μὲν καὶ δεινότητι τοὺς ἐπὶ τῶν ἀγώνων (β) καὶ τῶν δικῶν συνεξεταζομένους, ὄγκψ δὲ καὶ μεγαλοπρεπεία τοὺς ἐπιδεικτικούς (⁴), ἀκριβεία δὲ καὶ τέχνη τοὺς σοφιστάς (⁵). Κικέρων δέ, καὶ πολυμαθής καὶ ποικίλος τῆ περὶ τοὺς λόγους σπουδῆ γενόμενος, συντάξεις μὲν ἰδίας φιλοσόφους ἀπολέλοιπεν οὐκ ὀλίγας εἰς τὸν ᾿Ακαδημαϊκὸν τρόπον (⁶), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πρὸς τὰς δίκας καὶ τοὺς ἀγῶνας γραφομένων λόγων δῆλός ἐστιν ἐμπειρίαν τινὰ γραμμάτων παρενδείκνυσθαι βουλόμενος.

Εστι δέ τις καὶ τοῦ ήθους ἐν τοῖς λόγοις ἑκατέρου δίοψις(). Ο κεἐν γὰρ Δημοσθένης, ἐξω παντὸς ὡραϊσμοῦ καὶ παιδιᾶς εἰς δεενό τητα καὶ σπουδὴν συνηγμένος, οὐκ ἐλλυχνίων ὅδωδεν, ώσπερ

Tους επιδειχτιχούς, les auteurs appartenant au genre démonstratif, ou genre des panégyriques, oraisons funèbres, etc.

5. Τους σοφιστάς, les maîtres de rhétorique.

Th. I.] 1. Voy. le premier alinéa du chapitre III de la Vie de Démosthène.

Denys d'Halicarnasse définit l'ενάργεια ainsi: Δύναμίς τις ὑπὸ τὰς αἰσ
θήσεις ἄγουσα τὰ λεγόμενα, la faculté de rendre sensible ce dont on parle.

γώνων, procès, surtout grand procès.

<sup>6.</sup> Εἰς τὸν Ακαδημαϊκὸν τρόπον, dans le genre de la nouvelle Académie.
7. Εστι... δίοψις. Amyot: «Et d'avantage peut-on aussi veoir à travers leurs stiles quelque umbre de leur naturel.»

ά Ηι θέας έσκωττεν (8), άλλ' ύδροποσίας και προντίδων και τίς Lyculing arrolas toi tonam tai orginition. Kirepus de. ισίλογοί το σκιλιτική πρός το βωμολόγον έληερόμετος, και toa para araidig agia yekore nai madia naterpunei auero; er rais dixas eis in yourdes(0), incider tor noe coring, in the ir to Kalior serryngige (10) . « Myder atomor moreir airir er rodait, tordi zai aokitekeia tais iforais zoineror to joo την εξεστι μή μετέχειν, μανικόν είναι καί ταίτα, έν έδιας, το εί δαμωνοίν έμφανέστατα των φιλοσόφων τιθεμένων, »

L'arai de rai, Katuros Morpirar dimentos(11), i careitor à rologetoda xai nollà dià tor Ketera zwygotiv tiv Stenzie αίοεσιν ε τι ταις άτο τίαις των παραδύξων λεγομένειν δος μάτεις. plucos de lauroni variorens en tir representarar els rois deγαστάς, ήσιχη διαμειδιάσας ὁ Κάτων πρός τους παραγαθιιάvois eineir " "De rehoior (12), & caropes, Exquer inator. "

Ιοχεί δέ και γέλωτος οικείος(18) ὁ Κικέρων γεγονέναι και σιλοσκιώντης, τό τε πρόσευπον αθτοί μειδίαμα και γαλίνην ναφείνε. Το δε Ιμοσθένους ἀεί τις έτζην σποιδί, καὶ τό φροντιστικόν τοίto rai otreore of buding arther ter. Ober rai diarokor actor of Extroit and discourse, we althe elopary (14), deteratory readilies,

8. Voy. Vie de Demosthène, ch. viii.

9. His to gossides, au besoin, au moment où c'était utile 10. Pintarque ne rend pas lei textuellement les paroles de Cicéron. (f Pro M. (acho (xxii, \$ 41). Alix voluptatis e iusa omnia sapientes faiere diverent neque ab hac orationis turpitudine cruditi homines refu pecunt ala cum voluptate dignitatem conjungendam putaverunt .. Multa enim a his blundimenta natura ipsa genint, quibus sopita virtus conniveret interdum..; multirum rerum jucundissimarum varietatem dedit qua non maliha e actas (adolescentia), sed etiam jun corroborata caperetur Quam been si quem forte inceneritis qui aspecnet ir oculis pulchritud nem rerum, non odice ula, non tacta, non sapore capatur, excludat aurilius omnem sua intetiem, hair homan ego fortasse et panes deos propitios, plerique autem tratus putubunt . Si Plutarque avait en sous les yeux ce morceau en ecrivest son Paralli e, il n'en cut pas juge si severement l'auteur.

Il «Caton accusant L Murcha d'avoir corrompu le peuple par des dostributions d'argent, peur se faire nommer consul avec Silanes voy. ter de l'agran, à la fin du chap, xiv) Les railleries dont parle Plutarque trouvent aux chapitres xxix -xxxi da discours Pro Murent . Les notes. commo celle er entre guolen ents et sans indi at, m d'origine, qu'on ar neutrics priced nument, out ete emprun ees par (h te à l'aliton de la

P'edr therron que Pr. Dulmer a publice, à Paris, chez Lacolte, 1872 H to 12. Du temps de Plutarque, pesono, qui, dans la bonne largue attapa. su t valle date soulement « amusant», en était venu à avoir, com se raliculus en latin, deux sens, celui qu'on a dit (camisante) et celui de ere cele e (aten s'était per é en latin: Quam raliculum habenus cameslem! l'attrique a pu, en tradusant, ne pas gâter la plassantere

14 franto, olreus, fart porté pour le rire. 14 ferus elourer Voy II Philippique, § 30. Il; mins w. Iso per Jun mem elemo, d'arquiros rai degrados that res artiquiros.

#### CHAPITRE II.

Ετι τοίντιν εν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν έστι τὸν μεν εμμελῶς καν εἰς αὐτὸν άπτόμενον εἰγκωμίων, ὅτε τούτου τοαι(¹) πρὸς ετερόν τι μεῖζον, τάλλα δε καὶ εὐλαβῆ καὶ μέτριον εκ Κικέρωνος εν τοῖς λόγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν αὶ τὰ κατηγόρει πρὸς δόξαν βοῶντος, ὡς «Τὰ ὅπλα δεῖ τῆ τηβένταὶ τῆ γλώττη τὴν θριαμβικὴν ὑπείκειν δάφνην (²).» Τελευν δ΄ οὐ τὰ έργα καὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους τὸν δ' οὐ τὰ έργα καὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους είνει τοὺς εἰρημένους ὑφ' αιτοῦ καὶ γεγράμμένους, ώσπερ Αναξίνει (δ) καὶ Ἰσοκράτει τοῖς σοφισταῖς διαμειρακιευόμενος (⁴), τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄγειν ἀξιῶν καὶ ὁρθοῦν,

Βριθίν, ὁπλιτοπάλαν, δάϊον ἀντιπάλοις (5).

χύειν μεν γαρ δια λόγου τον πολιτευόμενον αναγκαϊον, αγαν δ΄ αγεννες και λιχνεύειν την από τοῦ λόγου δόξαν (6). Όθεν
βριθέστερος ταύτη και μεγαλοπρεπέστερος ο Ιημοσθένης, την
αύτοῦ δύναμιν εμπειρίαν τινα πολλης δεομένην της παρα
ν ακροωμένων εὐνοίας (7) αποφαινόμενος, ανελευθέρους δε και
καύσους, ώσπερ εἰσί, τοὺς ἐπὶ τούτορ φυσωμένους (8) ήγούμενος.

h. II.] 1. Ότε δεήσαι (et non δταν δεήση), parce que, dans ἀπτόμενον, contenu en réalité un passé: Ππτετο τῶν εἰς αὐτὸν ἐγχωμίων (ὡς ἔτι νῦν ἐν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν ἐστι). 2. Τὰ ὅπλα... δάφνην. Traduction du vers célèbre de Cicéron: Cedant a togae; concedat laurea laudi, dans lequel Plutarque lisait linguae au de laudi. La leçon laudi a pour elle le témoignage de Cicéron luime, qui commente ce vers dans son discours in L. Pisonem, xxix—xxx. 3. Avagiuévei Sur Anaximène de Lampsaque, voy. la note 10 du p. xxvIII de la Vie de Démosthène. . Λιαμειραχιευόμενος. Coraï interprète bien ce mot: Μειραχίου δίχην - λλώμενος χαλ διερίζων. Τοῦτο γὰρ σημαίνει ενθάδε ή διὰ πρόθεσις. S. Vers d'Eschyle, tiré d'une pièce aujourd'hui perdue. Cuintilien apprécie le genre de vanité de Cicéron avec plus de juse que Plutarque. Voy. Institution oratoire, XI, 1, 17-26: Cicero .... um a se gestarum major quam eloquentiac fuit in orationibus utique Jator, etc. 2. Plutarque se souvient ici de ce passage de Démosthène dans le disrs de la Couronne (§ 277): Κάχειν' εθ οίδ' δτι την εμήν δεινότητα ω γὰρ (καίτοι ἔγωγ' ὁρῶ τῆς τῶν λεγόντων δυνάμεως τοὺς ἀκούυντας τὸ ω γαρ (καιτοι εγωγ ορω της των περεπαθε και πρός εκαστον έχηι' εὐας, ούτως ο λέγων έδοξε φρονείν) · εί δ' ούν έστι και παρ' έμοί τις έμ-- ρία τοιαύτη, κτλ.

S. Φυσωμένους, enflés (d'orgueil).

#### CHAPITRE III.

"Il ner oir er to dimigoreir zai noliteieg da dirame buaλώς αμφοτέροις ότιρξεν, ώστε και τοις τών δηλών και στρατοnédov riging delodai, Jimoglévois nev Napita(1) vai Jimei-Jur(") καὶ Αεωσθένην(3), Κικέρωνος δὲ Πομπίρον καὶ Καίσαρα tar very, og altos o Kaloag er trig ngog Appinnar kar Harnivar inouvinadus (4) eigyzer. O de donei mahata na lesetat ton tor ardong Ettberrerat rai Basarifer, ignoia rai agri. postives per oix inigher, oid Edwie rotaiten dianespar faiτοι, μηθεμίαν άρχην των επιφανών άρξας, δε οίδε της όμ' αίτοι orvieraqueris eni Oilennor eorgatigios divagisus. Kirepor de taqueloag pêr elg Sixekiar, zal àr Hinarog elg Kikiziar zal Karπαδοκίαν άποσταλείς, - εν ή καιρή, της φιλοπλοιτίας άκμαζοίσης, και τών πεμπομένων στρατηχών και ήγεμόνων, ώς τοι κλέπτειν άγεννοις όντης, επί το άρποζειν τρεπομένων, οι το λαμβάνειν εδόλει δεινόν, άλλ' ὁ μετρίως τοίτο ποιών έρα ιάτο. anddir ner e tideter inegotias younatur inacidata, naddir de quandonnias vai yongratizatos. Le acif de to Ping koro per anobergosis inatos, isnoiar de ladior altorpatopos (6) xai der-

- 一大大学の一大学の一大学の一大学

Ch. III.] 1. Chares, fils de Theochares, fut souvent empleyé comme genéral par les Athèneus dans les guerres qu'ils firent depuis 367 jusqu'n la journée de Chéronee (en 338), dans laquelle il comman lait l'armée athènienne, avec deux autres genéraux aussi incapables que lui. Ma, pre son peu d'habileté, il eut la chance de remporter quelques succes dans sa carrière militaire.

2. Diopithe, de Sunium, condust une colonic athémetre, au milieu du tre siècle, dans la Chersonèse de Thrace, qui etait d'ailieurs une ancienne possession athèmicane, il guerroya dans cette contre contre Philippe et la ville de Cardie, allice de ce roi (342-341). Le discours de Demosthène sur les affaires de Chersonèse a été prononcé en sa faveur dans l'assemblee du peuple.

S. Sur Léosthène, voy. la note 2 du ch xxvII de la Vie de Di-

4. Suctone (Auguste, 85) .... Et aliqua De veta sua, quam tredecim libris, Cantabrico tenus belio nec ultra, exposuit. • (f la note 15 du ch xLv de la Vie de Ciercon.

b. Souvemr de Sophoele (Antigone, v. 175 177) Angeres de rais estant frances examples of wages to zol querina xai ; comps, agai av langues re

me remoiner krengis quay.

6. Airozona cos, d'un empereur. Plutarque compare le pouveur de l'avren pendant l'anné de son consulat a celui des empereurs qu'il 3 est pous tard

στορος επὶ τοὺς περὶ Κατιλίναν, εμαρτύρησε τῷ Πλάτωνι μανευομένω παῦλαν Εξειν κακῶν τὰς πόλεις, ὅταν εἰς ταὐτὸ δύναρείς τε μεγάλη καὶ φρόνησις ἔκ τινος τύχης χρηστῆς ἀπαντήση ρετὰ δικαιοσύνης (7).

Χρηματίσασθαι τοίνυν ἀπὸ τοῦ λίγου Δημοσθένης μὲν ἐπι
νόγως λέγεται, λογογραφῶν κρύφα τοῖς περὶ Φορμίωνα καὶ Απολ
Λόδωρον ἀντιδίκοις, καὶ διαβληθεὶς μὲν ἐπὶ τοῖς βασιλικοῖς χρή
ασιν, ὀφλών δὲ τῶν Αρπαλείων(8). Εἰ δὲ ταῦτα τοὺς γράφοντας

οὐκ ὀλίγοι δ' εἰσί) ψεύδεσθαι φαίημεν, ἀλλ' ὅτι γε πρὸς δωρεὰς

ασιλέων σὺν χάριτι καὶ τιμῆ διδομένας ἀντιβλέψαι Δημοσθένης

τὰ αν ἐτόλμησεν(9), οὐδ' ἢν τοῦτο ἔργον ἀνθρώπου δανείζοντος

πὶ ναυτικοῖς (10), ἀμήχανον ἀντειπεῖν. Περὶ δὲ Κικέρωνος, ὅτι

αί Σικελιωτῶν ἀγορανομοῦντι καὶ βασιλέως τοῦ Καππαδοκῶν

νθυπατεύοντι καὶ τῶν ἐν 'Ρώμη φίλων, ὅτε τῆς πόλεως ἐξέ
τιπτε, δωρουμένων πολλὰ καὶ δεομένων λαβεῖν ἀντέσχεν, εἴρηται.

#### CHAPITRE IV.

Καὶ μην ή γε φυγή τῷ μὲν αἰσχοᾶς κλοπῆς ἁλόντι συνέπεσε, ῷ δὲ διὰ κάλλιστον ἔργον ἀνθρώπους ἀλιτηρίους τῆς πατρίδος κκόψαντι. Διὸ τοῦ μὲν οὐδεὶς λόγος ἐκπίπτοντος ἐφ' ῷ (¹) δ' σύγκλητος ἐσθῆτά τε διήλλαξε καὶ πένθος ἔσχε καὶ γνώμην πὲρ οὐδενὸς εἰπεῖν ἐπείσθη πρότερον ἢ Κικέρωνι τὴν κάθοδον ψηφίσασθαι(²). Τὴν μέντοι φυγὴν ἀργῶς ὁ Κικέρων διήνεγκεν

<sup>7.</sup> Platon (République, l. V, ch. xVIII, p. 473 D): Ἐἀν μὴ ἢ οἱ ψιλόσος σοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἰκανῶς καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέση, ὑναμίς τε πολιτικὴ καὶ ψιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευυμένων χωρὶς ἐφ' κάτερον αἱ πολλαὶ ψύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὡ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνω γένει. Comp. encore la VII elettre de Platon (page 335 D): Οὐκ ἄν ποτε γένοιτο εὐδαίτων οὕτε πόλις οὕτ' ἀνὴρ οὐδείς, δς ᾶν μὴ μετὰ φρονήσεως ὑπὸ δικαιοσύνη διαγάγη τὸν βίον, ἢτοι ἐν αὐτῷ κεκτημένος ἢ ὁσίων ἀνδρῶν ἀρχόντων ἐν ϶θεσι τραφείς τε καὶ παιδευθεὶς ἐκδίκως.

<sup>8.</sup> Voy. Vie de Démosthène, chap. xv et xxv—xxvi.

<sup>9. &</sup>quot;Αν ετόλμησεν. Voy. la note 10 du ch. xxxv de la Vie de Cicéron.
10. Δανείζειν επὶ ναυτιχοῖς, prêter à la grosse, c'est-à-dire sur des navires de commerce qui servent de gage à la créance. Cette sorte de spéculation rapportait de gros intérêts.

Ch. IV.] 1.  $To\bar{v} \mu \dot{\epsilon} \nu$ , l'un, Démosthène.  $\dot{E}\varphi' \dot{\psi} \delta \dot{\epsilon}$ , pour l'autre, pour Cicéron.

<sup>2.</sup> Voy. les chap. xxxI et xxXIII de la Vie de Cicéron.

έν Μακεδονία καθήμενος, τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ ή φυγή μέρος μέγα της πολιτείας γέγονε (8). Σιναγωνιζόμενος γάρ, ώς είρητας τοις Ελλησι και τους Μακεδόνων πρέσβεις έξελαίνων έπέρχετα τας πόλεις, πολύ βελτίων Θεμιστοκλέοις και 'Αλκιβιάδου παρά the arties trigger diagrards noditing (4) \* nai mértoi, nai nated Dies addig factor fufdiener ele tor altir taltir nolitelar, nai dieτέλει πολεμών πρός Αντίπατρον και Μακεδόνας. Κικέρωνα δ' wirtidiner er if forly Aciding (5), acrovuérov Kaigagog inaction raga vouor, olium yeverwirtos (8), orman xa9 quevor (7). "Lypage δέ και Βροίτος(8) έγκαλών ώς μείζονα και βαθιτέραν πεπαιδοτριβιχώτε τυραντίδα τζε έφ' αύτου καταλυθείσης.

#### CHAPITRE V.

Ent name de (1), tres telestres tor ner obtion tie ar (2), arδρα πρεσβίτιν δι' αγέννειαν(3) έπο οίκετων άνω και κάτω περιφερόμενον και φεύγοντα(4) τον θάνατον και αποκριπτόμενον(5) τοίς οθ πολύ πρό τζε φίσεως(6) έχοντας έπ' αιτόν, είτ' αποσφαγέντα τοῦ δ', εἰ καὶ μικρά πρός τήν ἰκεσίαν ἐνέδισκεν (7), άγαστή μέν ή παρασχειή του φαρμάχου και τίρησις, άγαστή δ'

3. Voy. Vie de Cicéron, ch. xxxII et Vie de Démosthène, ch. xxvII:

6. Olimu yevemiros. Amyot: «En ange qu'il n'avoit encore poil aucun de barbes (il s'agit d'Octave, Kulonocs).

7. Σιωνή καθημένου. Amyot: «De ce qu'il (Cicéron) se tenoit coy sans mot dire.» Mais voyez, dans la Vie de Cicéron, la note 2 du ch. x.vr.. 8. Correspondance de Cicéron avec Brutus, liv. I et le le le Brutus à Cicéron), § 2: «Quid hoc mihi prodest, si merces Antoni oppressi poscitur in Antonii locum successio, et si vindez illium mais autori exstitt alterius fundamentum et sediese habitum alticese (de Paressan managele). fundamentum et radices habituri altiores (βαθύτεραν τυραγνίδα), si patiamur.»

Ch. V.] 1. Έπλ πάσι δέ, et «après tout» (Amyot), enfin.

2. On dit en grec comme en français: plaindre quelqu'un de quelque

chose, olatico (ou olateiou) terá teros.

3. Ai agérenar, ob timiditatem.

Φείγονα, cherchant à fuir.
 Ιποκοιπτομείου, se cachant pour échapper à.

6. Hoò the quasue, avant le terme naturel de ses jours.

7. Démosthène s'était réfugié dans l'asile de Posidon à Calaurie (voy la Vie de Démosthène, ch. XXIX).

<sup>4.</sup> Holv felsion... inagersis molivac. Amyot: «En quoy faisant il se montra bren meilleur citoyen que ne feirent Themistocles ny Alcibiados en pareille fortune» (saçà ràs miràs royas).

5. denliou. Probablement Decius Lælius, lieutenant de Pompée et, plus tard, adversaire d'Antoine.

η χρησις ότι, του θεου μή παρασχόντος αυτώ την ασυλίαν, Εστερ έπι μείζονα βωμόν καταφυγών, έκ των δικλων και των δορυφόρων λαβών έαυτον ψχετο, της Αντιπάτρου καταγελάσας Εμότητος (8).

<sup>8.</sup> Τοῦ θεοῦ... ὑμότητος. Amyot: «Car puis qu'il ne plaisoit pas au dieu Neptune qu'il jouist de la franchise de son autel, il eut recours, par maniere de dire, à une plus grande, qui est la mort, et s'y en alla, en se tirant soy mesme hors des mains et des armes des satellites d'un tyran, et se mocquant de la cruaulté d'Antipater.»

# SOURCES

## DE LA VIE DE CICÉRON

PAR PLUTARQUE.

Plutarque, qui, pendant ses voyages en Italie, avait appris p ou moins à fond la langue du pays, ne se mit sérieusement lire la littérature latine qu'après qu'il se fut retiré, à l'âge quarante-cinq à cinquante ans, dans sa ville natale de Chéron pour n'en plus bouger désormais jusqu'à la fin de ses jours ( La collection des œuvres de Cicéron se trouvait, dans ce temp plus au complet que nous ne la possédons à présent(3). Pl tarque avait-il tout Cicéron dans sa bibliothèque? Il le pouva s'il le voulait. Quelles parties de ses œuvres a-t-il lues? C'e ce qu'il est difficile aujourd'hui de savoir au juste. Toujou est-il qu'en plusieurs endroits de ses biographies, il parle de ouvrages en général (8), et, d'autres fois, de certains ouvrage en particulier du grand orateur romain, comme quelqu'un qu les a pratiqués. Obéissant à un sentiment de réserve qui con vient à un étranger, il s'abstient, il est vrai, d'instituer un comparaison du style de Cicéron avec celui de Démosthène: mais on sent pourtant qu'il le connaît et que, s'il réserve son

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus les notes 2 et 3 de la page 303, et le passage de la Vie de Démosthène qui se termine ainsi (chap. 11): Όψε ποτε καὶ πόρρω της ηλικίας ηρξάμεθα Ρωμαϊκοίς συντάγμαστιν Εντυγχάνειν.

<sup>2.</sup> Voy. par exemple, ci-dessous, pages 491 – 492, les nos 2, 3, 4, 8, 9.
3. Vir de Cicéron, chap. xxiv: Απήλλαστο τοῦ qθονεῖν ἐτέροις, ἀφθονώντατος ῶν ἐν τῷ τοὺς πρὸ αὐτοῦ καὶ τοὺς καθ' αὐτὸν ἀνθρας ἐγκωμιάζειν, ὡς ἐκ τῶν συγγραμμάτων λαβεῖν ἐστι.

- préciation sur le talent de Cicéron, il n'en a pas moins remté de la lecture de cet auteur une impression personnelle (1). Dans plusieurs passages de la Vie de Cicéron, Cicéron est pressément cité:
- 1. Chapitre vi. Plaisante aventure de Cicéron à son retour Sicile (γελοϊόν τι παθεῖν φησι.)
- 2. Chapitre xx. Appréciation du caractère de la femme de céron, Terentia (καὶ γὰρ οὐδ' ἄλλως ἢν πραεῖά τις κτλ., ώς τός φησιν ὁ Κικέρων).
- 3. Chapitre xxiv. Jugement de Cicéron sur Démosthène, ormitare interim Demosthenem (καίτοι τινές τῶν προσποιουμένον δημοσθενίζειν ἐπιφύονται φωνῆ τοῦ Κικέρωνός, ἢν πρὸς τινα τον ἑταίρων ἔθηκεν ἐν ἐπιστολῆ γράψας).
  - 4. Même chapitre, un peu plus bas. A propos du droit de té romaine accordé à Cratippe, et d'une délibération de l'Aréoage prise en l'honneur du même, ἐπιστολαὶ περὶ το των Κιξοωνός εἰσι πρὸς Ἡρώδην. Puis: Ἱετέραι δὲ πρὸς τὸν υίον, ἐγελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίππω.
    - 5. Chapitre xxxIII. Enthousiasme de l'Italie lors du retour l'exil de Cicéron (έφη γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν Ἰταλίαν ερουσαν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσενεγκεῖν).
    - 6. Chapitre xxxvii. Indécision de Cicéron au moment de rexplosion de la guerre civile entre César et Pompée (τὰ μὲν τοῦς Ἐπιστολαῖς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι).
      - 7. Parallèle, chapitre 1er: Κικέψων δὲ πολλαχοῦ . . . πράγματα πουδῆς ἄξια γέλωτι καὶ παιδιᾶ κατειρωνευόμενος ἐν ταῖς δίκαις ἐς τὸ χρειῶδες, ἢφείδει τοῦ πρέποντος ώσπερ ἐν τῆ Καιλίου συνηγορία · « Μηδὲν ἄτοπον ποιεῖν κτλ.»

Il est d'autres endroits où, sans que le nom de Cicéron soit prononcé, il n'en est pas moins certain que Cicéron est la source de Plutarque. Exemples:

<sup>1.</sup> Par exemple, dans le préambule commun aux Vies de Démosthène et de Cicéron (ch. II): Κάλλους δὲ Ῥωμαϊκῆς ἀπαγγελίας καὶ τάχους αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων καὶ άρμονίας καὶ τῶν ἄλλων, οἰς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεθα καὶ οὐκ ἀτερπές: ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη κτλ. Puis, un peu plus bas (ch. III): τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν καὶ ὑποφαίνεσθαι πότερος ἡδίων ἢ δεινότερος εἰπεὶν, ἐάσωμεν. Κάκεὶ γάρ, ὡς φησιν ὁ Ἰων, δελφὶνος ἐν χέρσφ βία. Parallèle (ch. II): Ετι τοίνυν ἐν τοῖς συγγράμμασι κατιδείν ἐστι τὸν μὲν (c.à-d. Λημοσθένην) κτλ. ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοῖς λ΄γοις ἀμετρία τῆς περιαιτολογίας ἀκρασίαν τινὰ κατηγορεῖ πρὸς δόξαν κτλ.

- chapitre et Épisode les leures anonymes lors de la Color de la Piration de l'affilia. La source dans cet endroit de la Pide Cicéron, n'est pas indiquée: mais, dans la Vie de Crosses on lit le même resit qui commence en ces termes: Er de l'affigue retre et l'agrant production de la Commence en ces termes: Le de l'agrant de l'agrant de l'agrant de l'agrant de la Commence en ces termes: Le de l'agrant de l'agrant de la Commence en ces termes: Le de l'agrant de l'agrant de la Commence en ces termes: Le de la Commence en ces termes de la Commence e
- 9. Chapire III. Profire le la famme qui s'élance tous t ecap d'un der assaupt. I n'est pas question de ce prodige d 🖘 verr des autres instariens de la mujuration de Catilina qui So parvenus jusqu'à nous. D'autre part Servius nous apprend Q1 Ciceron l'avait raconte inas le poème qu'il avait lui-même Con posé De consulura sur Un remarque bien quelque variation, es passant du recit le Plumpue a ceini de Servius, mais il es bien peu erogable que ce nême prodize se soit reproduit dem années de suite sous les yeux de Terentia, et il est raisonna ble d'admettre que le recit est légerement altéré, par suite d'une fante de mémoire, soit thez l'un soit chez l'autre auteur. Voici ce que dit Servius a propos du vers 100 de la VIII Églogue): Her usori licer ais incider contigues: com post peractum sacripicium librare celles la concreme ex igno cinere flamma surrextit, quae flamma ei iem anno einsulem futurum ostendit ejus maritum: secut liver: in suo testatur poemate.»
- 10. Ce que Plutarque sait de la jeunesse de Cicéron, surtout de son voyage en Grère et de ses études dans l'art oratoire, ne peut avoir d'autre origine que les chapitres exxxix à sor du Bridus de Cicéron, comme on pourra s'en convaincre en comme un pourra s'en convaincre en comme un pourra s'en convaincre en comme un et et ci-dessus, p. 408-4 1
- 11. Il suffit de comparer les notes 8 du ch. 1x, 6 et 7 ch. xxxvi, avec les passares du texte de Plutarque auxque elles se référent, pour se renire compte de l'usage que le b graphe a fait de la correspondance de Cicéron avec Atticus.
- 12. A deux reprises. Flutarque rapporte des paroles de Butus, qu'il tire, la première filis, de la correspondance de Cicéravec Attiens, et l'autre filis de celle de Cicéron avec Brutui-même. N'us pres l'us encere, dans ces mêmes correspondances, les deux lettres le brutus dont il s'agit. Les exposions de Plutarque s'ut la traduction assez exacte des tem qu'avait employes Brutus. Chapitre xiv. Eq. qu'aquè apple 100 Regalite apprende à la complet de l'acceptance de l'acceptan

δηλός ἐστιν οὐκ ἐλευθερίαν τῆ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεσπότην φιλάνθρωπον αὐτῷ μινώμενος (non dominum fugisse,
sed AMICIOREM DOMINUM QUAESISSE). Parallèle, chapitre IV,
Εγραφε δὲ καὶ Βροῦτος (Κικέρωνι) ἐγκαλῶν ὡς μείζονα καὶ βαθυτέραν πεπαιδοτριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ' αὐτοῦ καταλυθείσης (Quid hoc mihi prodest....si vindex illius mali auctor exstitit alterius, fundamentum et radices habituri ALTIORES, si patiamur?(1).

Parmi les autres sources auxquelles a puisé Plutarque pour composer la biographie de Cicéron, il a pris soin de nous en désigner lui-même plusieurs. Mais il en est assurément plus d'une aussi, et non des moins importantes, qu'il ne nomme pas, auxquelles il ne fait pas même la moindre allusion, et qu'il sera fort malaisé aux critiques modernes de déterminer jamais. Certaines, par contre, se devinent sans aucune peine.

13. M. Tullius Tiron, affranchi et ami intime de Cicéron, recueillit pieusement, après la mort du grand homme, ses lettres et ses discours; il en prépara et en répandit des éditions; il Crivit une biographie de Cicéron, qui comprenait au mois quatre livres. Tiron avait connu mieux que personne, en Cicéron, l'homme privé: il y a lieu de croire qu'il avait insisté surtout, son ouvrage, sur les détails intimes et les traits de caractère. Les actes de l'homme public, au contraire, étaient sus de tous, et ils appartenaient à l'histoire: Tiron avait dû passer Plus rapidement sur le côté politique de la vie de Cicéron, lais-Sant le soin de le traiter à fond à d'autres personnages qu'un Simple affranchi. Plutarque cite deux fois Tiron, une première fois au chapitre xli, à propos du second mariage de Cicéron (ώς δε Τίρων ὁ τοῦ Κικέρωνος απελεύθερος γέγραφεν, εὐπορίας Ενεχεν πρός διάλυσιν δανείων); puis, de nouveau, au chapitre XLIX, lorsque, après avoir retracé la scène du meurtre de Cicéron, il ajoute que, dans le récit de Tiron, on n'y voyait jouer aucun rôle à l'affranchi Philologus (ὁ δ' αὐιοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπελε ύ θερος Τίρων τὸ παράπαν οὐδὲ μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόγου προδοσίας). Plutarque a fait sans aucun doute de larges emprunts à la biographie écrite par Tiron. Là, son héros était assurément présenté sous un jour favorable: c'est ce qui devait plaire à Plutarque. On connaît ses habitudes; il aimait

g or a second control of the second control

<sup>1.</sup> Cf. Vie de Brutus, chap. xx 11.

prendre dans des livres de seconde main l'hist faite. Ce n'était guère son affaire de remonte ment aux documents originaux pour la compos son idée. Il agrémentait seulement et modifiait cits qu'il adoptait, en y mêlant des souvenirs ou de ses conversations, et cela selon le capi mais peu fidèle mémoire, ou de son imagination vive. On est induit à penser, sans preuves à tout ce qui, chez Plutarque, se rapporte à la céron, vient de Tiron. Dans les différends s céron et sa femme Terentia, Tiron, on le ve avait pris parti pour son patron, et il rejeta rentia. Dans l'épisode de la lutte entre ( Plutarque fait remonter à un accès de i l'origine de la brouille entre les deux per fait pas jouer là un rôle précisément honorat De là ce critique conclut que le récit de dius dérive de la biographie de Tiron. bien faibles pour qu'on puisse se risquer le vestigation. Disons nous que la ligne qui, dans l'œuvre de Plutarque, est de est point, sera toujours fort malaisée. sible à tracer.

14. Plutarque rappelle au chapitre x pourvu de malice, qui avait été podans sa réponse à l'éloge de Caton Ο μέν οι ν Κικέρωνος λόγος Κάτει. των ἐτιγέγρακται.

15. Voici maintenant, au chapit contre Cicéron par Antoine dans s Αντώνιος δε τοῦ γάμοι μνησθείς ἀντιγραφαϊς εκβαλεῖν φησιν αι τὸ έντως άμα τὴν οἰκοι ρίαν ὡς ἀ σκώπτων τοῦ Κικέρωνος.

16. Les Ynourimaca ngôs? sont cités au chapitre in du I y reconnaissait qu'il avait us

<sup>1</sup> Die Quellen Platarchs in de von II Peter (Halle, 1865) p. 1

En somme, Plutarque indique quelquefois lui-même, et d'autres fois, en dépit de son silence, nous arrivons de notre côté reconnaître telle source comme étant celle d'où découle telle partie de son texte. Naturellement la pureté et par suite la releur de ce texte dépend, outre la qualité de la source, de la paoximité de celle-ci. La plupart du temps, il n'est pas du tout facile de déterminer s'il n'y a pas un cours détourné et comme des étangs intermédiaires entre la source originelle et Interque. C'est seulement dans un petit nombre de cas qu'on est averti de l'existence de ce que nous comparons à des Examps dans le cours d'un fleuve: exemple, le n° 19 ci-dessus, l'expression πολλά δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσι désigne Svidemment quelque recueil. Mais nous tenons pour assuré, an certain nombre d'autres cas, que le courant est direct la source au texte de Plutarque: cette opinion est surtout fondée sur la considération de plusieurs bévues ou négligences Plutarque.

Plutarque commet (ou endosse) des erreurs de bien des gencomme le remplacement de noms pres par d'autres (n. 4 du ch. xvi), des erreurs de comptes 10 du ch. III, et 1 du ch. VIII), des anachronismes (n. 5 du xvIII), des inexactitudes d'expression (n. 1 et 10 du ch. XVI, u ch. xxII), des confusions à propos des événements de la de ses personuages (n. 4 du ch. III, 13 du ch. XLI), des préciations erronées (influence de la crainte que Cicéron aueue de Sylla sur ses faits et gestes, aux chapitres III à v), Mais le genre d'erreur sur lequel on voudrait attirer par-Concernent ici l'attention, ce sont les contresens qu'il a comen lisant les textes latins. Il n'est pas le seul des écrivains STECS de l'histoire romaine à qui ce mauvais tour soit arrivé: Per exemple, la méprise relative à la cuirasse de Cicéron (n. 15 du LIV) se retrouve aussi chez Dion Cassius (ce qui doit tendre Prouver qu'elle remonte à une source commune à la fois à Plutarque et à Dion, à moins que ce dernier n'ait ici pillé Plutarque). Plutarque, pour sa part, tombe fréquemment dans des sautes de cette espèce; on peut voir par là qu'il n'était certes pas «grand latin.» Ainsi il est loin d'avoir compris quel avait été l'avis émis par César dans le sénat au sujet de Lentulus et des autres conjurés (chap. xxI). Au chap. xxIX, le N. L. de la tablette des juges semble bien avoir été pour lui l'origine d'une sérieuse méprise. Dans quels auteurs latins

#### EDITION SCOLAIRE

passages et d'antres, dont il n'est pas davantages conneur? on l'ignore. Mais nous sommes, pour notres certaines à croire que, du moins, certaines partirecit de Plutarque viennent de ce qu'il avait luici compris certains mots dans des textes de Cicérons possédons encore.

pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, in pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, in pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, in pour cela. Cicéron dit: In comitio jacuit seque servorum et in rum corporibus obtexit. Le grec de Plutarque nons paraît proceder directement de ce latin, où Plutarque aura entendu controlle de compositus dans le sens de «cadavres» (sens que le mome mot a effectivement un peu plus bas dans la même phrase).

I ne figure de rhetorique bien inattendue, c'est, à la fin du chapitre XXXVI, la comparaison que Plutarque fait d'un soulé-vement politique à un phlegmon, à une tumeur: Ελε Ρώμην έπανμθεν (ὁ Κικέφων), ἤδη τῶν πραγμάτων ισπερ ἐπὸ φλεγιωνῖς
άμωταμένων ἐπὶ τῶν ἐμφίλιον πόλεμων. On jurerait que Plutarque a compris flammam, comme si c'était inflammationem, « une
tumeur», dans le passage suivant d'une lettre de Cicéron (Ép. fame
xvt, 11) se rapportant au même temps: « Scd incidi in ipsam flammum civilis discordiæ vel potius belli: cui cum cuperem mederi»,
etc. La métaphore mederi aura aidé à commettre ce contresens.

Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que Plutarque, an moment d'écrire, ait relu et vérifié dans les ouvrages originaux les faits et anecdotes qu'il retrouvait dans son souvenir. Ainsi s'expliquent les divergences de ses versions d'avec les textes d'où elles découlent. Quand avait-il lu (ou peut-être entendu raconter) cette plaisante aventure arrivée au jeune et vaniteux Cicéron, à son retour de Sicile, alors qu'il croyait qu'il n'était bruit par toute l'Italie que de sa questure, et qu'il rencontra à Pouzzoles des Romains de bonne famille qui lui demandèrent sans malice, en le voyant venir, des nouvelles de Rome, comme s'il en arrivait (chap. VI)? Toujours est-il que, pour si mal narrer cette anecdote et la gâter comme il a fait, Plutarque a dû la rédiger de mémoire et dans un temps où il ne se la rappelait déjà plus bien.

Voità le peu qu'on sait ou qu'on devine au sujet des sources de la Vie de Cicéron par Plutarque. En résumé, on entrevoit que la conspiration de Catilina a été retracée surtout d'après.

le propre Υπόμνημα de Cicéron sur son consulat (1); pour le reste des événements politiques de la vie de Cicéron, et pour ce qui est des circonstances de sa mort, on ne sait trop où Plutarque a pris les éléments de son récit. Les bons mots viennent du recueil De jocis attribué à Tiron. Ce qui concerne la vie privée et le caractère de Cicéron, les traits de mœurs, aura été surtout tiré, à ce qu'on peut penser, de la biographie composée par le même Tiron. Beaucoup de détails sur ses études, sur ses sentiments, ses paroles et sa conduite dans maintes circonstances, quelques anecdotes, quelques mots de lui ou sur lui, ont été empruntés, tantôt directement, tantôt de seconde main, à la correspondance de Cicéron, au Brutus, à divers discours politiques ou plaidoyers civils, et à quelques écrits tant de contemporains de Cicéron que de personnages un peu moins anciens que lui: les seuls noms qu'on puisse citer à coup sûr, outre Tiron déjà nommé, sont César, Brutus, Antoine, Auguste.

<sup>1.</sup> Voy. dans les Neue Jahrbücher de Fleckeisen, t. CXI (1875), p. 417 sqq., un article de M. Weizsacker intilulé Ciceros Hypomnema und Plutarch.

## AVIS

#### TELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

dition diffère en beaucoup de passages de toutes celles du mêm l'ont précédée: c'est qu'elle repose, comme autorité principal 🚅 🦠 manuscrit N-55 de la Bibliothèque nationale de Madrid, qui n'avai 🚄 ..... consulte, bien à tort, jusqu'à ce jour, et dont nous avons essays mentier la valeur dans un travail spécial, inséré dans la Revue de "n hogar, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1re livrai . diction l'orsque nous nous écartons ici du texte de la seconde édition des Nati Sintenia (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre 's 'con du manuscrit de Madrid, — et alors nous le faisons sans en recomm le lecteur, — ou bien c'est pour adopter une variante différent 1 in tors du texte du Matritensis et de celui de Sintenis: on donne ici La liste des passages qui rentrent dans ce second cas, avec mention, chaque torre, de l'auteur de la conjecture, quand elle n'est pas de nous. On une point tait le relevé des modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division du texte en alinéas. Des crochets obliques ( > and loppent ce qui est ajouté par conjecture au texte de tous les manuscontra des crochets droits [], ce qu'on est d'avis de retrancher de ce meme texte

9

Page 405, ligne 8 d'en bas. Tovllor Tovllor Matritensis; Téllor indens

Page 106, ligne 8. Toéldior Téldior Matritensis et Sintenis. Cf. Toulde la chape de la chap. XLI) dans le Matritensis.

Page 1001, ligne 7. Arekbor avec BRYAN. απελθών Matritensis; ελθών and me

Paper 111, ligne 9. Επηριένιο, avec MADVIG.

Page 415, ligne 2. 'Yorkie'v, avec WYTTENBACH.

— ligne 5—6. Καὶ [πολλοὺς] πολλάκις τῶν ὀρθῶν ἔξετάραξε λο-

Page 416, ligne 12. 'Ορτηνσίου 'Ορτηνσίου Matritensis; 'Ορτησίου Sintenis.

Tage 419, ligne 3. 'Εθεράπευε δε και Πομπήϊος Κικέρωνα] Πομπήϊος και Κικέρωνα εθεράπευε Matritensis et Sintenis.

age 421, ligne 4. Ταὐτὰ, avec DU SOUL.

Page 426, ligne 7. Olde] of de Matritensis; omis chez Sintenis.

age 427, ligne 6. Le *Matritensis* ajoute au texte de Sintenis, après ενούτω, les mots εν τούτω, que nous n'avons pas osé introduire dans le te, faute d'être sûr d'en bien saisir le sens.

Page 428, lignes 1—2. Τῷν ἐν Τυρρηνία στρατιωτῶν συνερχομένων, avec de NOLHAC] τῶν ἐν Τυρρηνία πραγμάτων συνερχομένων Matritensis; εν Τυρρηνία συνερχομένων Sintenis. REISKE, sentant qu'il manquait es ce dernier texte le mot στρατιωτῶν, avait proposé de l'introduire la la ligne précédente à la place de τούτων:

Page 432, avant-dernière ligne. Στυππεῖον] στύππιον Matritensis; στυπ-

Page 433, dernière ligne. Πιστοὺς εὐρών] πιστεύων Matritensis et

Page 435, ligne 11. Έξηυλαβεῖτο] ἔξην λαβεῖτο Matritensis; ἔξευλαβεῖτο Sīntenis.

- dernière ligne. Ώς μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας] ἢ μετὰ τῆς παᾶς κακίας Matritensis; τῆ παλαιᾳ κακία Sintenis.

Page 437, ligne 3. Καὶ τούτφ προσετίθεντο] καὶ τοῦτο προσετίθεντο Μα-Lensis; καὶ προσετίθεντο τούτφ Sintenis.

Page 439, ligne 9. Haquértos, avec CORAI.

Page 443, dernière ligne. Υπονυστάζειν, avec HERWERDEN.

Page 444, ligne 8. Λιεπράξατο δὲ ⟨καὶ⟩ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν φίσασθαι [καὶ] δεηθῆναι. REISKE demandait d'ajouter καί après δέ, et NTENIS de le supprimer devant δεηθῆναι. La combinaison de l'une et utre conjecture aboutit à la simple transposition de καί.

Page 447, avant-dernière ligne. Ω Κικέρων, avec BRYAN.

Page 448, ligne 5. Σοφώτατον. avec REISKE.

- ligne 3 d'en bas. 'Axúlliov] axulivov Matritensis; Axulviov

Page 450, ligne 9. Καὶ δίχην τις ⟨τῶν δημάρχων⟩ ἀσεβείας ἐγράψατο]

αὶ δίχην τῆς ἀσεβείας ἐγράψατο Matritensis; καὶ\*\* δίχην ἀσεβείας ἀπε
αὐψατο Sintenis. Comp. Vie de César, chap. x: Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν

λώδιον εἰς τῶν δημάρχων ἀσεβείας.

Page 458, ligne 6. Υπάγειν, avec MADVIG.

11

I see 459, ligne 4. Athornuleur] dimenuleur Matritanis (saul erreet bintenis. Mais el. page 457, lignes 6 et 7 d'en bes, où le Matritani
porte dedimenuleur au lieu de la vulgate dimenuleur.

Page 4:0, ligne 8. Karā rip dizny] perā rip dizny Matentas; we rip noles Sintenis. BLASS proposait nagā rip dizny.

- ligne 9. Пերройна | пերройна Matritensis (mul erreur) -
- ligne 12. Ar l'accours, avec le manuscrit D de Paris] de l'accours Matritonsis et marge du manuscrit A de Paris; l'accours Sinteniu A
- avant-dernière ligne. 'Oprirotor' 'Opristor Matritensis (sacretres) et Sintenis. Cf. ci-dessus, p. 501, l. 4.

Page 462, hgne 7. Lacune?

- ligne 11. Acador, avec XYLANDER] And millor Mutritemes.
  - ligne 18. Τούς τε, avec CORAL.

Page 463, ligne 5 d'en bas. Avoranas] diararinas Matritensis; deuxentensis; deuxentensis.

Page 466, ligne 14. 'As to to's unatelas asimunts und (sauf erreur) to the unatelas asimunt Matritensis; und to to's unatelas asimum Sintensis EMPERIUS proposait dejà de changer und en m's dans ce texte de sintensis.

Page 467, ligne 12. "Aνθρωπος] ανθρωπος Matritensis; ανής Sintenia... SCHAEFER proposait ὁ ἀνής.

Page 468, ligne 5. Tore quiocómous curreleir dialóyous un merappateir 1005 [[hármros]] róre 1005 quiocómous curreleir dialóyous un meraquiteir [[hármros]] Matritensie; ró 1005 quiocómous curreleir dialóyous un meraquáteir Sintenis.

Page 469, ligne 5. Armoras frm [ and areoras none], avec COBET.

Page 470, ligne 13. Γυναίκα παρ' ήν και γυναίκα παρήν Matritensis; γυναίκα παρ' η Sintonia.

- dernière ligne. Prilor, avec VOLKMANN.

Page 472, lignes 8 et 8 d'en bas, et page 476, ligne 9. Torros et torror, avec Henri ESTIENNE.

Page 476, ligne 5. 'Εφ' ήγεμονίαις, avec REISKE.

Page 477, highe 2. 'Ouoloysi, avec MADVIG.

Ibid. d' à Kaisao] dè or Kaisao Matritensis; dè Kaisao Sintenis.

Page 478, ligne 4. Kixépuros μέν, leçon de Photius.

ligne 10 d'en bas. Παραβαλόντες, avec REISKE.

Page 479, ligne 9. Hollà, avec CORAI.

- ligne 11. Καιήτας] και ήτας [sic] Matritensis; Καπίτας Sintenis.
- dernière ligne et page 480, ligne 2. Περιμενοῦσι et ἀμινοῦσι, avec COBET.

- Page 482, ligne 12. 'Ανείλεν ή βουλή τοῦ Άντωνίου] ἀνείλε τοῦ Άντωνίου

  σουλή Matritensis; ή βουλή καθείλεν Άντωνίου Sintenis.
- Page 484, ligne 7. Kaillov, avec WYTTENBACH] Kellov Aldine; Kezi-Matritensis (sauf erreur) et Sintenis.
  - avant-dernière ligne. Απέλειπεν, avec CORAI.
  - Teage 485, ligne 9. 'Υφ' αὐτοῦ] ὑφ' αὐτοῦ Matritensis; ὑπ' αὐτοῦ Sintenis.
  - Page 487, ligne 11. Τοῦτο [τὸ] ἔργον, avec REISKE.
  - Page 488, ligne 5. Διαφανείς] διαφανής Matritensis; φανείς Sintenis.

#### NOTES( $^{1}$ ).

- Π. Page 418, ligne 6. φιλολόγων] φιλολογῶν Laur. (2).
- **ΞΙ.** 423, 3. ἀγαθῶν οί] ἀγαθῶν ἀνδρῶν οί Laur.
- **ΙΙΙ.** 426, 12. συνήγον (πρὸς?) ἀλλήλους.
- IV. 432, 2. μάντεις καὶ] μάντεις τινές καὶ Laur.
- V. 434, 10. τοῦ] τὴν Laur.
- VI. 435, dernière ligne du texte. παλαιᾶς] πάλαι Laur.
- VII. 445, ligne 2. ώς] ωσπερ Laur.
- VIII. 447, 7. d'en bas: οἰδῶντα] οἰδοῦντα Laur.
- **IX.** 453, 13. Κικέρων] ὁ Κικέρων Laur.
- **Σ.** 461, 8 d'en bas: χιλίων (καί) έξακοσίων.
- XI. 462, 6. Cf. «Elle découvre une foule de choses qui
- non en neuent dans la maison. > (Balzac, Petites misères: Le 18 brumaire.)
  - XII. 468, 5. τότε] τό, τε Laur.
  - XIII. id., 7. μεταβάλλειν] μεταβαλείν Laur.
  - XIV. 483, 11 d'en bas. ὑπερβαλλόμενος] ὑπερβαλόμενος Laur.

<sup>1.</sup> Trouvées sur un exemplaire de l'édition Hachette, portant le millésime 1882, et écrites au crayon, de la main de Ch. G., à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

#### EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTERATURE

nº du 10 avril 1982, pages 289-291.

Il y a un an, je rendais compte dans cette Revue (1), et avec un bien vif plaisir, de la thèse de Charles Graux sur un manuscrit négligé de Plutarque, ainsi que de son édition de la Vie de Démosthène. J'exprimais le sonhait qu'il nous donnât bientôt les autres Vies: il s'est mis à l'œuvre avec son activité habituelle, et j'annonce aujourd'hui un nouveau petit volume, mais avec un sentiment bien différent, car ce sera, hélas! le dernier, et cette vie, qui promettait tant, a été tranchée avant l'heure.

La Vie de Cicéron marque un progrès notable sur la Vie de Démosthène. Granx avait continué d'étudier son auteur, et on sent, pour ainsi dire, à chaque ligne de l'Introduction et du Commentaire, avec quel soin il se préparait à la tâche de publier toutes les biographies de Plutarque. . . . Les «sources de la Vie de Cicéron» forment un chapitre . . instructif . . . Granx y énumère les auteurs consultés par Plutarque, sans prétendre (et c'est là une très sage réserve) que nous puissions les déconvrir tous; et il cherche à distinguer quand le biographe a puise directement à la source originelle, ou quand il a eu recours à un intermédiaire. Le premier de ces deux cas se constate quelquefois par des indices curienx: ou voit que Plutarque avait lu lui-même plusieurs écrits de Cicéron et d'autres textes latins

2 63

53

<sup>1.</sup> Voy. Rev crit., 1881, 1, p. 162 et suivantes, ou ci-devant, p. 385

quand, faute de comprendre assez une langue étrangère, il lui arrive de commettre une erreur ou un contre-sens.

Le nouveau manuscrit de Graux, le Matritensis, a fourni bon mombre de nouvelles et bonnes leçcons. Il a permis de compléter le texte dans le ch. VII: Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας ⟨ἔφη,⟩
τὴν Σφίγγ' ἔχεις; le chap. ΧΧΙΙ: Ὁςῶν δὲ πολλοὺς ἔτι ⟨τῶν ἀπὸ⟩ τῆς συνωμοσίας ἐν ἀγορῷ συνεστῶτας; le chap. ΧΧΙΧ: Καὶ τοῦτο διὰ Τύλλου τινὸς ⟨Ταραντίνου⟩ πράττουσαν; et ailleurs encore. Voici quelques exemples de corrections du texte dues au même manuscrit. Ch. IX: Στρατηγίαν δὲ μετιόντων ἄμα σὺν αὐτῷ πολλῶν καὶ γενναίων (pour μεγάλων, mot qui se lit quelques lignes plus haut). Ch. ΧΥΙΠ: Οὐδὲν οὖν ἐπενόει κακὸν ὁ Λέντλος ἰάσιμον (pour ἢ ἂσημον). Les éditeurs avaient substitué μικρόν à κακόν. Ch. ΧΧΙΥ: Ἐπιστολαὶ δὲ περὶ τούτων (pour παρὰ τοῦ) Κικέρωνός εἰσι πρὸς Ἡρώδην.

On trouve à la fin . . . . la liste des passages où Graux s'est écarté à la fois de la leçon du Matritensis et du texte de Sintenis. . . . Signalons une correction faite au ch. XV par un élève distingué de l'école des Hautes-Études, M. de Nolhac: Τῶν ἐν Τυροηνία στρατιωτῶν συνερχομένων. Le ms. de Madrid porte πραγμάτων, la vulgate omet ce mot. Au ch. XXXVI, Graux marque avec raison une lacune entre τάς τε πόλεις et εὐπόρους ἐποίησε. Ch. XXXVII, il écrit τη γνώμη πολλά διπτασθεὶς ἐπ' ἀμφότερα καὶ διστάσας (διστατήσας Matr., δυσπαθήσας vulg.). Ch. XXXIX, il écrit ἐκεῖνον ήξίου στρατηγεῖν κατὰ νόμον ὡς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι προύχοντα (καὶ τῷ τ. ὑ. ἀξιώματι Matr., καὶ τὸ τ. ὑ. ἀξίωμα vulg.).

Dans son dernier voyage d'Italie, Graux avait découvert plusieurs manuscrits de Plutarque inconnus ou négligés jusqu'ici, qu'il jugeait de première valeur et dont il aurait sans doute tiré un excellent parti pour l'édition qu'il préparait des Vies de Plutarque. Il en sera de cette édition comme du Xénophon qu'il méditait et de tant d'autres utiles travaux dont il eût enrichi la science s'il avait vécu. Puissent ses élèves, s'inspirant de son exemple, et marchant sur les traces de leur jeune maître, faire, chacun dans la mesure de ses forces, ce qu'il ne lui a pas été donné d'accomplir!

HENRI WEIL.

508

#### PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT

10. JUNI 1882

Plutarque, Vie de Cicéron, suivie du Parallèle de Démosthène et de Ciciron. Texte grec revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc. par Charles Graux. Paris. Hachette et Cie. 1882. 192 S. 120. 1 ft.

Derselbe Herausgeber, der das Plutarchische Leben des Demosthenes für die Schule bearbeitet hat, wovon wir in No. 1 d. J. S. 12f. (1) unsern Lesern eine Notiz gegeben haben, hat nach kurzer Zeit das Leben Ciceros nebst der σύγκρισις folgen lassen. Mit Wehmuth nehmen wir das Bändchen in die Hand, bedanernd, dass der hoffnungsvolle junge Gelehrte seiner Arbeit und der Wissenschaft durch einen frühzeitigen Tod entrissen wurde, liess es sich doch erwarten, dass er uns durch eine neue kritische Ausgabe der vitae die ja recht verdienstvolle, aber inzwischen infolge mancherlei neue Funde, wie des Seitenstettensis und des von Graux selbst erst kollationierten Matritensis, nicht mehr ganz den jetzigen Standpunkt der Forschung repräsentierende Ausgabe von Sintenis ersetzen wilrde. Durften wir schon der vita des Demosthenes Anerkennung zollen, so wird unser Schmerz über den Verlust des strebenden Mannes noch zunebmen, wenn wir aus der Behandlung der vita Ciceronis erkennen, wie sich Graux mehr und mehr in seine Aufgabe hineinlebte; denn im ganzen zeigt sie namentlich in den einleitenden Partien einen wesentlichen Fortschritt. Zwar stimmen die ersten 14 Seiten mit dem Leben des Demosthenes überein (2); sie geben meist nach Pierrons griechischer Litteraturgeschichte wörtliche Citate tiber das Leben, das Genie, die historischen Werke des Plutarch und ähnliches, aber von da ab beginnt 1, eine durchaus selbstständige Aufzählung von bibliographischen Nachrichten (\*). Es werden sowohl die Gesamtausgaben der vitae von der ersten Aldina bis zur Tauchnitiana von Bekker, wie auch die Spezialeditionen und die für die Franzosen ausserordentlich wichtige und klassische Uebersetzung von Jakob Amyot nicht bloss aufgezählt, sondern auch in meistens recht objektiver Weise beur-

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 389.

<sup>2.</sup> Voy. la note 1, au bas de la p. 397. 3. Voy Œuv. de Ch. G., Plutarchea.

mind instruktiver ist 2. das folgende Kapitel, welches auf 12 Seiten die Quellenstudien Plutarchs für das Leben des Cicero eingehend erörtert (4). Wenn Graux auch hier wohl zum guten Theil auf deutsche Quellen, wie auf H. Peters Arbeit (Halle 1865) u. a. zurtickgeht, so wahrt er sich doch überall seine wohlerwogene eigene Ansicht. Er sucht festzustellen, wieweit Plutarch Ciceros eigene Schriften, die seiner Zeitgenossen, mamentlich aber das Leben Ciceros von Tiro benutzt haben mag, ohne den Anspruch zu erheben, genau an jeder Stelle die Quelle unterschieden zu haben. Wir halten dieses Kapitel nicht bloss für das bedeutendste, sondern auch für das, welches den objektiven Sinn des verstorbenen Gelehrten mit seiner schlichten und bescheidenen Darstellung der gesicherten und der zweifelhaften Resultate am besten kennzeichnet.

Der griechische Text, sowie der Kommentar umfassen die Seiten 53-191 (5). Was den ersten angeht, so ist der Matritensis auch hier wie beim Demosthenes leitend gewesen, doch nicht etwa in tyrannischer Weise, vielmehr hat Graux gute Lesarten auch gegen die Tradition des Matritensis aufgenommen. der S. 500-503 gegebenen Uebersicht ergiebt sich etwa folgendes Resultat der Abweichungen. Obenan steht Reiske, welchem folgend Graux 1. c. 6 fin. (p. 415, l. 5) πολλούς vor πολλάκις verwirft, 2. σοφώτατον ἐποίησας c. 26 fin. S. 448, 5 (codd. Sint. σοφώτερον), 3. έφ' ήγεμονίαις (codd. Sint. ήγεμονίας) c. 45 S. 476, 5, 4. παραβαλόντες (codd. Sint. παραβάλλοντες) c. 47 med. S. 478, l. 10 d'en bas, 5.  $\tau \circ \tilde{v} \tau \circ [\tau \dot{o}] \ \tilde{\epsilon} \varrho \gamma \circ v \text{ comp. c. } 3$ S. 487, 11 und 6. ähnlich wie R. διεπράξατο δε (καὶ) την . . . βουλην ψηφίσασθαι [καὶ δεηθηναι c. 24. S. 444, 8 et 9 liest; nur wollte Reiske das letzte xai nicht gerade, wie Sintenis, ausgeschieden wissen. Von Corges hat Graux vier Emendationen recipiert: 7. τοῦ δὲ δήμου . . . παριέντος (codd. Sint. παριόντος) c. 22 init. S. 439, 8 et 9, 8. καὶ τούς τε φίλους (τοὺς τότε φ. codd. Sint.) c. 36 fin. S. 462, l. 3 et 2 d'en bas, 9. καὶ  $\pi o \lambda \lambda \dot{\alpha}$ ταραχώδη (τάλλα codd. Sint.) c. 27 med. S. 479, 9 und 10.  $o\vec{v}$ 

<sup>4.</sup> P. 490 et s. ci-dessus.

<sup>5.</sup> Ci-dessus, p. 405 à 489. — On va, dans la suite de cette reproduction du compte rendu de M. Heller, substituer l'indication, — en français, — des pages et lignes du présent volume à celle des pages et lignes de l'édition Hachette.

H. G.

< -1

ETT

\_ II

137

-- (9)

# I -)

533

101

. --

SO

· s 3

rf-

i و٠

- \$

-->

- .Š

11

3 7

SI

13

1

- e distante commune e. 1 fin. urig hat I Einstein statt en and von Samens at a 4 med. - Biede v rem e mad. Sint.) · an ko; : 7 · - 111. 5. 477, 2 r stelle haw einer i. I nach dem · Aenderuzz : / Coma erlitten. wid. wywi za na Frincy. Reiske t modoje, to in Edway Bei me-- Tatr. kommt nan von schwerlich . - auf de neu mas I west - Lenn nai : erfordern. M : " or meland schreibt n byekele is figurer Taile S. 415, · · will, der grammans: ::: Kongruenz ... - riftlich überliefense Filmelle i seiler - Könnte. Mit demselven Wyttenbach \_ med. S. 484, 7 as if India a gray-- - m: Matr. und die meisten brad. wie esen. Von den Konjekturen des Brya-્રાફ્લેમ . . . કોટુ લેટફલદ કે ન ૧.૩૪ જાત દલે τη σχολαστήν και 👉 🖫 τιν το Επελ-A priodoyous (codd. Sint. Act. 2. Matr. ं :: 7 und 17. Ø Kizeger : 26 5. 447. 🗻 . . . i.::. an letzter Stelle ha: Sinz. nach - 10 hat Graux 18, c. 49 fin. S. 469, 5 in nach o Kaisag exektioner drastein: Präsentia περιμένουσε und απικοπο - 400 et 480. L 2 in die entsprechenden - vereinzelte Konjekturen sind auch 🔾 - 😽 er 20. nach *Photius* hinter Kike-... E S. 478, 4 ein sicherlich übers - s. on Uebersetzung des Xylander 27 8 448, L 3 d'en bas wie Sint den Namen M. Lazekkenich. g e e 36 S. 462, 11 statt 22 Just. e. 39 init. S. 466.  $= \widetilde{\mathbf{X}}(i) \mathbf{n} \ldots \widetilde{\mathbf{z}} \mathbf{z} \widetilde{\mathbf{v}} \mathbf{n} + i \widetilde{\mathbf{z}} \widetilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}$ 

.. dit als Lesart Xylanders,

στρατηγείν κατά νόμον ώς (codd. Sint. καί) τῷ τῆς ὑπατείας εξιώματα προύχοντα, dem alten Solanus (du Soul) 23. mit δει-» ον ήγειτο τῷ Μανιλίψ ταν τὰ (codd. Sint. ταῦτα) μὴ παρασχείν €. 9 geg. E. S. 421, 4, einem jungen französischen Gelehrten Le Nolhac 24. in der Konstituierung der Stelle c. 15 in. S. 428, 1 et 2 οὐ πολλῷ δ' ὕστερον τούτων, ἤδη τῷ Κατιλίνα τῶν ἐν Φυρρηνία στρατιωτων συνερχημένων καὶ καταλοχιζομένων . . . . προν επὶ τὴν Κικέρωνος οἰκίαν etc. Diese Stelle gab schon Reiske Veranlassung στρατιωτών einzusetzten, aber offenbar an falscher Stelle, nämlich nach  $\tau o \dot{v} \tau \omega v$ . Die meisten codices haben wie Sint. nur τῶν ἐν Θυρρ. συνερχημένων, der Matr. hat τῶν ἐν Θυροηνία πραγμάτων συνερχ. Nolhacs Konjektur widerspricht dem Sinn gewiss nicht, ob aber die στρατιῶται vollständig anzemessen sind, lässt sich doch sehr bezweifeln. Wurden die Leute nicht erst στρατιῶται durch das καταλοχίζεθαι? Mir scheint viel passender der Begriff συνωμοτών oder ανθρώπων. Nach dem 'Avis' sind noch zwei Lesarten zu erwähnen, nämlich 25. Volkmanns zu c. 41 fin. S. 470, dernière ligne du texte οί φίλοι für das handschriftliche φιλόσοφοι und 26. van Herwerdens c. 24 S. 443, l. 1 d'en bas (Κικέρων) έθηκεν εν επιστολή γράψας ένιαχοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν (sonst ἀπονυστάζειν) τὸν Δημοσθένη. Endlich ist mit H. Stephanus Ίρτιος z. B. c. 43 S. 472, l. 3 et 8 d'en bas und sonst mit spir. asper geschrieben. Im ganzen ist diese Auswahl früherer Emendationen nur zu loben, wenn auch in einigen Fällen das Urteil abweichen wird. Mit Recht hat Graux den Namen Kailiov in diese Schulausgabe z. B. No. 22 eingesetzt, trotzdem die gute Ueberlieferung nur Kezikiov hat und nach gewöhnlichen kritischen Grundsätzen also ein Irrthum Plutarchs anzunehmen und Kexiliov als von seiner Hand stammend zu betrachten wäre. Dass hier allein an M. Caelius zu denken ist, unterliegt wohl nach Cic. ad fam. II 11 keinem Zweifel — und denkbar wäre es doch auch, dass der Fehler nicht von Plutarch, sondern von seinen Abschreibern begangen wäre; denn Formen wie Kexiliov, Koiliov, Kloiliov sind bekanntlich häufig verwechselt worden cf. Schweighäuser zu Appian. b. c. II 22 p. 740 u. a. Gegen einige Lesarten habe ich mich schon oben gewendet; mit einigen anderen bin ich ebenfalls nicht ganz einverstanden. So scheint mir die von Coraes vorgeschlagene, von Schaefer und von Graux rezipierte Lesart c. 22 (No. 7) nagiérios, welches unsere Ausgabe durch laissant faire, comme s'il y avait ἐωντος, μηδ' (doch wohl

Leider hat es Graux sowohl hier, wie in der vita Demosthenes unterlassen, die von Sintenis oder der Vulgata aus dem Madrider Codex gewonnenen und in den Text gesetzten Lesarten zu verzeichnen, sodass wir stets die früheren Kollationen vergleichen müssen; eine Erweiterung des 'Avis' nach dieser Richtung wäre für den Lehrer, dem doch überhaupt die Seiten 41-45 (500-503 ci-dessus) allein dienen können, leicht und höchst wünschenswerth gewesen: vielleicht entschliesst sich der Herausgeber einer zweiten Ausgabe dieser Bändchen, welche gewiss nicht lange auf sich warten lassen wird, zu einer solchen Erweiterung. Es bandelt sich in der That um ein für jeden Lehrer höchst wichtiges Korollarium; ich greife, um zu exemplifizieren, ein beliebiges Kapitel heraus, um die Abweichungen, die nach dem Matritensis gewonnen zu sein scheinen, von dem Text bei Sintenis anzudeuten. In c. 3 in. S. 408, 2 et 3 hat Graux rois περί Μούκιον ανδράσι πολιτικοίς και πρωτιύουσι της βουλης συνών, Sint. nach seinen codd. τοῖς περὶ Μ. ἀνδράσι συνών σεολιτικοίς καὶ πρ. τ. β.; ib. S. 408, 7 Graux. "Ελλησί τε συγελολόγοις, bei Sint. fehlt τε; ib. S. 408, 8 Graux άχρι οξ, Sint. ἄχρις ού; ib. S. 408, 11 Graux Χρυσόγονος . . . προσαγ-🗻 είλας τινός οὐσίαν . . . αὐτὸς ἐωνήσατο ohne jede Angabe in em 'Avis', sodass man glauben muss, diese Lesart stamme us dem Matr.; Sintenis liest zwar ebenso nach der Konjektur on Cruserius und Wyttenbach, fügt aber hinzu προσαγγείαντός τινον libri (τινα F). Gleich darauf S. 409, 2 hat Taux ταλάντων άξίαν οὐσαν, welche Stellung bei Sint. nur hat, seine übrigen codd. haben wie er liest ταλάντων οἶσαν εξίαν; ib. S. 410, 2 hat Sint. nur ην (sc. Κικέρων) ὄντως ἰσχ-- ος καὶ ἄσαρκος, άρρωστία στομάχου . . . προσφερόμενος, während Traux liest ὄντως την έξιν ισχνός . . . άρρωστία τοῦ στημάov, beide Zusätze müssen auf Rechnung des Matr. kommen. Man wird aus diesen Varianten zu einem Kapitel leicht erzennen, wie mannigfach die Aenderungen sind, die der Text urch den Matr. erleidet. Ob es immer Verbesserungen sind, möchte ich zunächst dahin gestellt sein lassen und nur die Bitte wiederholen, diese Varianten in den 'Avis' aufzunehmen. Möglicherweise stellt sich dann auch bei der einen oder anderen cloch heraus, dass sie nicht aus dem cod. stammt, sondern unter den aufgenommenen Konjekturen Platz finden muss, wie Tch z. B. bei dem oben erwähnten προσαγγείλας τινος und άχρι

vermute(7). Jedenfalls hat aber, wie wohl auch die Zusammenstellung zeigen kann, der Text durch die Quelle des Madrider Codex bedeutend an Lesbarkeit gewonnen; besonders viele Stellen zeigen eine von der gewöhnlichen abweichende Anfeinanderfolge der Worte; ich habe mir noch notiert c. 1 S. 403. avant-dernière ligne èv to néquet tie birde, de l'oexe, diagto-Liv augheiar Graux, diagrahir, we equer, a. Sint.; c. 2 S. 407, 11 καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αίτοι Granx. καί ποιημάτιον . . . αίτοῦ διασώζεται Sint; ib. S. 407, 16 οδ μικράς περί τοίς λόγοις γεγενημένης καινοτομίας Granx, οδ mixode yever never neer ath Sint, c. 4 S. 411, 6 nede the PEr tor objectos ", quo o to Graux, Per fiquoto Sint., c. 5 S. 413, 12 τοίς γε τῷ μεγάλα βοάν χρωμένοις Graux, τῷ βοάν μεγάλα χρ. Sint., c. 7 in. S. 415, 9 δργάνοις και σκείεσε χρωμένοι ε άψύγοις Granx, δργάνοις γρωμένοις και σκείεσιν άψήgoig Sint, ib. S. 415, 13 unquorei ein el Filer fairor Graux, eldile un novei ein al can Sint., c. 14 S. 426, 1. 4 d'en bas ansλείν τον Κικέρωνα περί αθτον τον των άρχωρεσιών θόριβον Graux, περί αὐτον των ἀρχ. τον θόρι θον Sint., c. 17 S 431, 14 in cocaling airias Graux, is airias cocabins Sint., c. 18 S. 433, dernière ligne πολλοίς δε των μετέχειν δολοίντων της σενωμοσίας διαλεγόμενος Graux, μετέγειν της σεν. δοχοίντιν Sint., c. 20 in. S. 436, 4 giverai te rais geraisi Deologies or meior Graux, ormeior Devivance Sint., ib. S. 437, 3 hat Graux nach Matr., der zal rolen nonneriBeren hat, rolem vor ngooeelsteren gestellt, ib. fin. S. 437, 8 lastin & eig eleggen al deμίαν παρέδωπεν Granx, λαβην δ' οιδεμίαν είς έ. π. Sint, c. 47 S. 478, dernière ligne nhoins ed die eigele eleft Graux, nh. eigur eddig eri. Sint. u. a. m. Aus dem Matr. sind auch manche Zusätze gewonnen, von denen einige sehr gut, andere zweiselhasten Wertes sind. So c. 8 S. 418, 11 (Kai) rattar τον τρόπον διά παιδαγωρών, c. 9 S. 419, 11 τζ (δέ) δεναμει πεποιθώς, wohl gegen Plutarelis Manier, der gern mehrere Participia neben einander stellt, c. 9 S. 419, l. 4 d'en bas

<sup>7)</sup> Achnlich verhalt es sich wohl auch noch mit folgenden Lesirten von Graux c. 4 S. 410, 12 tyxartherrer Steph, c 6 in. 5 414, 1 programs tois arbitation for algorithm statement arother arot

ατεαλλαγείς οἴκαδε κείρασθαί τε την κεφαλην (καί) κατά τάχος καθαρον ιμάτιον λαβών, ib. S. 420, 7 ο Κικέρων 'Αλλ' έγω(γ')' είπεν 'ούκ έχω τηλικοῦτον τράχηλον', c. 14 S. 426 l. 3 d'en bas Εδόχει . . . προσημαίνειν τὰ πρασσόμενα σεισμοῖς (τε) καὶ κεραυνοίς, c. 15 S. 428, 15 πληγείς ύπὸ τοῦ δεινοῦ καί τι (καὶ) τῆς αλτίας απολυόμενος, ην έσχε, c. 20 S. 437, 6 ist ebenfalls ein **ναὶ** vor τῆ πολιτεία, c. 48 S. 480, 9 ein δὲ nach οὐ φαινομένου hinzugekommen, im letzteren Falle wohl gerade nicht angemessen. Man sieht aus diesen Beispielen, welche sich nur auf Cin Drittel des Buches erstrecken, dass namentlich Satz- und ortverbindungen durch diese Zusätze geglättet sind; doch auch Wichtigeres giebt der Matrit., z. B. c. 49 g. E. S. 482, 10 έστει . . . κατεπολέμησεν (ὁ Καῖσαρ) Αντώνιον, eine Ergänzung welche der Zusammenhang allerdings wünschen liess, wie **Auch** έφη zwischen έπὶ τῆς οἰχίας und τὴν Σφίγγα in den Schlussworten von c. 7 S. 417, 3—4 u. διὰ Τύλλου τινὸς (Ταραν-Tένου) πράττουσαν c. 29 S. 451, 1. Recht verständlich ist so 20 ch c. 19 S. 435, 8 geworden, wo Graux mit dem Matr. εἰσελ-Φων ουν ο Κικέρων (καὶ γενόμενος) καθ' αύτον etc. liest, **b** l auch c. 16 S. 430, av.-dern. lig. δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν ἐν λόγοις, ἐκείνου δ' (ἐν) ὅπλοις πολιτευομένου; ferner c. 4 S. 412, 4 Επεί δ' (ούτως) έμελέτησε u. danach άχθομένου δε τοῦ Κικέ-**Θωνο**ς (εὐθὺς) εἰπεῖν, c. 5 S. 413, 1 Ἐπεὶ δὲ (καὶ) φύσει u. C- S. 414, av.-dern. lig. εἴ (γε) καθάπερ etc. Diesem Gewinn stehen nur wenige Verluste gegenüber. Nicht dahin zu rechnen wohl die Auslassung des ganzen Satzgefüges c. 7 ην δὲ τῷ Βέρρη ἀντίπαις νίος δεϊ λοιδορεϊσθαι, denn es fehlt gewiss nur in dieser für die Schule berechneten Ausgabe. Vermisst wird dagegen c. 14 S. 426, 10 der Zusatz der übrigen Hschr. καὶ κατα ο είσασα, der mir notwenig erscheint, während ich gern Graux und dem Matr. οἰχίαν weglasse in c. 47 S. 479, 7 πα-ΘΕΑ Δεῖν εἰς τὴν Καίσαρος [οἰκίαν] διενοή θη. — Eine ganze Reihe Aenderungen sind durch den cod. hineingekommen, welche die Güte desselben bezeugen; freilich auch einige, die mir nicht eptabel erscheinen, wie c. 5 S. 413, 5 λέγεται . . . περὶ ύπόκρισιν . . . προσέχειν; viel besser bezeichnet das πρός tibrigen codices die Beziehung oder c. 9 S. 419, 11, wo κον σύμενος κλοπης έπ' αὐτοῦ das gute ὑπ' αὐτοῦ verdrängt hat, ο τ c. 15 S. 429, 1, wo εἰσήγγελλε für ἀπήγ. eingetreten ist; Piel leicht gehört hierher auch c. 47 S. 478, 12 έχων τὸν ἀδελ- $\mathbf{\varphi}$   $\mathbf{\varphi}$ 

ποολαμβάνειν τῆς <math>qvγῆς statt τῆ qvγῆ und ib. l. suiv. περιβαλόντες statt περιλαβ. Vielleicht ist auch c. 5 in. S. 412, 1.8 d'en bas O d' o v Kizégwr fur your zu beanstanden, wie ich entschieden Präsens εξαγγέλλει für besser halte als das von Graux nach Matr. c. 16 S. 430, 3 eingesetzte εξήγγειλε. In demselben Kapitel is gegen Ende S. 431, 3 επαιρόμενος für επαράμενος mit Recht aus Matr. aufgenommen, wie c. 15 S. 428, 7 d'en bas διά Κατιλίνα verständlicher erscheinen will als διά Κατιλίναν und ib. S. 428, l. dern. πᾶσαι δ' ὁμοίως τὴν ἐπιβουλην έφραζον (Sint. π. δ' ήσαν όμοίως επιβουλήν φράζουσαι), aber der Lesart κόρακες . . . κατασχόντες (Graux mit Matr.)  $\vec{\epsilon}$ πὶ τὴν κεραίαν . . .  $\vec{\epsilon}$ βόων c. 47 S. 479, 16 kann ich keinen Geschmack abgewinnen gegenüber der gut beglaubigten Vulgata za-Geringe Aenderungen, z. T. recht schlagend, sind unter anderen c. 49 S. 481, l. dern. τὰς ξαυτοῦ κατὰ μικρόν c. 17 S. 431, 6 et 7 d'en bas παρείχε (sc. Λέντλος) δε την ανήμην ώσπερ είώ θασιν (statt εἰώθεισαν) οἱ παῖδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν (δι-) αμάρτωσιν, c. 47 S. 479, 14 θαλάσσης (statt θαλάττης Sint.) c. 7 S. 416, 4, wo Graux mit Matr. Επαγαγών τους μάρτυρας καὶ άνακρίνας ἐκέλευε schreibt statt des hergebrachten, sowohl wegen seiner Bedeutung als auch wegen seiner Seltenheit auffälligen Enugivas. Leicht geändert oder gebessert sind auch c. 4 fin. S. 412, 10 διὰ σοῦ προσγινόμενα (statt ε), c. 20 S. 436, l. dern. γινομένων εν συγκλήτω λόγων statt ε, c. 19 S. 435, 11 εξη υλαβείτο (Matr. hat έξην λαβείτο), c. 47 S. 479, 7 λογισμών, δς γε statt ώστε. Ebenda Z. 11 ist auch aus der verkehrten Trennung in Matr. xaì ήτας der schon von Sintenis vermuthete, bei Graux S. 502, l. 3 d'en bas nicht erwähnte Name Kan tag gewonnen; an das c. 34 S. 459, 4 nach dem Matr. (cf. S. 502, 1) rezipierte δεδιφχημένων mag ich aber noch nicht recht glauben, auch nicht an εθύετο für θύεται c. 19 S. 435, 6 oder an επειδή ibid. S. 435, 4 für Enei. — Im Anschluss an seinen Codex hat Graux nun auch mehrere Konjekturen gemacht, welche meistens (leider auch nicht alle) in dem 'Avis' verzeichnet sind. Dass nicht alle gleich glücklich sind, darf nicht Wunder nehmen. aber die Mehrzahl zeugt von grossem Scharfsinn. Einige, noch nicht erwähnte, will ich anstigen. Sint. liest c. 18 in. oder οθν επενόει μικρόν ο Δένιλος ή άσημον, άλλ' εδέδοκτο. Graux hat S. 432, 10 (ganz nach Matr.?) ἐπενόει κακὸν ὁ 1. ἰάσιμον, ἀλλ ε. und gleich darauf αναιχεῖν και των ἄλλων (sonst drageir ιῶτ τ') . . . τ $\acute{i}$ τ τε (sonst δε), ιόλιτ; bald darauf

2. 17 ξίση δε καὶ στυππεῖον (στύππιον Matr. ceteri στυππεῖα Sint. oder στυπεία) und S. 433, 2 πολλών (ἀν) αψάντων. Gegen Ende S. 434, 1 hat er das auch im Matr. überlieferte σιστεών trefflich emendiert in πιστούς εύρων und c. 9 S. 419, **3** schreibt er (ob mit Matr.?) πολλῶν καὶ γενναίων offenbar wiel angemessener als μεγάλων und c. 19 S. 435, l. dern. είς Επαν αναρραγήσεσθαι τόλμης, ως (Matr. η) μετα της παλαιας ightharpoonup αχίας (Sint.  $τ \dot{α} λμης τ \ddot{η} παλαι \ddot{α} κακία). Ganz we sent liche Aende$ rungen hat c. 48 fin. von Graux allein, wie es scheint, nach Matr. erhalten; es lautet:  $\tau \hat{\eta} \nu \delta \hat{\epsilon} \kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \hat{\eta} \nu \hat{\alpha} \pi \epsilon \kappa \delta \psi \alpha \nu$  (- $\epsilon \nu$  Sint.) σύτοῦ καὶ τὰς χεῖρας Αντωνίου κελεύσαντος, αἶς τοὺς Φιλιππι-20 ους έγραψεν. Ο ύτως γαρ (αύτός τε γαρ Sint.) δ Κικέρων σους κατ' 'Αντωνίου λόγους [Φιλιππικούς] ἐπέγραψε κτλ. Bertindet erscheint auch nach dem διστατήσας im Matr. die Lesετ διστάσας für δυσπαθήσας c. 36 S. 463, l. 5 d'en bas, αν-- Φευπος c. 39 S. 467, 12 (ἄνθρωπος Matr. ἀνηρ Sint.), c. 41 S- 470, 13 γυναϊκα παρ' ην εγήρασε (παρην Matr. παρ' η Sint.), Comp. c. 2 S. 485, 9 τους είρημένους ύφ' αὐτοῦ (ὑφ' αὐτοῦ Matr. εντοῦ Sint.), weniger annehmbar c. 35 S. 460, 3 κατὰ τὴν σε την (μετά Matr. παρά Blass, περί την πόλιν Sint.), c. 40 S. 468, Εργον μεν ήν τότε φιλοσόφους συντελείν διαλόγους καὶ μετα-Υ Εξειν τοὺς Πλάτωνος καὶ (τότε τοὺς φιλ. συντ. διαλ. καὶ μεσοάζειν Πλάτωνος Matr., τὸ τοὺς φ. . . . μεταφράζειν καὶ S = 1.), sowie die Stellung c. 49 S. 482, 12 ἀνείλεν ἡ βουλή τοῦ τωνίου (αν. τ. Α. ή β. Matr.). Hier hätte meines Erachtens ht bloss die Wortstellung bei Sintenis (ή β. αν. Αντ.), sondern die von ihm nach Anton. 87 vorgeschlagene Konjektur Sezder Aufnahme verdient. Auch in c. 8 fin. S. 419, 3 hat eine Umstellung vorgenommen, hier wie ich glaube mit em Glück; er schreibt έθεράπενε δὲ καὶ Πομπήϊος Κικέe die Handschriften haben hier alle, auch der Matr. Mouτε τος δε και Κικέρωνα εθεράπευε, Sintenis hatte Κικέρωνα δε Z. ¿9. Ich ziehe Graux' Anordnung namentlich wegen des vier Zeilen vorhergehenden, ebenfalls den Satz beginnenden E cánevor de vor. Mit Unrecht hat Graux, glaube ich, in der P. c. 4 S. 488, 5 das διαφανής des Matritensis in das ausserentlich ansechtbare Participium διαφανείς verändert; leichter verständlicher bleibt doch φανείς mit Sint. Auch οίδ' ἀπελes, wie Graux c. 13 S. 426, 7 nach dem oi de des Matr. Bebreibt, kann nicht gelobt werden, ebensowenig wie die Form TE Θεέθεε c. 48 S. 480, l. dern., welche schon aus Rücksicht

wohl nur zufällig in den Kommentar verirrt sewiss annehmen, wie denn sicherlich Graus. Aufl. mancherlei Kleinigkeiten gebessert he ie vita noch schulgerechter zu machen. Sehn und beklagen, dass wir von seiner Textkritik er Ausstellungen, die ich machen zu müsse und darunter manches ganz Vortreffliche geleist mehr hoffen dürfen. So kann ich nur wünse ventuellen Herausgeber dieses Bändchens me von Nutzen sein mögen.

Ich will schliesslich nicht verhehlen, dass in ten des Madrider Codex den Eindruck gen seien es Zusätze resp. Interpolationen, die e schreiber eingefügt hätte, um den Text lesb recliter zu gestalten. Vielleicht entschliesst sie mit der handschriftlichen Ueberlieferung int ist, den Matritensis selbstständig oder Graux gebotenen Materials nach dieser fen.

BERLIN.

# PÄDAGOGISCHES ARCHIV

Band XXIV. (8.) 1882, p. 558-564

Auslassung der anstössigen Mittheilungen über Clodius in Cap. XXIX. Was wir über gen in der Biographie des Demosthenes nämlich gar zu elementarer Natur sind, derholen. Dahin gehören Anmerkungen, de

Construction angegeben wird, wie Anm. 5 auf S. 408 (ci-dessus) A. 2 auf S. 426, A. 1 S. 445, A. 5 S. 465, die Erklärung adverbialer Bestimmungen, wie Enoquiliorara A. 7 S. 422, En τιαί, A. 5 S. 425, τέλος A. 16 S. 427, die Hinweisung auf die Beziehung der pronomina, wie exercis A. 3 S. 445, airnig A. 8 S. 472, actor und actor A. 17 S. 477, Anmerkungen wie A. 12 S. 416, A. 11 S. 437, A. 8 S. 436, A. 15 S. 437, A. 2 S. 450, A. 4 S. 459. Der Raum, der durch Weglassung solcher Bemerkungen gewonnen wurde, konnte für die Erklärung für den Anfänger schwierige Dinge benutzt werden, wie z. B. der Construction von egnakeiogat Cap. XXX eti toito o hizegov erezakeito, zum Hinweis auf die figura etymologica Cap. XXXIV apoaiχροισεν ο Κικέρων αίτες πρόσκροισιν είς οίδεν έμφανές προεί-Solgar, Cap. XXXIX nagas tie prize toetoneror toories. Der Hellenismus in ineneune rois dequerous rai neigorros in Cap. XLV ist Anfängern schwerlich so bekannt, dass er nicht auf Kräger §. 50, 4, A. 3 verwiesen werden müsste. Auch die Wendung mit êq' o in der comparatio Cap. III (la' o o' r vigalizos lodita te difilase) wird ihm Schwierigkeiten bereiten. Auf das Ungewöhnliche mancher Ausdrücke war hinzuweisen, wie in oftw yag i thet to helpanor after in Cap. XLV.

Im Uebrigen können wir hinsichtlich dieser Ausgabe wiederholen, was wir von der Ausgabe der Biographie des Demosthenes gesagt haben, dass sie allen Anforderungen einer richtigen Interpretation entspricht. Insbesondere ist sorgfaltig auf die Irrthümer und Missverständnisse Platarchs hingewiesen (S. 416) A. 10, S. 417 A. 1, S. 425 A. 6, S. 427 A. 15, S. 429 A. 4, S. 432 A. 6, S. 434 A. 6, S. 451 A. 10, S. 460 A. 3, S. 476 A. 6, S. 477 A. 2). Neu war für uns die Erklärung des im 8. Capitel berichteten Witzwortes Livi de Ocarinos . . . . xoroador de tor toughtor negistems, freito te zacastus rapa voi Kereρωνος και μη διδόντης, άλλα βαιλειομέναι πολίν χράναι είτεν wis oix ar aithe ye diatiment negl thitoc arganizion, entangeget; & Kinigov (All iyoy') ; einer ( oin iyo televoitor teaxilor. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Theil der pointe durch die Uebersetzung des lateinischen nutare (im Sinn von den Kopf schütteln) verloren gegangen ist. Den dentschen Leser berührt die bäufige Citation deutscher Werke, wie "Tenf fels römische Literaturgeschichte" angenehm; derselbe wird andererseits zur Lectüre mancher bei uns weniger bekannten

Fanzösischen Werke angeregt werden, wie z. B. zur Lectüre von oissier, promenades archéologiques. Das treffliche Buch deschen Verfassers "Cicero und seine Freunde" erfreut sich ohnebei uns einer grossen Verbreitung.

Dr. LUDWIG SCHMIDT, Lehrer am Gymnasium zu Greifenberg in Pommern.

# FRAGMENTS INÉDITS

TRANSMIS

A M.M. FOERSTER ET RUELLE

## EXTRAIT

DŪ

#### RAPPORT SUR UNE MISSION EN ESPAGNE

#### PAR CHARLES GRAUX

(Archives des missions scientifiques et littéraires, 3° Série, t. V, p. 134.)

Paris, le 21 juillet 1876.

É



<sup>1.</sup> Depuis le temps où j'écrivais ces lignes, M. Foerster a publié, d'après ma copie, ce passage de Libanius dans Hermes. sous le titre suivant: Supplentur et emendantur Libanii Κεφάλου καὶ Αφιστοφώντος ἀντιλογίαι. [Note ajoutée en janvier 1878.]

<sup>2.</sup> Je transmis ma copie [avec la Notice qui est p. 531-533 ci-après, (H. G.)] à M. Ch.-Ém. Ruelle, qui vient de publier ces textes musicaux dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 11e année. J'ai fait reproduire dans le même volume une page autographe de Constantin Lascaris, le copiste du manuscrit en question. [Note ajoutée en janvier 1878.]

## SUPPLENTUR ET EMENDANTUR

## LIBANII

ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΙ (1).

Cum ante hos duos annos Libanii Κεφάλου καὶ Αριστο-P = 2005 artilogías ederem (Herm. IX 22 sq.), unicum textus bui fontem Parisinum (gr. 2998) codicem non ita bonae notae. A lerum quo illas contineri sciebam codicem Matritensem (gr. 49) icere tantum licebat non ex illo fluxisse, sed singularem habere toritatem. Tertium quod cognovimus (Par. gr. 583), Milleri in endis graecis codicibus spectatissimae debemus sollertiae; sed statim evasit, ut qui saeculo XVII demum e primo exaratus Bit (2). Eo felicius igitur mihi cessit, quod Carolus Graux, ut Eximiam in me Libaniumque meum habet benivolentiam, dum Hispaniae bibliothecas perscrutatur, codicem Matritensem meum i m usum tractavit atque ita quidem, ut non solum quae in Parisimo uno folio perdito deessent transcriberet, sed etiam textum editum locis quos ego significassem inspiceret. Itaque nunc et Quod olim posueram sustinere et illud pro certo affirmare possum hunc codicem ex eodem quo Parisinus fonte fluxisse, sed multis

<sup>1.</sup> Extrait de Hermes, t. XII, pages 217-222. Depuis la publication de cet article, M. R. Foerster a collationné lui-même le Codex Matritensis; il a bien voulu comprendre ici les résultats que la nouvelle collation a fournis et y ajouter quelques conjectures.

2. Journal des Savants 1875 p. 222 sq.

locis, cum librarius in exarando accuratius versatus sit, genuinam servasse lectionem. Quo magis autem dolenda est eius tam tristis condicio, ut multa nisi arte chemica iu subsidium vocata iam non effulgeant, eo dignior videtur, qui quam fieri possit accuratissime et ad has et ad alias Libanii declamationes perpoliendas excutiatur. Nunc ego primum cum viris doctis qui his studiis favent exitum  $\mu\epsilon\lambda\dot{\epsilon}\tau_{IS}$   $K\epsilon\phi\dot{\alpha}\lambda ov$  qui in Parisino deest communicabo, deinde nounullos locos utriusque declamationis proferam, qui vel nunc demum a codice Matritensi (M.) medelam accipiunt vel quorum emendatio nostratibus, iuprimis dico Cobetum, debita ab eo confirmatur.

Quae autem in codice M. fol. 168 lin. 5 sq. post verba σίτε νόμισμα νόμημον, δ μή πολλάκις έστρεψαν άργιρογνώμονες (Herm. IX 47, 30) segnuntur, hace sunt:

ώσπες ούμος βίος άνω καί (8) κάτιι στρεσόμενος μετά των ψήφων άριθμοί μενος (4) καθαρός ήγει πανταγού, τον δέ σόν οιδ' εί τις ψπόγαλχος β, χίβδιλός έστιν οικ αν τις ίσγιρίσαιτο. προέλθω δ' (6) εί βούλει καπί (6) τὰ μείζω παραδείγματα, αίτι, xai reignic ingic, oix  $\delta(7)$  undeic nonoginage anti-unc, all  $\delta$ πολλάς καὶ στρατιωτών καὶ μηγανημάτων προσβολάς άπεκροίσατο, ώσπεο οίμος βίος πανταγόθεν προσαγόντων (ποριττόντων (8) διαβολαίς και κακοιθείαις έστιν δοθός, και πλόιμος οίκ έν γαλήνη δείχνηται, σύ μέν ουν απείρατος χινδίνου πολιτιχού καταστάς (9) απλοις, έγω δε πολλούς συκοφαντών υπέμεινα πολέμους και κινδύνους και δήτορας κατ' έμου πνέοντας ήνεγκα. τά δε ζωα πως δοκιμάζεται; τίς εππος ώνειται μη πολλούς ελάσας δρόμους ούκ εν ιππασίμοις και λείοις μόνον άλλ' εί και με τοίς άποχρότοις καὶ πρός τὰ σιμά καὶ κατά πρανούς; αίτη γάρ ίππων πρίσις, τοις δε πομιδή πώλοις άγοντες είς την άγοραν πλήθουσαν καί τοις θορύβους μέσους, εί φοβεροί, δοκιμάζετε, οικ ίχθη Κέφαλος είς την άγοραν επί πείρα βίου οίδ ήκοισε θόριβον δικαστηρίου, έγω δε πολλούς περί έμαυτου δραμών δρόμοις ένίκων άπαντας, εί δε το μη κριθέν προκρίνεις του πεφιλλοκρινημένου στεφάνου, άρα καὶ στρατιγόν χαλκοῦν ἀνέστησεν (10) ούκ ένδύντα θώρακα καὶ οὐδ' ἰδόντα τοὺς πολεμίους; οὐδὲ Μιλτιάδης οὐδενὸς ἄξιος διὰ τὰς μάγας οἰδ (11) ὁ Θεμιστοκλης ὁ

<sup>3.</sup> M και και. 4. conicio ἀριθμουμένων. 5. M δέ. 6. M και έπι. 7. ή? 8. και ὑπορυττόντων? 9. κατέστης? 10. αν ἔστησας? 11. M οὐδὲ.

περὶ τῶν ᾿Αθηνῶν ἀναρρίψας καὶ παραδοὺς ἀσταθμήτω στοιχείω τοῦ πολέμου τὴν κρίσιν οὐδὲ Θρασύβουλος ὁ Φυλὴν καταλαβών τετταράκοντα(12) τοῖς πρώτοις; ἔστησα κάγω τρόπαια τῶν συκοφαντῶν ἐν ἅπασι τοῖς δικαστηρίοις. πολλαχόθεν βαλλόμενος ἐγκλήμασιν ὡς ἀληθῶς αὐτὸς ὤφθην ἄτρωτος, ὡς οὕθ' (18) ὁ Αἰας, ῷ σαυτὸν εἴκαζες (14), οὕθ' ὁ (15) ᾿Αχιλλεὺς οῦθ' ὁ Καινεύς, οῦδέ (16) τις ἄλλου (17) κρείττων γενέσθαι λέγεται θνητοῦ φύσις, ὡς ἐγω συκοφάντου καὶ [τοῦ] διὰ παντὸς ἰόντος φθόνου ἐστρατε νεένος νενίκηκα (18).

**πεξ**γα φουείς, εὶ μη τέτρωσαι τίς γαρ επί σε συκοφάντης ας Σκεν έγκλημα; άγε καὶ άθλητὰς εἰς τὸ πρυτανεῖον (19) τοὺς οὐκ ανε Ο δύντας είς στάδιον ποτε, καὶ τίς ανέξεται; ποιος Ιλαυκος ο ( ΣΟ) Καρύστιος η Πολυδάμας ο Σκοτουσαίος (21), οί (22) πολλο το καμάτου καὶ ίδοῶτος τοὺς στεφάνους ἐωνημένοι (23) καθεσε σιν (24). οὐ γὰρ δεῖ πολιτείας ἀγωνιστὴν ἰδιώτη καὶ θεατὴν α της αραβάλλειν. στάδια της άρετης της έμης τὰ δικαστήρια, Έλλανηδίκαι δὲ τηύτων τῶν Ὀλυμπίων ύμεῖς, καὶ γὰρ τηύτηις το Σς άθληταϊς κάθηνται δικασταί. τοῦ νικῶντος ὁ στέφανος, οὐχ δο τος αναγώνιστης. εμε είς το πουτανείον ο νόμης καλεί δικαιότε ν ή τους Όλυμπιάδα καὶ Πυθιάδα νίκην ἀνηρημένους οἱ μεν γος δόξαν συναίρονται τ $\tilde{\eta}$ (25) πατρίδι, τάμ $\hat{\alpha}$  δ $\hat{\epsilon}$  κηρύγμων ψηφίσματα χρηστέ καὶ νόμοι (26) συμφέροντες (27), πόροι (28) **ΧΕ Σράτων, απόστολοι, νίκαι.** πόσους ή πόλις αύτη στεφάνους έκ τε εμών πολιτευμάτων ηνέγκατο. οι δείνες σωθέντες, οί δε Ζνες έλευθερωθέντες διὰ την εμην προπέτειαν, ώς Κεφάλφ δοκε τ (29). ούχ οἱ δειλοὶ καὶ τρέμοντες καὶ λαγώ βίον (80) ὡς ἀληθῶς ζε τὰ τρόπαια ιστᾶσιν οὐδὲ τὰ κοινὰ δρθοῦσιν οὐδὲ δωρεῶν τε χάνουσιν. καὶ ταῦτ' (31) ἐν 'Αθήναις. εἰ μὲν γὰρ Φλιασίοις Σεγαρεῦσι συνεβούλευον, αὐτός τ' (32) ούδὲν ἂν ἐτόλμων μέγα τους πολίτας τη τύχη την γνώμην μετρείν ήξίουν, Αθηναίων δε τις άξιωθείς προστάτης επί ταὐτὸ βῆμα ἀναβαίνων (83), εφ' Ο Σ Μιλτιάδης την έξηδον έδημηγόρει καὶ Θεμιστοκλης πανοικησία

**<sup>12.</sup>** ξβδομήχοντα (i. e. o' pro μ') sec. Xen. Hell. II 4, 2? 13. M οὖτε aeque atque in sequentibus. 14. cf. Herm. IX p. 54, 13. om. M. 17. Μ ἄλλη. 18. Μ Εστράτευτε τὰ 16. M ούδὲ εἴ. SEE DIRR. 19. Cf. Herm. VI 37 sq. 20. M om. 21. Μ Σχοτυσαίος. 22. M oi. 24. Cf. Paus. VI 10, 1. 5, 1. 23. Μ ώνημένοι. fol. 168b inc. 27. Μ συμφέροντα. sed α est incertum. 26. M vónois. M π cum quatuor litteris, quae ne sulfurato quidem liquore adhieffulserunt. Cf. Demosth. p. 328, 20. 29. Cf. p. 62, 29. P. 50, 10. 31. Μ ταῦτα. 32. M τε. 33. Μ διαβαίνων.

πλεῖν $(^{84})$  ἐπολιτεύετο καὶ Κίμων $(^{85})$  οι $^{2}(^{86})$  προσῆγεν ἄχρι Παμφυλίας καὶ Περικλής την Αττικήν εδίδου τοῖς Πελοποννησίοις, τηλικούτων διάδηχης φητήρων ού κληρονημήσει τὸ φρόνημα μετά τοῦ βήματος, άλλα τί πράξει; ως Κέφαλος εὐλαβηθήσεται τοὺς βασκάνους καὶ τῶν αἰτιῶν τὰς σκιὰς φοβηθήσεται, μιμήσεται (37) την σην ανανδορν πολιτείαν; ρύκ εγώ. περί πρωτείων αεί πολιτεύημαι δήξης, ήγεμηνίας ηθένα χίνδυνον εξίσταμαι. διά τηθτ' αεὶ χρίνομαι, οι ζηλω (88) γὰρ ὅτι λεχθεν οὐχ Εξει κατηγορίαν, άλλ' ήτι πᾶσαν αὐξήσει τὴν πήλιν καὶ πηιήσει φθηνεῖσθαι τὸν μεν δημον παρά τοις Ελλησι, παρά δ' (39) ύμιν εμέ, ου προς έμαυτον σχοπῶν τὰ λεχτέα καὶ τὰ μή, πρὸς δὲ τὸ κοινὸν τῶν 'Αθηναίων αξίωμα. τοῦτο μέτρον (40) εἶναι χρη τῶν πολιτευμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ οἱ τῶν δραμάτων ὑποκριταὶ συναρμόττονται τοίς προσώποις καὶ στρατηγός καὶ τύραννός τις έξαίφνης έγένετο, οξτω καὶ τὸν δημαγωγὸν τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον φέρειν δεί πρός τὸ χρησθαι τη φωνή. ποιός τις οξν δ δημος, οξ τὰς φήσεις δεδιδάγμεθα; οὐκ εὐλαβής οὐδ' (41) ἄτολμος = οὐδ' ήθεν μηδεὶς χίνδυνος ἐπιστήσεται, τούτοις ἐπιχειράν. εὶ γάρ ώς σὲ παρὰ τούτοις, ούτως ὁ δημος παρὰ τοῖς Ελλησιν ἐπολ. τεύετη, ηὐδ' ἂν σεμνήτερος ην(42) τῶν Μεγαρέων, ἔτι καὶ (43) ν $\overline{}$ αν ύπ' Λίγινητων έκ θαλάττης είργετο (44), νῦν δὲ παραβαλλ. μενος καὶ διαποντίους αἱρούμενος πόνους (45), καίτοι μη πάν νικών, τοις κινδύνοις το πρωτείον έκτήσατο. πάσα γη καί 3 λαττα τοῦ δήμου τὰ δικαστήρια, ἐν οἶς βασιλεῖ μὲν τῶν Περσι 🖚 περὶ τῆς Ελλάδης, ὕστερην δὲ καὶ τῆς Ασίας ἐδικάζετο, Λασ δαιμονίοις δὲ [καὶ] περὶ τῆς ἡγεμονίας, τὰ (46) τελειταῖα Θηβαίο. τίνας αντιδίκους ούκ επεσπάσατο μηδεμίαν κατηγορίαν άλογ -εθλαβηθείς καὶ γὰρ δμοίως έμοὶ κέκριται πολλάκις έν Ιασ δαίμονι Κορινθίων κατηγορούντων, έν τοις Ελλησι πάσι πάλ Θηβαίων συχοφαντούντων (47) ηνέχθη καὶ περὶ τῶν Αθηναίο ψησος ώς περί έμου, και διαφυγούσα τὰς αίτίας τὰς τιμάς ἀπ νέγκατο, την αύτονομίαν, τὰ τείχη, την θάλατταν καὶ γὰο τ πολεμικής δυνάμεως ού την πεζικήν είλετο, ή πλέον υπάρχει βέβαιον είς ασφάλειαν, αλλά τούς εν τη θαλάττη κινδύνους. των μειζόνων εν τῷ κατορθοῖν ἀγαθων αἰτίους : ώνιοι γάρ το χινδύνων (48) είσὶν αι τιμαί χαι ανδρί χαι δήμφ.

<sup>34.</sup> Μ πλην, quod m² corr. in πλείν. 35. Μ Τίμων. 36. del ? 37. καὶ μιμησεται? 38. ζητώ? 39. Μ δε. 40 Μ μέτριον. 41. Μ οὐδε. 42. Μ ην, quod m² mut. in ησ. 43. καὶ ἔτι? 44. Μ ήγενω 45. πολέμωνς ut Thuc. I 141? 46. καὶ τὰ? 47. Cf Xen. Hell. II 2, 19. 48. κινδύνων fol. 169 inc.

τοιαύτης οὖν πόλεως ἐγὼ προεστηχώς οὖκ ἂν ἐμιμησάμην τὸ κοινὸν ὁραστήριον (49), τὰ δὲ σὰ μελλήματα; καὶ Νικίας μέν, ὃν ἐπήνεις (50) σύ, καίτοι πάντα μέλλειν δοκῶν, ἐλεγεν, ἔπραττεν, ἐστρατήγει, παρετάττετο, ἐγὼ δὲ δείσειν ἔμελλον τὰς τῶν συκοφαντούντων μάχας. οὔτ' ἔμπορος ἢ ναύκληρος ὢν ἐφοβούμην (51) τὸν ψόφον τῶν κυμάτων, οἶς συζῆν ἀναγκαῖον ἦν, οὔτε δημηγόρου δεδιέναι ψόφον (52) ἐγκλημάτων, δ (58) φύσει παρακολουθεῖ τοῖς λέγουσιν. άλῶναί ποτε βέλτιον ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰτίαις ἢ τοῦτο δεδοικότα μὴ παρρησιάζεσθαι.

εὶ δὲ βούλει καὶ τὴν ἀσφάλειαν σκοπεῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύ**νοις,**  $\ddot{n}$ οα, τίς  $\ddot{\eta}$  πόλεμος οὐκ ἀναγκαῖος ἢλέγχ $\theta$ η ἐμοὶ $\binom{54}{}$  μὲν $\binom{55}{}$  πεπολιτευμένος  $\ddot{\eta}$  στόλος ἄχαιρος (56)  $\ddot{\eta}$  νόμος ἄχρηστος; ο $\ddot{v}$  (57) φασιν 🗪 🗷 ας εμας γνώμας έπιψηφίσαντες. εί δε μηδεν άμαρτων εν αίτέσες έγενήμην, εκρίθησαν καὶ θεοί, Αρης επὶ Αλιρροθίω καὶ τ τρν νίκην ουκ ονειδίζεται, Εύμενίδες δε και την ήτταν ηνέγκαντο Ενε ανδρός θεαί και ύπ' 'Ορέστου νενικημέναι. πόσας 'Ηρακλής σενσε είας υπέσχε κρίσεις (58) δικάζοντος Εύρυσθέως εί δὲ μή το = = πολλούς κινδύνους ήνυσεν, ούκ ἂν τὸ τῆς ἀθανασίας άθλον η 🕶 🗲 🥜 χατο. οὐχ ἂν θεὸς ἦν ὁ Διόνυσος μὴ κριθεὶς τῷ πρώτψ τε ε εί. άλλ' αὐτὸς ἄχριτος βασιλεύει τῶν ὅλων ὁ Ζεύς. πρὸς Τιτ το σες δὲ διεκρίθη (59) καὶ Γίγαντας. ιὖ Πολιὰς Αθηνά, παρὰ θεῶν Εξαίρετον έχουσα την Αττικήν, ούδε σύ ταύτην προ δίκης ε ε ες την δωρεάν. ἐχάθισεν 'Αθηναίος χαὶ σοὶ διχαστής, μετὰ την Κέκροπος ψηφον εστεφανώθης καὶ σὺ τῷ θαλλῷ. σεμνύνομαι δε κάγω μετ' (60) "Αρην κρινήμενης, μετ' Ευμενίδας ηθχ ήττωμενης, ₩ € Φ' 'Ηρακλέα δοκιμαζόμενος, μετὰ τὸν Δία, μετὰ τὴν 'Αθηνᾶν, 🖎 τοις Κεχροπίδαις Επεταί μοι τὸ ἀνάδημα τοῦ θαλλοῦ τῷ πετυτα νικώντι τὸ νικητήριον της θεού.

Sed etiam nonnulli loci lacunosi textus editi hoc codice supplentur. Initium facio ab oratione Cephali, quae utrum prior fuerit, si quid dubitationis haereret, nunc penitus exstirparetur locis huius ipsius exitus, quales sunt δ Αἴας, ῷ σαυτὸν εἴκαζες (p. 218, 34), διὰ τὴν ἐμὴν προπέτειαν, ὡς Κεφάλῳ δοκεῖ (p. 219, 20), Νικίας, ὃν ἐπήνεις σύ (p. 221, 3) (61).

Genuinum ordinem servaverunt scholiastae, ut Ioannes Siceliota (Cranier Anecd. Ox. IV 161. Walz Rhet. gr. VI 468) alii (Rhet. gr. IV 567. 705.721. VII 860).

<sup>49.</sup> Γραστήριον secundum Thuc II 63. Μ δικαστήριον. 50. Cf. p. 65, 16. 51. το εφοβούμην? 52. Μ ψῆφον. 53. δς? 54. Μ μοι. 55. Μ μη. 66. ΝΙ άκεραιος. 57. Μ ου 58. Μ κρίσεις m² in marg. habet. 59. Μ σικαστήριον. 60. Μ μετά.

LIBANII 529

## COROLLARIUM EMENDATIONUM LIBANIANARUM (1).

Ad supplementum declamationis Libanii supra p. 524 sq. ditum pauca sunt quae ego (F) addam, plura vero egregie nventa Franciscus Buecheler (B) et Carolus Fridericus Herteinius (H) gratiose mihi permiserunt ut cum viris doctis qui is studiis favent communicarem.

p. 524, 16 καθαρόν Η. 18 πρόελθω δὲ (δ' ἔτι Β.) βούλει cum signo interro
ationis BH. 19 οὐχ ῷ Η. 21 προσαγόντων τῶν ὑπορυττόντων Β. 26 ἵππυν Η.

ππους Β. 27 ἀλλα καὶ ἐν τοῖς ΒΗ. 33 προκρίνει τοῦ πεφυλλοκρινημένου

t 34 ἄν ἔστησεν Β. 36 οὐδὲ Θεμιστοκλῆς Η.

p. 525, 7 οὐδ' εἴ τις ἄλλη ΒΗ. 7 τοὺ θνητοῦ Η. 8 φθόνου, ἐστράτευται παντονίκης ('extremum hoc incertum, sententia tamen debet eadem esse')

Β. Ριο παντονίκης praetulerim ἀνίκητος. 13 οὐ pro ος cum interrogationis
igno Β. 22 νόμοις συμφέροντα tuetur Β. 31 δὲ τίς cum interrogationis
signo Β. ἀναβαίνειν F.

p. 526, 1 προηγεν HBF. Num δρους pro οὐ ponendum sit dubitat B. et 9 corr. ὅ τι. 17 corr. ου. 22. ἀναιρούμενος H. probato meo πολέμους.  $30 \lambda 3 \eta ν ων$ : 'ad hanc πόλιν referri videtur διαφυγοῦσα, quae structura fit κατὰ σύνεσιν, alioqui adiciendum ἡ πόλις post αἰτίας'. B.

p. 527, 1 μιμησαίμην? Η. 11 μοι πεπολιτευμένος Β. 20 άλλ' οὐδ' αὐτὸς Η.

Scribebam Rostochii a. d. XI k. April.

RICHARDUS FOERSTER.

<sup>1)</sup> Extrait de Hermes, 1877, page 500. — Les renvois aux pages et lignes du présent volume sont ici substitués à ceux de Hermes. Les lignes sont comptées du haut de la page.

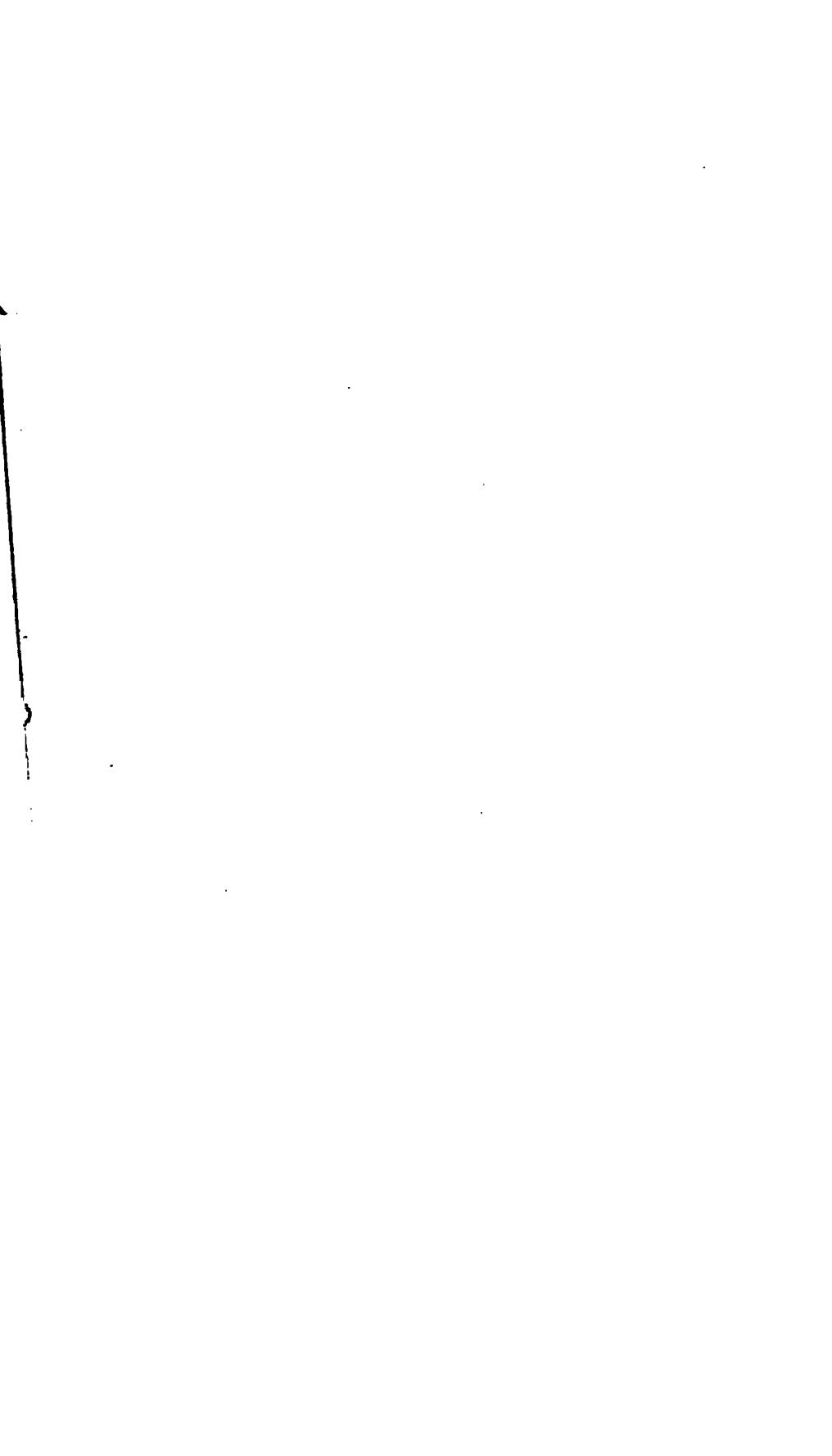

#### · SUR LE MANUSCRIT N-72

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

RT

# SUR C. LASCARIS<sup>(1)</sup>.

Le manuscrit N-72 de la Biblioteca nacional de Madrid est de format in-40, en papier; il est écrit tout entier par Constantin Lascaris et, en partie du moins, à Messine, postérieurement à l'an 1495. Il contient, en effet, du fol. 140 au fol. 176 verso une synopsis historique, composée par Lascaris lui-même, qui commence à Adam et se termine sur ces mots relatifs à la mort de Zizim, frère du sultan Bajazet Il: Αχθεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Ιάλλων ἐς Νεάπολιν ἐκεῖ ἀπέθανεν ἐπ' ἐμοῦ ἔτει αυ θε΄. Quelques personnes seront frappées de cette date. Elles se souviendront d'avoir lu dans un livre célèbre que Constantin Lascaris, déià bien vieux, à la suite d'une lecon émue dans la-

Quelques personnes seront frappées de cette date. Elles se souviendront d'avoir lu dans un livre célèbre que Constantin Lascaris, déjà bien vieux, à la suite d'une leçon émue dans laquelle, expliquant à ses élèves le Timée de Platon, il les avait longuement entretenus de l'étonnante tradition de l'Atlantide, reçut tout à coup la merveilleuse nouvelle qu'un nouveau monde venait d'être découvert à l'extrême Occident par un marin génois, et expira peu après (1492). L'illustre auteur de Lascaris, ou les Grecs au xve siècle, n'a pas eu la prétention, nous le savons, d'écrire autre chose qu'un roman historique; il serait puéril de s'armer en guerre pour combattre les erreurs de fait qu'on y rencontre. Cependant, comme ce roman est la source un ique à laquelle semblent avoir puisé les auteurs de l'article

Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études et en France, 11e année, 1877, pages 147—150.

C. Lascaris dans la plupart de nos dictionnaires biographiques français, il ne sera pas inutile de consacrer ici quelques lignes à une notice exacte de la vie de cet illustre Grec. Né en 1434.2). il était âcé de dix-neuf ans lorsque Constantinople tomba au pouvoir des Turcs: il dit lui-même qu'il fut fait prisonnier par les vainqueurs (3). On ne sait ce qu'il devint de 1453 à 1460, époque où nous le trouvous établi à Milan, chargé d'un cours public de langue grecque, et donnant des lecons de cette même langue à la future reine de Naples, Hippolyta, fille de François Sforza. Nous pensons que c'est dans cet intervalle de sept années que se place potamment le voyage de Lascaris à Rhodes. On connaît, en effet, trois manuscrits qu'il copia dans cette île; et il y recut en présent ou y acheta plusieurs autres manuscrits plus ou moins précieux (4). Or, avant la prise de Constantinople, il était encore trop jeune pour copier des manuscrits d'une main ferme, et, une fois qu'il eut mis le pied sur le sol de l'Italie, il ne paraît pas qu'il s'en soit éloigné jamais, même temporairement. En 1465, il quitte Milan, se rend à Naples, où il était appelé par le roi Ferdinand Ier, mais n'y séjourne que peu de temps. Déjà en 1466, nous le vovons fixé à Messine, où il passa la fin de sa vie Il y occupe la chaire de langue greeque qui était établie près du couvent de moines Basiliens de cette ville. De toutes les parties de l'Italie, de nombreux éleves accourent pour enteudre ses lecons: parmi eux, on pourrait citer des hommes qui devin rent illustres, Pierre Bembo, François Maurolyco, Urbain Bolzani, etc. Un appela alors Messine une autre Athènes. L'année de la mort de C. Lascaris n'est pas connue. C'est par un faux

3. Fin de la synopsis historique composée par C. Lascaris, dans le Matritensis N-72, au fol 176 vo: Έκλω η Κωνσιαντίναι πολίς . . . xul εγω εάλων. Vers la fin de la liste des empereurs de Constitutique, composee par C Lascaris, dans le Matritensis N 85, au fol. 258; Ani miros

al zualwio; yéyora.

<sup>2.</sup> Souscription du Matritensis N 57: Télog tậs di reigétor noifatois t à Κοίττου, ην Αυνσταντίνος ο Δάσχαμης έξεγμαψεν έτη δίο και έξηκοντα γεγοτώς εν Μεσσήτη της Σικελίας... Ετει από θεογονίας αυςς ημέρα τη Ιουνίου, μηνός.

<sup>4.</sup> Par exemple, le manuscrit de l'horikos (N-101) porte su fo 142, comme il a éte dit dans la Fecue de philologie, de litterature et d'histoire auciennes, nous, série, t. l. p. 55, à la note 3 (voir, dans le présent volume, la note 112 de la page 2), la souscription suivante de la propre main de Lascaris. Athua Konstartitou tol Insanges, èt Adm doopser. (f. les souscriptions du N-48. Konstartitou tol Insange, èt Adm doopser. (f. les souscriptions du N-48. Konstartito, o Insange, èt Adm ataurites tol Insange, èt l'hôg romosé.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

calcul qu'a été obtenu le chiffre de vingt-sept années pendant lesquelles on prétend qu'a duré son enseignement à Messine. Ce chiffre est beaucoup trop faible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la Biblioteca Nacional de Madrid possède un manuscrit grec, en partie écrit de la main de C. Lascaris, â Messine, en l'an 1500, année de jubilé(5).

Lascaris s'était formé une collection de manuscrits grecs de contenu fort varié, et assez belle pour un particulier. Quelquesuns de ces volumes, en fort petit nombre, il est vrai, sont épars dans diverses bibliothèques; soixante-seize autres sont conservés aujourd'hui à la Biblioteca Nacional de Madrid, et décrits dans le catalogue de J. Iriarte (Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci MSS.). C'est sur un de ces derniers que nous avons copié les deux textes de contenu musical qui sont publiés ci-dessous par M. Ch.-Ém. Ruelle. Le premier texte occupe dans le manuscrit les pages 134 recto, 134 verso, et 135 recto; l'autre, les deux pages suivantes. Iriarte a signalé ces deux morceaux à la page 265<sup>b</sup> de son Catalogue, en déclarant qu'il n'en connaissait pas la provenance.

Comme il n'a été publié jusqu'à ce jour, si nous ne nous trompons, aucun spécimen de l'écriture de C. Lascaris, et qu'il n'y a guère, pour connaître sa main, que le petit nombre de paléographes qui ont fait le voyage de Madrid, nous croyons bien faire en donnant ici le fac-simile d'une page de ces fragments musicaux.

<sup>5.</sup> Souscription du Matritensis N-99: Κτημα Κωνσταντίνου Λασχάρεως τοῦ Βυζαντίου ου τὸ μὲν ἐν Ῥόδω ἐχγραφῆναι ἐποίησε, τὸ δὲ, τὰ τελευταῖα, αὐτὸς ἐξέγραψεν ἐν Μεσσήνη τῆς Σιχελίας ἀπὸ θεογονίας αφ΄, ὅτε χαὶ ὁ ἐωβηλαῖος ἐγένετο, μηνὸς Ἰουλίου ἡμέρα ιβ΄ χτλ.

### DEUX TEXTES ANONYMES

CONCERNANT

## LE CANON MUSICAL

Note sur la substance des deux textes.

Ces deux morceaux, qui m'ont été communiqués par M. Charles Graux, et que j'ai tout lieu de croire inédits, traitent, l'un de la constitution de l'échelle heptacorde dite généralement «lyre de Mercure», échelle que notre auteur anonyme attribue à Orphée; l'autre, du perfectionnement de cette échelle par Pythagore, et de sa transformation en échelle octacorde.

Dans le premier texte, Orphée est présenté comme ayant découvert des rapports entre les sons et les planètes. Voici le tableau de cette concordance.

| SATURNE, distance la plus  | grande [c  | le la terre],<br>1 la plus lente | Hypate,            | SI(¹).       |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| JUPITER                    | _          | plus rapide                      | Parhypate,         | UT.          |
| MARS                       |            |                                  | Hypermèse,         | RÉ.          |
| SOLEIL, distance moyenne,  | vitesse me | oyenne,                          | Mèse,              | MI.          |
| MERCURE                    |            |                                  | 1/2 ton. Paramèse, | FA.          |
| VÉNUS                      |            |                                  | Paranète,          | <b>80L</b> . |
| LUNE, distance la plus cou | rte de la  | terre,                           | 1 ton.<br>Nete,    | LA.          |

<sup>1.</sup> Il est bien entendu que les noms de notes si, ut, etc., n'ont ici d'autre destination que de faire voir un équivalent de l'échelle dont il s'agit, abstraction faite du degré d'intonation et de la modalité.



est exactement la disposition que Nicomaque a rapportée s son Manuel d'harmonique (p. 6)(2), sans indiquer le nom son inventeur.

ans le second texte, on voit Pythagore reprendre l'étude de ctrine orphique concernant le rapport des sons avec les DE mètes, et introduire dans la constitution de l'échelle la connance de quinte inconnue avant lui, du moins comme inter-Le constitutif. Réformant les notions acquises antérieuremanufacture de la révolution du soleil, il complète le système astron ique de l'univers. Grâce à lui, l'échelle musicale, limitée ju alors au disdiatessaron (double quarte)(8), devient parfaite a c l'établissement de l'octave, obtenue par l'intercalation de 1 Levalle d'un ton entre les deux tétracordes de la lyre pri mitive.

ans les Harmoniques de Manuel Bryenne, ouvrage composé milieu du quatorzième siècle, mais avec des matériaux musicollogiques beaucoup plus anciens, en partie perdus pour nous, Lyre de Mercure comprend deux tétracordes conjoints, celui nètes et celui des hypates (p. 364). C'est le disdiatessaron parle potre premier texte. Un peu plus loin Bryenne s'ex-Prime ainsi: «Orphée, instruit par Mercure dans la science de Cette lyre, ne lui fit subir aucune modification sérieuse; uniqueent voué à la pratique musicale, il se bornait aux modulations de genre qu'il pouvait y trouver (p. 365).»

Ce passage de Bryenne est le seul texte connu, da moins je Prois, où soit posée la question d'un Orphée théoricien musical, et encore est-elle résolue dans un sens négatif. Pour prestoute l'antiquité comme pour ce musicographe (l. c. et surp. 363), l'inventeur de la lyre ou de l'échelle heptacorde Porte le nom de celui qui personnifie l'origine des autres faits histoire artistique, celui de Mercure ou d'Hermès (4).

Voir sur le disdiatessaron un autre texte supposé anonyme et inédit, ai rapporté de Madrid et publié dans les Archives des missions sc. 30 série, t. 11, p. 610. (Traduction française dans l'Annuaire de ciation pour l'encouragement des Études grecques de 1874, p. 127.) aux Additions, le § II.

1 faut dire néanmoins que le même Bryenne, deux pages plus haut, rap-

Plus loin (p. 26), Nicomaque appelle simplement cette lyre ἀρχαιόmais, page 29, il rappelle la tradition d'après laquelle Meraprès avoir construit la lyre heptacorde, en aurait enseigné l'usage à Seulement il s'agit de l'instrument matériel, transmis avec la e. Seutement il sagir de l'un enseignement scientifique. — Voir Ci-Près, aux Additions, le §. I.

Notre premier anecdoton introduit donc une nouvelle manière de considérer l'origine de l'heptacorde. A une paternité hermaïque dont le caractère mythique se dérobait à l'appréhension de l'esprit positif, il substitue la paternité orphique, qui correspond à une période définie de l'antique civilisation grecque.

Reste la question de savoir si l'histoire de la corrélation imaginée entre les sons de la lyre heptacorde et les sept astres précités ne va pas, à la faveur de ce même texte, subir une transformation analogue.

Nicomaque (Manuel d'harmonique, p. 6 de Meybaum) et Boëce (Musique, I, 20 et 27) paraissent admettre que cette idée est antérieure à Pythagore (5), mais Chalcidius (In Timaeum, p. 198 de l'édition Didot) en fait honneur à ce philosophe, aussi bien que presque tous les autres auteurs grecs et latins (6).

«On ne peut guère nier, écrit M. Th.-Henri Martin (t. 11, p. 115 de ses Études sur le Timée de Platon), l'étroite parenté de la doctrine de Pythagore avec celles des orphiques, qui, répandues dès avant lui dans la Grèce proprement dite et dans la Grande-Grèce, ne furent pas étrangères aux institutions de Numa. » L'intérêt de notre premier texte serait encore accru s'il venait nous offrir un document unique jusqu'ici pour servir

porte, comme Nicomaque, cette légende que Pythagore aurait retrouvé dans les sanctuaires royaux de l'Égypte « l'ancienne lyre heptacorde d'Orphée»; mais ici encore il est question de l'instrument ayant appartenu au citharède et non pas de l'échelle envisagée dans sa formation. D'autre part, Boëce (Mus., I, 20) prétend que la lyre primitive, tout en ayant les limites de l'octave, ne portait que quatre cordes « jusqu'à Orphée»; mais, lorsqu'il expose la création successive des 5°, 6° et 7° cordes, le nom d'Orphée ne reparaît plus. Nicéphore Grégoras (In Synesii librum de Insomniis) mentionne « l'ancienne lyre d'Orphée» comme étant une lyre heptacorde; toutefois, rien ne prouve que, dans sa pensée, ce nom représente une réforme ou un perfectionnement de l'art musical. Cp. Théon d'Alexandrie, Scholies sur les Phénomènes d'Aratus, vers 268, éd. Buhle, t. I, p. 284. D'après la tradition que Théon rapporte, Apollon reçut de Mercure une lyre qu'il donna à Orphée.

<sup>5.</sup> A moins que le mot φασι, dans ce passage de Nicomaque, ne se rapporte au sujet énoncé p. 3: οἱ ἀπὸ τοῦ πυθαγορικοῦ διδασκαλείου.

<sup>6.</sup> M. Th.-Henri Martin a pu dire avec raison que sur la composition de la symphonie cosmique «il y a autant et même plus d'opinions que de commentateurs» et rappeler près de vingt passages, dans la littérature ancienne, relatifs à cette matière. (Et. sur le Timée, t. II, p. 37—38.) — Voir aussi Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, t. II, p. 147 et suiv. Ce n'est pas le lieu d'ouvrir une discussion historique et critique sur les rapports des sons avec les planètes, non plus que sur l'échelle heptacorde de cinq et de six tons et sa conversion en échelle octacorde d'une octave d'étendue. Ce double travail sera fait dans l'article MUSICA du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

à l'histoire de la musique cosmique avant Pythagore, et notamment à l'époque peu éloignée de lui peut-être mais certainement antérieure, où florissaient les citharèdes, les poëtes et les philosophes du cycle orphique (7).

Toutes vérifications faites, j'estime que l'anonyme de Madrid nous met en présence du seul monument littéraire où l'adaptation du double tétracorde au classement des planètes soit attribuée aux siècles lointains qui ont précédé le plus bel âge de philosophie italique (8).

A quelle époque appartient la rédaction de ce double texte?

Est-ce l'œuvre d'un Byzantin, de Michel Psellus par exemple,
qui en aurait trouvé les éléments dans un auteur des premiers
cles de notre ère et se serait appliqué à imiter le style de
temps, comme il est souvent arrivé de le faire à ce polyphe? N'est-ce pas plutôt un extrait presque textuel emprunté
constantin Lascaris lui-même, le copiste du manuscrit, à
lqu'un des nombreux textes musicographiques produits sous
règne de l'empereur Adrien? J'incline vers cette solution sans
donner comme définitive(9).

C.-É. R.

Voir ci-après. aux Additions, le § III.

Il convient de rappeler que Nicomaque, dans son Manuel (p. 7),

De que dans un nouvel ouvrage il traitera en détail la question de

monie cosmique. Notons en passant que l'Anonyme de Madrid emploie

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des fills que sur pour sur proprie la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la dif

J'ai cru remarquer que, dans aucun des textes orphiques qui nous parvenus, Hermès ne reçoit d'attribut ni d'épithète qui fasse de lui dieu musicien. Ce rôle y est toujours réservé au mythe d'Apollon. les Phénomènes d'Aratus, la lyre placée au ciel est la lyre de Mer-Eρμαίη λύρη (vers 269 et 274).

Madrid, Biblioteca nacional, manuscrit marqué N-72.

I.

- [Fo 134 ro.] Ότι Όρφεὺς ἀπὸ τῆς τῶν ἐπτὰ πλανήτων παρατηρήσεως ἐν τῷ ἐπταχόρδῳ κανόνι πρῶτος τὸ δὶς διὰ τεσσάρων συνημμένον ἀνεγρούσατο μέλος.
- 1. Ευρηται τοίνυν το ξύμπαν ουτω σύστημα πλείστοις (1) τε τῶν παλαιῶν καὶ θαυμασίοις ἀνδράσιν. 2. Αὐτίκα μὲν Ὀρφεὺς τὸν ἀρχαῖον τρόπον ἐν ἐπτὰ μήκεσι τὸ τελεώτατον ξυνείρει καὶ εἰκότως, πρὸς γὰρ τὰς τῶν οὐρανίων ἀπιδών κινήσεις καὶ ταύτας ὡς οἰόν τε περιεργασάμενος, τοσαῦτ' ἐν ἐντατοῖς τὰ μήκη συνίστησιν ὅσα οἱ(2) κατεφαίνετο κατὰ πρόβασιν τοῖς πλάνησι γινόμενα. Τάς τε γὰρ διαφορὰς τῶν φθόγγων καὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἐντεῦθεν ἐτεκμαίρετο. 3. Καὶ ιὅσπερ ἐκεῖνα σώματα ὄντα τῆ οἰκεία περιφορὰ ἄτε κατὰ λείου τινὸς καὶ ἐξηπλωμένου τοῦ αἰθερίου σώματος κινούμενα, τῆ πρὸς ἄλληλα πλήξει ψόφους ἀναγκαίως ποιεῖ τὸν αὐτόν γε τρόπον ἐπενόει καὶ τὰς τῶν χορδών τάσεις ἐπὶ τοῦ ἀερίου ἀναχύματος κινουμένας τοὺς φθόγγους ποιεῖν. 4. Καὶ τὰς ἐτερότητας οὐκ ἄλλοθέν σφισι εἰργάξετο, ἀλλὰ καὶ τόπον ἐκείνων λογιζόμενος καὶ διάστασιν καὶ παραλλαγήν καὶ μέγεθος, εἰκότως

<sup>1.</sup> Historias, dans le sons de millers, semblerait dénoter une rédaction byzantine.

<sup>2.</sup> On remarquer, ici et plus bas, oi pour acro.

#### Traduction française.

I.

Comme quoi Orphée, d'uprès l'observation des sept Planètes, exéuta le premier, sur le canon heptacorde, le chant conjoint de Tisdiatessaron (double quarte).

L'ensemble du système a été trouvé de la façon suivante un très-grand nombre d'hommes, et d'hommes admirables anciens âges.

2. Dès le principe, Orphée agence suivant le mode archaïque système] le plus complet en sept longueurs (1); ce qui était ments des [corps] célestes, Les ayant étudiés avec tout le soin possible (2), il institue sur instruments à cordes des longueurs de même nombre qu'il vett en reconnaître parmi les planètes d'après leur marche; et, effet, c'est de là qu'il tira des conjectures et sur les différesces des sons [entre eux] et sur les noms [à leur donner]. Et de même que ces corps, qui sont, en vertu de leur révo-1 tion respective, déplacés le long d'une certaine surface lisse et, grâce au développement du corps éthéré, produisent nécessairement les sons au moyen de la percussion des uns contre les autres(8); de la même manière, il s'imaginait que les tensions des cordes mises en mouvement produisent les sons lors déplacement (4) de l'air. 4. Il ne leur imprimait pas leurs Alterations par suite d'une autre cause sinon que, calculant leur Position, leur distance, leur succession, leur grandeur, il combi-

Le mot «longueur», μῆχος, dans ces morceaux, a toujours le sens longueur d'une corde», et par suite, celui de «degré d'intonation», on».

Ce passage exclut l'attribution du fragment à Manuel Bryenne, qui vallis, p. 365) qu'Orphée se borna à tirer parti de la lyre hepta-archaïque de Mercure, et que le perfectionnement de la lyre ne que de Pythagore. Du reste, la langue usitée ici est plutôt celle ntiquité proprement dite que de la littérature byzantine.

Platon (Rép., p. 617) attribue la production des sons de la musi-smique au chant de sept Sirènes portées sur les sept sphères. — haignet, Pythagore, t. II, p. 147 et suiv.

Littéralement: débordement, épanchement.

αὶ τὰ τῆδε καθ' ὁμοιότητα ξυνετίθει καὶ τὰς διαφοράς ἀνέφαινεν σπερ επ' εκείνων ήτοι παρά τὸν όγκον αὐτὸν(8), ἢ καὶ παρά βν σηών αθτών ταχύτιτα, ή και ταίς έποχαίς αίς ή έκάστου ξυνελείται φύμη . 5. Πη μεν εθχινητότεραι οθσαι τυγχάνουσι (4), άλλοτε ' αθ τοθναντίον άπαν βραδείαι καὶ κατά αναποδισμόν επιστρεόμεναι. Καὶ άπλώς είπειν κατά τούς πλάνητας τόπι τε καί άχει καὶ μήκει τὰς παραλλαγάς φυσικώς ἀνεύρισκε. 6. Καὶ τῆδε 34 το. ξυντελουμένας αμέλει και από μεν του Κοονικου κινήμαος τον ανωτάτω τόπον επέχοντος καὶ βραδείαν καὶ οίον δυσέμπωτον την περισοράν ποιουμένου, τον τελευταίον ωνάμασε φθύγον το θπατον, αθιώ προσοικειώσας τοθτο μέν ότι άνωτάτω ών μελών έστι, τουτο δ' αδ ύτι και βραδύτερος κατά την κίνηιν γίγνοιτ' αν και οίον είπειν δυσπαλής και έν νωθεία τινι φυική, συνιστάμενος. (11. ιλώς γάρ οἱ βαρύτεροι τῶν φθόγγων βραδύεφοι.) 7. Δπὸ δὲ τοῦ μετὰ τὸν Κρόνον (Διὸς δ' ἄν εἴη) την αρυπάτην ανεύρισκεν, οξυτέραν μέν γιγνομένην της υπάτης, ότι αὶ ταχυτέραν ἄν τις κατίδοι τῆς Κρονικῆς τὴν γιγνομένην τῷ Δίτ ίνησιν, ιῶν λοιπιῶν δ' ὅμως καὶ ταντην βαριτέραν. 8. "Επειτ' ύθις την από του "Αρεος τη υπερμέση προσήρμοζε κίνησιν, στερον (5) γάρ δ(6) λιχανός είναι ταύτη προσεπινενόηται (7), επ' γοφέως δ' αξ οξτω γ' έχαλεϊτο τῷ μέσην τοῦ παντός εξοίσκεθαι την μετ' αὐτην ην άπο της Ηλιακής, μη ότι γε κινήσεως

<sup>3.</sup> Fort. legend. action.

<sup>4.</sup> τυγχάνουσαι Ms.

<sup>5.</sup> υστεφος Ms.

<sup>6. 7</sup>ò Ms.

<sup>7.</sup> προσεπινόηται Ms.

it vraisemblablement ces éléments par analogie et faisait voir 1 rs différences; de même que pour celles-là (les planètes) [il 1 différenciait] d'après leur pesanteur, ou bien encore leur vites se, ou enfin en raison des périodes pendant lesquelles s'accom-1 1 la révolution de chacune d'elles. 5. [Il considérait que Les cordes] se trouvent — avoir tantôt un mouvement [vibratoire] - ions, un mouvement plus lent — et revenir à leur position par acheminement rétrograde; en un mot il découvrit d'après les nètes leurs vicissitudes en fait de lieu, de vitesse et de lon-Eur. 6. Les ayant donc disposées à ce point de vue, et [començant] par le mouvement de Saturne qui occupe le point le Plus élevé, qui accomplit lentement sa révolution, et qui pour zi nsi dire n'est pas exposé à se rencontrer [avec d'autres astres], nomma le dernier son hypate, par assimilation à cette pla**te**, et cela, d'abord parce que c'est le son le plus élevé (5), Puis d'autre part en raison de ce que c'est celui qui a le mourement le plus lent, et qu'il est en quelque sorte d'une constition naturellement languissante. Absolument parlant, les sons Plus graves sont aussi les plus lents(6).

C'est d'après la planète qui succède à Saturne — ce sera piter — qu'il découvrit la parhypate, qui est plus aiguë que l'hypate, vu que l'on trouverait aussi à Jupiter un mouvement rapide qu'à Saturne, mais toutefois plus lent qu'aux autres rapide qu'à Saturne, mais toutefois plus lent qu'aux autres l'estes. 8. Ensuite il rapporta à l'hypermèse (7) le mouvement Mars; car la lichanos, venue plus tard, a été inventée à côté celle-ci, mais au temps d'Orphée elle se nommait ainsi (hypermèse), parce que l'on avait reconnu comme corde moyenne du l'estème] entier celle qui vient après elle, dans laquelle il fit la mèse ou corde moyenne non-seulement à cause du mou-

Ne pas oublier qu'il s'agit toujours du mouvement vibratoire des et . Cp. Porphyre, Comment. sur les Harmoniques de l'tolémée, p. 229, ut le chapitre.

Nous dirions aujourd'hui le plus bas. (Cp. Vincent, Notices de manusde grecs relatifs à la musique, p. 76 et p. 105.) Indice non équivoque entiquité du texte ou plutôt de sa forme primitive. Nicomaque apaussi l'hypate la corde ἀνωτάτη.

Le mot ὑπερμέση, employé par Nicomaque, n'était connu de Meyce (Nicom., p. 44) que par le Manuel de ce musicographe. M. Vin-l'a rencontré aussi dans le 5e fragment de l'Hagiopolite (Notices, etc., p. 407).

μόνον φάναι άλλα και θέσεως μεσαιτάτην ανέφαινε, πληρέστας μέν μέγρι ταίτης γε την διά τεσσάρων ανακρητόμενης, 9. Ότι δ και δ από της 'Ηλιακής σφαίρας πρός την Κρονιαίαν( Τοίκ) περιπορά λόγος σύμφωνος περιτετίρηται(8) τῷ ἐπτακαιεικοσαπλῷ λόγω, τ δε πλείστον, ώς φασι, και μέχρι των τριάκοντα τείνον έτων τοξ στιριγμοίς και τοίς άλλαις άνωμαλίαις προσνεμπιέον(9), 10. Ταίτ: τοι και Πιθαγόρας εν τούτιο γε το λόγω τον εν τη ψυχογονίο κανόνα κατατεμών, την τελεωτάτην είναι κίνησεν έν τοίς μου σικοίς απεφήνατο. 11. Την αίτην δέ και αίθις τῷ λοιπῷ δια origiant [135 ro.] or reiget, wie ar nup' exarega raven eir dia rea σάρων έντείνοιτο, καὶ μέσην τῷ ἴντι καὶ θέσει καὶ μεγέθει ται τω κατέγοι. 12. Είτα καὶ τὴν παραμέσην κατά τὴν τοῦ Έρμοῦ στυ ίστησιν κίνησιν τη μέση προσίσχοι σαν, καὶ ώσπερ ταίτη παρο δεί ουσαν κατά την του οίκείου μεγέθους έπι τον νέατον διαφοράν 13. Αθθις την παρανίτην εντώ της Αφροδίτης ανέφαινε τόπο τοῦ Σεληνιακοῦ πως κατά δι θμον έγγις γιγνομένης μεγέθοις, δ καὶ τὸ πλείστον Ήλίω κατά την οίκείαν περιφοράν δράται στο είναι. 14. Μετά πάντα δέ την νήτην έπάγει τον κατωτέρω τόπον επέχουσαι (10), δτι δί, καὶ Σελίνι, προσγειοτέρα γίνεται των άπάντων, και οίον νεάτη των όμοταγών αίτη κατά την παρ' ίαυ των έναντίαν τῷ παντὶ κίνισιν, ώστε ξιμβαίνει ξιντελείσθαι μές αθεφ το ξύμπαν εν έπτα μήκεσι. 15. Της μέσης δ' αι προς

<sup>7</sup>his. Koovinios manque dans le Thesaurus d'Henri Estienne et dans la Sylloge de Coumsnoudis. 8. F. legend παρατετήρηται.

<sup>9.</sup> προανενεμητέον Με.

<sup>10.</sup> απέχουσαν Ms. - Fort, legend, τον κατωτάτω τ. έπέχ.

ei. Jusqu'à cette corde, il frappait un diatessaron (une quarte) très au complet. 9. Ainsi, le rapport de la sphère solaire à la révolution de Saturne avait été reconnu consonnant, par l'observation, — rapport vingt-septuple(8), — mais le plus souvent, à ce que l'on dit, [cette révolution] se prolonge jusqu'à trente ans par suite des stations et des autres anomalies (9).

10. Il s'ensuit que Pythagore a déclaré, lui aussi, en divisant le canon de sa psychogonie suivant le même rapport, que c'était le mouvement musical le plus parfait. 11. De plus il (Orphée) rapportait aussi le même [mouvement] à l'intervalle restant, puisqu'il établissait l'étendue d'un diatessaron de chaque côté de cette [note] et qu'il la maintenait réellement comme mèse (ou intermédiaire) et par sa position et par sa grandeur. 12. Ensuite il (Orphée) constitue la paramèse, d'après le mouvement de Mercure, laquelle se tient près de la mèse et marche de conserve avec elle d'après la différence de sa grandeur propre d'avec celle de la nète. 13. Il fit voir la paranète dans la position de Vénus, qui dans son mouvement rythmique occupe place assez voisine de la grandeur lunaire, lors même que le plus souvent on la voit dans la révolution qui lui est propre s'unir avec le soleil(10).

14. Après tout cela, il présente la nète comme occupant la région inférieure (11); c'est ainsi que la lune est l'astre le plus bas (νεάτη)(12) de ceux qui sont dans sa série sous le rapport de leur mouvement, inverse de [celui de] l'univers; de sorte qu'il arrive que le tout est complété en sept longueurs.

15. Maintenant, comme la mèse fait une quarte avec chacune

Cp. Platon, Timée, p. 36, où Saturne a le nombre 27.

Στηριγμός, station. Voir dans le Dictionnaire des antiquités grecques maines, l'art. Astronomia, par M. Th.-H. Martin, p. 497.

Toute cette théorie sur les rapports des planètes semble dériver de du Timée de Platon, p. 38, et tend à la compléter. — Voir Th.-Henri in, Études sur le Timée, note xxxII, et son article Astronomia cité haut. Cp. Zeller, Hist. de la philosophie, trad. Boutroux, t. I, p. 410.

Nous dirions aujourd'hui «supérieure».

Dans le vocabulaire orphique νέατος répond au mot latin infimus. de Lapid,, 12, 15 (νεάτη... ἐνὶ γαστοί). Nicomaque, p. 6: νέατον, καύτατον. Un hymne orphique (xxxIII, 17) oppose la νεάτη et l'ὑπάτη Matth Gesner, p. 226, voir la note). Aristide Quintilien dit que νέατὶ «chez les anciens» synonyme d'ἔσχατον (p. 4) et ὕπατον syme de πρῶτον (p. 10).

ξκάτερα τὰ ἄκρα τὴν διὰ τεσσάρων ἀποπληρούσης, τοῦτο μεν κατὰ τὸ βαρύτερον, τοῦτο δ' αὐ κατὰ τὸ δξύτερον, δυσὶν ἐκεῖνος ἀνέφαινε συνημμένως τὸ πᾶν τετραχόρδοις συνείρεσθαι τῶν ἄκρων οὐκ ἀξιόλογον πρὸς ἄλληλα λόγον ποιούντων, ἀλλ' ἐν ἐπιμερεῖ μάλιστα συνισταμένων, ὕθεν καὶ δυστέκμαρτον ἦν, ϊν' οὕτως εἴπω, τῆ τοῦ ὅλου προσχεῖν τάσει.

#### II.

[135 v°.] Όπως μετ' Όρφέα Πυθαγόρας ἀπὸ τῆς Ἡλιακῆς περιφορᾶς περιεργότερον τὴν μέσην ἀνεύρισκεν ἐν ὀκταχόρδω κανόνι.

1. Πυθαγόρας δὲ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀφορῶν κατάστασιν καὶ δεῖν ὑπονοῶν ἀξιολόγω τινὶ μεγέθει διἴστασθαι τὰ ἐνορώμενα τῷ συστήματι σύμφωνα διαστήματα, προσεσχήκει μὲν καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς οὐρανίους ὑποθέσεις. 2. Κατεφαίνετο δὲ οἱ πολλαχοῦ παραλλάττειν τὴν Ἡλιακὴν τῆς τῶν ἄλλων κινήσεως, οὐ μόνον τάχει τε καὶ ἀξιολόγω μεγέθει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων συμβαίνουσι (φημὶ προποδισμοῖς τούτων καὶ στηριγμοῖς καὶ ταῖς ἄλλως πως γινομέναις ἐκείνοις κινήσεσι). 3. Ταύτη τοι καὶ λογίζεσθαι τούτω γε ἐπήει οὐκ ἀκριβῶς τὴν μέσην εἰλῆφθαι κοινωνοῦσαν ἀμφοῖν τοῖν διαστημάτοιν σαφῆ γοῦν (11) ἐξ ἔκείνων διαφοράν περὶ αὐτὴν τὴν Ἡλιακὴν συμπίπιουσαν ἑώρα περιφοράν, καὶ τῶν ἄλλων πολλῷ διαλλάττουσαν. 4. Οὕτω τοίνυν λογισμῶν ἔχων ποικιλωτέραν ἀνευρίσκειν προύθυμεῖτο (12) τὴν τῶν

<sup>11.</sup> Mot suppléé par conjecture.  $\Sigma aq\tilde{\eta}$  est suivi, dans le manuscrit, d'un commencement de lettre qui pourrait être un  $\gamma$ .

<sup>12.</sup> προυθυμοίτο Με.

des extrémités, l'une au grave, l'autre à l'aigu, il fit voir que l'ensemble est lié conjointement par deux tétracordes, dont les sons extrêmes n'ont pas entre eux un rapport convenable (18), mais sont constitués en rapport exactement superpartient (14), d'où suit qu'il était difficile d'en reconnaître, pour ainsi parler, l'application au degré d'intonation du tout(15).

#### II.

Conservent, après Orphée, Pythagore, s'appuyant sur la révolution solerire, découvrit avec une plus grande exactitude la [position de Za] mèse dans le canon octacorde.

Pythagore, considérant la situation primitive (16) et soupçonnant qu'il devait nécessairement exister une distance proportionnelle entre les intervalles consonnants envisagés dans le 8ystème (17), s'appliqua lui aussi à l'étude des hypothèses relatives au ciel. 2. Il devint évident pour lui qu'en beaucoup de points le mouvement solaire diffère de celui des autres [astres], et non-seulement par une vitesse et une grandeur proportionnelles, mais par suite de certains faits dépendants des autres [astres], j'entends par là leurs progressions, leurs stations et les mouvements se produisant en eux de diverses autres manières. 3. C'est ainsi qu'il était arrivé à reconnaître par le calcul qu'on n'avait pas obtenu exactement la mèse en prenant orde qui était en communauté avec les deux intervalles (18); il experçut par suite une différence manifeste dans la révolution 8012ire et la trouva tout autre que celle des autres astres. 4. En étant donc parvenu à ce point de ses calculs, il poursui-

Ou plutôt avec les deux systèmes tétracordes ayant, dans la théorie d'Or hée, cette mèse pour son commun.

Sans doute un rapport multiple (tel que double, comme l'octave). En effet, les sons extrêmes des deux tétracordes réunis forment un interport est  $\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{16}{9}$ , rapport super-Autrement dit, il est difficile d'apprécier le rapport mathématique de ax sons limitant un intervalle de double quarte. 16-Cp. Nicomaque, Enchirid. music., éd. Meyb., p. 9. Nous dirions aujourd'hui: considérant la science au point où il la trous aits.

Le système dont il s'agit comprenait deux quartes successives et conjo i ntes.

μηχών θεωρίαν και χορδάς δμοίας δι' δλκών τινων κατ' α 🖚 μούς τὰς δοπὰς έχουσῶν έντεινάμενος, καὶ σφᾶς παραλλάτ 🚄 ω όπη τύχοι συμφωνοτέραν έκάστην εύρίσκεσθαι, ίδία μεν ανεύρε σκ την δια πέντε συμφωνίαν, αήθη μεν τη προλαβούση λύρα, σ φωνόν γε μην καὶ ταῖς ἀκοαῖς πρόσφορον. 5. Ἰδία δ' αὐ διϊσ ετύγχανε την διά τεσσάρων αποτέμινων εκείθεν καί το λειπόμε ένης ων μέγεθης, εὶ κατὰ λόγον ἀπητελεσθείη τινά, ὅ γε δήπου καὶ ἐμμελὲς αὐτῷ [136 ro.] πάνι τοι κατεφαίνετο καὶ ἐν ἐπογό προύχώρει λόγφ. 6. "Ασμενος γοῦν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι γεγον καὶ ώς ἀπό τινος θείας τουθογον υπονοών ἐπιπνοίας, ἐπειρά μάλα λαμποῶς μεταξὺ τῶν διαστημάτων ετέραν συνείρειν χορδ 🖚 καί πως το ήδη θεωρηθέν την πρός άλληλ' επόγειν πείραν, τ δὲ μουσιχώτατα κατ' ἐπιστήμην αὐτῷ συντελεσθέντος. 7. Ηῶς αν άξίως είποιμεν το λαμπρότατον; ανεδείχνυτο τουτί [το] χρημ = καὶ ἡ διὰ πασῶν ἀνεκρούετο μάλιστα(18) συμφωνία, ώστε ξυνιπο λεσθηναι καὶ οξτω γε τὸ πῶν μήκεσιν ἐν ἀκτώ.

<sup>13.</sup> μάλλιστα Ms. Fort. legend. κάλλιστα.

La avec ardeur la découverte d'une théorie plus variée (20) des stances, et ayant tendu des cordes semblables [d'ailleurs] au >yen de poids dont il calculait la pesanteur et faisant varier s [poids] (pour voir) dans quelles condition chacune d'elles révélerait comme plus consonnante (21), il découvrit particurement la consonnance de quinte, insolite à la vérité pour la re antérieure (22), mais du moins réellement consonnante et n venable pour l'oreille. 5. Prenant dès lors une distance parulière, il se trouva détacher [de cette consonnance] celle de arte, puis, envisageant la grandeur restante (pour voir) si elle uvait s'effectuer dans un rapport déterminé, il reconnut une taine valeur mélodique, qui se manifestait parfaitement et cédait suivant le [rapport] sesquioctave. 6. Tout joyeux(28) s faits constatés (24) et considérant son œuvre comme l'effet ne inspiration divine, il tenta d'agencer d'une façon trèsractéristique une nouvelle corde entre les [deux] intervalles(25).

fait acquis déjà théoriquement est bientôt suivi d'une expérintation [portant sur la comparaison des cordes] entre elles, accomplie par lui dans des conditions tout à fait musicales scientifiques. 7. Comment pourrions-nous rapporter dignent ce fait si remarquable? Il se manifesta: la consonnance ctave résonna très-exactement(26), et c'est ainsi que fut réalle [partage du] tout en huit longueurs.

Ο. Cp. Nicom., Man. d'harm, p. 9: [ενα] ποικιλωτέραν δε θεωρίαν ενοράν

Cette expérience de Pythagore est rapportée aussi par Nicomaque, d'harmon., I, p. 11, Gaudence (ed. Meybaum, p. 14), Macrobe (Somn. II, 1), Censorinus (de Die nat., c. 10), Chalcidius (in Tim., 188—194, Didot), Jamblique (Vie de Pythagore, c. 26), Boëce, Instit. mus., I, 11; Cassiodore, de Musica, init.

En effet, dans aucun des trois genres, on n'obtenait une quinte en si clérant cinq sons consécutifs. Ce passage prouve que la paramèse, le système heptacorde, était primitivement éloignée d'un demi-ton la mèse. — Nicomaque dit (p. 9) que l'addition d'un ton eut lieu la mèse et la paramèse.

<sup>3.</sup> Aqueros. Le même mot est dans Nicomaque et dans Jamblique

<sup>24.</sup> D'après ce passage, Pythagore serait l'inventeur du système disjoint. 25. Entre les deux intervalles formant chacun une quarte et reliés par mèse.

<sup>26.</sup> Auparavant il n'y avait, selon notre Anonyme, que cinq tons dans système musical, savoir (du grave à l'aigu): 1/2 ton, ton, ton, 1/2 ton, on, ton. — L'octave comprend six tons.

#### ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

I. (Page 535, note 2.) Cp. G. H. Bode, Commentatio de Orpheo. Gotting., 1824, in-4, p. 16, note 10; p. 38, n. 44; p. 86, le texte et la note 63; p. 176, n. 97.

II. (P. 535, n. 3.) J'ai retrouvé ce texte, avec des variantes de valeur mégale, dans les recueils de rhéteurs de Reiske, t. VIII, p. 863, et de Walz, t. VII, p. 1128 (Commentaire de Grégoire de Corinthe sur le traité

d'Hermogène neel the pediador derraturos)

III. (P. 537, l. 9.) Cp. toutefois Servius in *Eneid*. VI, 645 (nic non Threicius...) qui dit qu'Orphée «primus deprehendit harmoniam, id est circulorum mundanorum sonum unde rique VII fingitur chordis». (Bode, onvr. cité, p. 180. — Voir aussi Lucien, *De Astrol.* § 10, t. II, p. 265 de l'ed. de Reiz. Ajoutons qu'un musicographe du moyen âge, Jean Cotton, a écrit: «Alii Orpheum artem hanc (se musicam) reperisse arbitrantur». (Gerbert, scriptore eccles, de musica, t. II, p. 234.) Enfin on lit dans Boece (Institumusica, I, 20): «Simplicem principio finisse musicam Nicomachus refert, adeo ut IV nervis constaret, idque usque ad Orpheum duravit.» Le musicographe latin semble viser ien notre texte, qui appartiendrait ainsi à Nicomaque de Gérase. Cp. toutefois N.comaque, p. 29 éd Meybaum.

IV. (P. 587, n. 9.) Constantin Lascaris, à qui non devons la conservation de nos deux textes, a laissé une notice sur Orphée considéré comme auteur des Argonautiques, des hymnes, et généralement des poésies dites orphiques. Cette notice, publiée seulement en 1743 dans les Marmora Taurinenses de Rivautella et Ricolvi (Turin, in-4), ne contient aucune allusion au sujet traité dans ces textes; preuve péremptoire, selon nous, qu'il ne faut pas 3

voir une œuvre personnelle de Lascaris

C. É. RUELLE,

# TABLE

| Préface                                             | Pages |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Errata                                              |       |
|                                                     |       |
| TEXTES GRECS INÉDITS                                |       |
| CHORIKIOS: Éloge d'Aratios et de Stéphanos.         |       |
| Introduction                                        | . 1   |
| Texte                                               | . 10  |
| — Apologie des mimes.                               |       |
| Introduction                                        | . 35  |
| Texte                                               |       |
| Extrait de Mnemosyne (C. G. COBET)                  |       |
| Réplique à Cobet (E. T.)                            | . 83  |
| Lettre à Ch. Graux, sur Chorikios (TH. GOMPERZ)     | . 85  |
| Sur un texte nouveau relatif à Ménandre. :          | . 91  |
| Un fragment de Sapho chez Choricius                 | . 97  |
| HARPOCRATION: Lettre à un empereur.                 |       |
| Introduction                                        | . 99  |
| Texte                                               | . 105 |
| Zu dem Briefe Harpocrations (R. PRINZ)              | . 115 |
| CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM graecorum (Supplément au). |       |
| Introduction                                        | 117   |
| Texte                                               |       |
| NICÉPHORE PHOCAS: Fragments militaires.             |       |
|                                                     | 190   |
| Notice d'un manuscrit grec de Bâle                  |       |
| Traduction française                                |       |

550 TABLE

## ÉDITIONS NOUVELLES

| $\overline{}$ | PHILON DE BYZANCE: Fortifications.                               | Pages         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | Introduction                                                     | . 153         |
|               | Texte grec                                                       | . 174         |
|               | Traduction française                                             | . 175         |
| $\bigcirc$    | XÉNOPHON: Économique, Ch. 1 à x1.                                |               |
|               | Introduction                                                     | . 231         |
|               | Texte grec, avec notes en français                               |               |
|               | Avis relatif à la constitution du texte                          |               |
|               | Notes                                                            |               |
|               | Extrait de la Zeitschrift für die Oesterr. Gymnasien (K. SCHENKL | ) 295         |
| $\bigcirc$    | PLUTARQUE: Vie de Démosthène.                                    |               |
|               | Notice sur Plutarque                                             | . 303         |
|               | Analyse des chapitres                                            |               |
|               | Texte grec, avec notes en français                               |               |
|               | Sources de la Vie de Démosthène par Plutarque                    |               |
|               | Avis relatif à la constitution du texte                          |               |
|               | Addenda et corrigenda                                            | . 381         |
|               | Autres notes et corrections                                      | . 383         |
|               | Extrait de la Revue critique (H. WEIL)                           | . 385         |
|               | - de Literarisches Centralblatt (F. BL.)                         | . <b>386</b>  |
|               | — de Philologische Wochenschrift (β.)                            | . 389         |
|               | — de Philologische Rundschau (C. STEGMANN)                       | . 391         |
| $\bigcirc$    | PLUTARQUE: Vie de Cicéron.                                       |               |
|               | Notice sur Plutarque                                             | . 399         |
|               | Analyse des chapitres                                            | . 401         |
|               | Texte grec, avec notes en français                               |               |
|               | — Parallèle de Démosthène & de Cicéron.                          |               |
|               | Texte grec, avec notes en français                               | . 483         |
|               | Sources de la Vie de Cicéron par Plutarque                       |               |
|               | Avis relatif à la constitution du texte                          | . <b>50</b> 0 |
|               | Notes                                                            | . 503         |
|               | Extrait de la Revue critique (II. WEIL)                          | . 504         |
|               | - de Philologische Wochenschrift (HELLER)                        | . 506         |
|               | — de Pädagogisches Archiv (L. SCHMIDT)                           | . 517         |
|               | •                                                                |               |
|               | FRAGMENTIS TRANSMIS.                                             |               |
|               | Extrait du Rapport sur une mission en Espagne                    | . 522         |
|               | LlBANII: Λεφάλου καὶ Δοιοτοφώντος ἀντιλοχίαι (Supplentur et emen |               |
|               | dantur), publié par R. FOERSTER.                                 | -             |
|               | Introduction                                                     | . 523         |
|               | Texte                                                            | . 524         |

| <b>TABLE</b> | 58 | 51 |
|--------------|----|----|
|              |    |    |

| Corollarium emendation                    | ıur | n   | Li  | baı | niai | nar | un | ì | •    | •    |   | •   | •   | •  | • | Pages<br>529 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|---|------|------|---|-----|-----|----|---|--------------|
| Sur un manuscrit de Madrid                |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |
| ANONYME: Deux textes cor<br>C. É. RUELLE. | ıce | rn  | an  | t i | le ( | Can | юп | m | ાકાં | cal, | P | ubl | iés | pa | r |              |
| Note sur la substance                     | des | 3 ( | leu | ıx  | tex  | tes |    |   | •    |      | • | •   | •   | •  | • | 534          |
| Premier texte                             |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |
| Traduction française                      |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |
| Deuxième texte                            |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |
| Traduction française                      |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |
| Additions et correction                   |     |     |     |     |      |     |    |   |      |      |   |     |     |    |   |              |

·

.



|  |   | • |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   | • |
|  |   | - |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | · |   |   | · |
|  |   |   |   |   |



or before

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.





